

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

2101 e. 214

# NOUVEAU DICTIONNAIRE HISTORIQUE.

N = Q

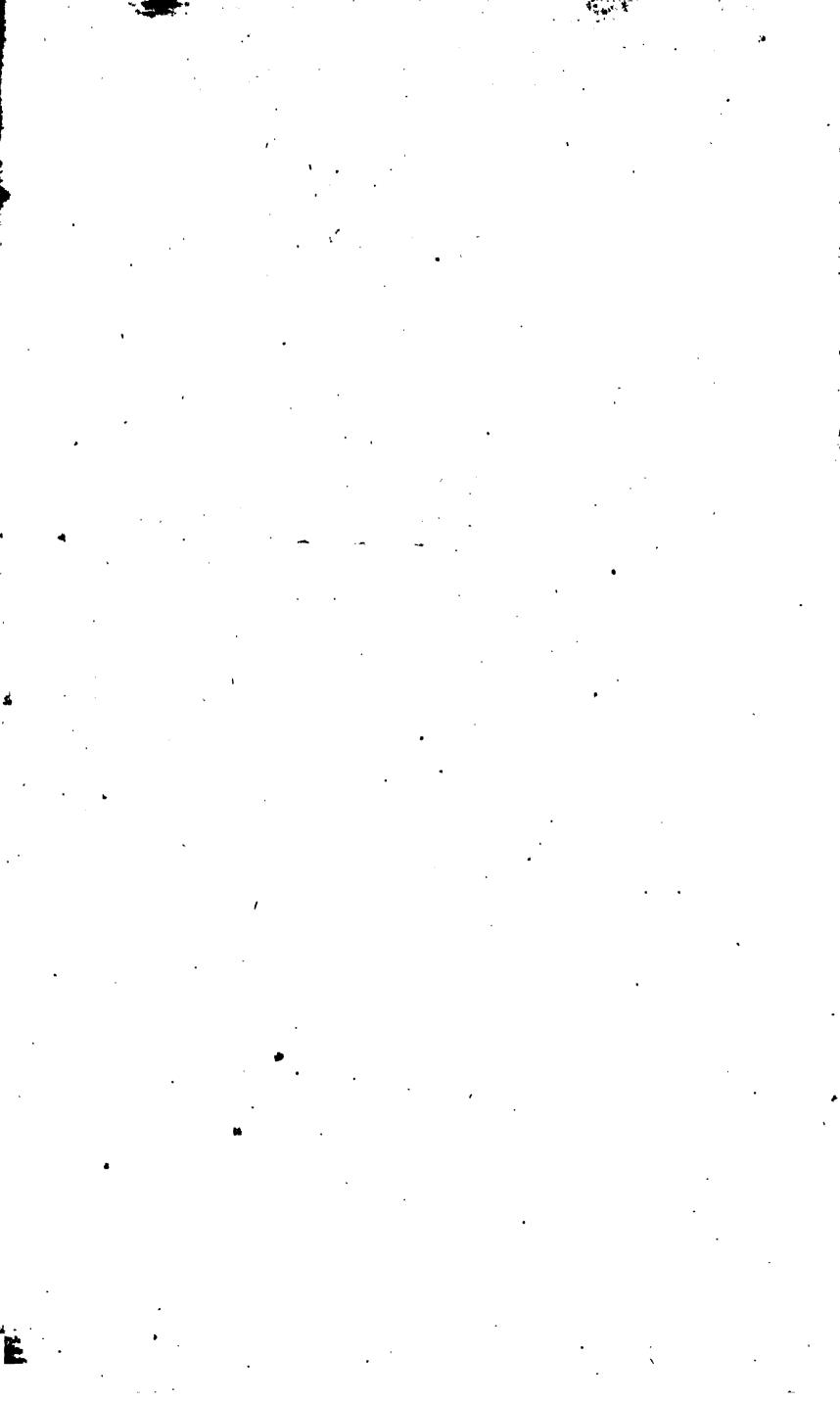

# NOUVEAU DICTIONNAIRE HISTORIQUE,

O U

## HISTOIRE ABREGÉE

De tous les HOMMES qui se sont fait un nom par le Génie, les Talens, les Vertus, les Erreurs, &c. depuis le commencement du Monde jusqu'à nos jours.

Avec des Tables Chronologiques pour réduire en Corps. d'Histoire les Articles répandus dans ce Distionnaire.

PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS-DE-LETTRES.

QUATRIÉME ÉDITION, enrichie d'augmentations nombreuses & intéressantes, & purgée de toutes les fautes qui désiguroient les précédentes.

Mihi Galba, Ocho, Vitellius, nec beneficio, nec injuria cogniti.
TACIT. Hist. lib. I, S. r.

### TOME CINQUIEME.



## A CAEN,

Chez G. LE ROY, Imprimeur du Roi, Hôtel de la Monnoie, grande rue Notre-Dame.

A PARIS, chez LE JAY, Libraire, rue S. Jacques. A ROUEN, chez P. MACHUEL, Libraire, rue Ganterie.

M. DCC. LXXIX.

Ausc Approbation & Privilège du Roi.



:

•

#### NOUVEAU

## DICTIONNAIRE HISTORIQUE.

N

AAMA, Ammonite, femme de Selomon, & mere de Roboam. Cette princesse étoit idolâtre comme les Ammonites; elle éleva son

fils dans ses impiétés.

NAAMAN, général de l'armée de Benadad, roi de Syrie, fut attaqué de la lèpre. Son mal ayant réfifté à tous les remèdes, il vint à Samarie présenter, de la part de son maitre, des lettres de recommandation pour fon mal au roi Joram, qui prenant cette ambassade pour une embûche, fui fit mauvais acéueil, en demandant avec hauteur, a'il étoit un Dieu pour pouvoir guérir les Lépreux ?... Naaman ainfi renvoyé, se rappella l'avis que lui avoit donné une jeune fille Juive qui étoit au service de sa femme, & il alla trouver Elise vers l'an \$84 ayant J. C. Quand il fut à la Tome V.

porte, le prophète voulut éprouver sa soi. Il lui envoya dire par Gizzi, son serviteur, d'aller se laver sept sois dans le Jourdain, & qu'il seroit guéri. Nauman regardant cette réponse comme une marque de mépris, se retiroir en colére; toutesois, à la prière de ses serviteurs, il obéit, & la lèpre disparut. Alors il revint vers l'homme de Dieu pour lui témoigner sa reconnoissance; & sa guérison passant jusqu'à l'ame, il rendit hommage au Dieu qui l'avoit opérée. Voyeg ELISÉE.

NAAS, roi des Ammonites, alla, un mois après l'élection de Saül, mettre le fiége devant Jabès, capitale de la province de Galaad. La ville étant réduite à l'extrémité, il offrit aux habitans de leur fauver la vie a condition de se lais.

fer crever l'œil droit. Cette réponse consterna les Jabéens à un
tel point, qu'ayant obtenu un délai de 7 jours, ils envoyérent des
couriers par toute la Judée pour
demander du secours. Saül marcha
avec tant de promptitude contre
leurs ennemis, que toute l'armée
de Naas sui même envelopé parmi
les morts, vers l'an 1095 avant J. C.

NABAL, Israëlite de la tribu de Juda, fort riche, maisavare & brutal, demeuroit à Maon, & ses troupeaux nombreux paissoient sur le Mont Carmel. Un jour *David* ayant appris qu'il faifoit une grande fête , envoya dix de fes gens lui demander quelques vivres pour sa troupe. Cet homme reçut avec une fierté brutale les députés de David, parla avec outrage de leur maître, & les renvoya avec mépris. Le héros, instruit de ses dédains infolens, entra en colére, & faifant prendre les armes à 400 hommes de sa suite, il marcha vers la maison de Nabal, dans le dessein de l'exterminer, lui & toute sa famille. Abigaïl, femme de Nabal, craignant le ressentiment de David, fit secrettement charger sur des ânes des provisions de toute espèce, & courut au-devant de lui. Elle le rencontra dans une vallée, ne respirant que la vengeance; mais sa beauté, sa sagesse & ses discours Soumis désarmérent la colère de ce prince. Nabal, qui étoit ivre, n'apprit que le lendemain ce qui venoit de se passer. Il sut tellement frapé du danger qu'il avoit couru, que cette frayeur violente l'entraina au tombeau dix jours après, vers l'an 1057 avant J. C.

NABIS, tyran de Lacédémone, Ezéchias: mais cette opinion, & à qui Philippe, roi de Macédoine, toutes les autres qu'on forme sur remit la ville d'Argos comme en ce prince, ne sont que conjectudépôt. Il y exerça les plus gran-rales & sans certitude.

des cruautés, & inventa une machine en forme de statue, qui reffembloit à sa femme. Il la fit revêtir d'habits magnifiques, qui cachoient des pointes de fer, dont elle avoit les bras, les mains & le, sein hérissés. Quand quelqu'un lui refusoit de l'argent, il lui disoit z Peut-être n'ai-je pas le talent de vous persuader; mais j'espére qu'Apega, ma femme, vous persuadera. Aussitôt la statue paroissoit, & le tyran la prenant par la main, la conduifoit à son homme, qu'elle embrassoit, & à qui elle faisoit jetter les hauts cris. Nabis ayant pris le parti de Philippe contre les Romains , *Flaminius* l'assiégea dans Sparte, l'obligea à demander la paix, & la lui accorda. A peine le général Romain fut-il parti de la Grèce, que Nabis alla assiéger Gythium, ville des Achéens, qui avoient pour général le célèbre Philopamen. Ce héros, très-propre aux combats de terre, mais mais aucun usage de la marine, fut totalement défait dans une bataille navale. Cet échec razima son courage, loin de l'éteindre: il poursuit le perfide Nabis, le surprend & le bat près de Sparte. Le tyran fut tué en trahison dans le tems qu'il prenoit la fuite, vers l'an 194 avant J. C. laissant un nom odieux au genre humain.

NABONASSAR, roi des Chaldéens ou Babyloniens, est célèbre par la fameuse Ere qui porte son nom, & qui commença l'an 747 avant J. C. On croit qu'il est le même que Bélésis ou Baladan, dont il est parlé dans l'Ecriture-sainte, & qui sut pere de Mérodae, lequel envoya des ambassadeurs au roi Ezéchias: mais cette opinion, & toutes les autres qu'on sorme sur ce prince, ne sont que conjectu-

NABONIDE, le même que le Balehazar de Daniel; Voyez

LITHAZAR, nº I.

NABOPOLASSAR, prince de Abylone, déclara la guerre à Saucus, roi d'Assyrie. Il se joignit à Aftyages pour renverser cet empire. Ils assiégérent Saracus dans sa capitale; & ayant pris cette ville, ils établirent sur les debris de l'empire d'Affyrie deux royaumes : celui des Mèdes, qui appartint à Allyages: & celui des Chaldéens, fur lequel fut établi Nabopolassar, l'an 626 avant J. C. Néchao roi d'Egypte, jaloux de sa prospérité, marcha contre lui, le défit, & lui enleva Carchemis, place importante de son empire. Nabopolassar, casse par la vieillesse, ne put venger cet affront, & mourut après 21

ans de règne.

NABOTH, de la ville de Jezraël, avoit une vigne près le palais d'Achab. Ce prince, voulant faire un jardin potager, le pressa plusieurs fois de lui vendre sa vigne, ou de la changer contre une meilleure; mais Naboth, très-fidèle observateur de la loi, refusa de vendre l'heritage de ses peres. Jezabel, femme d'Achab, irritée de sa résistance, écrivit aux magistrats de la ville où demeuroit Naboth, de susciter de faux témoins, qui déposaffent qu'il avoit blasphêmé contre Dieu & maudit se roi, & de le condamner à mort. Cet ordre fut exécuté. Deux témoins déposérent contre Naboth, qui fut lapidé le même jour. Iezabel, en ayant appris la nouvelle, courut la porter au roi, qui partit aussi - tôt pour prendre possession de sa vigne; mais le prophète Elie vint troubler sa joie, lui reprocha son crime, & lui

fut l'an 899 avant Jesus-Christ.

I. NABUCHODONOSOR I" roi de Ninive & de Babylone, dont il est parle dans le livre de Judith. défit & tua Phraortes, roi de Médie, appellé aussi Arphaxad. Vainqueur des Mèdes, il envoya contre les Israelites Holoserne, genéral de ses armées, qui fut tué par Judith. On croit que ce Nabuchodonosor est le même que Nabopolassar; mais il est difficile de rien dire de positif sur ces tems reculés.

II. NABUCHODONOSOR II. roi des Ailyriens & des Babyloniens, surnommé le Grand, succéda à son pere Nabopolassar, & se rendit maître de presque toute l'Asie. Il prit Jérusalem sur Joachim roi de Juda, qui s'étoit révolté contre lui, & l'amena captif à Bahylone, l'an 600 avant J. C. Il lui rendit ensuite sa liberté & ses états. moyennant un tribut; mais ce roi s'étant révolté de nouveau 3 ans après, il fut pris & mis à mort. Jéchonias son fils lui succéda; s'étant aussi soustrait au joug du roi de Babylone, ce prince vint l'as-. siéger, le mena captif à Babylone, avec sa mere, sa femme, & dix mille hommes de Jerusalem. Nabuchodonosor enleva tous les trésors du Temple, & établit à la place de Jéchonias, l'oncle paternel de ce prince, auquel il donna le nom de Sédécias. Ce nouveau roi marcha sur les traces de ses prédécesseurs; il fit une ligue avec les princes voisins, contre celui à qui il étoit redevable de la couronne. Le monarque Babylonien vint encore en Judée avec une armée formidable. Après avoir réduit les principales places du pays, il fit le siège de Jérusalem. Sédéprédit que « les chiens lécheroient cias, désespérant de désendre cetson sang au même lieu où il avoit, te ville, s'ensuit, sur pris en cherépandu celui d'un innocent. » Ce min & mené à Nabuchodonosor, qui

milles de Hongrie, défendit avec valeur, en 1531, la ville de Bude contre Soliman II, empereur des Turcs; mais la garnison le trahit, & le livra pieds & mains liés au grand-Seigneur avec la ville & le château. Ce prince, indigné d'une fi lâche trahison, punit sévérement les traîtres en présence de Nadasti, & le renvoya après l'avoir comblé d'éloges, sous bonne essorte, à Ferdinand roi de Hongrie. Nadasti servit ensuite dans les armées de l'empereur Charles-Quint, avec un corps de Hongrois. Il enfeigna l'art militaire au fameux Ferdinand de Tolède, dut d'Albe, qui que 23 ans. Il vit e-homme le germe de dans ce tous les talens militaires, & il prédit ce qu'il seroit un jour,

II. NADASTI, (François comte de) président du conseil-souverain de Hongrie, étoit de la même famille que le précédent. N'ayant pu obtenir de l'empereur Léopold la dignité de palatin, il conspira contre lui, en 1665, avec le comte de Serin, Frangipani, & Ragotski. Il fit d'abord mettre le feu au Palais impérial, afin de profiter de la fuite de l'empereur pour lui donner la mort; mais l'expédient qu'il espéroit tirer de l'incendie, ne lui réussit pas. Croyant mieux exécuzer son dessein par le poison, que par le fer & le feu, il fit empoisonner les puits, dont il présumoit qu'on se servoit pour les cuisines de l'empereur. Ces détestables manœuvres ayant été découvertes, il fut condamné d'avoir le poing droit coupé & la tête tranchée. Tous ses biens furent confisqués, & ses enfans condamnés à quitter le nom & les armes de leur famille. La sentence sur exécutée en 1671, dans l'Hôtel-de-ville de Vienne. On a de ce rebelle un li-

vre in-fol. en latin, intitulé: Mau solée du Royaume Apostolique de 🕳 -Rois & des Ducs de Hongrie. Ses enfans prirent le nom de Cruzem berg, pour effacer la honte don t leur pere avoit terni leur anciem nom.

::

7.

1

#

11

NÆVIUS, (Cneïus) poëte Latin, porta les armes dans la 1º00 guerre Punique. Il s'attacha ensuite au théâtre, & sa première Comédie fut représentée à Rome l'an 229 avant J. C. Son humeur fatyrique déplut à Metellus, qui le fit chasser de Rome. Il se retira à Utique, où il mourut l'an 203 avant J. C. Il ne nous reste que des fragmens de ses ouvrages, dans le Corpus Poëtarum de Maittaire. Le principal étoit une Histoire de la Guerre Punique.

NAGEREL, (Jean) chanoine & archidiacre de Rouen, publià l'an 1578 une Description du Pays & Duché de Normandie ,où il traite aussi de son origine. Cet ouvrage se trouve à la fuite de la Chronique de cette province, Rouen, 1580

& 1610, in-8°.

NAHUM, l'un des x11 petits Prophètes, vivoit depuis la ruine des dix Tribus par Salmanazar, & avant l'expédition de Sennacherib contre la tribu de Juda. On ne sçait aucune particularité de la vie de ce prophète; on ne sçait même si son nom est celui de sa samille, ou du lieu de sa naissance, ou même une qualification, car Nahum en hébreu signifie Consolateur. On dispute encore sur le tems où il vivoit : l'opinion la plus vraifemblable est celle que nous avons suivie. Sa Prophétie est composée de 3 chapitres, qui ne forment qu'un seul discours. Il y prédit, d'une manière vive & pathétique, la seconde ruine de Ninive par Nabopolassar & Astyages. Il renouvelle contre cette ville criminelle les menaces que Jonas lui avoit faites so ans auparavant. Le style de se prophète est par-tout le même; nien n'égale la vivacité de ses sigures, la sorce de ses expressions, & l'énergie de son pinceau.

NAIADES, Voyez NYMPHES.

NAILLAC, (Philibert de) grandmaître de l'ordre de S. Jean de Jérusalem, qui résidoit pour lors à
Rhodes, mena du secours à Sigismond roi de Hongrie, contre le
sultan Bajazet, dit l'Eclair. Il combattit en 1396 à la funeste journée
de Nicopolis, à la tête de ses chevaliers, dont la plûpart surent taillés en pièces. Il assista au concile
de Pise en 1409, & mourut à Rhodes en 1421, avec la réputation
d'un guerrier aussi courageux que
prudent.

NAILOR, (Jacques) imposteur du diocèse d'Yorck, après avoir servi quelque tems en qualité de maréchal-des-logis dans le régiment du colonel Lambert, embrailay la secte des Quakers ou Trembleurs. Il entra, en 1656, dans la ville de Bristol, monta fur un cheval dont un homme & une femme tenoient les rênes, & qui crioient, suivis d'une foule de sectateurs: Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de Sabaoth. Les magistrats se saisirent de lui & l'envoyérent au parlement, où il fut condamné en 1657, comme · un Séducteur, à avoir la langue percée avec un fer chaud, & le front marqué de la lettre B, pour signifier Blasphémateur. Il fut ensuite reconduit à Bristol, où on le sit entrer à cheval, le visage tourné vers la queue. On le confina ensuite dans une étroite prison pour y expier les réveries; mais il n'en sut que plus fanatique. On l'élargit, comme un fou qu'on ne pouvoit corriger; & il ne cessa de prê-

cher parmi ceux de sa secte, jusqu'à sa mort, arrivée en 1660.

LNAIN DE TILLEMONT, (Louis-Sébastien le ) né en 1637, à Paris, d'un maître-des-requêtes, reçut de la nature le caractère le plus doux & les dispositions les plus heureuses. A l'âge de 10 ans, admis aux perites écoles de Port-royal, il fit des progrès rapides dans la vertu & dans les lettres. Libre de tout engagement & fur-tout des chaînes de l'ambition, il se consacra à l'étude de l'antiquité ecclésiastique. La scholastique n'avoit aucun attrait pour lui, & l'histoire y gagna. Tout entier à celle de l'Eglise, il commença à recueillir des matériaux dès l'âge de 18 ans. Mais comme la matière étoit trop vaste pour un homme seul, & sur-tout pour un homme d'une exactitude aussi scrupuleuse que lui, il se renferma dans les six premiers siècles de l'Eglise. C'est la portion la plus épineuse de ce vaste champ; mais c'est aussi la plus riche. Sacy, son ami & son conseil, l'engagea en 1676 à recevoir le facerdoce, que son humilité lui avoit fait resuser pendant long tems. Buzanval, évêque de Beauvais, espéroit de l'avoir pour successeur; mais Tillemont, plus occupé à être utile à l'Eglise qu'à en ambitionner les dignités, quitta ce prélat, pour n'étre pas obligé d'entrer dans ses vues. Il se retira à Port-royal des Champs, & ensuite à Tillemont près de Vincennes, où il se communiquoit libéralement à ceux qui avoient besoin de ses lumiéres. C'est dans cette source abondante que puisérent les du Fossé, les Herman, & les éditeurs de S. Cyprien, de S. Hilaire, de S. Ambroise, de S. Augustin, de S. Paulin, &c. C'est encore sur ses Mémoires que la Chaise composa la Vie de S. Louis. Deux ans furent employés à ce travail, & Tillemone ne les regretta pas. Il voulut seulement qu'on supprimat les témoignages de la reconnoissance qu'on lui devoit. Son humilité étoit si grande, que l'illustre Bossuet, ayant vu une de ses Lettres contre le P. Lami de l'Oratoire, lui dit en badinant: Ne soyez pas toujours aux genoux de votre adversaire, & relevez-vous quelquefois. Cet homme, si sçavant & si modeste, ne sortit de sa retraite que pour aller voir en Flandres le grand Arnaud, & en Hollande l'évêque de Castorie. De retour dans sa solitude, il mêla jusqu'à la fin, la mortification d'une vie pénitente aux travaux d'une étude infatigable. Enfin affoibli par une suite de veilles & d'austérités, il mourut après une langueur de 3 mois en 1698, à 61 ans. On lui doit: I. Mémoires pour servir à l'Histoire Ecclesiastique des six premiers siécles, 16 vol. in-4°. II. L'Histoire des Empereurs, en 6 vol. in-4°. Ces deux ouvrages, tirés du fein des auteurs originaux, fouvent tiffus de leurs propres termes, expriment leur sens avec fidélité. Ils sont écrits avec un ordre, une justesse & une précision, dont le mérite ne se fait bien sentir qu'à ceux qui ont éprouvé par euxmêmes combien coûtent ces fortes, tor à Paris & ensuite à la Trapde travaux. Le dernier volume de son Histoire des Empereurs, finit avec le règne d'Anastase. Ses Mémoires Ecclésiastiques ne contiennent qu'une partie du vi fiécle; & les 12 derniers volumes ne furent imprimés qu'après sa mort. L'auteur, également attentif aux événemens de l'Histoire profane & à ceux de l'Histoire de l'Eglise, n'ap-

qu'un sujet aussi sec peut en comporter. De tous les historiens Latins, Tite-Live étoit celui qui luz plaisoit davantage. III. La Lettre dont nous avons parlé, contre l'opinion du Pere Lami, " que Jesus-» Christ n'avoit point fait la Pâque " la veille de sa mort. " Nicole la regardoit comme un modèle de la manière dont les Chrétiens devroient disputer ensemble. Elle se trouve à la fin du 2° vol. des Mémoires pour servir à l'Histoire Eccléfiastique. IV. Quelques ouvrages manuscrits, dont le plus considérable est l'Histoire des Rois de Sicile de la maison d'Anjou. L'abbé Tronchai, chanoine de Laval, a écrit sa Vie, in-12, 1711: Elle est d'autant plus vraie, que l'auteur avoit eu le bonheur de passer avec lui les 5 dernières années de sa vie. On trouve à la suite de cet ouvrage, des Réflexions pieuses & des Lettres édifiantes.

Z

₩.

•

f.

- 138

"

1

Ż

II. NAIN, (Dom Pierre le ) frere du précédent, né à Paris en 1640, fut élevé dans la maison de fon grand-pere. Il y reçut une fainte éducation sous les yeux de Madame de Bragelogne, sa grandmere, dame vertueuse, dirigée anciennement par S. François de Sales. Le defir de faire son salut loin du monde, le fit entrer à S. Vicpe, où il fut un exemple de pénitence, d'humilité, & enfin de toutes les vertus chrétiennes & monastiques. Nommé sous-prieur de cette abbaye, il gagna tous les cœurs par son affabilité. Il y mourut en 1713, à 73 ans. Quoiquè l'abbé de Rancé sût ennemi des études monaftiques, il permit fans doute à D. le Nain d'étudier & de profondit les uns qu'après avoir faire part de ses travaux au pudebrouillé les autres. Son style a blic. On a de lui : I. Effai de l'Hifde la noblesse, & autant d'onction toire de l'Ordre de Citeaux, en 9

vol. in-12. Le style en est simple & négligé, mais touchant. Les 8° : ouvrage où il veut assujettie hits y font mal choisis, & le slambeau de la critique n'a pas éclairé cette Histoire, qu'on doit plutôt regarder comme un livre édifiant, que comme un ouvrage profond. II. Homélies fur Jérémie, 2 v. in-87. III. Une Traduction françoise de S. Dorozhée, Pere de l'Eglile Grecque, in-8°. IV. La Vie de M. de RANCÉ, Abbé & Réformateur de la Trappe, 2 vol. in-12. Cette Vie, revue par le célèbre Bossuet, n'a point été publiée telle que D. le Nain l'avoit faite. On y a inséré des traits satyriques fort Cloignés du caractère de l'auteur. V. Kelazion de la vie & de la more de plusieurs Religieux de la Trappe, 6 vol. in-12 : ouvrage plein d'onction. VI. Deux petits Traités, l'un de l'état du Monde après le Jugement dernier; & l'autre; sur le scandale qui peut arriver même dans les Monastéres les mieux réglés, &c. VII. Elévations à Dieu pour se préparer à 44 Mort: elles inspirent cette piéte tendre & pathétique, que le bel-esprit ne sçaurou contresaire.

NANCEL, (Nicolas de) ainsa nommé du village de Nancel, lieu de sa naistance, entre Noyon & Soillons, professa les humanités dans l'université de Douai. Appelle à Paris par ses amis, il sut professeur au collège de Presse, où il avoit déja enseigné, & se fit recevoir docteur en médecine. Cette science avoit des charmes infinis pour lui. Il alla la pratiquer à Soissons, puis à Tours, où il trouva un établissement avantageux. Enfin il devint médecin de l'abbaye de Fontevrault en 1587, & y mourut en 1610, à 71 ans, avec la réputation d'un homme sçavant, mais bizarre. On a de lui : I. Stichologia Graca Latina-

que , informanda & reformanda , inla Poësie françoise aux règles de la Poesie grecque & de la Poesie lat. Ce projet singulier dont il n'étoit pas l'aut. (V. Mousset, ) couvrit de ridicule son apologiste. II. Petri RAMI Vita, in-8°. Cette Histoire d'un philosophe célèbre est remplio de faits curieux & d'anecdotes recherchées. On auroit eu plus d'obligation à *Nancel*, si, en peignant son maître, il s'étoit plus attaché à nous faire connoître l'homme que l'auteur. III. De Deo; de immortalitate Animæ, contra Galenum; de sede Anima in corpore, in-8°. Il a aussi donné ces trois Traités en françois. IV. Discours de la Peste, in-8°. V. Declamationes, in-8°. Ce sont des Harangues qu'il avoit prononcées durant sa régence.

NANGIS, Voyez Guillaume

de Nangis, n° XX.

NANI, (Jean-baptiste) naquit en 1616. Son pere, procurateur de S. Marc, & ambassadeur de Venise à Rome, l'éleva avec soin, & le forma de bonne heure aux affaires. Urbain VIII, juste appréciateur du mérite, annonça celui du jeune Nani. Il fut admis dans le collège des Sénateurs, en 1641; & fut nomme, peu de tems apres, ambassadeur en France, où il se fignala par la souplesse de son esprit. Il obtint des secours considérables pour la guerre de Candie contre le Turc; devint, à son retour à Venise, surintendant des affaires de la guerre & des finances; fut ambassadeur à la cour de l'Empire en 1654; & rendit à fa république tous les fervices qu'elle pouvoit attendre d'un citoyen aussi zèlé qu'intelligent. Il repassa en France en 1660, demanda de nouveaux secours pour Candie, & ob-

tint, à son retour dans sa patrie, la charge de procurateur de S. Marc. Il mourut en 1678, à 63 ans, honoré des regrets de ses compatriotes. Le sénat l'avoit chargé d'écrire l'Histoire de la république. Il s'en acquitta à la satisfaction des Vénitiens; mais il fut moins applaudi par les étrangers. Ils n'y virent pas assez de fidélité dans les faits, de pureté dans la diction, & de simplicité dans le style: son récit est embarrassé par de trop fréquentes parenthèses. Cette Histoire, qui s'étend depuis l'an 1613 jusqu'en 1671, fut imprimée à Venise en 1662 & 1679, 2 vol. in-4°. belle édition. Nous avons une assez foible traduction françoise du premier vol. par l'abbe Tallemant, Cologne 1682, 4 vol. in-12. La seconde partie fut traduite par *Maschari* , Amsterdam , 1702, 2 vol. in-12.

I. NANNI, (Pierre) Nannius, né à Alcmaër en 1500, enseigna les humanités à Louvain avec réputation pendant 10 ans, & obtint ensuite un canonicat d'Arras, qu'il garda jusqu'à sa mort, arrivée en 1557, à 57 ans. Ses ouvrages sont: I. Des Harangues. II. Des Notes fur la plupart des Auteurs classiques, & sur des Traités de quelques Peres. III. Miscellaneorum Decas, cum auctuario & retractationibus, in-8°. IV. Sept Dialogues des Héroines, 1541, in-4: ouvrage qui passe pour son chefd'œuvre. Il fut traduit en françois, 1550, in-8°. V. Des Traductions latines d'une partie de Demosthènes, d'Eschyne, de Synesius, d'Apollonius, de Plutarque, de S. Basile, de S. Chrysostôme, d'Athenagore, & de presque tous les ouvrages de S. Athanase. Cette dernière version est insidelle. VI. Une Traduction des Pseaumes en beaux

les graces de la poësse, à la simplicité majestueuse du texte sacré.

Nanni, critique habile, bon
grammairien, poëte estimable, n'étoit qu'un orateur médiocre. Ses
ouvrages décèlent un homme qui
étoit versé dans toutes les sciences. Ils lui firent une réputation
très-étendue. L'Italie voulut l'enlever aux Pays-Bas; mais il sacrissa toutes les espérances de sortune à l'amour de la patrie. Son
caractère étoit modéré, ses mœurs
douces & son esprit agréable.

II. NANNI, (Remi) ou REMI de Florence, Dominicain natif de cette ville, avoit de l'esprit & de l'imagination. Il cultiva les arts qui dépendent de cette faculté. On a de lui: 1. Des Poësies, Venise 1547, in-8°. II. Une traduction des Epieres d'Ovide en vers italiens, dont on a donné une belle édition à Paris en 1762, in-8°. III, Une édition de l'Histoire universelle de Villani, 2 parties, in - 4°. Verone 1581. Il mourut dans sa patrie en 1581.

III. NANNI, Voyez Annius de Viterbe.

NANQUIER, (Simon) dit le Coq, avoit du talent pour la poésse latine, & un génie qui le distingue de la plupart des écrivains de son siècle. C'est le jugement qu'on en porte à la lecture des deux Poëmes que nous avons de cet auteur. Le 1er, qui est en vers élégiaques, a pour titre: De lubrico temporis curriculo, deque hominis miseria. Le 2º Poëme est en vers héroïques, & en forme d'Eglogue, Paris 1605, in-8°. Il roule sur la mort de Charles VIII, roi de France. On a encore de Nanquier quelques Epigrammes, imprimées avec ses autres Poësies, in-4°. sans date, au commencement du xvi fiécle;

ce poëte florissojt à la fin du xv.

NANTERRE, (Matthieu de) d'une ancienne famille qui tiroit ion nom du village de Nanterre, sut premier président au parlement de Paris. En 1465, Louis XI fit un échange de places entre deux hommes dignes de les occuper toutes. Il donna celle de Nanterre à Dauvet, premier président de Toulouse, & celle de Dauvet à Nanterre. Celui-ci fut depuis rapellé à Paris, & ne fit aucune difficulté de devenir second président: persuadé que la dignité des places ne dépend que de la vertu de ceux qui les occupent.

NANTEUIL, Voyez SCHOM-BERG.

NANTEUIL, (Robert) graveur, naquit à Reims en 1630, d'un pauvre marchand, qui lui donna toute l'éducation possible. Le goût qu'il avoit pour le dessin, se manifesta de bonne heure. Il en failoit son amusement, & se trouva en état de dessiner & de graver lui-même la thèse qu'il soutint en philosophie. Nanzeuil s'appliqua aussi au pastel, mais sans abandonner la gravure, qui étoit son talent principal. Il eur l'avantage de faire le portrait de Louis XIV, & ce monarque lui témoigna sa satisfaction, par la place de dessinateur & de graveur de son cabinet, avec une pension de mille livres. Ce maître n'a gravé que des Portraits, mais avec une précision & une pureté de burin, qu'on ne peut trop admirer. Son recueil, qui est très-considérable, prouve son extrême facilité. Il amassa plus de 50,000 écus, qu'il dépensa comme il les avoit amassés. Il fit servir sa fortune à ses plaisirs, & ne laissa que très-peu de biens. Sa conversation & son

caractère le faisoient rechercher; il joignoit à ses autres talens, ce-lui de composer des vers & de les réciter avec agrément. Il mourut à Paris en 1678 à 18 ans

à Paris en 1678, à 48 ans.

NANTIGNI, (Louis Chafot de) né l'an 1690 à Saulx-le-duc en Bourgogne, vint de bonne heure à Paris, où il fut chargé successivement de l'éducation de quelques jeunes seigneurs. Les soins qu'il étoit obligé de donner à une fonction si importante, ne l'empêchérent point de se livrer dans ses momens libres à l'étude de l'histoire, pour laquelle il avoit un goût particulier. Les progrès qu'il faisoit dans cette science, lui firent connoître que celle des généalogies étoit nécessaire pour l'étudier avec plus de fruit, & mieux entendre les différens intérêts des principaux acteurs qui paroissent sur ce vaste théâtre. Il s'appliqua à ce genre de connoilsance; & c'est par les lumières qu'il acquit dans cette partie, qu'il s'est fait connoitre davantage. U mit au jour, depuis 1736, 4 vol. in-4°. sous le titre de Généalogies Historiques des Rois, des Empereurs, & de toutes les Maisons Souveraines. Cet ouvrage, le meilleur de ceux qui sont sortis de sa plume, devoit avoir une fuite affez confidérable. & il en a saissé une partie en manus. Nous avons encore de lui : I. Les Tablettes Géographiques, in-12, Paris, 1725. II. Fablettes Historiques, Gênéalogiques & Chronologiques, 9 vol. in-24. Paris, 1748, & années suiv. III. Tablettes de Thémis, in-24, 2 parties, Paris, 1755. Il a fourni beaucoup d'articles généalogiques, & par conséquent quelques mensonges, pour le Supplément du Moréri de 1749. Pendant les 5 ou & dernières années de sa vie, il sur chargé de la partie généalogique de ce Lexique. Chasot de Nantigni ctoit devenu totalement aveugle, fur la fin de l'année 1752. Il moufut en 1755. Il étoit de l'académie du roi pour le manége. M. de Jouan, directeur de cette académie, dont il étoit ami, l'avoit engagé généreusement à prendée dans sa maison un logement, dont il a joui pendant plusieurs années.

NANTILDE, reine de France, épousale roi Dagobert I en 632, & gouverna le royaume avec habileté pendant la minorité de Clovis II., son fils. Elle mourut en 641, avec la réputation d'une princesse également politique &

vertueuse.

NAOGEORGE, (Thomas) théologien de la Religion prétendue-réformée, né à Straubingue dans la Bavière en 1511, s'appelloit Kirchmayer; mais il habilla son nom à la Grecque, selon la coutume pédantesque de ce tems-là, Il se rendit célèbre dans son parti, par des vers satyriques contre plusieurs coutumes de l'Eglise Catholique. Le plus fameux de ces Poëmes est celui qui a pour titre: Regnum Papisticum, imprimé en 1553 & 1559, in-8°. fans nom de ville ni d'imprimeur; il n'est pas commun. On a encore de lui : I. Pamachius, Tragadia, 1538, in-8°. II. Incendia, five Pyrgopolynices, Tragadia, 1538, in-8°. III. Agricultura Sacra, 1551, in-8°. IV. Hieremias, Tragadia, 1551, in-8°. V. Mercator, Tragadia, 1560, in-8°. Il y a 2 éditions de la traduction françoise du Marchand converti, 1558, in-8°. & 1561, in-12. Il y en a une 3° de 1591, in-12, où se trouve la Comédie de Pape malade, de Beze. VI. Un Commentaire sur les Epitres de S. Jean; & quelques aua plus de fanatisme que de goût Ayant supplié le Seigneur de lui

& de raison. Cet homme emporte mourut en 1578.

NAPÉES, Voy. NYMPHES.

NARCEE, fils de Bacchus, decerna le premier des honneurs clivins à son pere. Il fit aussi bâtit

:2

Z.

£.

: 4

**3** 

Z

¥

: 0

7

1,

1

46

Ü

0

. .

:5(

· AT

· W

įX

B.

34

ţ,

un temple à Minerve.

1. NARCISSE, fils de Cephise & de Liriope, étoit fi beau, que toutes les Nymphes l'aimoient; mais il n'en écoura aucune. Echo næ pouvant le toucher, en sécha de douleur. Tirefias prédit aux parens de ce jeune-homme, qu'il vivroit tant qu'il ne se verroit pas. Revenant un jour de la chasse, il se regarda dans une fontaine, & devint si épris de lui-même qu'il sécha de langueur, & fut métamorphosé en une fleur qu'on appelle Narcisse. Ovide chez les Latins, & Malfillastre parmi nous, ont orne cette fable des charmes de la poésie.

II. NARCISSE, (Saint) passoit depuis long-tems pour un des plus vertueux prêtres du clergé de Jérusalem, lorsque le patriarche étant venu à mourir, il fut choisi pour lui fuccéder: il avoit alors 80 ans; mais son grand âge ne lui empêcha pas de faire toutes les fonctions d'un bon passeur. Un jour l'huile de l'église manquant, il sit emplir d'eau les lampes, & l'ayant benie, elle se trouva aussitôt changée en huile. Trois scélérats accuférent le faint prélat d'un crime énorme, confirmant leur calomnie par une horrible imprécation. Narcisse leur pardonna généreusement, & alla se cacher dans un désert. Peu de tems après, ces malheureux moururent de la mort qu'ils s'étoient eux-mêmes desirée, Dieu fit connoître au faint vieillard, qu'il devoit reprendre le foin de son Eglise: il obéit, & la goutres ouvrages, dans lesquels il y verna jusqu'à l'âge de 116 ans,

marquer son successeur, afin de R décharger sur lui, dans sa cadutté, d'une partie du fardeau paswal, il eut révélation que ce seroit S. Alexandre évêque de Flaviade: dès le lendemain, celui-ci arriva comme par hazard à Jérusalem, & fut fort surpris de s'entendre nommer coadjuteur de S. Narcise, lequel prolonges encore de 4 ans, une vie qui avoit été une leçon continuelle de toutes les vertus. Il fut enlevé à ses ouailles vers l'an 216, après s'être trouvé 20 ans auparavant au concile de Césarée en Palestine, assemblé pour décider quel jour on devoit célébrer la Pâque. Un autre événement remarquable de son épiscopat, c'est d'avoir élevé un grand-homme au facerdoce dans la personne d'Origène.

III. NARCISSE, affranchi, puis fecrétaire de Claude, parvint au plus haut dégré de puissance sous cet empereur. Ce vil courtisan, profitant de sa faveur, & de la foiblesse de son imbécille maître, ne s'en servit que pour perdre ceux qui pouvoient nuire à sa fortune, & pour s'enrichir de leurs dépouilles. Ses cruelles vexations le rendirent riche (dit-on) de 50 millions de revenu. Il n'étoit pas moins prodigue qu'avide d'accumuler, & ses dépenses ne le cédoient pas à celles de l'empereur même. L'impératrice Messaline, jalouse de cet excès d'autorité, voulut renverser cet orgueilleux favori. Elle en fut la victime & immolée à sa vengeance. Agrippins fut plus heureuse. Cette nouvelle épouse de l'empereur, résolue de placer Néron son fils sur le trône, regardoit Narcisse comme un obstacle à ses desseins ambitieux. Elle le sit exiler, & le contraignit ensuite de se donner la mort, l'an 54 de J. C. Cet insolent & fastueux affranchi sut regretté par Néron, qui
trouvoit en lui un consident trèsbien assorti à ses vices encore cachés: Cujus abdutis adhuc vitiis mirè
congruebas, dit Tacite. Mais couvere
de crimes, il méritoit le sort qu'il
éprouva, quoique d'ailleurs il eûr
une capacité & une sermeté audessus de sa condition. Racine l'a
bien peint dans son Britannicus.

I. NARSES, on NARSI, roi de Perse, après Varannès son pere. monta sur le trône en 294. Il s'empara de la Mésopotamie & de l'Arménie. Maximien Galére, envoyé contre lui par Dioclétien, fut d'abord barru; mais ensuire il désic les Perses, obligea leur roi à prendre la fuite, & lui enleva ses semmes & ses filles. Narses prit enfin le parti de faire la paix avec les Romains. Il lui en coûta pour cela cinq provinces sur le Tigre; & il mourut en 303, après un règne de 7 ans. Ce n'étoit point un de ces rois qui mettent leur gloire à désendre leurs peuples, & leur bonheur à les rendre heureux. L'ambition fut le seul motif de ses actions, & cette ambition fut la perte.

II. NARSES, eunuque Persan, & l'un des plus grands généraux de son siécle, commanda l'armée Romaine contre les Goths, les défit l'an 552 en deux batailles, & donna la mort à leur roi Toeila: Narsès continua de remporter des victoires; mais on dit que l'impératrice Sophie, irritée contre lui, lui fit dire " de quitter les armes, » & de venir filer avec les fem-» mes: » lui reprochant ainsi qu'il étoit eunuque. On ajoûte que ce grand - homme répondit qu'il lui ourdiroit une toile qu'elle ne déserois pas aisément. Le cardinal Baronius prétend que Narsès est le même que

celui qui s'étant révolté contre Phocas, périt par le dernier supplice, vers la fin du VI° siécle, ou au commencement du VIII. Ce fait paroît contre toute vraisemblance. L'eunuque Persan auroit eu alors 100 ans, puisqu'il servoit dans les troupes de l'empereur Justinien, en 528. D'ailleurs le Narses que Phocas fit brûler l'an 604, avoit été un des gardes de Commentiolus, général de l'empereur Maurice: Se peut-il que Narsès, qui avoit acquis tant de gloire en Ita-He contre les Goths, fût le même homme, & qu'il eût été réduit à la simple qualité de garde d'un gouverneur de province? Voyez les Mémoires des Inscriptions, in-4°. tom. xx , pag. 191 & 192.

· NASSARO, Voyez MATTHIEU, n° vI.

I. NASSAU, (Maurice de ) prince d'Orange, fils de Guillaume, fut gouverneur des Pays - Bas après la mort de son pere, tué en 1584 par le fanatique GERARD: (Voyez l'article de ce monstre. ) Le jeune prince n'avoit alors que 18 ans; mais for courage & fes talens étolent au-dessus de son âge. Nommé capitaine général des Provinces-Unies, il affermit l'édifice de la liberté, fondé par son pere. Il se rendit maître de Breda en 1590, de Zutphen, de Deventer, de Hulst, de Nimègue en 1591, fit diverses conquêtes en 1592, & s'empara de Gertrudenberg l'année suivante. Maurice, couvert de gloire, passa dans les Pays-Bas par la route de la Zélande. Une furieuse tempête brisa plus de 40 vaisseaux de sa flotte, en les heurtant les uns contre les autres, & il ne se sauva qu'avec une peine incroyable. Sa mort auroit été re-

ble que celle de leurs vaisseaux? Ce prince doit en effet être envisagé comme le créateur de la république de Hollande. L'archiduc Ernest, ne pouvant le vaincre sur un champ de bataille, résolut de s'en défaire par un assassinat. Un des gardes du prince d'Orange fur convaincu, en 1594, d'avoir voulu attenter sur sa personne. Ernest l'avoit exhorté lui-même à commettre ce crime; & pour l'encourager, on lui avoit fait accroire que, par la vertu & l'efficace d'une Messe à laquelle on le sit assister, il disparoîtroit à la vue de tous ceux qui seroient présens. aussitôt qu'il auroit fait le coup. Ce malheureux fut la victime de fon fanatisme; il périt à Berghe par le dernier supplice. Maurice toujours plus vaillant, battit les troupes de l'archiduc Albert en 1597, & chassa entiérement les Espagnols de la Hollande. En 1600 il fut obligé de lever le siége de Dunkerque; mais il s'en vengea fur Albert, qu'il défit dans une bataille rangée près de Nieuport. Avant l'action, ce grand capitaine renvoie tous les bâtimens qui avoient transporté son armée en Flandres. Mes amis, dît-il à ses Hollandois, il faut passer sur le ventre à l'engemi, ou boire toute l'eau de la mer. Prenez votre parti; le mien est pris. Ou je vaincrai par votre valeur, ou je ne survivrai pas à la honte d'êtra battu par des gens qui ne nous valent pas. Ce discours embrase le cœur des foldats, & la victoire est à lui. Rhinberg, Grave, l'Ecluse en Flandres se rendirent les années fuivantes. Maurice travailloit autant pour lui que pour ses concitoyens: il ambirionnoit la fouveraineté de la Hollande; mais l**e** gardée par les Hollandois comme pensionnaire Barneveldt s'opposa à. une perte beaucoup plus irrépara- ses desseins. Le zèle de ce sage

republicain lui coûta la vie; Maurice; défenseur de Gomar contre Arminius, profita de la haine qu'il kut inspirer contre les Arminiens, pout perdre son ennemi partisan de cette secte. Barnevelds eut la tête tranchée en 1619, & cette mort, effet de l'ambition cruelle du prince d'Orange, laissa une profonde plaie dans le cœur des Hollandois. La trève conclue avec les Espagnols étant expirée, Spinola vint mettre le siège devant Breda en 1624, & réussit à la prendre zu bout de 6 mois, à force de génie, de, dépenses & de sang. Le prince Maurice, n'ayant pu le chasfer de devant cette place, meurt de douleur en 1625, avec la réputation du plus grand-homme de guerre de son tems. Il avoit étudié l'art militaire dans les anciens, & il appliquoit à propos les lecons qu'il avoit puisées chez eux. Il profita non seulement des inventions des autres ; il inventa lui-même. Ce fut dans son armée, qu'on se servit pour la première fois des lunettes à longue vue, des galeries dans les fiéges, de l'art d'enfermer les places-fortes, de pousser un siège avec plus de vigueur, de défendre mieux & plus long-tems une place assiégée. Enfin il mit en usage plusieurs pratiques utiles, qui lui donnérent le premier rang dans l'art militaire. Une femme de grande qualité lui demandoit un jour assez indiscrettement : Quel étoit le premier Capisaine du siècle?-- Spinola, répondit-il, est le second : c'étoit dire finement qu'il étoit le premier. De peur d'être surpris durant le sommeil, il avoit toujours pendant la nuit deux hommes qui veilloient à côté de son lit, & qui avoient soin de le réveiller au moindre be- Seigneur, & que cet honneur étoit soin. La guerre entre la Hollande réservé à son fils Salomon. Ce mê-

& l'Espagne ne sut jamais si vive que sous son administration. Un empereur Turc, entendant parles des torrens de sang que répandoient les deux peuples, crut qu'ils se disputoient la possession des plus grands empires. Quelle fut sa furprise, lorsqu'on lui montra sur la carte quel étoit l'objet de tant de batailles meurtriéres! Si c'étois mon affaire, dit-il froidement, j'enverrois mes pionniers', & je ferois jetter ce petit coin de terre dans la mer... Maurice étoit comme la plupart des grands: il n'aimoit pas à être contredit, & il se livra un peu trop à fon goût pour les femmes. Il eut pour successeur Fréderic-Henri son frere.

II. NASSAU, Voyez Guillau-ME, n° III.

I. NATALIS (Hervé): c'est le même que HERVÉ le Breton, Voy. ce mot n° IV... Nous ajoûterons ici qu'il composa, un Traité de l'Eternité du Monde, & plusieurs autres ouvrages en latin, sçavans. mais mal écrits. C'étoit un homme d'une vertu rare & d'une prudence consommée. Il fit plusieurs Statuts, pour entretenir dans son ordre la paix que quelques faux mystiques vouloient troubler.

II. NATALIS COMES, Voyet

COMÈS.

IIL NATALIS, (Jérôme) Jéfuite Flamand, mort en 1581, connu seulement par un ouvr. assez médiocre, mais qui est recherché à cause des figures dont il est orné. Il est in tulé : Meditationes in Evangelia totius anni, in-fol. Antuerpiæ. 1591.

I. NATHAN, Prophète, qui parut dans Ifraël du tems de David. Il déclara à ce prince qu'il ne bâtiroit point de Temple au me prophète reçut ordre de Dieu; vers l'an 1035 avant J. C., d'al-Ier trouver David après le meurtre d'Urie, pour lui reprocher ce crime, & l'adultére qui y avoit donné lieu. Nathan lui rappella Ion péché fous une image empruntée, en racontant à ce prince l'histoire seinte « d'un homme ri-» che, qui ayant plusieurs brebis; » avoit enlevé de force celle d'un » homme pauvre qui n'en avoit » qu'une. » David ayant entendu le récit de Nathan, lui répondit: L'homme qui a sait cette action est digne de mort; il rendra la brebis au quadruple .-- C'est vous-même qui êtes cet homme, répliqua Nathan; vous avez ravi la femme d'Urie Hethéen; vous l'avez prise pour vous, & vous l'avez fait périr lui-même par l'épée des enfans d'Ammon.

II. NATHAN, rabbin du xv\* fiécle, s'est rendu fameux par sa Concordance Hébraïque, à laquelle it travailla pendant 10 ans. Cette Concordance a été traduite en latin, & dépuis perfectionnée par Buxtorf, & imprimée à Bâle, 1632, in-fol. Ce rabbin est appelle tantôt Isaac, & tantôt Mardochée, selon la coutume des Juifs de changer de nom dans les maladies exirêmes. S'ils viennent à guerir ils retiennent le dernier, comme un signe de pénirence & du changement de leurs mœurs.

NATHANAEL, disciple de J. C. de la petite ville de Cana en Ga-Iilée: Philippe l'ayant rencontré, lui apprit qu'il avoit trouvé le Messie, & l'amena à J. C. Le Sauveur en le voyant dit de lui, que c'étoit un vrai Israëlite, sans déguisement & sans fraude... Nathanaël lui ayant demandé d'où il le connoissoit? le Sauveur lui répondit paroles Nathanaëlle reconnut pour maître, pour le Fils de Dieu & le vrai roi d'Israël. Quelques interprètes ont cru que Nathanaël n'étoit pas différent de S. Barthélemi; mais sans sondement, puisque Nathanaël étoit docteur de la Loi, & qu'avant sa vocation Barthélemi étoit un homme sans science. Quelques-uns prétendent aussi que Nathanaël étoit l'époux des noces de Cana.

NATIVELLE, (Pierre) célèbre architecte François, dont nous avons une Architecture avec des figures, imprimée à Paris, en 2 vol. in-fol. 1729 : ouvrage fort estimé.

F

NATTA, (Marc-Antoine) célebre jurisconsulte du XVI° siécle. natif d'Asti en Italie, étoit magistrat à Gênes, où il se distingua par ses vertus & son amour pour l'étude. Le sénat de Pavie lui offrit une chaire de droit-canon: mais il ne voulut pas priver Gênes de sés lumières. On a de lui divers ouvrages de théologie & de jurisprudence. Son Traité De Deo, en 15 livres, imprimé à V.enise en 1559, est au nombre des raretés typographiques. Ses autres ouvrages sont: I. Conciliorum Tomi tres, Venise, 1587, in-fol. II. De immortalitate Anima libri v. III. De Passione Domini, 1570, in-fol. IV. De doctrina Principum libri 1x, 1564, in-fol. V. De Pulchro, Venise 1553, in-fol.

NATTIER, (Jean-Marc) peintre ordinaire du roi, & professeur de fon académie, né à Paris en 1685, mourut en 1766. La célébrité de cer artiste lui avoit été prédite par Louis XIV, qui voyant ses dessins de la galerie du Luxem? bourg, après lui avoir accordé la permission de les faire graver par qu'il l'avoit vu sous le figuier, les plus habiles maîtres, lui dît: avant que Philippe l'appellat. A ces Continuez, Nattier, & vous devientrez un grand-homme. Le czar Pierre lui fit proposer de le suivre en Instie. Ce prince, piqué du rehs de Nanier, fit enlever le portait que cet artiste avoit sait de l'imperatrice Catherine, & que le caravoit fait porter chez un peintre en émail, & partit sans lui donzer le tems d'achever le portrait. Nanier possédoit une touche légére, un coloris suave, & l'art d'embellir les objets que faisoit éclore son pinceau. Il eut l'honneur de peindre la famille royale, & tous les grands de la cour foilicitérent si assiduement le même avantage, que cet arrifte fut obligé de sacrifier à ce genre de travail le goût qu'il avoit pour les fujets d'hiftoire. Ses Dessins de la galerie du Luxembourg parurent gravés, en un vol. in-foi. 1710.

NATURE, fille de Jupiter. Quelques-uns la font sa mere, d'autres fa femme. Les anciens philosophes croyoient que la Nature n'étoit autre chose que Dieu même, & que Dieu n'étoit autre chose que le Monde, c'est-à-dire, tout l'Univers : miférable opinion, qui

z encore des partifans.

I. NAVÆUS, (Matthias) docteur de Douai, né à Liége au xv11° siècle, se fit respecter par sa régularité & connoître des Flamands. par les ouvrages. Les principaux sont : I. Des Sermons sur les sêtes de quelques Saints, fous le titre de Pralibasio Theologica in Festa Sanctorum, in-4°. II. Annotationes in Swnmæ Theologiæ & sacræ Scriptura pracipuas difficultates, in-4°.

II. NAVÆUS, (Joseph) théologien du diocèse de Liége, docteur de Louvain, étoit ami d'Opstraët, du grand Arnauld & de Quesnel. Il eut beaucoup de part aux Réglemens de l'Hôpital des Incurables de Liége, & à l'établisse- concile de Trente, & qui mourut Tome V.

ment de la Maison des Repenties. Il mourut à Liége en 1705, à 54 ans. On a de lui plusieurs ouvrages. Le plus connu a pour titre: Le fondement de la Vie Chrétienne.

I. NAVAGERO, (André) Naugerius, noble Vénitien, se fit estimer par son éloquence & par son érudition, & encore plus par les services importans qu'il rendit à sa patrie. Il sut envoyé en ambaffade, par les Vénitiens, vers l'empereur Charles-Quint, & demeura auprès de ce prince depuis la brillante journée de Pavie, jusqu'en 1528. De retout dans sa patrie, il fut nommé ambassadeur auprès de François I; mais il mourut en chemin l'an 1529, dans sa 47° année. Navagero joignoit à un jugement folide & à une belle littérature, les vertus du citoyen & du chrétien. Il aimoit la retraite; un de ses plaisirs étoit d'aller se cacher dans ses campagnes loin des hommes & du tumulte, cultivant à la fois l'agriculture, l'antiquité & la philosophie. Comme il passoit pour un homme d'une vertu inaltérable & d'un sçavoir profond, il avoit été chargé d'écrire l'Histoire de sa patrie depuis 1486; mais il fit brûler cet ouvrage dans sa dernière maladie. Ses autres écrits ont été recueillis à Padoue en 1718, in-8°. fous ce titre: Andrea Navagenii, Patricii Veneti, Oratoris & Poeta clarissimi, Opera omnia. On y trouve des Pois sies, des Harangues, des Lettres. La plupart de ses vers latins respirent le goût de l'antiquité, & quoique les italiens leur soient inférieurs, ils ne sont pas à dédaigner.

II. NAVAGERO, (Bernard) évêque de Vérone, qui assista au

NAV

D

S

ï

Ž,

×

...

Ξ

ΞŔ

: c

1

¥

1

en 1565, à 58 ans, étoit de la même famille. C'étoit aussi un homme de mérite. Il fut honoré de la pourpre,& chargé de plusieurs ambassades, dans lesquelles il sit briller son esprit & son éloquence. On a de lui des Harangues, & la Vie du Pape Paul IV.

NAVAILLES, Voyer Mon-TAULT.

NAVARRE, (Martin) Azpil-CUETA.

NAVARRE, (Pierre) grand capitaine du xv1° fiécle, célèbre furtout dans l'art de creuser & de diriger des mines. Il étoit Biscayen, & de basse extraction. Suivant Paul-Jove, qui dit tenir de sa bouche même ces particularités, il commença par être matelot. Dégoûté. de ce métier, il vint chercher fortune en Italie, où la pauvreté le contraignit à se faire valet-depied du cardinal d'Aragon. Il s'enrôla ensuite dans les troupes des Florentins, & après y avoir servi quelque tems, il reprit le service de mer, & se fit connoître par son courage. La réputation de sa valeur étant parvenue à Gonfalve de Cordoue, ce général l'employa dans la guerre de Naples avec le titre de capitaine. Il contribua beaucoup à la prise de Naples, par une mine qu'il fit jouer à propos. L'empereur le récompensa de ce service en lui donnant l'investiture du comté d'Alveto, situé dans ce royaume, d'où il fut appellé le comte Pedro de Navarre. Ayant commandé une expédition navale contre les Maures en Afrique, il eut d'abord des succès: Il enleva Oran, Tripoli & d'autres places; mais il échoua à l'ifle de Gerbes, où les grandes chaleure & la cavalerie Maure détruisirent une partie de son armée. Ce dans l'église de Ste-Marie-la-Neuhéros ne fut guéres plus heureux ve à Naples, où ils avoient été

en Italie. Il fut fait prisonnie à la célèbre bataille de Ravenne en 1512, & languit en France pendant 2 ans. Les courtisans l'ayan 🗲 perdu dans l'esprit du roi d'Espagne qui ne vouloit contribuer en rien à sa rançon, il passa au service de François I. Il leva pour lui vingt enseignes de gons de pied 🚅 Gascons, Biscayens & Montaguards des Pyrenées, & en eut le commandement. Il se signala par plusieurs expéditions heureuses jusqu'en 1522, qu'ayant été envoyé au secours de Génes, il sut pris par les Impériaux. On le conduisit à Naples, où il resta prisonnier pendant 3 ans dans le château de l'Œuf. Il en sortit par le traité de Madrid, & servit ensuite au siège de Naples sous Lautrec. en 1528. Mais repris encore à la malheureuse retraite d'Aversa, il fut conduit une seconde fois dans le château de l'Œuf. Le prince d'Orange ayant, par ordre de l'empereur, fait décapiter dans cette citadelle plusieurs personnes de la faction Angevine, il auroit subi, le même fort, si le gouverneur le voyant dangereusement malade, par une espèce de compassion pour un grand-homme malheureux. ne lui eût épargné la honte du dernier supplice en le laissant mourir de sa maladie. D'autres prétendent qu'il fut étranglé dans son lit, étant déja dans un âge avancé. Paul Jove & Philippe Thomasini. ont écrit sa Vie. Ce dernier dit qu'il étoit de haute taille, & qu'il avoit le visage brun, les yeux, la barbe & les cheveux noirs. Un duc de Sessa, dans le siécle passé, voulant honorer sa memoire, & celle du maréchal de Lautrec, leur fit élever à chacun un tombeau

Enterrés sans aucun monument qui

décorat leur sépulture.

NAVARRETTE, (Balthafar) théologien & Dominicain Espagnol, sur la fin du xvi siècle, laissa un ouvrage en 3 vol. in fol. intitulé: Controversia in D. Thoma ejusque Scholæ defensionem, 1634.

II. NAVARRETTE , ( Ferdimand) autre[Dominicain Espagnol, se fignala dans son ordre par ses talens pour la -chaire & par son zele pour le salut des ames. Il alla porter la foi à la Chine, & fut choifi par les missionnaires de ce pays pour le plaindre contre les Jéfuites, dont les conversions temoient plus de la finesse attribuée aux enfans de Loïola, que de la force victorieuse de la grace. Le pape le reçut avec beaucoup de bonté, & le roi d'Espagne, Cherles II, l'éleva à l'archevêché de St-Domingue en Amérique. Il mourut en 1689, après avoir édifié & instruir son diocese. Son exemple étoir le plus beau sermon & le plus efficace. On a de lui, un Traité historique , politique & moral de la Monarchie de la Chine.Le 1º! volume de cet ouvrage peu commun, intéressant, & nécessaire pour connoitre ce pays, parut in-tol. à Madrid, en 1676, en espagnol. Il y avoit 2 autres vol., dont l'un fut supprimé par l'Inquisition, & l'autre n'a jamais vu le jour,

NAUCLERUS, Voy. GABATO.

NAUCLERUS, (Jean) prévôt de l'église de Tubinge, & prosesseur en droit dans l'université de cette ville, étoit d'une noble famille de Souabe, & se nommoit Vergeau. Il changea ce nom, qui en allemand signifie Nautonnier, en core en 1501. On a de lui une étoit d'une écriture plus récente

Chronique latine depuis Adam jusqu'en 1500, continuée par Baselius jusqu'en 1514, & par Surius jusqu'en 1564. Elle est plus exacte que toutes les compilations historiques qui avoient paru jusqu'alors; mais ce n'est aussi qu'une compilation. On l'essime, sur-tout pour les faits qui se sont passés dans le xv° siècle. Elle fut imprimée à Cologne, in-folio, en 1564-1579.

NAUCRATE, poete Grec, fue un de ceux qu'Artemise employa pour travailler à l'éloge de Mau-

fole, l'an 351 avant J. C. I. NAUDE, (Gabriel) né à Paris en 1600, sit des progrès rapides dans les sciences, dans la critique, dans la connoissance des auteurs, & dans l'intelligence des langues. Son inclination pour la médecine l'obligea de se rendre à Padoue, où il se consacra à l'étude de cet art. Quelque tems après; le cardinal Bagni le prit pour son bibliothécaire & l'emmena avec luž à Rome. Louis XIII lui donna enfuite la qualité de son médecin avec des appointemens. Après la mort du cardinal Bagni, le card. Barberin sut charmé de l'avoir auprès de lui. Naudé étoit à Rome, lorsque le général des Bénédictins de S. Maur voulut faire imprimer à Paris l'Imitation de J. C. sous le nom de Jean Gersen, religieux de l'ordre de S. Benoît. Dom Tarisse, (c'étoit le nom de ce général,) le donnoit pour le véritable auteur de cet ouvrage. Il se sondoit sur l'autorité de quatre anciens maj nuscrits qui étoient à Rome. Le cardinal de Richelieu écrivit à Rome à Naudé, pour les examiner. Il parut à l'examinateur que le celui de Nauclere, qui signifie la nom de Gersen, placé à la tête de même chose en grec. Il vivoit en quelques-uns de ces manuscrits.

5

:

Ξ

J

ú

. 7.

1

, Ľ

Z,

·U

3

Ľ,

1

C

વે

Ì,

4

Ź)

. /

L

ă,

٠4

que les manuscrits mêmes. Il envoya fes observations aux sçavans du Pui, qui les communiquérent au Pere Fronteau, chanoine régulier de Ste Gèneviéve. Ce chanoine faisoit honneur de l'Imitation à son confrére Thomas-à-Kempis. Il fit promptement imprimer ce livre sous ce titre: Les Iv livres de l'Imitation de Jesus-Christ, par Thomas - à - Kempis, avec la conviction de la fraude qui a fait attribuer cet ouvrage à Jean Gersen. Bénédictin. L'éditeur Génovéfain. pour justifier cette nouveauté, ne manqua pas de rapporter la Relation du fieur Naudé, envoyée à Mrs du Pui, de Iv Manuscrits qui sont en Italie, touchant le livre de l'IMI-TATION DE JESUS-CHRIST, Sous le nom de Jean Gersen, abbé de Verceil. Cet air de triomphe du Pere Fronteau irrita les Bénédictins. mais beaucoup moins encore que la Relation même. Toute la congrégation de S. Maur arma contre l'auteur de cette pièce. Le Pere Jean-Robert de Quatre-Maire, leur principal défenseur, accusa Naudé d'avoir falsifié les manuscrits. & de les avoir vendus aux chanoinesréguliers pour un prieuré simple de leur ordre. Le Pere François Valgrave, autre Bénédictin, vint à l'appui de son confrère, & reprocha pareillement à Naudé de la mauvaise foi dans l'examen des manuscrits & dans sa Relation. Une simple querelle littéraire devint alors un procès criminel. Naude fit présenter une requête au Châtelet, pour faire saisir & supprimer les exemplaires des livres de Quatre-Maire & de Valgrave. Les Bénédictins éludérent cette jurisdiction, & firent renvoyer la cause aux requêtes du Palais. Aussitôt parurent de part & d'autre des Factums, qui rendirent les deux par-

ties ridicules. Tous les gens-delettres s'intéressérent pour Naudé. Les chanoines-réguliers intervin fent au procès; il traîna quelque tems' en longueur. Enfine, après avoir été pour les avocats matiére à plaisanterie, l'affaire fut terminée le 12 Février 1652. On ordonna que les paroles injurieuses, respectivement employées, feroient supprimées; qu'il y auroit main-levée des exemplaires du livre de Valgrave qui avoienz été saisis; qu'on ne laisseroit plus imprimer le livre de l'Imitation de Jesus-Christ, sous le nom de Jean Gersen, abbé de Verceil; mais sous celui de Thomas-a-Kempis... Naudé, appellé en France, fut bibliothécaire du cardinal Mazarin, qui lui donna deux petits benéfices. La bibliothèque de cette émin.s'accrut fous ses mains de plus de 40 mille volumes. La reine Christine de Suède, instruite de son mérite, l'appella à sa cour. Naudé s'y rendit; mais les témoignages d'estime & d'amitié dont cette princesse le combla, ne purent lui faire aimer un pays contraire à sa santé : il mourut, en revenant, à Abbeville, en 1653, à 53 ans. Naudé joignoit à des mœurs pures & à une vie réglée, beaucoup d'esprit, de sçavoir & de jugement. Il étoit extrêmement vif, & sa vivacité le jettoit quelquefois dans des fingularités dangereuses. Il parloit avec une liberté qui s'étendoir sur les matières de la religion, à laquelle il fut cependant, à ce qu'on assure', sincérement attaché de cœur & d'esprit. Ses principaux ouvrages sont: I. Apologie pour les grands Personnages faussement soupçonnés de magie, Paris 1625, in-12, réimprimée en Hollande en 1712. Cet ouvrage montre combien l'auteur étoit ennemi des préjugés. II. Avis

pur dresser une Bibliothèque, 1644, in-8°. bons pour leur tems. III. Midition à la Vie de Louis XI, in-S. curieuse. IV. Bibliographia Poliica, traduite en françois par Challine: ouvrage sçavant, mais peu exact. V. Syntagma de studio liberali, 1632, in-4°. affez bon. VI. Syntegma de studio militari, à Rome, 1637, in-4°; ouvrage peu commun, & qui ne mérite guéres de l'être.VII. De antiquitate Schola Medica Parisiensis, 1628, Paris, in-8°. VIII. Epistolæ, Carmina, in-12, en 1667. IX. Les Confidérations Politiques sur les Coups d'Etat, (production médiocre, écrite d'un style dur & incorre&), furent imprimées a Paris sous le nom de Rome, en 1639, in-4°. Cette édition est estimée. Louis du May en donna une en 1673, sous le titre de Science des Princes, & y ajoûta ses réflexions. X. Quelques curieux recherchent fon Instruction a la France sur la vérité de l'Histoire Freres de la Rose-Croix, Paris 1623, in-8°. XI. Jugement de tout ce qui a été imprimé contre le Cardinal Mazaria, in-4°. 1650; connu aussi sous le titre de Mascurat de Naudé.Comme ce livre fut supprimé dans sa naissance, il est encore plus rare que le précédent. XII. Avis à Nos-Jeigneurs du Parlement sur la vente de la Bibliothèque du CardinaliMazaria, 1652, in-4°. peu commun. XIII. Remise de la Bibliothèque entre les mains de M. Tubauf, in-4°. 1651, plus rare encore. XIV. Le Marfore, ou Discours' contre les Libelles, Paris, 1620, in-8°, ouvrage extrêmement rare.

II. NAUDÉ, (Philippe) né à Metz en 1654, de parens pauvres, se retira à Berlin après la révocation de l'édit de Nantes. Il sut reçu de la société des Sciences en 1701, & attaché en 1704 à l'académie des

Princes, comme professeur de mathématiques. On a de lui une Géométrie, in 4°, en allemand, & quelques autres petites Piéces dans les Miscellanea de la société de Berlin. Il laissa aussi beaucoup d'ouvrages de théologie, qui sont plutôt d'un homme emporté par son zèle, que d'un théologien éclairé. Ce sçavant mourut à Berlin en 1729, avec une réputation de probité & de vertu. Son fils aîné remplit sa place avec distinction, & mourut en 1745. II étoit habile mathématicien,& membre des sociétés de Berlin & de Londres. On a de lui divers Mémoires dans les Miscellanea Berolinensia.

NAUGERIUS, Voy. NAVAGERO.

NAVIERES, (Charles de) poëte François de Sedan, étoit Calviniste & gentilhomme servant du duc de Bouillon. Il sut tué à Paris en 1572, au massacre de la St-Barthélemi. Colletet croit qu'il y survécut 40 ans. On a de lui, entr'autres ouvrages, un Poëme de la Renommée, Paris, 1571, in-8°; & une Tragédie intitulée Philandre.

NAUPLIUS, roi de l'isse d'Eubée ou Négrepont, & pere de Palamède. Son fils étant allé au siège de Troie, y fut lapidé par l'injustice d'Ulysse. Nauplius en fut indigné. Après la prise de Troie, voyant la flotte des vainqueurs battué par une violente tempête, il fit allumer des feux pendant la nuit sur les côtes de la mer, visà-vis des endroits où étoient les plus dangereux écueils, contre lesquels la plupart de leurs vaisseaux vinrent échouer. Nauplius ayant appris qu'Ulysse & Diomède en étoient échappés, conçut tant de dépit, qu'il se précipita dans la mer.

NAUPLIUS, Voy. L. GERMAIN.

NAU NAUSEA, (Fréderic) évêque de Vienne en Autriche, fut élevé à cette place en 1541, par l'empereur Charles Quint, qui voulut récompenier les fucces dans la chaire & dans la controverse. Ce prélat mourur à Trente durant la tenue du concile, en 1552. Ses mœurs étoient une règle vivante pour les évêques & pour le commun des fidèles. Nous avons de lui : I. Plusieurs ouvrages, en latin, contre les Hérétiques. II. Quelques Livres de Morale, parmi lesquels on distingue son Traité de la Résurrection, sous ce titre: De J. C. 💪 omnium mortuorum Resurrectione, Vienne, 1551, in-4°: ouvrage fingulier, curieux & peu commun. HI. Sept livres Des choses merveilleufes, Cologne, 1532, in-4°, fig. L'auteur y parle des monstres, des prodiges, des comètes. Cet quvrage est fort curieux, mais l'auteur paroît trop crédule. IV. Abrégé de la Vie du Pape Pie II, & de celle de l'empereur Fréderic III. V. Des Poësies affez foibles. On a imprimé à Bâle en 1550, in-fol., un Recueil des Lettres écrites à ce sçavant sur diverses matiéres. Ce re-

NAUSICAE, fille d'Alcinous, toi des Phéaciens dans l'isle de Corcyre, accueillit avec beaucoup de bonté Ulysse, qu'un naufrage avoit jetté sur la côte de cette isle. Elle lui fit donner des habits, & Le servit auprès du roi son pere. Cette princesse tient un rang diftingué dans l'Odyssée d'Homére.

queil renferme aussi un catalogue

de ses ouvrages.

NAXERA, (Emmanuel de) Jésuite de Tolède, mort vers 1680. âgé de 75 ans, se distingua en sa société par ses connoissances dans la rhéologie. Il a laissé des Commentaires sur Josué, les Juges & les Rois; des Sermons pour le Carême, in-4°, &c.

NEANDER, (Michel) théolo= gien Protestant, recteur d'Ilfeld 🗲 en Allemagne, mort en 1595 🏖 70 ans, fut auteur de divers ouvrages. Le seul qu'on recherche est son Astrologia Pindarica, grec & en latin, Bale, 1556, in-8°. Ce sçavant possédoit bien les langues... Il de faut pas le confondre avec Jean Neander, médecin de Brême, auteur d'un livre curieux & peu commun, intitulé: Tabacologia, à Leyde, 1622, in-4°; c'est une Description du Tabac, avec des réflexions sur l'usage qu'on peut en faire dans la médecine. On a encore de lui , I. Salfafrologia, 1627. II. Syntagma, in quo Medicina laudes, natalitia, Secta, &c. depinguntur, 1623... Il faut au fli distinguer des précéd. Mithel NEAN-DER, médecin & physicien d'lène, mort en 1581, dont nous avons le Synopsis mensurarum & ponderum, à Bâle, 1555, in-4°. Cet ouvrage est sçavant.

NEARQUE, (Nearchus) I'un des capitaines d'Alexandre le Grand, qui l'envoya naviguer sur l'Océan des Indes, avec Oneficrite. En côtoyant les bords de la mer, depuis l'embouchure de l'Inde, il parvint Jusqu'à Harmusia, aujourd'hui Ormus. Alexandre n'en étoit qu'à ç journ. Néarque le joignit, & en fur récompensé d'une manière digne de ses travaux. On a de lui la Relation de sa navigation, de l'embouchure de l'Inde à Babylone. Elle est tres-curieuse.

NEBRISSENSIS, V. xI. ANTOINE. NEBRUS, Voy. HIPPOCRATE.

NECESSITE, Divinité allégorique, fille de la Fortune, étoit adotée par toute la terre. Sá puissance étoit telle, que Jupiter 'lui-même étoit forcé de lui obéir. Personne. n'avoir droit d'entrer dans son remple à Corinthe. On la représentoit

23

toujours avec la Fortune sa mere, d'Egypte continua sa route, achesyant des mains de bronze, dans les- va heureusement son entreprise quelles elle tenoit de longues che- contre les Assyriens; mais il fut villes & de grands coins d'airain. La Décsie Néméfis étoit sa fille.

L NECHAO I, roi d'Egypte, commença à régner l'an 691 avant J. C., & fut tué 8 ans après, par Sabacon, roi Ethiopien. Psammitique son fils lui succéda, & sut pere de Néchao II, qui suit.

II. NECHAO II, roi d'Egypte, appellé *Pharaon Nécha*o dans l'Ecriture, étoit fils de Psammitique, auquel il succéda au trône d'Egypte l'an 616 avant J. C. Ce prince, dès le commencement de son xègne, entreprit de creuser un camal depuis le Nil jusqu'au golfe d'Arabie; mais il fut obligé d'a-

bandonner cet ouvrage, à cause du prodigieux nombre d'hommes qui y étoient péris. Il équipa plufieurs flottes, qu'il envoya découvrir la Mer-Rouge & la Mer-Méditerranée. Ses vaisseaux coururent la Mer-Australe, & ayant poussé julqu'au détroit appellé Gibraltar, ils entrérent dans la Méditerranée. & revinrent en Egypte 3 ans après leur départ. Néchao, jaloux de la gloire des Assyriens qui avoient envahi l'empire d'Affyrie, s'avança vers l'Euphrate pour les combattre. Comme il passoit Pénitencier sut supprimée dans l'éfur les terres de Juda, le pieux Josas, qui étoit tributaire du roi de lité s'étant accusée d'avoir été cor-Babylone, vint avec fon armée pour lui disputer le passage. Néchao, qui n'avoit rien à démêler Neclaire laissa alors la liberté à chaavec le roi de Juda, lui envoya cun de participer aux saints mystédire que son dessein étoit d'aller res, selon le mouvement de sa condu côté de l'Euphrate, & qu'il le science, sans avoir recours au prêprioit de ne pas le forcer à le com- tre pénitencier. La plupart des battre. Mais Josias n'eut aucun églises d'Orient suivirent l'exemégard aux priéres de Néchao. Il lui ple de l'église de C.P., & chacun livra bataille à Mageddo, sur la sut libre de se choisir un confesfrontière de la tribu de Manassès, seur. Nectaire mourut en 397. Il

vaincu'à son tour par Nabuchodonosor, qui le resserra dans ses anciennes limites. Il mourut l'an 600 avant J. C.

NECKAM, Necquam ou Ne-**EAM**, (Alexandre) théologien Anglois, étudia à Paris, & voulut entrer dans l'abbaye de S. Alban; mais ayant reçu quelques mécontontemens de l'abbé, il se sit chanoine-régulier, & fut nommé à l'abbaye d'Excester. Il y mourut en 1227. On a de lui en latin: I. Des Commentaires sur les Pseaumes, les Proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques & les Evangiles. II. Un Traité De nominibus Uftenfilium; un autre des Vertus; un 3º De naturis rerum.

NECTAIRE, natif de Tarse, d'une maison illustre, sut mis à la place de S. Grégoire de Nazianze sur le siège de Constantinople, par les Peres affemblés dans cette ville en 381. Il n'étoit alors que catéchumène; ainfi il fut évêque avant que d'être Chrétien. L'empereur Théodose avoit demandé pour lui le trône épiscopal, & on ne put le lui refuser. Ce fut sous son épiscopat que la dignité de glise de C. P. Une semme de quarompue par un diacre, ce fut un sujet de scandale pour le peuple. & il la perdit avec la vie. Le soi avoit de la naissance, & beaucoup de talent pour les affaires; mais fon sçavoir étoit fort borné, & sa vertu n'avoit pas ce dégré de supériorité qu'on est en droit d'exiger

d'un évêque.

NÉEL, (Louis-Balthazar) né à Rouen, mort en 1754, est auteur de: I. Voyage de Paris à St-Cloud par mer & par terre, 1751, in-12. II, Histoire du Maréchal de Saxe, 1752, 3 vol. in-12. III. Histoire de Louis, Duc d'Orléans, mort en 1752. IV. Et de plusieurs Piéces de vers sur dissérens sujets. Son style est quelqueson y trouve cependant quelques bons vers.

NEELS, (Nicolas) Neelsus, Dominicain du Brabant, docteur en théologie, enseigna cette science avec réputation dans l'université de Douai, & sut provincial de son ordre. On a de lui, en latin, de sçavans Commentaires sur la Genèse, le Cantique des Cant., les Epîtres de S. Paul & l'Apocal. Il mourut en 1604.

NEERCASSEL, (Jean de) né à Gorkum, entra dans la congrégațion de l'Oratoire à Paris. Après avoir professé avec succès la philosophie & la théologie dans cette congregation, il devint archidiacre d'Utrecht & provicaire apoftolique. Le chapitre de cette ville ayant perdu son archevêque, donna cette place à Néercassel. Le pape Alexandre VII avoit voulu faire élire l'abbé Catz, doyen du chapitre de Harlem. Les deux compétiteurs, amis l'un & l'autre de la paix, convintent que Catz gouverneroit le diocèse de Harlem sous le titre d'Archevêque de Philippes, & Néercassel celui d'Utrecht, sous le titre d'Evêque de Castorie. Le nonce du pape approuva cet accord, & après la mort de Catz, Néercassel fut le seul évêque de sous

le nombre étoit de plus de 400,000 L'archevêque d'Utrecht ne s'occupa, pendant toute sa vie, que de bonheur & du salut de ses ouailles. Il mourut en 1686, à 60 ans, des tatigues qu'il essuya en visitant son diocèse. On a de lui trois Traités latins: le 1er sur la Lecture de l'Ecriture-Sainte; le second sur le Culte des Saints & de la Ste Vierge; & le 3° intitulé l'Amour pénitent. C'est un Traité de l'amour de Dieu dans le Sacrement de Pénitence. La meilleure edition de l'Amor panisens, est celle de 1684, 2 vol. in-12. Il parut en françois, en 1740, en 3 vol. in-12. Les deux autres Traités on 🕏 été traduits en françois par le Roy. abhé de Haute-Fontaine. Ils sont excellens, à quelques endroits près, où Néercassel paroît favorable aux erreurs de Jansenius. L'Amor panitens fut censuré par Alexandre VIII, & défendu par un dé. cret de la facrée congrégation. Innocent XI, à qui il avoit été déféré, ne voulut jamais le condamner; mais ce qu'on a fait dire làdessus à ce pape: Il libro è buono, e l'autore è un santo, est une fable, suivant un auteur Jésuite. Que ce pontife ait donné ou non cer éloge à l'auteur & à l'ouvrage, il n'en est pas moins vrai que l'un & l'autre le méritoient à certains égards.

NEESSEN, (Laurent) natif de Brabant, chanoine de la cathédrale de Malines, fut président du séminaire de cette villé. Il augmenta considérablement les revenus de ce séminaire, à condition qu'on n'y nommeroit pour professeurs que des clercs séculiers. Il mourut en 1679. On a de lui une Théologie scholastique & une Théologie morale, en latin.

Nécreassel fut le seul évêque de sous NEGRO ou NEGRI BASSANESE, les Catholiques de Hollande, dont (François) ainsi surnommé de Bas-

200 sa patrie, petite ville des ciais de Venise dans le Vicentin. mourut à Chiavene, chez les Griins, où il étoit maître d'école. On 2 de lui une Tragédie allégorique, en prose, intitulée: Il libero Arbitrio, imprimée en 1546, in-4°; & en 1550, in-8°. L'auteur, qu'on prétend avoir été disciple du vieux Socia, y combat plusieurs dogmes de l'Eglise Romaine, & se répand en invectives contre ses ministres. Jean de la Casa, qui, en qualité de nonce à Venise, avoit instruit le procès de Paul Vergerio, évêque de Capo-d'Istria; Stella, qui avoit remplacé cet évêque apostat, & Jérôme Muzio qui écrivoit contre lui, y sont fort maltraités. C'est ce qui a fait croîre à quelques-uns que Vergerio lui-même pourroit bien être l'auteur de cette piéce, fort recherchée des curieux, de l'édition de 1550, qui est rare; de même que la traduction françoise, imprimée à Genève, en 1558, in-8°, sous le titre de Tragédie du roi Franc-Arbitre. On a encore de Negro:De Fanni Faventini ac Domini Bassanensis morte, in-8°, 1550.

NEHEMIE, pieux & sçavant Juif, s'acquit la faveur d'Artaxercès Longue-main, roi de Perse, dont il étoit échanson, & obtint de ce prince la permission de rebâtir Jérusalem. Les ennemis des Juifs mirent tout en œuvre pour s'y opposer: (Voyez Semeras.) Ils vinrent en armes à dessein de les surprendre dans le travail; mais Néhémie ayant fait amener une partie de ses gens, les rangea par troupes derriére la muraille. Ils batifioient d'une main, & se défendoient de l'autre. Tous les offorts des ennemis de Néhémie ne purent ralentir l'ardeur de ce généreux chef. Enfin, après un travail assidu de 52 jours, les murs

de Jérusalem furent achevés, l'an 454 avant J. C. On se prépara à en faire la dédicace avec folemnité. Néhémie sépara les prêtres, les lévites & les princes du peuple en deux bandes. L'une marchoit du côté du midi, & l'autre du côté du septentrion sur les murs. Elles se rencontrérent dans le Temple, où l'on immola de grandes victimes avec des transports de joie. Il établit enfuite un ordre pour la garde & la fûreté de la ville. Il voulut que les principaux de la nation, & la dixiéme partie du peuple de Juda, y fixassent leur demeure. Il s'appliqua à corriger les abus qui s'étoient glissés dans le gouvernement, & il réussit surtout à faire rompre les mariages contractés avec des femmes idolàtres. Après avoir rétabli le bon ordre, il voulut le perpétuer, en engageant les principaux de la nation à renouveller folemnellement l'alliance avec le Seigneur. La cérémonie s'en fit dans le Temple: on en dressa un acte, qui sut signé des premiers du peuple & des prêtres; & tout le reste donna parole avec serment, qu'il seroit fidèle à l'observer. Néhémie retourna enfin à la cour d'Artaxercès, où ayant demeuré quelques années, il obtint, par ses instantes priéres, la permission de revenir à Jérusalem. A fon arrivée, il trouva que pendant fon absence il s'étoit glifsé plufieurs abus, qu'il travailla à corriger. Après avoir gouverné le peuple Juif pendant environ 30 ans, il mourut en paix vers l'an 430. avant J. C. Néhémie passe pour être auteur du second livre d'Esdras qui commence ainsi: Ce sont ici les paroles de Néhémie. L'auteur y parle presque toujours en première personne. Cependant, en le lisant avec réflexion, on y remarque diverses

choses qui n'ont pu avoir été écrites par Néhémie. C'est du tems de Néhémie que fut trouvé le feu sacré que les prêtres, avant la captivité de Babylone, avoient caché dans le fond d'un puits qui étoit à sec. Ceux que ce saint homme envoya pour en faire la recherche, ne rapportérent qu'une eau épaisse, qu'il fit répandre sur l'autel. Le bois qui en avoit été arrosé, s'alluma aussi-tôt que le Soleil vint à paroître ; ce qui remplit d'admiration tous ceux qui étoient présens. Ce miracle étant venu à la connoissance du roi de Perse, ce prince fit fermer de murailles le lieu où le feu avoit été caché, & accorda aux prêtres de grands priviléges.

NEKAM, Voyet NECKAM.

NELDELIUS, (Jean) philosophe Péripatéticien de Glogaw en Siléfie, professa la logique & la morale à Leipsick, où il mourut en 1612, âgé de 58 ans. Il a laissé sur Aristote un ouvrage intitulé: Institutio de usu organi Aristotelici in disciplinis omnibus, in-8°: livre aujourd'hui inutile.

NELEE, fils de Neptune & de la nymphe Tyro, ayant été chassé de la Thessalie par son frere Pelias, alla se réfugier à Lacédémone, où il épousa Chloris, dont il eut 12 enfans? Hercule le massacra avec eux, excepté Nestor, pour lui avoir refusé le passage en allant en Espagne.

NELSON, (Robert) gentilhomme de Londres, voyagea beaucoup, & se fit estimer par sa probité & par son mérite. On a de lui, en anglois, plusieurs ouvrages de piété. Il vivoit dans le der-

nier fiécle.

mier à usurper la puissance sou- 1731, 2 vol. in-4°.

véraine sur les autres hommes? L'Ectiture dit de lui que c'étoix uns puissant chasseur; c'est-à-dire qui'il fut le plus hardi, le plus adroit & le plus infatigable de tous hommes dans ce dangereux exercice. Il s'adonna d'abord à la chafse des bêtes farouches, avec une troupe de jeunes-gens fort hardis 🛫 qu'il endurcit au travail, & qu'il accoutuma à manier les armes avec adresse. La Tour de Babel, dont il avoit été fans doute un des entrepreneurs, lui servit de citadelle. Il environna ce lieu de murailles, & en fit une ville appellee Babylone, qui fut le siège de fon empire. A mefure qu'il étendoit ses conquêtes, il bâtit d'autres villes, dont la plus confidérable fut Ninive fur le Tigre. Sonz règne fut de 65 ans. Il fut plusdoux que son ambition ne sembloit le promettre. Ses sujets luiélevérent des autels après samort.

NEMÉE, fille de Jupiter & de la Lune, donna son nom à une contrée de l'Elide, où il y avoit une vaste forêt, sameuse par le terrible lion qu'Hercule étoussa en faveur de Molorchus. On y célébroit des jeux en l'honneur de cedemi-Dieu.

I. NEMESIEN, (St) & fes collègues, évêques, confesseurs &: martyrs en Afrique durant la persécution de Valerien, l'an 257 de J. C. S. Cyprien fait un grand éloge des vertus & de la constance de: ces illustres martyrs.

II. NEMESIEN, mauvais poëte Latin, dans le III fiécle, dont il mous reste deux fragmens d'un Poeme intitulé : Ixeutique, ou Dela Chasse à la glue, dans Poeta rei NEMBROD, fils de Chus, pe- Venazica, Leyde 1728, in-4°; & tit-fils de Cham, commença le pre- dans Poetæ latini minores, Leyde

MI. NEMESIEN, (Aurelius-Olympius-Nemesianus) poëte Latin mif de Carthage, vivoit vers l'an 281, sous l'empire de Numérien, qui voulut bien entrer en concerrence avec lui pour le prix de la poësie. On ne sçait rien de particulier fur sa vie, sinon qu'il avoir les qualités du cœur jointes à celles de l'esprit. Il nous reste de lui des fragmens d'un Poème intitule: Cynegitica, sive De venatione, adressé à Carin & à Numérien, après la mort de leur pere Carus. Mais il est plus connu par iv Eglogues, qui ne sont pas à mépriser. Le dessein en est assez régulier, les idées fines, & les vers ne manquent ni de tour, ni d'elégance. Du tems de Charlemagne, elles étoient au nombre des classiques. Nous en ouvrages avons une traduction en françois par *Mairault*, dont la fidélité, l'exactitude, la précision & l'élégance ont mérité les éloges des gens de goût. Elle parut en 1744, in-12, enrichie de notes qui offrent de la mythologie, des traits d'histoire, une érudition variée, & beaucoup de critique. Les écrits de Némésien ont été imprimes avec ceux de Calpurnius & de Gratius, dans les Poet& rei venatica, Leyde 1728, in-4°.

NEMESIS, ou Adrastée, Déesse de la vengeance, fille de Jupiter & de la Nécessité, châtioit les méchans & ceux qui abusoient des présens de la Fortune. On la représentoit toujours avec des ailes, armée de flambeaux & de serpens, & ayant sur sa tête une couronne rehaussée d'une corne de cerf. Elle avoit à Rome un temple sur le Capitole; & un autre fort célèbre à Rhamnus, d'où lui vint le nom de Rhampusie.

NEMESIUS, philosophe Chrétien, évêque d'Emèse, lieu de sa naissance dans la Phénicie, vivoit sur la fin du 1v° siécle, ou au commencement du v°. Il nous reste de lui un livre De-la nature de l'Homme, qui se trouve en grec & en latin dans la Bibliothèque des Peres. Nemesius y combat avec force la fatalité des Stoïciens & les erreurs des Manichéens; mais il y foutient l'opinion de la préexistence des ames. On lui attribue (dans l'édition de son livre faite à Oxford, 1671, in-8°) des découvertes confidérables sur la qualité & l'usage de la bile. On y dit même qu'il connoissoit la circulation du sang. Ses mœurs honoroient la philosophie & la religion.

I. NEMOURS, (Jacques d'Ar-MAGNAC, duc de ) petit-fils de Bernard d'Armagnac connétable de France, commença à servir dans un tems où le royaume étoit dechiré par les factions. Son caractére inquiet & remuant ne lui permit pas de rester tranquille au milieu de ces orages. Malgré ses sermens réitérés d'être fidele au roi, il se laissa entraîner dans les conjurations que le duc de Guienne & le comte d'Armagnac formérent contre Louis XI; le premier ayant péri par le poison, & l'autre ayant été massacré, il n'en devint pas plus sage. Les ducs de Bretagne & de Bourgogne, qui cherchoient à perpétuer les troubles de l'état en appellant les Anglois en France, l'engagérent dans leur parti. Louis, instruit de la trame de Nemours, donna ordre de le faifir.Il fut arrêté à Carlat, amené à Paris & renfermé à la Bastille. Ni sa haute naissance, ni son alliance avec le roi, dont il étoit proche parent par sa semme, ne purent le sous-

traire au châtiment qu'il méritoit. Condamné comme criminel de lèse-majesté par le parlement, il cut la tête tranchée en 1477. Le roi, par un rafinement de cruauté, fit placer les malheureux enfans de cet infortuné sous l'échafaud, afin que le fang de leur pere ruisselât sur leur tête: trait horrible, & plus digne d'un chef de Cannibales, que du roi d'un peuple policé, & sur-tout d'un

monarque François.

II. NEMOURS, (Jacques DE SAVOIE, duc de) fils de Philippe de Savoie, duc de Nemours, & de Charlotte d'Orléans-Longueville, ne à l'abbaye de Vauluisant en Champagne l'an 1531, fignala son courage Sous Henri II. Après avoir servi avec éclat en Piémont & en Italie, il fut fait colonel-général de la cavalerie. Il réduisit le Dauphiné, désit par deux fois le baron des Adrets, le ramena dans le parti du roi, contribua à sauver Charles IX à Meaux où les rebelles étoient près de l'investir, se trouva à la bataille de St-Denys, s'opposa au duc des Deux-Ponts en 1569, & mourus à Annecy en 1585. Ce prince étoit aussi recommandable par les qualités du cœur & par sa générosité, que par son esprit & son sçavoir. Il parloit diverses langues, écrivoit dans la sienne avec beaucoup de facilité en vers & en prose, & joignoit à tous ces avantages les agrémens de la figure. Il avoit épousé, par paroles de présent, Françoise de Rohan de la Garnache, dont il eut un fils; (Voyez GAR-NACHE..) Mais il fit casser ce mariage par le pape, & déclarer ce fils illégitime par arrêt du parlement en 1566. Il fut marié depuis à Anne d'Est. Sa postérité mascu- RHUS, n° I. line s'est éteinte dans Henri duc de Nemours, mort en 1659.

III. NEMOURS, Voy. GASTON (dục de) n° II.

IV. NEMOURS, (Henri DE SAvoie duc de ) prit ce titre après Charles-Amédée son frere ainé, tué en duel l'an 1652 par le duc de Beaufort, dont il avoit épousé la sœur Elizabeth de Vendôme. Celuici, renommé par son attachement au parti des. Princes pendant la guerre de la Fronde, avoit laissé deux filles : l'une mariée au duc de Savoie, & l'autre au roi de Portugal. Le duc Henri, moins heureux, n'eut point d'enfans. & mourut l'an 1659. Sa veuve Marie d'Orléans-Longueville lui furvécut long-tems : elle est l'objet de l'article fuivant.

V. NEMOURS, (Marie d'Or-LÉANS) fille du duc de Longueville, duchesse de Nemours par son mariage avecHenri de Savoie, & fouveraine de Neuf-châtel en Suisse, née en 1625, & morte en 1707, a laissé des Mémoires écrits avec fidélité & d'un style très - léger. Elle y fait des portraits pleins de finesse, de vérité & d'esprit, des principaux auteurs des troubles de la Fronde, dont elle décrit l'histoire. Il y a plusieurs particularités intéressantes sur ces tems orageux. Ces Mémoires ont été imprimés à Paris séparément, in-12. On les a joints ensuite à ceux de Joly, dans une édition d'Amsterdam.

1

\*

:1

`!

3

NENIE, Déesse des funérailles. donnoit ausi ce nom aux chants funèbres, dont on attribue l'invention à Linus. Comme ces chants étoient ordinairement vuides de fens, on en prit occasion d'appeller Neniæ les mauvais vers & les chansons vaines & puériles.

NEOPTOLEME, Voyez PYR-

NEPER, (Jean) gentilhomme Ecostois, & baron de Merchiston, rendit très-habile dans les mathématiques, & inventa les Logaithmes. On a de lui divers ouvages estimés, parmi lesquels on distingue: I. Arithmetica Logarithmica, 1628, in-sol.; ouvrage rare & important. II. Logarithmoram descriptio, in-4°. Il vivoit dans le mvii siècle.

NEPHTHALI, 6' fils de Jacob, qu'il eut de Bala, servante de Rachel. Nous ne sçavons aucune particularité de la vie de *Nephthali* : il cut 4 fils, Jaziel, Guni, Jezer & Sallem, & mourut en Egypte âgé de 132 ans. La bénédiction que Jacob lui donna en mourant, est diversement interprétée; mais il **Temble** que l'explication la plus maturelle, est celle qui rend les termes de l'original de cette maniére: Nephthali est comme un tronc d'arbre qui pousse des branches nouvelles, & dont les rejettons sont beaux. Les versions grecques, chaldéenmes & grabes font conformes à cette interprétation, qui d'ailleurs est justifiée par l'Histoire. Caraucune tribu ne multiplia austi prodigieusement que celle de Nephthali, qui n'avoit que 4 fils lorsqu'il entra en Egypte, lesquels, en moins de 220 ans, produifirent environ 53000 hommes portant les armes.

MUCK, (S. Jean de) chanoine de Prague, confesseur & martyr, naquit à Népomuck en Bohême vers 1320. Il entra dans l'état ecclésiasitique, & il auroit pu en obtenir les plus hautes dignités, si la grande idée qu'il avoit de l'épiscopat ne lui ent fait resuser jusqu'à trois évèchés. Il accepta seulement la place de confesseur de la reine Jeanne, semme de Wencessas. Des courtisans accusérent cette princesse du siècle d'Auguste. L'auteur seme de fleurs ses récits, mais sans profusion. Il sçait donner aux plus simples ua coloris agréable. Tout y est rangé dans un ordre clair & net. Les réslexions n'y sont pas prodiguées; mais celles qu'on y trouve sont vives, brillantes, neuves, & respirent la vertu. Nous avons une traduction prolixe & sourcisans accusérent cette princesse de l'Oratoire, qui l'a enrichie de notes utiles; & une

time avec un seigneur de la cour. Venceslas, trop crédule, fit venir Nepomucène, & voulut l'obliger de révéler la confession de la reine. Le refus l'irrita; il fit jetter le Saint dans une prison, avec des entraves aux pieds. Wencelas, revenu à lui-même, rendit le saint à les fonctions; mais la fureur s'étant ranimée, & n'ayant pu arracher les secrets inviolables de Népomucène, il le fit jetter dans la Moldave l'an 1383. Ainsi périt cet illuftre martyr de la Confession. Rome l'a mis au rang des Bienheureux en 1721. On a institué une Confrairie sous son nom, pour demunder le bon usage de la langue.

I. NEPOS, (Cornelius) historien Latin, natif d'Hostilie près de Vérone, florificit du tems de l'empereur Auguste. Il étoit ami de Cicéron & d'Accieus, qui chérissoient en lui un esprit délicat & un caractère enjoué. De tous les ouvrages dont il avoit enrichi la littérature, il ne nous reste que les Vies des plus illustres Capitaines Grees & Romains. On les a longtems attribuées à Æmilius Probus. qui les publia (dit-on) fous fon nom, pour s'infinuer dans les bonnesgraces de Théodose. Cet ouvrage est écrit avec cette précision, cette élégance, cerre délicaresse, qui faisoient le caractère des écrivains du siécle d'Auguste. L'auteur seme de fleurs ses récits, mais sans profusion. Il sçait donner aux plus simples un coloris agréable. Tout y est rangé dans un ordre clair & net. Les réflexions n'y font pas prodiguées; mais celles qu'on y trouve font vives, :brillantes, neuves, & respirent la vertu. Nous avons une traduction prolixe &

autre par M. l'abbé Vallan, publiée en 1759, in-12. Les meilleures Éditions de cet historien sont : celle ad usum Delphini, à Paris, Léonard, 1674, in-4°, donnée par Courtin; & celle dite Variorum; in-8°, Leyde, 1734. Couftelier en a publié une édition en 1745, in-12. Elle est décorée des têtes des capitaines, gravées d'après les médailles & les anciens monumens. M. Philippe la dirigea.

II. NEPOS, (Flavius-Julius) nė dans la Dalmatie, du général Népotien & d'une sœur du patrice Marcellin, étoit digne de régner. L'empereur Léon I, qui lui avoit fait épouser une nièce de sa semme, le nomma empereur d'Occident en 474, à la place de Glycére: (Voyez ce mot.) Il marcha à Rome avec une armée, & s'assûra le sceptre par sa valeur. Euric, roi des Visigoths, lui ayant déclaré la guerre, il lui céda l'Auvergne en 475, pour conclure la paix, & pour laisser respirer ses peuples accablés par une longue suite de guerres & de malheurs. La révolte du général Oreste troubla cette paix. Ce tyran obligea Nepos de quitter Ravenne, où il avoit établi le fiège de fon empire. Il fe retira dans une de ses maisons, près de Salone en Dalmatie; & après y avoir langui près de 4 ans, il y fut assassiné en 480 par deux courtisans, que Glycére avoit, diton, subornés. Julius-Nepos avoit de la vertu, de l'humanité, & il auroit pu rétablir l'empire d'Occident; mais la providence avoit décidé sa destruction; & elle étoit prochaine.

NEPOTIEN, (Flavius-Popilius-Nepotianus) fils d'Eutropie sour de l'empereur Constantin, prétendit à sessa les humanités & la rhétoril'empire après la mort de l'empe- que durant 6 ans, & la philoso-

couronner à Rome le 3 Juin 3505 dans le tems que Magnence usurpoit la puissance impériale dams les Gaules. Népotien ne porta le sceptre qu'environ un mois. Anicet, préset du prétoire de Magnence, lui ôta le trône & la vie. Sa mere, & tous ceux qui avoient favorisé son parti, surent mis a. mort. Népotien n'avoit pas reçue de la nature un génie propre 🏖 seconder son ambition. Il étoix d'ailleurs cruel & inhumain; & au lieu de gagner le cœur des Romains par des bienfaits, il les irrita.par des proscriptions & des meurtres.

NEPTUNE, fils de Saturne & de Rhée. Lorsqu'il partagea avecies freres, Jupiter & Pluton, la succession de Saturne, l'empire des eaux lui échut, & il fut nommé le Dieu de la Mer. Rhée l'ayoit sauvé de la fureur de son pere, comme elle en avoit garanti Jupiter, & l'avoit donné à des bergers pour l'élever. Neptune. epousa Amphitrite, eut plusieurs concubines, & fut chassé du Ciel avec Apollon, pour avoir voulu conspirer contre Jupiter. Ils allérent ensemble aider Laomédon à relever les murailles de Troie, & il punit ce roi pour lui avoir refusé son salaire, en suscitant un monstre marin qui désoloit tout le rivage. Il disputa envain contre Minerve, à qui donneroit un nom à la ville d'Athènes. On le représente ordinairement sur un char en sorme de coquille, traîné par des chevaux marins, tenant en sa main un trident.

NEPVEU, (François) né à St-Malo en 1639, embrassa l'institut des Jésuites en 1654. Il proreur Constant son cousin. Il se sit phie l'espace de 8. Il étoit à la tte du collège de Rennes, lors- esprit, servit les malades, & donna qu'il mourut; mais on ne dit point des exemples de mortification & a quelle année. Tous les oumges du Perc.: Nepveu ont la piéth la morale pour objet; tels bat: 1. De la connoissance & de lamour de Notre - Seigneur JESUS-Curist, à Nantes, 1681, in-12, réimprimé plusieurs fois. II. Méthode d'Oraison, in-12, à Paris, 1691 & 1698. Le Pere Segneri a traduit cet ouvrage en italien. III. Exercices intérieurs pour honorer les Mystères de Notre-Seigneur JEsus-Christ, à Paris, 1691, in-12. IV. Retraite selon l'esprit & la méthode de S. Ignace, à Paris, 1687, in-12, & eacore en 1716. Cet ouvrage a été traduit en latin, & imprimé à Ingolffadt en 1707, in-8°. V. La manière de se préparer à la Mont, à Paris, 1693, in-12; en italien, à Venise, 1715, in-12. VI. Pensées & Réflexions Chrétiennes pour tones les jours de l'année, à Paris, 1699, in-12, 4 vol. Cet ouvrage a été traduit en latin, à Munich, 1709, in-12, 4 tomes; & en italien, à Venise, 1615, in-12, austi 4 tomes. VII. L'Esprit du Christianisme, ou la Conformité du Chrétien avec JESUS - CHRIST, à Paris, 1700, in-12.

MEREE, (Nereus) Dieu marin, als de l'Océan & de Thétis, épousa sa sœur Doris, dont il eut cinquante filles appellées Néréides ou Nymphes de la Mer.... Il ne faut pas confondre ce Dieu avec la Nymphe Nieree, (Neara) que le Soleil aima & dont il eut deux filles.

NERI, (S. Philippe de) fondateur de la congrégation des Prêtres de l'Oratoire en Italie, naquit en à Florence en 1515, d'une famille noble.Elevé'dans la piété & dans les

d'humilité. Philippe, élevé au sacerdoce à l'âge de 36 ans, fonda en 1550 une célèbre Confrairie dans l'Eglise de Saint - Sauveur del Campo, pour le soulagement des pauvres étrangers, des pélerins. des convalescens qui n'avoient point de retraite. Cette confrairie fut comme le berceau de la congrégation de l'Oratoire. Le saint instituteur ayant gagné à Dieu Salviati, frere du cardinal du même nom, Tarugio depuis cardinal, le célèbre Baronius & plufieurs aurres excellens sujets; ils commencérent à former un corps en 1564. Les exercices spirituels avoient été transférés en 1558, dans l'Eglise de S. Jérôme de la Charité, que Philippe ne quitta qu'en 1574, pour aller demeurer à S. Jean des Florentins. Le pape Grégoire XIII approuva sa congrégation l'année d'après. Le Pere de cette nouvelle milice détacha quelques-uns de ses enfans, qui répandirent son ordre dans toute l'Italie. On ne doit pas être furpris qu'il eut beaucoup de fuccès: on ne fait point de vœu dans cette congrégation, on n'y est uni que par le lien de la charité; le géneral n'y gouverne que 3 ans, & ses ordres ne sont ni d'un tyran, ni d'un despote. Le saint fondateur mourut à Rome en 1595, à 80 ans. Il s'étoit, démis du généralat trois ans auparavant en faveur de Baronius, qui travailloit par son confeil aux Annales eccléfiaftiques. Les Conflitutions qu'il avoit laissées à sa congrégation, ne furent imprimées qu'en 1612. L'emploi principal qu'il donne à ses prêtres, est de faire tous les jours dans leur lettres, il se distingua bientôt par sa Oratoire ou Eglise, des instructions science & sa vertu. A l'âge de 19 à la portée de leurs auditeurs: ans, il alla à Rome, où il orna son emploi vraiment apostolique, &

dont les disciples de Neri s'acquittent avec succès. Ils rabaissent leur esprit, pour élever à Dieu l'ame des simples. Philippe sut canonisé en 1622, par Grégoire XV... Il y a eu un sçavant du nom de NERI, (Antoine) dont nous avons un livre curieux imprimé à Florence, 1612, in-4°. sous ce titre: Dell'Arte verraria, libri VII; & un Dominicain nommé Thomas NERI, qui consacra sa plume à désendre le sameux Savonarole, son confrére.

NERICAULT DESTOUCHES • Voyez ce dernier mot.

I. NERON, (Domitien) empereur Romain, fils de Caïus - Domizius-Ænobarbus, & d'Agrippine, fille de Germanicus, fut adopté par l'empereur Claude, l'an 50 de J. C. & Īui fuccéda l'an 54. Les commencemens du règne du jeune empereur, furent comme la fin de celui d'Auguste. Burrhus & Sénèque lui avoient donné une excellente éducation; le premier, en imprimant dans fon ame ces qualités fortes & nobles qui produisent les grandes actions; l'autre, en polissant & en ornant fon esprit. Les Romains le regardérent comme un présent du Ciel. Il étoit juste, libéral, affable, poli, complaifant, & d'un cœur sensible à la pitié. Un jour qu'on lui présentoit à signer la fentence d'une personne condamnée à mort : Je voudrois bien, dîtil, ne pas sçavoir écrire. Une modestie aimable relevoit ses qualités. Le fénat l'ayant loué sur la sagesse de son gouvernement, il répondit: Attendez à me louer que je L'aie mérité... Néron ne continua pas comme il avoit commencé; il secoua d'abord le joug d'Agrippine sa mere. & oublia ensuite qu'il lui devoit la naissance & l'empire. Le caractère perfide & violent de cette princesse, fit craindre à Néron

qu'elle ne lui ôtât le trône pouir le donner à Britannicus, fils de Claude, à qui il appartenoit. Pour dissiper ses craintes, il le fit périr par le poison. Un crime en amène un autre : Néron, livré à la corruption de fon cœur, oublia bientôt jusqu'aux bienséances, tribut que les hommes se doivent réciproquement. Il passoit les nuits dans les rues, dans les cabarets &c dans les lieux de débauche, fuivi 'd'une jeunesse effrénée, avec laq. il battoit, voloit & tuoit. Une nuit: entr'autres, il rencontra, au sortir de la taverne, le fénateur Moneatanus avec sa femme, à qui il voulut faire violence. Le mari, ne Lo connoissant point, le frappa avec beaucoup d'emportement & pensa le tuer. Quelques jours après, Monnus ayant appris que c'étoit l'empereur qu'il avoit battu, & s'étant avifé de lui écrire pour lui en faire des excuses, Néron dit r Quoi, il m'a frapé, & il vit encore 🗜 & fur le champ il lui envoya un ordre de se donner la mort. Soncœur s'accoutumoit peu - à - peuau meurtre; enfin il fit maffacrer sa mere Agrippine. Pour la faire périr d'une manière qui parût naturelle, il la fit embarquer dans une galére construite de saçon que le haut tomboit de lui-même & le fond s'ouvroit en même tems. Ce stratagême ne lui ayant pas réussi, il envoya son affranchi Anicet la poignarder à Bayes où elle s'étoir fauvée. (Voyet II. AGRIPPINE.) A peine sa mere eut-elle rendu le dernier foupir, que la nature fit entendre sa voix. Le barbare croyoit toujours voir Agrippine teinte de fang, & expirante sous les coups des ministres de ses vengeances. Cependant il tâcha de se justifier auprès du sénat, en imputant toutes sortes de crimes à sa mere. Il

me lui avoit ôté la vie, écrivoit-il, que pour sauver la sienne. Le sénat, aufi lâche que lui, approuva cette erocité: le peuple, non moins corrompu que les magistrats, alla zvec eux au-de vant de lui, lorfqu'il fit son entrée à Rome. On le reçut avec autant de folémnité que s'il zût été de retour d'une victoire. Néron, se voyant autant d'esclaves que de fujets, ne consulta plus que le déréglement de son esprit insensé. On vit un empereur comédien, qui jouoit publiquement sur les théâtres comme un acteur ordinaire. Il croyoit même excelder en cer*ant.* Le chant étoit furtout sa grande passion; il étoit si jaloux de la beauté de sa voix, qui n'étoit pourtant ni belle, ni forte, que de peur de la diminuer, il se privoit de manger & se purgeoit fréquemment. Il paroiffoit **Souvent sur la scène la lyre à la** main, înivi de Burrhus & de Sénèque, qui applaudifsoient par complaisance. Lorsqu'il devoit chanter en public, des gardes étoient dispersés d'espaces en espaces, pour punir ceux qui n'avoient pas été affez sensibles aux charmes de sa voix. Cer empereur histrion disputoit avec ardeur contre les musiciens & les acteurs. Il fit le vovage de la Grèce, pour entrer en lice aux jeux Olympiques. Quelques efforts qu'il fit pour mériter le prix, il ne l'obtint que par faveur, ayant été renversé au milieu de la courfe. Il ne laissa pas, au retour de ces exploits, de rentrer en triomphe à Rome, sur le chat d'Auguste, entouré de musiciens & de comédiens de tous les pays du monde, 'On ne s'attendoit pas qu'il pût rien imaginer au-delà de te qu'on avoit vu de lui; mais il mes. Il y eut dix quartiers de la étoit fait pour commettre des cri- ville réduits en cendres. Ce specmes ignorés jusqu'alors. Il s'avisa tacle lamentable sut une sête pour

de s'habiller en femme & de se marier en cérémonie avec l'infâme Pythagore;'& depuis, en secondes noces de la même espèce, avec Doriphore, un de ses affranchis. Par un retour à son premier sexe, il devint l'époux d'un jeune-homme nommé Sporus, qu'il fit muriler pour lui donner un air de femme. L'extravagant Néron revêtit sa fingulière épouse des ornemens d'impératrice, & parut ainsi en public avec fon cunuque. C'est alors que les plaisans de Rome dirent, que le monde auroit été heureux, si le pere de ce monstre n'eut jamais eu que de pareilles femmes. Sa férocité l'emportont encore sur ses infâmes désordres. Ochevie sa femme, Burrhus, Sinèque, Lucain, Pierone, Popple sa maîtreffe, furent sacrifiés à sa fureur. Ces meurtres furent suivis d'un fi grand nombre d'autres. qu'on ne le regarda plus que comme une bête féroce altérée de fang. Ce scélérat se glorifioit d'avoir enchéri sur tous les vices. Mes Prédécesseurs, disoit-il, n'ont pas connu comme moi les droits de la puissance absolue... l'aime mieux, ajoûtoit-il, être hai qu'aimé, parce qu'il ne dépend pas de moi seul d'être aime, au lieu qu'il ne dépend que de moi seul d'être haï. Entendant un jour quelqu'un se servir de cette façon de parler proverbiale : Que le monde brule quand je serai mort; il répliqua: . Et moi je dis ; Qu'il brûle & que je le voie! Ce fut alors qu'après un festin ausli extravagant qu'abominable, il fit mettre le feu aux quatre coins de Rome pour se faire une image de l'incendie de Troie. L'embrasement dura 9 jours. Les plus beaux monumens de l'antiquité furent confumés par les flam-

lui: il monta sur une tour fort élevée pour en jouir à son aise. Il ne manquoit plus à ce forfait, que de le rejetter sur les innocens. Il accusa les Chrétiens de ce crime, & ils furent dès - lors l'objet de sa cruauté. Il faisoit cenduire de cire & d'autres matières combustibles ceux qu'on découvroit, & les faifoit brûler la nuit, disant que cela serviroit de flambeaux. Ce ne fut pas seulement par cette persécution que Néron chercha à se disculper de l'incendie de Rome; mais encore par le soin qu'il prit de l'embellir. Il fit rebâtir ce qui avoit été brûlé, rendit les rues plus larges & plus droites, aggrandit les places, & environna les quartiers de portiques superbes. Un palais magnifique, tout brillant d'or & d'argent, de marbre, d'albâtre, de jaspe &de pierres précieuses, s'élevapour lui avec une magnificence vraiment royale. S'il fut prodigue pour le dedans & le dehors de cet édifice, il ne le fut pas moins dans zout le reste. Alloit-il à la pêche? les filets étoient d'or trait, & les cordes de soie. Entreprenoit-il un voyage? il falloit mille fourgons pour sa garde-robe seule. On ne lui vit jamais deux fois le même habillement. Suétone assûre qu'au Leul enterrement de son singe, il employa toutes les richesses du plus riche usurier de son tems. Ses Libéralités envers le peuple Romain surpassérent toutes celles de ses prédécesseurs, Il répandoit sur lui l'or & l'argent, & jusqu'à des pierres précieuses; & lorsque ses présens n'étoient pas de nature à être délivrés à l'instant, il faisoit jetter des billets qui en exprimoient la valeur. Cette prodigalité, si avan-

homme illustre par sa naissance & par son mérite, désapprouva hautement ces vexations. Néron, inftruit de cette hardiesse, envoie ordre de le faire mourir. Galba évite le supplice en se faisant proclamer empereur. Il fut poussé à cette démarche par Vindex, qui lui écrivoit d'avoir pitié du Genre humain. dont leur détestable Maître étoit le fléau. Bientôt tout l'empire le reconnoît. Le sénat déclare Néron ennemi public, & le condamne à être précipité de la roche du Capitole, après avoir été traîné tout nud publiquement, & fouetté jusqu'à la mort. Le tyran prévint son supplice & se poignarda, l'an 68 de J. C., dans sa 32° année. Il étoit bien juste qu'un parricide & le plus exécrable monstre que l'enfer eût vomi, fût son propre bourreau. En vain implora-t-il, dans ses derniers instans, quelqu'un qui daignât lui donner la mort : personne ne voulut lui rendre ce dangereux iervice. Quoi, s'écria-t-il dans son désespoir, est-il possible que je n'aie me amis pour défendre ma vie, ni ennemis pour me l'ôter? Il seroit difficile d'exprimer la joie des Romains lorsqu'ils apprirent sa mort. On arbora publiquement le signal de la liberté. & le peuple se couvrit la tête d'un chapeau, femblable à celui que prenoient les esclaves après leur affranchissement. Le sénat n'y fut pas moins sensible; Néron avoit dessein de l'abolir, après avoir fait mourir tous les sénateurs. Lorsqu'il apprit les premiéres nouvelles de la rebellion, il forma le projet de faire massacrer tous les gouverneurs des, provinces & tous les généraux d'armée, comme ennemis de la République; de faire tageuse à la ville de Rome, sut périr tous les exilés, d'égorger sunesse aux provinces. Galba, goutous les Gaulois qui étoient à verneur de la Gaule Tarragonoise, Rome, d'abandonner le pillage des Ciules à son armée, d'empoisonser le sénat ențier dans un repas; & brûler Rome une seconde fois, d de lâcher en même tems dans les mes les bêtes réservées pour les spectacles, afin d'empêcher le peuple d'éteindre le feu. Ce ne fut par aucun remord, ni par aucun effet de la raison, qu'il renonça à ces projets insensés & furieux, mais par la scule impossibilité de les exé-

IL NERON, (Pierre) jurisconsulte François, dont nous avons une collection d'Edits. La meilleure édition est celle de Paris, 1720, sousce titre: Recueil d'Edits & Ordonnances de Pierre Néron & d'Etienne Girard, avec les notes d'Eu-Tèbe de Laurière, 2 vol. in-fol.

NERVA, (Cocceius) empereur Romain, succéda à Domitien, l'an 96 de J. C. C'est le premier empereur qui ne fut point Romain ou Italien d'origine; car, quoiqu'il fût né à Narni, ville d'Ombrie, ses parens étoient originaires de Crète. Son aïeul, Marcus Cocceius NERYA, avoit été consul sous Tibére, & avoit eu toujours beaucoup de crédit auprès de cet empereur, qui l'emmena avec lui dans l'isle de Caprée, où il se laissa mourir de faim, ne voulant plus être témoin des crimes de ce méchant prince. Son pere étoit ce sçavant jurisconsulte, que Vespafien combla d'honneurs & de bienfaits. Le fils fut digne de lui, par sa fagesse, son affabilité, sa générosité, son activité & sa vigilance. Son premier soin fut de rappeller tous les Chrétiens exilés, & de leur permettre l'exercice de leur religion. Les Païens qui avoient eu le sort des Chrétiens

épuisé ses revenus par ses largesses, il y remédia par la vente de ses meubles les plus riches. Il voulut qu'on élevat à ses propres dépens, les enfans mâles des familles indigentes. Une de ses plus belles loix, fut celle qui défendoit d'abuser du bas age des Enfans pour en faire des Eunuques. Sa modestie égaloit son équité, il ne souffrit pas qu'on élevât aucune statue en son honneur; & il convertit en monnoie toutes les statues d'or & d'argent que Domitien s'étoit fait ériger, & que le sénat avoit conservées après les avoir abattues. Sa clémence donnoit le plus beau relief à toutes ses 'autres vertus. Il avoit juré folemnellement que, tant qu'il vivroit, nul fénateur ne feroit mis à mort. Il fut si fidèle à sa parole, qu'au lieu de punir deux d'entreeux qui avoient conspiré contre sa vie, il se contentà de leur faire connoître qu'il n'ignoroit rien de leur projet. Il les mena ensuite au théâtre, les plaça à ses côtés, & leur montrant les épées qu'on lui présentoit suivant la coutume, il leur dit: Essayez sur moi si elles sone bonnes. Quelque doux que fût son gouvernement, son règne ne sut pas pourtant exemt de ces complots que la tyrannie fait naître. Les Prétoriens se révoltérent la 2° année de son empire. Ils allérent au palais, & forcérent l'empereur, les armes à la main, à se prêter à tout ce qu'ils voulurent. Nerva, trop foible ou trop vieux pour oppofer une digue aux rebelles & foutenir seul le poids du trône, adopta Trajan. Il mourut l'année d'après, l'an 98 de J. C. Ce prince étoit recommandable par toutes les bannis, revinrent aussi de leur exil. qualités d'un prince philosophe, Aussi libéral que juste, il abolit & sur-tout par sa modération dans sous les nouveaux impôts; & ayant, la plus haute fortune; mais sa

douceur eut de malheureux effets. Les gouverneurs des provinces commirent mille injustices, & lès petits furent tyrannises, parce que celui qui étoit à la tête des grands ne sçavoit pas les réprimer. Aussi Fronton, un des principaux selgneurs de Rome, dit un jour pabliquement: C'est un grand malheur, grand, d'être sous celui où tout est permis... Nerva aimoit les lettres, & récompensoit ceux qui s'y adonnoient. Néron l'avoit beaucoup aimé, à cause de son talent pour me fage, fans trop s'y appliquer.

NERVET, (Michel) médecin, tant de passages du Nouveau-Testament, dans les Mémoires du P. Desmolets, T. 3, part. 1re, pag. 162.

NESLE, (N. de) né à Meaux, cultiva d'abord la poësie, & fit beaucoup de vers médiocres. Son Poëme du Sansonnet, imitation de Vert-Vere, est ce qu'il a fait de plus passable en ce genre: on y trouve quelques détails agréables. Ayant quitté les vers pour la profe, il donna: I. L'Aristippe Moderne, 1738, in-12; plein de choses communes, & écrit fans énergie. II. Les Préjugés du Public, 1747, 2 vol. in-12. III. Les Préjugés des anciens & des nouveaux Philosophes fur 'Ame h umaine, Paris 1765, 2 vol. In-12. Cet ouvrage, mailleur que

le précédent, est un recueil des plus forts argumens qu'on a opposés aux Matérialistes. IV. Préjugés du Public sur l'Honneur, Paris 1766, 3 vol. in-12. Quoique ce livre, ainsi que ceux du même auteur, soit écrit d'un Ayle foible, & rempli de trivialités, on l'estime, parce que l'honnêteté que de vivre sous un Prince où tout des mœurs de l'écrivain a passé est désendu; mais c'en est un plus dans ses ouvrages. Il mourut pauvre à Paris, en 1767, dans un âge avancé, après avoir soutenu l'indigence avec fermeté. C'étoit un véritable philosophe.

NESMOND, (Henri de) d'une la poësie, qu'il custivoit en hom- samille illustre de l'Angoumois, se distingua de bonne heure par son éloquence. Il fut élevé à l'évêché né à Evreux, mort en 1729 à 66 de Montauban, ensuite à l'archeans, exerça sa profession dans sa vêché d'Albi, & enfin à celui de patrie avec distinction. L'étude des Toulouse. L'académie Françoise se langues Grécque & Hébraique, l'associa en 1710. Louis XIV fairemplit les momens vuides que soit un cas particulier de ce prélui laissa le soin des malades. Elle lat, Un jour qu'il haranguoit ce lui facilita les moyens de travail- prince, la mémoire lui manqua: ler avec succès dans l'interpréta- Je suis bien aise, lui dit le roi avec tion de l'Ecriture-sainte. Il a laissé bonté, que vous me donniez le tems un grand nombre de Notes, en ma- de goûter les belles choses que vous nuscrit, sur les livres sacrés. On 'me dites. Il mourut en 1727. On a a de lui 1y Explications sur au- un recueil de ses Discours, Sermons, &cc. impr. à Paris, 1734, in-12. Son style est simple, soutenu, énergique; mais il manque souvent de chaleur. Ce prélat étoit neveu du vertueux François de NESMOND, évêque de Bayeux, dont la mémoire est encore en grande vénération dans ce diocèfe par tous les bienfaits qu'il y a répandus, & qui mourut en 1715, doyen des évêques de France.

NESSUS, Centaure, fils d'Ixion & de la Nue, offrit ses services à Hercule pour porter Déjanire au-delà du fleuve Evène. Lorsqu'il l'eut passée, il voulut l'enlever; mais Hercule le tua d'un coup de flèche: lè Centaure donna en mourant sa chemise teinte de son sang à Déiznire, l'affurant que cette che- J. C. deux personnes aussi bien que n se auroit la vertu de rappeller deux natures, le Dieu & l'Hom-Hercule, lorsqu'il voudroit s'attather à quelqu'autre maîtresse. C'éteit un poison qui fit perdre la vie ace héros.

NESTOR, roi de Pyle, fils de Nilée & de Chloris, fut préservé deux natures divine & humaine en du sort de son pere & de ses freres: (Voyez NELÉE.) Il combattit contre les Centaures, qui vouloient enlever Hippodamie, & se fit une grande réputation au siège de Troie, par sa sagesse & son eloquence. Apollon le fit vivre 300 ans.

NESTORIUS, né à Germanicie dans la Syrie, embrassa la vie monastique près d'Antioche & se confacra à la prédication. C'étoit le chemin des dignités, & il avoit tous les talens•néceffaires pour réussir. Son esprit vif & pénétrant, son extérieur modeste, son visage exténué, tout concourut à lui concilier le respect & l'admiration des peuples. Après la mott de Sifinnius, ardent, tâcha de l'inspirer à ce prince. Il lui dit dans son premier Sermon: Donnez - moi la Terre purgée Chérétiques, & je vous donnerai le Ciel. Secondez-moi pour exterminer les un secours efficace contre ceux de votre Empire. Après avoir établi son crédir par des édits rigoureux qu'il obtint de l'empereur contre les Ariens, il crut que le tems étoit venu de donner une nouvelle forme au Christianisme. Un prêtre, nomme Anastase, prêcha par son ordre qu'on ne devoit point appeller la Ste Vierge la Mere de Dieu,

37 me : de façon qu'on ne devoit pas appeller Marie mere de Dieu, mais mere du Christ. Cette erreur anéantissoit le mystère de l'Incarnation, qui consiste dans l'union des la personne du Verbe; d'où réfulte un Homme - Dieu, appellé JESUS-CHRIST, dont les mérites infinis ont racheté le genre humain. Les nouveautés de Nestorius excitérent une indignation générale. Eusebe, depuis évêque de Dorylée, alors simple avocat, l'interrompit au milieu de son discours. Le peuple se souleva: on s'adressa à S. Cyrille, patriarche d'Alexandrie, qui décida que le patriarche de Constantinople étoit dans l'erreur. Cette opposition de deux prélats alluma le feu de la discorde. Il se forma deux partis dans Constantinople, & ces deux factions n'oubliérent rien pour rendre réciproquement leur doctrine en 428, Théodose le Jeune l'éleva odieuse. Les ennemis de Nestorius. fur le siège de Constantinople. Nef- l'accusoient de nier indirectement sorius, enflammé par le zèle le plus la divinité de J. C. qu'il appelloit seulement Porte-Dien, & qu'il réduisoit à la condition d'un simple homme. Les partisans de Nestorius au contraire reprochoient à S. Cyrille qu'il avilissoit la Divinité, ennemis de Dieu, & je vous promets qu'il l'abaissoit à toutes les infirmités humaines. Ils lui appliquoient toutes les railleries des Païens, qui osoient insulter aux Chrétiens sur leur Dieu crucisié. Bientôt les deux patriarches informérent toute l'Eglise de leurs, contestations. Acace de Berée & Jean d'Antioche approuvérent Ildoctrine de S. Cyrille, & condami nérent celle de Nestorius; mais is-& Nestorius monta bientôt en chai- conseillérent au premier de ne pas re pour soutenir cette doctrine. Il relever avec tant de chaleur dea falloit, selon lui, reconnoître en expressions peu exactes, & d'aps Cij

paiser par un sage silence une querelle qui pourroit être funeste. Le pape Célestin, auquel les deux adversaires avoient écrit, assembla un concile à Rome en 430, qui approuva Cyrille & anathématisa Nestorius. Le patriarche d'Alexandrie, fort de l'approbation de Rome, assembla un concile à Alexandrie, dans lequel il lança 12 anathêmes contre toutes les propositions hérétiques de Nestorius. Celui-ci n'y répondit que par 12 autres anathêmes. L'empereur Théodose ordonna qu'on convoqueroit un concile général à Ephèse en 431. Nestorius fut appellé à cette assemblée, & refusa de s'y trouver, sous prétexte que le concile ne devoit pas commencer avant l'arrivée des Orientaux. Les évêques n'eurent point d'égard à ces raisons, & ils le déposérent après avoir foudroyé ses erreurs. Quelques jours après, Jean d'Antioche arrivé à Ephèse avec ses évêques, prononça ausii sentence de déposition contre Cyrille, accusé d'avoir dans ses 12 anathêmes renouvellé l'erreur d'Apollinaire: (Voyez JEAN n° xLII.) Ce concile ne mit pas fin aux querelles. Les évêques d'Egypte & ceux d'Orient, après s'être lancé plusieurs excommunications, envoyérent chacun de leur côté des députés à l'empereur. Les courtisans prirent parti dans cette affaire; ceux - ci pour Cyrille, ceux-là pour Nestorius. Les uns étoient d'avis que l'empereur déclarât, que ce qui avoit été fait de part & d'autre, étoit légitime; les autres disoient qu'il falloit déclarer tout nul, & faire venir des évêques désintéresses pour examiner tout ce qui s'étoit passé à Ephèse. Théodose flotta quelque tems entre les deux partis, & se décida enfin à approuver la dépofition de Nestorius & celle de S. Cy-

rille, persuadé qu'en ce qui regars doit la foi, ils étoient tous d'accord, puisqu'ils recevoient tous le concile de Nicée. Le jugement de Théodose ne rétablit pas la paix = les partisans de Nestorius & les détenseurs du concile passérent de la discussion aux insultes, & des infultes aux armes, & l'on vit bientôt une guerre sanglante prête à éclater entre les deux partis. Théodose, prince d'un caractère doux. foible & pacifique, fut également irrité contre Nestorius & contre Cyrille. Il fid venir l'un & l'autre en sa présence, & écouta leurs raisons. Il vit alors, que ce qu'il avoit pris dans Neftorius pour du zèle & pour de la fermeté, n'étoit que l'effet d'une humeur violente & superbe. Il passa de l'estime & de l'anitié, au mépris & à l'aversion. Qu'on ne me parle plus de Nestorins " disoit-il; c'est assez qu'il ait fait voir une fois ce qu'il est. Cet hérésiarque devint donc odieux à toute la cour; fon nom seul excitoit l'indignation des courtisans, & l'on traitoit de féditieux tous ceux qui osoient agir pour lui. Il en fut informé, & demanda à se retirer dans le monastère où il étoit avant de passer sur le siège de Constantinople. Il en obtint la permission & partit aussitot avec une sierté stoïque qui ne l'abandonna jamais. Du fond de son monastère, il excita des factions & des cabales. L'empereur, informé de ses intrigues, le relégua l'an 432 dans la Thébaide, où il mourut dans l'opprobre & dans la misére. Sa fin ne sut pas celle de l'hérésie. Elle passa de l'empire Romain en Perse, où elle fit des progrès rapides; de-là elle se répandit aux extrémités de l'Asie, & elle y est encore aujourd'hui professée par les Chaldéens ou Nestoriens de Syrie. Nestoriue avoit composé des Sermons & d'aus

tes ouvrages, dont il nous reste tes sragmens. Voyez l'Histoire du Restorianisme par le Jésuite Doucin,

1698, in-4°.

NETHENUS, (Matthias) théologien de la Religion prétendueréformée, né en 1618 dans le pays
de Inliers, fut quelque tems minifire à Clèves, puis professeur de
théologie à Utrecht en 1646, ensuite passeur & professeur de théologie à Herborn, où il mourut en
1686. On a de lui divers livres de
théologie & de controverse, où il
y a plus de vivacité que de raison.
Les plus connus sont: le Traité
De interpretatione Scriptura, Herborn, 1675, in - 4°; & celui de
Transsubstantiatione.

NETSCHER, (Gaspard) peinere, né à Prague en 1636, mort à la Haye en 1684, étoit fils d'un ingénieur, mort au service du roi de Pologne. Sa mere, qui profesfoit la religion Catholique, füt obligée de sortir de Prague. Elle se retira avec ses 3 enfans dans un château assiégé, où elle vit périr de faim 2 de ses fils. Le mêmefort la menaçoit ; elle se sauva une nuit, tenant Gaspard entre ses bras, & vint à Arnheim, où un médecia, nommé Tulkens, lui donna du secours & prit soin du jeune Neischer. Il le destinoit à sa profession; mais la nature en avoit décidé autrement : il fallut lui donner un maître de dessin. Un vitrier, le seul. homme qui sçût un peu peindre à Arnheim, lui montra les premiers principes de l'art. Bientôt l'élève surpassa le maitre. Il alla à Deventer chez Terburg, peintre celebre & bourguemestre de cette ville, pour se persectionner. Neischer saisoit tout d'après nature; il avoit un talent fingulier pour peindre les étoffes & le linge. Des marchands de tableaux occupérent long-tems

son pinceau, acherant à très-bas prix ce qu'ils vendoient fort cher. Gaspard s'en apperçut & résolut d'aller à Rome: on l'arrêta en chemin; il se logea à Bordeaux chez un marchand qui avoit une niéce fort aimable; Neischer ne put se défendre de l'aimer & de l'épouser. Il ne songea plus à son voyage & retourna en Hollande. Ce peintre s'appliqua au Portrait; il acquit beaucoup de réputation dans ce genre, & se fit une fortune honnête. Il préféra même son état à une pension considérable que Charles II, roi d'Angleterre, lui fit offrir pour l'attirer à son service. Netscher a travaillé en petit; il avoit un goût de dessin assez correct, mais qui tenoit toujours du goùt flamand. Sa touche est fine délicate & moëlleuse; ses couleurs locales font bonnes; il avoit austi une grande intelligence du clairobscur. Sa coutume étoit de répandre sur ses tableaux un vernis. avant d'y mettre la derniére main; il ranimoit enfuite les couleurs, les lioit & les fondoit ensemble.

NETTER, (Thomas) théologien de l'ordre des Carmes, plus connu sous le nom de Thomas Waldensis ou de Walden, village d'Angleterre où il prit naissance, fut employe par ses souverains dans plusieurs affaires importantes. Il parut avec éclat au concile de Constance, où il terrassa les Hussites & les. Wiclefites. Il mourut l'an 1430. après avoir été élèvé, aux premiéres charges de son ordre. On a de lui un Traité intitulé: Doctrinale Antiquitatum Fidei Ecclesiæ Catholica, 3 vol. in-fol., Venise, 1571. Cette édition, qui est rare, est la plus estimée. Il est auteur d'autres. ouvrages pleins d'érudition.

NEU, (Jean-Christian) prosesseur d'histoire, d'éloquence & de poësie à Tubinge, où il mourut en 1720; est auteur de quelques ouvrages bistoriques, dans lesquels on remarque un sçavoir profond &

une critique exacte.

NEUBAUER, (Ernest-Fréderic). théologien Protestant, né à Magdebourg en 1705, fut professeur en antiquités, en langues, puis en théologie à Giessen, où il mourut. en 1748. On a de lui: I. Des *Dif*sertations académiques. II. Des Explications heureuses de divers tex. tes de l'Ecriture-sainte. III. Des Sermons, IV. Des Recueils de petits Traités des Sçavans de Hesse, V. Les Vies des Professeurs en théo-Logie de Giessen. Ces divers ouvrages lui ont acquis un grand. nom parmi les içavans, par l'erudition qui y règne.

NEUBRIDGE, Voy. LITLE.

I. NEVERS, (Louis de Gonzague, duc de) obtint ce duché par sa femme Henriette de Clèves. Il sevit avec distinction en France où il s'étoit retiré, & obtint le gouvernement de Champagne, Quelques propos durs que Henri IV lui tint dans le conseil, l'affligérent tellement, que ses blessures se rous vrirent. Il mourut peu de jours après en Octobre 1595, à 56 ans. Ses Mémoires publies par Gomberville, 1665, 2 vol. in-fol., renferment des choses curieuses. Ils s'étendent depuis 1574, jusqu'en 1595. On y a joint beaucoup de Pièces intéressantes, dont quelques-unes vont juiqu'en 1610, année de la mort de Henri IV. Louis de Gonzague étoit fils de Fréderic II, duc de Conzague. Voyez Con-ZAGUE.

II. NEVERS, (Philippe-Julien MAZARIN-MANCINI, duc de) chevalier des ordres du roi, étoit neveu du cardinal Mazarin. Il naquit en appréhendérent les suites terrià Rome, & reçut de la nature bles. Cette affaire eût pu réelle-

beaucoup de goût & de talent pour. les belles-lettres; mais ce goût ne parut point dans ses cabales pour la Phèdre de Pradon contre celle de Racine, Made des Houlières, amie du rimailleur, fit, au sortir de la z.e. représentation d'un des chef-d'œuvres de la scène trançoise, le fameux Sonnet:

Dans un fauteuit doré, Phèdre eremblante & blême, Dit des vers où d'abord personne n'entend rient, &c.

Mais il ne parut point fous son. nom. On chercha par-tout à deviner l'auteur. Les amis de Racine les attribuérent au duc de Nevers . & parodiérent le Sonnet:

Dans un Palais doré, Damon jalonx & blëme;

Fait des vers où jamais personne n'entend rien:

C'étoit aussi peu rendre justice à ce duc, dont on a des vers fort agreables, qu'il la rendoit peu luimême à Racine, dont il n'estimoit point les ouvrages. Mais, dans une telle chaleur des esprits, pouvoiton bien apprecier les choses? Un parti ne cherchoit qu'à décrier l'autre, qu'à l'écraser. Les couleurs dont on peignoit le duc dans la Parodie, étoient affreuses; mais on y traita sa sœur encore plus indignement.

Une sour vagabonde, aux crins plus noirs que blonds, . Va dans toutes les Cours, &c.

Il ne douta point que cette atrocité e vînt de Despréaux & de Racine. Dans son premier transport, il parla de les faire affommer. Tous deux désavouérent les vers dont le duc les crovoit les auteurs : ils

sent en avoir, sans le prince de Coedé, fils du grand Condé, qui prit Racine & Despréaux sous sa protection. Il fit dire au duc de Nour, & même en termes affez durs, qu'il regarderoit comme faius à lui-même, les insultes qu'on faire. Il fit s'avileroit de leur même offrir aux deux amis l'Hôtel de Condé pour retraite. Si rous ites innocens, leur dit-il, renez-y; & st vous êtes coupa-... bles, renez-y encore. Cette querelle fut éteinte, lorsqu'on sçut que le chevalier de Nantouillet, le comte de Fissque, Manicamp, & quelques autres seigneurs de distinction, avoient fait dans un repas la pa-, rodie du Sonner. Le duc de Nevas mourut en 1707, apres avoir publie plusieurs Piéces de Poofie d'un goùt fingulier, & qui ne manquent ni d'esprit, ni d'imagination. On connoît ses vers contre Rancé, le Réformateur de la Trappe, qui avoit écrit contre l'archevêque Fénelon:

Cet Abbé qu'on croyoit paîtri de

Vicilli dans la retraite & dans l'humilité,

Orgueilleux de ses Croix, bouffe de sa souffrance,

Rompt ses sacrés flatuts en rompant le filence;

Et contre un saint Prélet s'animant aujourd'hui,

Du fond de ses déserts déclame contre lui;

Et moins humble de cœur, que sier de sa doctrine,

Il ose décider ce que Rome examine.

Son esprit & ses talens se sont persectionnés dans son petit-fils (M. le duc de Nivernois): c'est ce qu'a dit M. de Voltaire, & l'Europe l'a sépété après lui,

NEUFGERMAIN, (Louis de) poëte François, sous le règne de Louis XIII, s'avisa de faire des vers, dont les rimes étoient fosmées des syllabes qui composoient le nom de ceux qu'il prétendoit louer. Voiture tourna en ridicule cette manie pédantesque. Neufgermain voulut lui répondre; mais c'étoit la brebis qui se battoit contre le lion. Cer homme singulier se qualifioit de Poëte Hétéroclite de MONSIEUR, frere unique de Sa Majesté. Ses Poësies ont été imprimées en 1630 & 1632, 2 vol. in-4°3 mais on ne les trouve plus, si ce n'est peut-être quelques lambeaux pourris chez les épiciers.

I. NEUFVILLE, (Nicolas de) seigneur de Villeroi, &c. conseiller & secrétaire-d'état, grand-trésorier des ordres du roi, épousa la fille de l'Aubespine, secrétaired'état, & fut employé par la reine Catherine de Médicis, dans les affaires les plus importantes. Dès l'âge de 18 ans on le regardoit comme un homme d'un mérite consommé, & il exerça la charge de secrétaire d'état en 1567, à 24 ans, sous le roi Charles IX. Il continua d'exercer la même charge sous les rois Henri III, Henri IV & Louis XIII, auxquels il rendit les fervices les plus distingués. Ce ministre eut cependant beaucoup d'ennemis & de jaloux, qui le firent passer longtems pour Ligueur, & Ligueur qui depuis la paix avoit encore conservé des liaisons avec l'Espagne. L'Hoste, commis, filleul & créature de Villeroi, fut convaincu de · trahir l'Etat, & d'envoyer à Madrid un double de tout ce qui pafsoit par ses mains. Il se noya en s'enfuyant. (Voy. III. HOSTE.) Les ennemis de son maître renouvellérent à sette occasion leurs accusarions contre lui; mais les gens défintéresses, qui creusérent cette affaire, ne crurent point qu'il y cut trempé. Il mourut à Rouen, à 74 ans, en 1617, dans le tens qu'on tenoit une affemblée de notables. On a des Mémoires imprimés fous fon nom, en 4 vol. in-12, réimprimés à Trevoux en 7, en y comprenant la continuation. Ils contiennent moins de particularites curieuses & intéressantes, qu'une apologie de la conduite, & des leçons pour les ministres & pour les peuples. Le flyle n'en est pas leger, mais le fonds en est judicieux & folide. On y trouve plusieurs Pièces importantes sur les affaires qui se sont traitées depuis 1567 jusqu'en 1604. Ce qui les rend surtout recommandables, c'est l'idée avantageuse qu'ils donnent de Villeroi. Habile politique, ministre appliqué, humain, ennemi de la flatterie & des flatteurs, protecteur des gens de bien & des gens de lettres, ami fidèle, bon pere, bon mari, maître généreux, il fut le modèle des bons citoyens.

II. NEUFVILLE, (Charles de) seigneur de Villeroy, fils du précédent, gouverneur du Lyonnois, & ambassadeur à Rome, mourut en 1642, à 70 ans... Son fils Nicolas fut gouverneur de Louis XIV-en 1646. Ce prince le fit due de Villeroy, pair & maréchal de France, chef du conseil-royal des finances, &c. Ce duc mourut en 1685, à 88 ans, avec la réputation d'un courtisan

honnête-homme.

III. NEUFVILLE , (François de) fils de ce dernier, duc de Villeroi, pair & maréchal de France, &c., commanda en Lombardie, où il fut fait prisonnier à Crémone, le 1<sup>er</sup> Février 1702. Il eut encore le malheur de perdre la bataille de sulte Italien, natif d'Asti, mort Ramillies en Flandres, le 23 Mai en 1540, étudia le droit à Pa-

1706, La perte étoit égale de part & d'autre, lorsque les troupes françoises se débandérent pour fills plus vite. L'ennemi, averti de ce défordre, détacha sa cavalerie a près les fuyards; un grand nombre fue pris avec l'artiflerie, les bagages & les caissons qui se trouvérent abandonnés. Maiheureux à la guserre, il fut plus heureux dans cabinet. Il devint ministre-d'état, chef du conseil des finances, &c gouverneur du roi Louis XV. IE mourut à Paris en 1730, à 87 aus 🗩 regardé comme un honnête-homme, fidèle à l'amitié, généreux 🕰 bienfaifant. Ces qualités l'avoient rendu le favori de Louis XIV.

NEUHOFF, (Théodore de) gentilhomme Allemand, du comté de la Marck. Après avoir voyagé 🕿 cherché fortune dans toute l'Europe, il se trouva à Livourne en-1736. Il eut des correspondances avec les mécontens de Corfe, & leur offrit fes services. Il s'embarqua pour Tunis, y négocia de leurpart, en rapporta des armes, des munitions & de l'argent, entra dans la Corse avec ce secours, & enfin s'y fit proclamer roi. Il fut couronné d'une couronne de laurier & reconnu dans l'Isle, où il maintint la guerre. Le sénat de Gênes mit sa tête à prix; mais n'ayant pu le faire affaffiner, ni foumettre. les rebelles, on eut recours à la France qui envoya successivement des généroux & des troupes. Théodore fut chassé; l'isse fut soumise; tout fut pacifié, au moins pour quelque tems; & le roi des Corses alla mourir à Londres dans la mifére & dans le mépris, regardé comme un aventurier malheureux & téméraire.

NEVISAN, (Jean) juriscon-

tin. Son principal ouvr. est intit.: Sylva nuprialis libri sex, in quibus materia materimonii, dotium, filiatiomis, adulterii discutitur, à Lyon, 1521, in-8°; livre curieux, qui souleva contre lui les femmes.

I. NEUMANN, (Gaspard)
théologien Allemand, mourut en
1715 à Breslaw, où il étoit pasteur, & inspecteur des églises &
des écoles. On a de lui: l. Une
Grammaire hébraique, sous le titre de Clavis domús Heber. II. De
pundis Hebrewum lizterariis. III. Gemesse lingua sancta. Il y a des choses hazardées dans cet ouvrage.
Neumana étoit un homme d'une
imagination vive, mais bizarre. Il
écrivoit mieux en allemand qu'en
latin. On a encore de lui d'autres
ouvrages.

II. NEUMANN, (Jean-George) né en 1661, fut professeur de pocsée & de théologie, & bibliothécaire de l'université de Wittemberg, où il mourut en 1709. On a de lui des Dissertations sur des manières de controverse & de théologie. Elles sont curieuses, mais

trop prolixes.

NEURE, (Mathurin de) habile mathématicien du xvII fiécle, natif de Chinon, sut précepteur des enfans de Champigni, intendant de Justice à Aix, par le crédit du célèbre Gassendi dont il sut toute sa vie un zèlé désenseur. Il sut chargé ensuite de l'éducation des Princes de Longueville, qui l'honorérent de leur estime & de leurs bienfaits. Ses ouvrages sont: I. Deux Lettres en françois, en faveur de Gassendi, contre Morin, à Pans, chez Courbé, 1650, in-4°. II. Un autre Leure fort longue en la-ध्या, au même philosophe, qu'on trouve dans la derniére édition de ses Euvres. III. Et un Ecrit aussi

en latin de 61 pages in-4°, sur quelques coutumes ridicules & sur perstitieuses des Provençaux. Neuré cultivoit avec succès les Muses Latines, mais il manquoit de goût. L'ensture & le boursouslage sont les principaux désauts de son style.

NEUSTAIN, Voyet ALEXAN-

DRINI.

NEWCASTLE, Voyez CAVEN-DISH.

NEUVILLE, (Charles Frey de) Jésuite, né en 1693 à Coutances, d'une famille noble établie en Bretagne, fit retentir les chaires de la cour & de la capitale, de sa voix éloquente pendant plus de trente années. Ce ne fut qu'en 1736 qu'il prêcha pour la première fois; mais il fit dès-lors une sensation singulière. Après la destruction de sa Société en France, il se retira à Compiègne, où il eut la permission de demeurer, quoiqu'il n'eût pas rempli les condițions que le parlement de Paris exigeoit des Jésuites qui vouloient rester dans son restort. Mais la supériorité de ses talens, embellis par de grandes vertus, lui avoit mérité à la cour d'illustres protectrices', qui obtinrent de Louis XV qu'il pût vivre tranquillement dans la solitude qu'il s'étoit choisie. Il est mort en 1774 dans un âge très-avancé. Ses Sermons ont été publiés en 8 vol. in-12, à Paris, 1776. On les distinguera de la foule des écrits de ce genre, par la beauté des plans, la vivacité des idées, la fingulière abondance d'un style pittoresque & original, la chaleur du sentiment. Il n'a manqué au P. de Neuville, que d'avoir sçu resserrer son éloquence dans de justes bornes; mais ce défaut, qui s'est fait sentir à la lecture de ses Oraisons sunèbres du Cardinal de Fleury & du Maréchal de Bellisse, imprimées dans le tems, échappoit à l'auditeur par la volubilité avec laquelle il débitoit. Il est certain qu'il auroit pu supprimer bien des détails, & produire ses pensées sous moins de faces; mais ces détails étoient presque toujours piquans, & ses images bien choisies.

NEUVILLE, Voyer Poncy.

NEWTON, (Isaac) né en 1642, d'une famille noble, à Volstrop dans la province de Lincoln, s'adonna de bonne heure à la géométrie & aux mathématiques. Defcartes & Keppler furent les auteurs où il en puisa la première connoissance. On prétend qu'il avoit fait à 24 ans ses grandes découvertes en géométrie, & posé les fondemens de ses deux célèbres ouvrages, les Principes & l'Optique. Il projettoit dès-lors de donner une nouvelle face à la philofophie. Ce grand génie vit qu'il étoit tems de bannir de la physique les conjectures & les hypothèses, & de soumettre cette science aux expériences & à la géométrie. C'est peut-être dans cette vue qu'il commença par inventer le Calcul de l'Infini & la Méthode des Suites. Les usages de ses découvertes, si étendus dans la géométrie, le sont encore davantage pour déterminer les effets compliqués que l'on observe dans la nature, où tout semble s'exécuter par des espèces de progressions infinies. Les expériences de la pefanteur & les observations de Keppler firent découvrir ensuite au philosophe Anglois la force qui retient les planètes dans leurs orbites. Il enseigna tout ensemble, & à distinguer les causes de leurs mouvemens, & à les calculer avec une exactitude qu'on n'auroit pu

exiger que du travail de plusseurs fiécles. Ce fut en 1687 qu'il découvrit ce qu'il étoit. Ses Principia Mathematica Philosophiæ naturalis, traduits en françois par Made du Châtelet, ouvrage marqué au coin du génie inventif de l'auteur, où la plus profonde géométrie sert de base à une physique toute nouvelle, parurent cette année en latin, in - 4°, & ont été réimprimés en 1726. En même tems qu'il travailloit à ce livre, fruit de son esprit créateur, il en avoit un autre entre les mains. aussi original, aussi neuf, moins général par son titre, mais aussi étendu par la manière dont il devoit traiter un sujet particulier. C'est son Optique ou Traité de la lumière des Couleurs, qui vit jour pour la 1<sup>re</sup> fois en 1704; & qui a été traduit en latin par Clarke, Londres 1719, in-4°, & en françois par Coste, Paris 1722, in-4°. On n'avoit, avant lui, que des idées fausses & confuses de la lumière : il la fit connoître aux hommes en la décomposant, & en anatomifant ses rayons avec autant de dextérité qu'un habile artiste disseque le corps humain. Il perfectionna ausli les télescopes, & il en inventa un qui montre les objets par réflexion, & non point par refraction. II brille dans tous ses ouvrages une haute & fine géométrie, qui lui appartenoit entiérement, & qui n'appartenoit qu'à lui seul. L'Allemagne voulut donner la gloire à Leibnitz des découvertes de Newton en ce genre; mais si le philofophe Allemand fut le premier qui les publia, on est assez généralement persuadé aujourd'hui que le philosophe Anglois en fut le premier inventeur. On sçait avec quelle chaleur l'Angleterre défendit Newton contre les partisans de Leibnitz. (Voyez l'article de celuiti.) Ce zèle étoit bien juste: Newtos étoit la gloire de sa nation; auffi l'honora-t-elle comme le devoit. En 1696, le roi Guillaume le créa garde des monnoies. Le philosophe rendit des services importans dans cette Charge, a l'occasion de la grande resonte qui fe fit alors. Trois ans après il fut maître de la monnoie, emploi d'un revenu très - considérable, qu'il exerça jusqu'à sa mort avec va défintéressement & une intégrité peu commune. Tous les sçavans d'Angleterre le mirent à leur tête, par une espèce d'acclamation unanime: ils le reconnurent pour chef & pour maître. On lui donna en 1703 la place de président de la Société royale, qu'il conservá jusqu'à sa mort, pendant 23 ans: exemple unique, dont on ne crut pas devoir craindre les conséquences. Son nom parvint jusqu'au trône, & y parvint avec tout son éclat. La reine Anne le sit chevalier en 1705. Il sut plus connu que jamais à la cour fous le roi George. La princesse de Galles, depuis reine d'Angleterre, digne admiratrice de ce grand-homme, disoit souvent : qu'Elle se tenoit heureuse de vivre de son tems. Dès que l'académie des sciences de Paris pur choisir des associés étrangers, elle ne manqua pas d'orner sa liste (du grand nom de Newton. Depuis que ce réformateur de la philophie fut employé à la monnoie, il ne s'engagea plus dans aucune entreprife confidérable de mathématique, ni de physique. Il eut le plaisir touchant pour un bon citoyen, d'être utile à sa patrie dans les affaires d'état,

ces spéculatives. Ce grand-homme posséda jusqu'à l'âge de 80 ans une santé égale, circonstance essentielle du rare bonheur dont il a joui. Alors il commença d'être incommodé de la pierre, & le mai devenu incurable l'enleva aux sciences en 1727, à 85 ans. Dès que la cour de Londres eut appris sa mort, elle ordonna que son corps, après avoir été exposé sur un lit desparade, comme les personnes du plus haut rang, fût ensuite transporté dans l'abbaye de Westminster. Le poële du cercueil sut foutenu par le grand-chancelier & par trois pairs d'Angleterre. On lui éleva un tombeau magnifique, sur lequel est gravée l'Epitaphe la plus honorable. Elle finit ainfi: Que les mortels se félicitent de ce qu'un d'entr'eux a fait tant d'honneus à l'humanité.

Sibi gratulentur mortales
Tale tantumque extitisse
Humani generis decus.

Newton étoit philosophe dans la pratique autant que dans la théorie. Il n'étoit point marié, & n'avoit jamais approché d'aucune fem. me. Son caractère doux, tranquil le, modeste, simple, affable, touiours de niveau avec tout le monde, ne se sementit point, pendant le cours de sa longue & brillante carrière. Il auroit mieux aimé être inconnu, que de voir le calme de sa vie troublé par ces orages littéraires, que l'esprit & la fcience attirent à ceux qui cherchent trop la gloire. Je me reprocherois, disoit-il, mon imprudence; de perdre une chose aussi réelle que le repos, pour courir après une ombre. Quoiqu'il fût attaché sincérement après avoir servi si utilement tou- à l'Eglise Anglicane, il n'eût pas te l'Europe dans les connoissan- persécuté des non-Conformisses

23

1.5

3

3

Z,

T

A

.

7

3

1

pour les y ramener. Il jugeoit les hommes par les mœurs; & les vrais non Conformistes étoient pour lui les vicieux & les méchans, Ce n'est pas cependant qu'il s'en tînt à la religion naturelle. Il étoit fermement persuade de la révélation. Une preuve de sa bonne foi, c'est qu'il a commenté l'Apocalypse. Il y trouve clairement que le pape est l'Ante-Christ, & les autres chiméres que les Protestans y ont découvertes contre l'Eglise Romaine. Apparemment qu'il a voulu par ses rêveries, (dit un homme d'esprit,) consoler la race humaine de la supériorité qu'il avoit sur elle. On a de lui, outre ses Principes & son Optique: I. Un Abrégé de Chronologie, traduit en françois par Granet, 1728, in-4°, où il a des sentimens & un systeme très-différent des autres chronologistes. Freret attaqua ce systême, & Newton lui répondit avec vivacité, en 1726. Le P. Souciet, Jésuite, s'éleva aussi contre la Chronologie de Newton dans plufieurs Dissertations. On reproche en Angleterre aux deux sçavans François de n'avoir pas trop bien entendu la partie astronomique de ce systême. Quoi qu'il en soit, Newton change beaucoup d'idées recues en chronologie, & place le voyage des Argonautes & la guerre de Troie 500 ans plus près de l'ère chrétienne que ne font les autres chronologistes. Il réduit la durée du règne de chaque roi à 20 ans, l'un portant l'autre. Si ses idées ne sont pas vraies, elles sont du moins fort ingénieuses, & prouvent beaucoup de sagacité. II. Une Arithmétique universelle, en latin, Amsterd. 1761, 2 vol. in-4°, avec des Commentaires de tiques. Cette étude lui fit prendre Castillon. III Analysis per quantita- la résolution d'aller à Rôme, &

1716, in-4°, traduit en françois par M. de Buffon, Paris 1740, its-4°. IV. Plusieurs Lettres dans le Commercium epistolicum. Les découvertes de Newton déposent en faveur de son génie tout à la fois etendu, juste & profond. En enrichissant la philosophie par une grande quantité de biens réels . il a mérité fans doute toute sa reconnoissance; mais il a peut-être plus fait pour elle, (dit un philosophe) en lui apprenant à être sage & à consenir dans ses justes bornes cette espèce d'audace que les circonstances avoient forcé Descartes à lui donner. Sa Théorie du monde est aujourd'hui si généralement reçue, qu'on commence à disputer à l'auteur l'honneur de l'invention. On veut que les Grecs en aient eu l'idée; mais ce qui n'étoit chez les philosophes de l'antiquité qu'un système hazardé & romanesque, est devenu une démonstration dans les mains du philosophe moderne. Cette démonstration, qui n'appartient qu'à lui, fait le mérite réel de sa découverte, & l'Auraction, sans un teltappui, (dit un bon juge,) serois une hypothèse comme tant d'autres.

I. NICAISE, (Saint) évêque de Reims, au ve siècle, martyrisé par les Vandales. Il ne faut pas le confondre avec S. Nicaise, martyr du Vexin, que l'on compte pour le 1er archevêque de Rouen, au milieu du 111° fiécle.

II. NICAISE, (Claude) de Dijon, où son frere étoit procureurgénéral de la chambre des Comptes, embrassa l'état ecclésiastique, & se livra tout entier à l'étude & à la recherche des monumens ansum series, fluxiones & differentias, dans ce dessein, il se défit d'un

anonicat qu'il avoit à la Ste-Chapelle de Dijon. Il demeura pluseurs années dans cette patrie des arts, jourflant de l'estime & de l'amitié d'un grand nombre de sçavans & de personnés distinguées. De retour en France, il cultiva les lettres jusqu'à sa mort, arris vee an village de Velley en 1701, à 78 ans. On a de lui quelques écrita fur des mariéres d'érudition, entr'autres l'Explication d'un ancien Manument trouvé en Guienne, Paris, M-4°; & un Discours sur les Syrènes, Paris 1691, in-4°. Il y prétend qu'elles étoient des oiseaux, ac non pas des poissons, ou des monstres marins. Mais il est prin-←ipalement connu par les relations qu'il entretenoit avec une partie des sçavans de l'Europe, Jamais on n'a tant écrit & tant reçu de lettres. Les cardinaux Barbarigo & Noris, le pape Clément XI avant son exaltation au pontificat, entretenoient avec lui une correfpondance régulière. Ils aimoient ca lui la pureté de ses mœurs, la douceur de son caractère, généreux & obligeant, son zele & sa constance dans l'amitié. La Monnoie sit cette Epitaphe singulière à l'abbé Nicaise:

Ci git l'illustre Abbé NICAISE, Qui la plume en main, dans sa chaise, Mettoit lui seul en mouvement Toscan, François, Belge, Allemand... De tous côtés à son adresse Avis, Journaux, venoient sans cesse, Gazettes, livres frais éclos, Soit en paquets, soit en ballots... Falloit-il écrire au Bureau Sur un Phénomène nouveau; Annoncer l'heureuse trouvaille D'un Manuscrit, d'une Médaille; S'ériger en solliciteur De louanges pour un Auteur; D'Arnauld mort avertir la Trappe;

Féliciter un nouveau Pape ? L'habile & fidèle Ecrivain N'avoit pas la goutte à la main? C'étoit le Facteur du Parnasse. Or git-il, & cette difgrace Fait perdre aux Huets, aux Noris, Aux Toinards, Cupers & Leibnits;

A Basnage le journaliste, A Bayle le vocabuliste, Aux Commentateurs Gravius. Kuhnius, Perizonius, Mainte curieuse riposte... Mais nul n'y perd tant que la Poste.

NICANDRE, (Nicander) grammairien, poëte & médecin Grec, dans l'Ionie, demeura long-tems en Etholie, & s'acquit une gran- de réputation par ses ouvrages. Il ne nous reste de sui que deux excellens Poëmes, intitulés: Theriaca, & Alexipharmaca, grec & latin, dans le Corpus Poetarum Grac. Genève, 1606 & 1614, 2 vol. infol., & séparément, par Gorris, Paris 1557; in-4°. & Florence 1764, in-8°. traduits en françois par Grevia, Anvers 1567, in 4. Les anciens les citent souvent avec élo-. ge. Il vivoit l'an 140 avant J. C.

I. NICANOR, général des armées du roi de Syrie & grand en nemi des Juiss, vint d'abord en-Judée par ordre de Lysias, régent du royaume pendant l'absence d'Antiochus, pour s'opposer aux entreprises de Judas Machabée. Ce dernier l'ayant vaincu dans un premier combat, quoiqu'il n'eût que 7000 hommes; Nicanor, plein d'admiration & de respect pour ce grand-homme, se lia d'amitié aves lui. Cette liaison dura jusqu'à ce que ses envieux le calomniérent auprès du roi , l'accusant de s'entendre avec Judas Machabée pour le trahir, Le roi, ajoûtant foi aux calomnies, écrivit à Nicasor qu'il trouvoit fort mauvais qu'il eût fait alliance avec Machabée; & lni ordonna de le faire prendre vif. & de l'envoyer pieds & mains liés à Antioche. Nicanor fut surpris & affligé de cet ordre; mais ne pouvant résister à la volonté du roi, il chercha l'occasion de se saisir de Judas. Celui-ci, se défiant de ses mauvais deffeins, se retira avec quelques troupes, avec lesquelles il battit Nicanor qui l'avoit poursuivi. Ce général, désespéré de voir échaper sa proie, vint au temple, & levant la main contre le faint lieu, il jura avec serment qu'il détruiroit le temple jusqu'aux fondemens, & qu'il en éleveroit un en l'honneur de Bacchus, si on-na lui remettoit Jadas entre les mains. Ensuite ayant appris qu'il étoit sur les terres de Samarie, il réfolut de l'attaquer avec toutes ses sorces le jour du Sabbat. Il marcha donc comme à une victoire affûrée, au son des trompettes, contre Judas, qui ne mettant son salut qu'en Dieu, lui livra bataille, le défit, & lui tua 35000 ·hommes. Nicanor lui-même perdit la vie dons cette bataille, & fon corps ayant été reconnu, Judas lui fit couper la tête & la main droite, qu'il fit porter à Jérusalem. Lorsqu'il y fut arrivé, il raffembla dans le parvis du temple les prêtres & le peuple, & leur montra la tête de Nicanor, & cette main détestable qu'il avoit levée insolemment contre la maison du Dieu tout-puissant. Puis ayant fait couper en petits morceaux la langue de cet impie, il la donna à manger aux oiseaux. Sa main fut attachée vis-à-vis le Peres. II. Historiæ Breviarium, putemple, & sa tête exposée aux blié par le Pere Petau, en 1616, yeux de tout le monde, comme in-3°. & traduit par le président un figne visible du secours de Cousin. Cet Abrégé historique, Dieu, l'an 162 avant J. C.

II. NICANOR, natif de l'iffice de Chypre, fut un des Sept Dia eres choisis par les Apôtres. O dit qu'il prêcha dans son pays, & qu'il y fut martyrisé.

NICANOR, Voy. I. SELEUCUS

& DEMETRAUS, nº Ilt.

NICEARQUE, l'un des plus hatbiles peintres de l'antiquité. On actmiroit fur tout, I. Une Vanus au milieu des trois Graces. II. Un Cupidon. III. Un Hercule vaincu par l'Amour. Les auteurs anciens pardent de ces trois morceaux comme de trois chef-d'œuvres.

I. NICEPHORE, (St) martyr d'Antioche sous l'empereur Valetien, vers l'an 260, étoit simple daique. Une amitié aussi tendre que chrétienne l'avoit lié avec le prêtre Saprice. Ils eurent le malheur de se brouiller, & la persécution s'étant allumée au moment de leur désunion, Saprice sut condamné à avoir la tête tranchée. Son ennemi fit tout ce qu'il put pour se réconcilier avec lui; mais Saprice ne voulut point lui pardonner, & renonça à la religion chrétienne. Alors Nicéphore se déclara Chrétien, & eut la tête tranchée à la place de Saprice.

II. NICEPHORE, (St) patriarche de Constantinople, succeda à Tharaise en 806. Il défendit avec zèle le culte des faintes images. contre l'empereur Léon l'Arménien, qui l'exila en 815 dans un monastère, où il mourut saintement en 828, à 70 ans. On a de lui : I. Chronologia Tripartita, traduite en latin par Anastase le bibliothécaire. On la trouve à la fin du Syncelle, & dans la Bibliothèque des écrit d'une manière trop sèche &

Top succinte, mais exacte, s'étend depuis la mort de l'empereur Maurice, jusqu'à Léon IV; il a été temprimé au Louvre en 1648, intol. & fait partie de la Bizantine, Ces ouvrages sont des monumens de la saine critique & de l'érudinon de Nicéphore, qui étoit aussi grand évêque, qu'écrivain judicieux... Il ne faut pas le confondre avec NICEPHORE CALIXTE. dont nous avons une Histoire Ecclésastique en grec, qui va jusqu'en 610; Paris, 1630, 2 vol. in-fol. Celui-ci florissoit au xxve siécle.

III. NICEPHORE, fils d'Artade & d'Anne sœur de Constanzin Copronyme, recut le titre d'empereur, lorsque le sénat & le peuple de Constantinople l'eurent donné à son pere en 742. Constantin Copronyme, vint les attaquer, les vainquit & leur fit crever les yeux. Nicephore avoit beaucoup de mézite, & il s'étoit signalé par son courage... Il ne faut pas le confondre avec Nicephore, 2° fils de Constantin Copronyme, honoré du titre de César par son pere en 769. Constantin VI, son neveu, jaloux du crédit que ses talens & ses vertus lui donnoient à Cons-.tantinople, lui fit crever les yeux en 792; & comme s'il eût été encore à craindre dans cet état, l'impératrice Irène le fit mourir, 5 ans après à Athènes, où il avoit été exilé.

IV. NICEPHORE I, empereur d'Orient, surnommé Logothète, auparavant intendant des finances & chancelier de l'empire, s'empara du trône en 802 sur l'impératrice Irène, qu'il relégua dans l'isle de Mételin. Il envoya des ambafsadeurs à Charlemagne, & fit un traité avec ce prince pour régler Tome V.

une chambre de justice contre ceux qui avoient pillé le peuple; mais au lieu de rendre aux pauvres le bien qu'on leur avoit enlevé, il se l'appropria. Pour s'affermir sur le trône & perpétuer le sceptre dans sa famille, il déclara Auguste, l'an 802, son fils Staurace. Une telle précaution, loin d'arrêter les révoltes, ne fit qu'exciter les mécontens. Plusieurs pésirent dans l'exil par le poison, ou par le dernier fupplice. Ces cruautés allumérent la haine générale. Les troupes d'Asie proclamérent empereur Bardane, surnommé le Turc, patrice & général d'Orient. Le nouvel empereur, désespérant de faire entrer Constantinople dans sa révolte, propose à Nicéphore de se dépouiller de la pourpre impériale, s'il veut lui accorder son pardon. L'empereur, prenant le masque de la clémence, se contente de l'enfermer dans un monastére; mais quelque tems après il lui fait crever les yeux & pourfuit ses complices. Des affaires importantes interrompirent ces exécutions. Les Sarasins ravagent la Cappadoce, prennent Tyane; Nicéphore marche contr'eux, est battu, & en obtient la paix en 804, fous un tribut annuel de 33 mille piéces d'or. Libre du fléau de la guerre, il désola ses peuples pendant la paix. On établit un impôt sur toutes les denrées & sur tous les chefs de famille. Le droit de feu fut taxé, & peu s'en fallut que ses sujets ne payassent l'air qu'ils respiroient. Un scélérat déguisé en moine se glissa dans le palais, pour délivrer la terre de ce fléau; mais il fut découvert, & condamné à une prison perpétuelle. Cependant les Bulgares ravageoient la Thrales bornes de leurs empires. Un ce. Nicéphore prend les armes, & de ses premiers soins sut d'établir met tout à seu & à sang dans la Bulgarie. Crumne, roi de ces peuples, ferme les passages qui pouvoient lui servir de retraite, le poursuit, taille son armée en piéces, & le tue, le 25 Juillet 811. Il poussa la vengeance jusqu'à faire enchâsser son crâne pour lui servir de coupe. Il n'y a point de termes qui expriment l'horreur que le nom de Nicephore présente à l'esprit. « Fier, avare, vindi-" catif à l'excès, il ne craignit " plus rien, (dit l'abbé Guyon) » quand il crut avoir acquis le " droit de tout oser. On ne sçait " ce qu'il aimoit davantage, ou " l'or, ou le fang des peuples. " Esclave de ses penchans, il ne connut ni l'humanité, ni la religion, & fur un monstre sous le dais.

V. NICEPHORE II, Phocas, d'une des plus anciennes familles de Constantinople, se signala, des sa plus tendre jeunesse, par ses exploits. Craint des ennemis, aimé des soldats & respecté des peuples, il fut élevé à l'empire par ses troupes; & l'impératrice Théophanon, veuve de Romain le Jeune, lui donna fa main en 963. Il forma des-lors le projet de ramaiser tous les membres épars de l'empire Romain. Il attaqua les Sarasins, qui étoient le premier obstacle à ses projets. Il prit sur eux plusieurs places, & les chassa de la Cilicie, d'Antioche & d'une partie de l'Asie. Son zèle pour la discipline contribua beaucoup à ses conquêtes; il retenoit le foldat dans le devoir, moins par le châtiment, que par son exemple: évitant les femmes, supportant les rigueurs des saisons, & couchant sur la dure. Si Nicéphore sut la terreur des ennemis, il fut le fléau

particuliers, akéra les monnoies 3 & fit passer dans les camps to La tes les richesses de l'état. Ses surjets, las d'avoir un tyran à leur tête, & sa femme, non moins la 1fe d'avoir p' époux l'homme le plazs laid & le plus cruel de l'empire 🕳 conspirent contre lui. Jean Zimi cès est introduit dans une corbei 1 le, avec cinq autres conjurés, dam 🖘 la chambre de l'empereur qui dor moit. Ce prince est éveillé au bruiz des poignards & mis à mort exa 969, après avoir régné 6 ans 🗲 quelques mois.

VI. NICEPHORE III, BOTO-MIATE, passoit pour être un des descendans des Fabius de l'ancienne Rome. Il montra quelques talens avant que de monter sur le trône; mais dès qu'il y fut élevé " en 1077, par l'armée qu'il commandoit en Orient, on ne vit plus en lui qu'un vieillard foible & imprudent. Nicéphore Bryenne; nommé empereur lui-même en Occident par ses troupes, ayant refusé de reconnoître Nicéphore Botoniate; celui-ci envoya contre son rival, Alexis Comnene, qui le prit prisonnier. Botoniate eut la cruauté de lui faire crever les yeux. Un autre rebelle, vaincu par Alexis, esfuya le même traitement. Une 3º conjuration se forma en Asie; Nicéphore envoya de nouveau Alexis pour la diffiper; mais les soldats l'ayant proclamé emper. en 1081, il ôta le sceptre à Bosoniase & le relégua dans un couvent, où il mourut peu de tems après. Nicéphore quitta la pourpre avec autant d'indifférence, qu'il l'avoic aimée passionnément.

VII. NICEPHORE CARTOPHY-LAX, c'est-à-dire, Garde des Archives , auteur Grec , florissoit au des citoyens. Il augmenta tous les commencement du Ixe siècle. Il impôts, confisqua les biens des nous refte de lui quelques ouvreges dans la Bibliothèque des Peres, k dans le Recueil du Droit Grec-Romain.

NICEPHORE BLEMMI-VIII. DAS, sçavant abbé Grec du Mont-Athos, refusa le patriarchat de Constantinople en 1255, & fut favorable aux Latins. On a de lui deux Traités de la Procession du St-Esprie, imprimés avec d'autres Théologiens Grees, à Rome, 1652 &

1659, 2 vol. in-4°.

IX. NICEPHORE GREGORAS, bibliothécaire de l'église de Constantinople au XIV fiécle, eut beaucoup de part aux affaires de son tems. On a de lui une Histoire des Empereurs Grecs, farcie d'inexactitudes & écrite d'un style barbare, depuis 1204 jusqu'en 1341. La meilleure édition de cet ouvrage est celle du Louvre, en grec & en latin, en 2 vol. in-folio, *37*02.

I. NICERON, (Jean-François) religieux Minime, natif de Paris, & mort à Aix en 1646, à 33 ans, s'appliqua à l'optique & fut ami du célèbre Descartes. Ce jeune auteur donnoit les plus grandes espérances, lorsqu'il sut moissonné à la fleur de son âge. Au milieu des occupations & des voyages qui devoient le distraire, il sçut ménager les moindres momens pour les confacrer à l'étude. On a de lui : I. L'Interprétation des Chiffres, ou Règle pour bien entendre & expliquer solidement toutes sortes de Chiffres simples, tirée de l'italien d'Antonio-Maria Cospi, in-8°, 1641. II. La Perspective curieuse, ou Magie artificielle des effets merveilleux de l'Optique, avec la Catoperique du Pere Mersenne, Paris, 1652, infol. III. Thaumaenrgus Opeicus, indévelopé dans calui-ci.

NIC II. NICERON, (Jean - Pierre) parent du précédent, né à Paris comme lui, en 1685, entra dans la congrégation des clercs réguliers de S. Paul, connus sous le nom de Barnabites. Après avoir professé les humanités, la philosophie & la théologie dans son ordre, il se confacra à la chaire, à la direction & au cabinet. Les langues vivantes & les langues mortes lui devinrent familières. Il s'adonna furtout avec succès à la bibliographie & a l'histoire littéraire. Il mourut à Paris en 1738, à 53 ans. Les gens de lettres le regrettérent autant pour ses conno. Sances, que pour son caractère doux, franc & obligeant. Ses ouvrages sont: I. Mémoires pour servir à l'Histoire des Hommes Illustres dans la République des Lettres, avec un Catalogue raisonné de leurs Ouvrages; a Paris, chez Briasson, in-12. Le 1° volume de cette compilation parut en 1727. Les autres ont été donnés successivement jusqu'au 39°, qui a paru en 1738. Le 40° parut en 1739. On a donné depuis 3 autres volumes, dans lesquels il y a plusieurs articles qui ne sont point du Pere Nicéron. Quoique son style soit négligé, & qu'il ne démêle pas avec beaucoup de finesse les caractéres de ses différens personnages, on ne peut que louer son travail. Ses recherches sont en général utiles, & souvent curieuses. L'auteur ne promet dans son titre que les vies des Hommes Illustres; mais il y a fait entrer une foule d'Auteurs dont plusieurs ne sont que médiocres ou méprisables. Il est aisé de voir qu'il ne s'est jamais renfermé dans le plan annoncé par le titre de son livre, & qu'à mesure qu'il tol. 1646. L'ouvrage precedent avoit ratiemble des faits sur un n'est qu'un essai, qui est beaucoup écrivain, il en publicit la vie, soit qu'il fûr illustre ou obscur. Pour

donner des Mémoires exacts & curieux, il autoit fallu lire avec soin les ouvrages de chaque auteur. Le P. Nicéron l'a fait quelquefois; mais pressé de sournir sa carrière, il a **fouvent copié les fautes des Jour**nalistes & des Bibliographes. Heureusement, dans des Supplémens donnés de loin en loin, il en a corrigé plusieurs & a fait des additions importantes. On lui a encore reproché de n'avoir point gardé l'ordre des tems. Son Recueil forme 44 vol., parce que le xe vol. a deux parties qui se relient séparément, II. Le Grand Fébrifuge, où l'on fait voir que l'Eau commune est le meilleur remède pour les Fiévres & vraisemblablement pour la Peste; traduit de l'anglois de Jean Hanckock, in-12. Ce livre eut beaucoup de cours.La meilleure édition est celle de Paris, chez Cavelier, en 1730, sous le titre de Traité de l'Eau Commune, en 2 vol. in-12. III. La Conversion de l'Angleterre au Christianisme, comparée avec sa prétendue Réformation; traduite de l'anglois, in-8°. IV. Traduction des Réponses de Wodward au docteur Camerarius, Jur la Géographie Physique, ou Histoire naturelle de la Terre, in-4°. V. Voyages de Jean Owington, 1725... Voyez son Eloge par l'abbé Goujet dans le tome XL° de ses Mémoires pour l'Histoire des Hommes Illustres.

NICET, (Flavius Nicetius) l'un des plus éloquens orateurs & jurisconsultes des Gaules, sortoit d'une famille de sénateurs. A la cé-'rémonie du consulat d'Astère, faite à Lyon en 449, il harangua le peuple, & l'enchanta par les agrémens de son éloquence. Sidoine Apollinaire étoit lié avec cet homme illustre, & trouvoit en lui un dans le travail. Ses talens étoient chodoxe; & d'autres ouvrages,

relevés par toutes les qualités du cœur, & sur-tout par une grande modestie.

1. NICETAS, (St.) de Césarée en Bithynie, souffrit beaucoup sous l'empire de Léon l'Arménierz. qui persécuta en lui ses vertus, & son zèle pour la Foi & pour le culte des saintes Images. Il fut abbé des Acemètes, dans le monastére de Médicée fur le Mont - Olympe 💃

& mourut en 324.

II. NICETAS-Serron, diacre de l'Eglise de Constantinople dans le XI fiécle, puis évêque d'Héraclée, est connu par plusieurs ouvrages. On lui attribue: I. Une Chaine des Peres Grecs fur le livre de Job, Londres 1637, in-fol. em grec & en latin. II. Une autre sur les Pseaumes. III. Une 3° fur le Cantique des Cant. IV. Des Commentaires fur une partit des Œuvres de S. Gregoire de Nazianze. Il recueillit dans ces différentes compilations, les paffages des plus sçavans écrivains de l'Eglise Grecque.

III. NICETAS ACHOMINATE, historien Grec, surnommé Choniate, parce qu'il étoit de Chone. ville de Phrygie, exerça des emplois confidérables à la cour des emper. de Constantinople. Après la prise de cette ville par les François en 1204, il se retira à Nicée où il mourut en 1206. On a de lui : I. Une Histoire depuis 1118 jusqu'à 1205. Cet ouvrage, traduit en latin par Jérôme Wolf, & en françois par le président Cousin, est plus agréable dans ces copies que dans l'original. Son style est emphatique, obscur, embarrassé; mais il y a affez d'exactitude dans les faits. On le trouve dans le corps de l'Histoire Bizantine, publié au Louvre, conseil dans les affaires les plus où on l'imprima en 1657, in-fol. épineuses, & un encouragement II. Trésor, ou Traité de la Foi Or-

NICIAS, capitaine Athénien, s'éleva par fon mérite aux premiéres places de sa patrie. Il se signala dans la guerre du Peloponnèse, qu'il eut la gloire de terminer. La République ayant résolu d'armer contre la Sicile, il fut nommé général avec Eurimedon & Demosthè-21. Ces trois généraux formérent le siège de Syracuse, qui se défendit pendant plus de 2 ans sans se rendre. La consternation se mit parmi les assiégeans. Résolus de lever le siège & de se retirer, ils hazardent en vain un combat sur mer, pour forcer les passages que l'ennemi tenoit fermés. Ils sont obligés de se sauver par terre. L'armée, épuisée de fatigues, est accablée par les Syracusains. Demosthènes & Nicias se rendent avec le reste de leurs troupes, à condition qu'on leur laissera la vie, & qu'on ne pourra les retenir dans une prison perpétuelle. On le leur promet, & on les met à mort l'an 413 avant J. C. Athènes pleura fur-tout Nicias, aussi prudent que brave. Il étoit respecté par ses compatriotes

NICOCLÈS, fils & successeur d'Evagoras, roi de Chypre & de Salamine, l'an 374 avant J. C., étoit un prince magnifique & voluptueux. C'est à lui qu'Isocrate adresse ses deux Discours intitulés: Nicoclès.

& craint par les eunemis.

NICOCRATE, Voyez les Tables Chronol. Art. ARGOS.

NICODÈME, disciple de J. C. étoit un sénateur Juif de la secte des Pharisiens. Le Sauveur ayant annoncé qu'il falloit renaître de nouveau pour entrer dans le Ciel, Nicodême sut étonné; mais le divin Maître voulut bien lui dire qu'il étoit question de la renaissance spirituelle, qui devoit se faire par

NIC

le bapteme. Dès-lors Nicodime s'attacha à lui, & devint un de ses plus zèlés disciples, mais en secret. Il se déclara ouvertement, Iorsqu'il vint avec Joseph d'Arimathie pour rendre les dern. devoirs à Jesus-Christ crucisié. Ils embaumérent son corps & l'enterrérent. L'Ecriture ne nous apprend plus rien de Nicodême. La tradition ajoûte, qu'ayant reçu le baptème, avant ou après la Passion, les Juiss le déposérent de sa dignité de sénateur, l'excommuniérent & le chasserent de Jérusalem. Ils vouloient même, dit-on, le faire mourir; mais en considération de Gamaliel son parent, ils se contentérent de le charger de coups, & de piller fon bien : alors il demeura jusqu'à sa mort chez Gamaliel, qui le fit enterrer auprès de S. Etienne. Leurs corps furent trouvés en 415, avec celui de Gamaliel. Il y a un Evangile sous le nom de Nicodême, plein d'erreurs & de faussetés, qui a été composé par les Manichéens.

I. NICOLAI, (Nicolas de) gentilhomme Dauphinois, mort à Paris en 1583, mit au jour en 1568 l'Histoire de ses voyages, sous le titro de: Discours & Histoire véritable des navigations, & voyages faits en Turquie, Anvers, 1586, in - fol. avec des figures, qui rendent ce livre cher. Elles sont en bois & gravées d'après le Titien. L'Histoire est assez curieuse, mais elle est quelquesois inexacte.

II. NICOLAI, (Philippe) Luthérien emporté, né dans le landgraviat de Hesse, vers la fin du xvisiècle, connu par deux Satyres atroces contre le pontise Romain, intitulées, l'une: De duobus Anti-Christis, Mahumete & Pontisice Romano, Marpurg 1590, in-8°, l'autre NIC

De Anti-Christo Romano, perditionis filio, Conflictus, Rostoth 1609, in-8°. L'exactitude avec laquelle on a supprimé ces deux libelles, les a rendu rares, fur-tout le premier, & ils ne méritent gueres d'être recherchés.

III. NICOLAI, (Jean) Dominicain, né à Monza dans le diocèse de Verdun en 1594, prit le bonnet de docteur de Sorbonne en 1632. Pendant 20 ans qu'il professa la théologie à Paris, il se distingua également par ses lumières & par ses vertus. Il mourut en 1673, à 78 ans, dans le couvent de S. Jacques dont il avoit été prieur. On a de lui: I. Une excellente édition de la Somme de S. Thomas, avec des notes, & de tous les ouvrages de ce saint docteur, Lyon 1660 & années suivantes, 19 vol. in-solio. Il avoit passé une partie de sa vie à concilier les principes de ce Pere avec ceux des théologiens qui ne sont pas de son école. II. Cinq Dissertations sur plusieurs points de la discipline ecclésiastique, contre le sçavant Launoy, in-12. On la faculté de théologie de Paris, un Poëme latin de Charles Beys, que pule toutes les impiétés du Paga-Nicolai traduifit en françois. Cet nisme. ouvrage, semé d'emblêmes, de si- II. NICOLAS, (St.) évêque de gures, & de vers latins & françois, Myre en Lycie, étoit honoré par

les uns & les autres affez mauvais valut à l'auteur une pension de 600 livres. V. Des Thèses sur 13 Grace, réfutées par Nicole dans la Causa Arnaldina. VI. Quelques autres écrits, où il s'éloigne des fentimens recus... On trouve encore Philippe & Michel NICOLAI . professeurs de théologie rénommés, desquels on a des ouvrages. Le 1<sup>er</sup> mourut en 1608, le second

en 1656, à Tubinge.

I. NICOLAS, profélyte d'Antioche, qui de Païen s'étant fair Juif, embrassa ensuite la religion. Chrétienne, & fut choisi pour êtro un des Sept premiers Diacres de l'Eglise de Jérusalem. La mémoire de ce diacre est flétrie par l'accusation, vraie ou fausse, intentés contre lui, d'être l'auteur, ou du moins d'avoir donné occasion à la secte des Nicolaites. Ceux qui le font coupable, prétendent que Nicolas, ayant eté blamé par les Apôtres de ce qu'il avoit repris sa temme dont il s'étoit séparé pour garder la continence, se fit des principes opposés à la vérité & à la y trouve beaucoup d'érudition; pureté, & se livra aux derniers mais il y a quelques sentimens sin- excès. D'autres soutiennent avec guliers. III. Judicium seu censorium plus de raison, qu'il ne donna jasuffragium de propositione Antonii Ar- mais dans ces abominations; mais naldi, in-4°. C'est le jugement de que quelques libertins abusant de tertaines expressions équivoques contre la proposition d'Arnauld, échapées à Nicolas, avoient don-DEFUIT GRATIA PETRO, &c. Le né lieu à une hérésie qu'ils appel-Pere Nicolai donna aussi cet écrit lérent de son nom pour l'accréditer, en françois, sous le titre d'Avis On dit que Nicolas sut établi évêdélibératif; & il combattoit la doc- que de Samarie. Les sectaires qui trine de Jansenius, quoiqu'il sit pro- se parérent de son nom, avoient fession de soutenir celle des Tho- des sentimens extravagans sur la mistes, & de rejetter les senti- Divinité & sur la création. Ils mens de Molina. IV. Lu povici Justi admettoient la communauté des XIII eriumphalia Monumenta. C'est femmes, & pratiquoient sans scru-

m culte public dès le vie siécle; mais il n'y a rien de bien certain sur les circonstances de sa vie & de sa mort. On croit qu'il vivoit dans le Ive siècle. Voyez son Hismire par D. Deliste, 1745, in-12.

III. NICOLAS DE TOLENTIN, (St.) né à Tolentin en 1239, fut chanoine de cette ville. Il entra ensuite dans l'ordre des Augustins, & s'acquit une gr. réputation par ses austérités. Il mourut à Tolentin en 1310, & fur inscrit peu de tems après dans le catalogue des Saints.

IV. NICOLAS I, dit le Grand, étoit fils de Théodore, & diacre de l'Eglise de Rome, sa patrie. Il sut élu pape après Benoît III, le 24 Avril 858, & fut sacré le même jour dans l'église de S. Pierre, en présence de l'empereur Louis II. Il envoya des légats à Constantinople en 860, pour examiner l'affaire de S. Ignace, & frappa d'anathème Photius. Cette démarche fut l'origine du schisme déplorable qui Subfisse encore entre l'Eglise Grecque & l'Eglise Latine. Nicolas, animé par un zèle ardent, excommunia ensuite Lothaire roi de Lorraine, & Valdrade, concubine de ce prince. Les évêques de France n'eurent aucun égard à ses censures, & ne voulurent pas le reconnoitre pour juge. Les soins que se donna le pape pour la propagation de la Foi, produisirent la converfion de Bogoris, roi des Bulgares. Ce prince embrassa la religion Chrétienne avec une partie de sa nation, en 865. Il envoya l'année d'après son fils à Rome, accompagné de plusieurs seigneurs, chargés de demander des évêques & des prêtres, & de consulter le pape sur plusieurs questions de relile à leur consultation, & leur ac- qu'ils y appelleroient ensuite les

corda tout ce qu'ils demandoient. Il envoya en même tems trois légats à Constantinople; mais ayant été arrêtés & maleraités fur les frontières de l'empire, ils furent obligés de revenir sur leurs pas. Les affaires venoient de changer de face à Constantinople. Photius triomphoit; il assembla un concile, dans lequel il prononça une sentence de déposition contre Nicolas, & d'excommunication contre ceux qui communiqueroient avec lui. Ce schismatique prétendoit, que quand les Empereurs avoient passé de Rome à Constantinople, la primauté de l'Eglise Romaine & ses priviléges avoient passé aussi à l'Eglise de C.P. Le pape écrivit aux évêques de France. en 867, pour détruire ces prétentions. Il mourut le 13 Novembre de la même année, regardé comme un des plus grands pontifes. Son zèle, sa fermeté, sa charité, lui ont mérité une place dans Martyrologe Romain. On a de lui un grand nombre de Lettres sur différens points de morale & de discipline, qu'on a recucillies à Rome, 1542, in-fol.

V. NICOLAS II, (Gérard de Bourgogne) étoit né dans cette province. Ses talens & ses vertus lo firent élèver sur le siège de Florence, & ensuite sur celui de Rome, où il fut placé en 1058, & couronné le 18 Janvier 1059. C'est le 1er pape dont l'Histoire ait marqué le couronnement. Une faction lui opposa Jean évêque de Vélétri, connu sous le nom de Benois X; mais il le fit déposer par les évêques de Toscane & de Lombardie, assemblés à Sutri. Un second concile, convoqué à Rome, régla qu'à la mort du pape, les évêques-cardinaux traiteroient ensemgion. Nicolas fit une ample répon- ble les premiers de l'élection, Div

NIC

clercs-cardinaux, & enfin que le reste du clergé & du peuple y don-. neroit fon confentement. " On » choisira, (ajoûte le Décret) dans » le sein de l'Eglise même, s'il » s'y trouve un sujet capable, si-» non dans une autre, sauf l'hon-» neur dû à notre cher als Henri. » qui est maintenant roi, & qui » sera, s'il plaît à Dieu, empe-" reur, comme nous lui avons déja » accordé; & on rendra le même » honneur à ses successeurs, à qui » le faint-siège aura personnelle-» ment accordé le même droit. » Nicolas passa ensuite dans la Pouille, à la prière des Normands, qui lui restituérent les domaines de l'Eglise Romaine, dont ils s'étoient emparés. Le pape y fit un traité avec eux, après avoir levé l'anathême qu'ils avoient encouru. Richard, I'un de leurs chefs, fut confirmé dans la principauté de Capoue qu'il avoit conquise sur les Lombards. Robert Guischard, autre chef de ces conquérans, fut confirmé dans le duché de la Pouille & de Calabre, & dans ses prétentions fur la Sicile, qu'il enlevoit aux Sarafins. Il promit au pape une redevance annuelle & se rendit son vassal: c'est l'origine du royaume de Naples. Les Normands travaillérent aussi - tôt à délivrer Rome des seigneurs qui la tyrannisoient depuis si long-tems, & à raser les sorteresses qu'ils avoient aux environs. Nicolas mourut peu de tems après, en 1061, avec la réputation d'un affez bon politique. Il garda le fiége de Florence pendant son pontificat. On a de lui 1x Lettres sur les affaires de France.

VI. NICOLAS III, (Jean Gaëtan) de l'illustre famille des Urfins, obtint la tiare en 1277 après

Jean XXI. Il travailla avec zèle à la défendre; enfin les Latins perla conversion des schismatiques & dirent tout ce qui leur restoit dans

des Païens. Il envoya des légats 🏖 Michel Paléologue, empereur d'Orient, & des missionnaires en Tartarie; mais les soins produisirent peu de fruits. Ce pontife avoit de grandes qualités; mais son trop fort attachement à ses parens, & les injustices qu'il commit pour les enrichir, ternirent l'éclat de ses vertus. Il ne s'oublia pas moins dans la haine injuste qu'il conçut contre Charles d'Anjou, roi de Sicile, qui avoit méprifé son alliance. It obligea ce roi à se démettre de ses charges de vicaire de l'Empire ح de gouverneur de Rome. Sa vengeance n'étant pas encore allouvie, il fit (dit-on) avec le roi d'Aragon une ligue, qui produific bientôt après l'horrible massacre connu sous le nom de Vépres Siciliennes. Nicolas ne fut pas témoin de cette horreur : car il mourut 2 ans auparavant, d'une attaque d'apoplexie, en 1280. Ce pontife aimoit la vertu & les lettres, & les récompensoit dans ceux qui les cultivoient. On lui attribue un traité De Electione dignitatum.

VII. NICOLAS IV, général des Freres Mineurs, sous le nom de Frere Jérôme, né à Ascoli dans la Marche d'Ancone, fut élevé sur le siège pontifical en 1288. Il renonça 2 fois à fon élection, & n'y consentit qu'avec beaucoup de peine. Le commencement de son pontificat fut marqué par une ambassade d'Argon, kan des Tartares. Ce prince demandoit le baptême, & promettoit de faire la conquête de Jérusalem pour les Chrétiens; mais ces projets s'évanouirent. La Palestine étoit alors en proie à la fureur des Musulmans. Acre sut prise & pillée, les Chrétiens de Tyr abandonnérent leur ville sans

tt pays. A ces nouvelles . Nicolas redoubla ses efforts pour exciter le zèle des princes Chrétiens. Il donna des bulles pour une nouvelle Croisade: il fit assembler des conciles; mais sa mort, arrivée en 1292, après 4 ans de règne, rendit tous ses soins inutiles. Ce pontife joignoit à des intentions pures, les talens nécessaires pour remplir sa place. Il sçavoit ce qu'on pouvoit sçavoir de son tems. Il trigea en 1289 l'université de Montpellier, & composa plusieurs ouvrages: L. Des Commentaires sur l'Ecriture. II. Sur 1e Maître des Senances. III. Plufieurs Bulles en faveur des Franciscains ses confréres.

VIII. NICOLAS V, (Thomas de Sarzane) cardinal, évêque de Bologne, né dans un bourg près de Luni, fut élu pape malgré lui après Eugène IV, en 1447. Son premier iom, des qu'il fut assis sur le trône pontifical, fut de travailler à la paix de l'Eglise & de l'Italie:il y réussit heureusement. Les Allemands le reconnurent, & renon-Cérent à toute communication avec l'antipape Felix IV. Charles VIII, roi de France, approuva aussi cette élection, & envoya rendre obéissance au nouveau pape par une magnifique ambassade', que Mezerai croit avoir donné lieu à la pompe & à la dépense de ces grandes ambaffades d'obédience, que les rois envoient à chaque mutation de pontife. L'antipape Félix se prêta à la paix, & fut traité généreusement par Nicolas, qui le nomma doyen des cardinaux. Cette modération lui acquit l'amitié & l'estime des grands. Les princes d'Italie se reprochérent d'être en guerre, tandis que Dieu donnoit la paix

du Jubilé. Cette solemnité attira tant de monde à Rome, que plusieurs personnes furent étouffées dans les églifes & ailleurs. Jusqu'alors Nicolas avoit gouverné avec beaucoup de bonheur; mais la conjuration formée contre lui & contre les cardinaux par un Etienne Porcario, & la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, empoisonnérent sa félicité. Il avoit exhorté pendant long-tems les princes & les peuples à secourir les Grecs; mais son zèle ne produisit aucun fruit. Les malheurs des Chrétiens Orientaux lui causérent une tristesse si vive, qu'il en mourut en 1455, après avoir tenu le faintsiège pendant 8 ans. Les belleslettres, ensévelies pendant plusieurs siécles sous la barbarie Gothique, ressuscitérent avec éclat. Nicolas les cultiva, & répandit ses bienfaits fur ceux qui s'y confacrérent. Sa bibliothèque fut enrichie des plus beaux manuscrits grecs & latins, recueillis par son ordre dans tous les lieux du monde. Il fit traduire les ouvrages grecs, & récompensa magnifiquement ceux à qui il confioit ces traductions & la recherche des livres. On prétend qu'il promit 5000 ducats à celui qui lui apporteroit l'évangile de S. Matthieu en hébreu. Des ouvrages publics élevés à Rome & ailleurs, des Palais, des Eglises, des ponts, des fortifications, les Grecs réfugiés & les pauvres gentilshommes secourus avec libéralité, les filles mariées honorablement, les bénéfices & les charges conférés au feul mérite: tout dépose en faveur de l'inclination de ce pontife pour le bien du peuple, pour l'honneur des letà son Eglise, après un schisme tres & pour la gloire de la religion. aussi long que déplorable. L'année Les bons citoyens qui voudront 1450 fut célèbre par l'ouverture connoître plus particuliérement Ni-

colas V, doivent consulter sa Vie, publiée en 1742, à Rome, in-4°, en latin, par l'abbé Georgi, chapelain de Benoît XIV. Cet ouvrage intéressant, composé sur les monumens les plus authentiques, fait honneur au héros & au panégyriste.

IX. NICOLAS DE DAMAS, philosophe, poète & historien du tems d'Auguste, & l'un des plus sçavans hommes de son siècle, jouit d'une grande réputation. Il ne nous reste que des fragmens de ses ouvrages, publiés par Henri de Valois, à Pa-

ris, 1634, in-4°.

X. NICOLAS le Grammairien, patriarche de Constantinople en 1084. s'employa fortement avec l'empereur Alexis Comnene, pour dishiper une secte, espèce de Manichéens, qui s'étoit formée depuis plusieurs années. Il mourut en 1111. On a de lui des Décrets & une Epitre synodale dans les Basiliques de Fabrot. Il faut le distinguer du patriarche NICOLAS, que Léon VI, empereur de Constantinople, fit déposer, parce qu'il avoit excommunié ce prince qui convoloit en 4es noces.

XI. NICOLAS DE CLAIRVAUX. tut disciple & secrétaire de S. Bernard. Il se retira ensuite dans le monastère de Montiramey, où il mourut vers 1180. On a de lui un volume de Lettres, qui sont utiles pour la connoissance des affaires de son tems. On les trouve dans la Bibliothèque des Peres.

XII. NICOLAS DE METHONE, ainsi appellé, parce qu'il étoit évêque de cette ville, qu'il régla le-Ion les Canons & qu'il édifia par les vertus, dans le xi siècle. Il l'éclaira aussi par sa science. On trouve dans l'Auctuarium de la Bibliothèque des Peres, un Traité de du Sang de Jes. Chr. en l'Eucharistie: paix entr'eux, & à tourner leurs

& dans Allatius, un Traité de Za. Procession du St-Esprit.

XIII. NICOLAS DE CUSA, Cu-Sanus, né en 1461 à Cusa, village situé sur la Moselle, au diocèse. de Trèves, étoit fils d'un pêcheur. Le comte de Mandercheidt, l'ayant, pris a son service des son enfance, lui trouva des dispositions, & l'envoya à Deventer pour le faire étudier. Nicolas de Cusa fit des progrès considérables. Il fréquenta ensuite les plus célèbres universi-. tés d'Allemagne & d'Italie; prit. à Padoue le bonnet de docteur en droit-canon, à l'âge de 22 ans; & . se rendit habile non seulement dans les langues, mais aussi dans les scien-, ces. Il se passionna sur - tout pour la scholastique & pour la métaphysique ancienne, qui domine un peu trop dans ses ouvrages. Ce défaut les rend obscurs & abstraits, quoiqu'ils foient écrits d'ailleurs d'un style net & facile, sans affectation & fans vains ornemens. Il paroit constant qu'il n'a fait profession dans aucun ordre religieux. Il devint curé de S. Florentin à Co-, blentz, puis archidiacre de Liège. II assista en cette qualité, l'an 1431, au. concile de Bâle, dont il fut un des, plus grands défenseurs. Eugène IV. instruit de son mérite, se l'attacha, & l'envoya en qualité de légat à, Constantinople, puis en Allemagne & en France. Après la mort de ce pape, Cusa se retira dans son archidiaconé de Liége. Mais Nicolas V, zèlé protecteur des gens-delettres, le tira de la retraite pour. l'honorer de la pourpre en 1448, & lui donna l'évêche de Brixen. dans le Tirol, Le nouveau cardi-. nal assista à l'ouverture du Jubilé. en 1450; & fut envoyé légat 🛦 latere, vers les princes d'Allemacet évêque sur la vérité du Corps & gne, pour les porter à faire la

1

maes contre Mahomet II, qui mesaçoit la Chrétienté. Il fit publier en même tems dans ce pays les Indulgences du Jubilé, & se comporta dans fa legation avec tant de prudence, de vertu & de déiméressement, qu'il mérita l'estime & la vénération des peuples. Rien n'étoit plus simple que son equipage. Il étoit monté sur une mule. Son domestique étoit trèspeu nombreux. Sa cour n'étoit pas composée de flatteurs, mais de gens-de-lettres. Les princes & les prélats alloient au-devant de lui avec une soule de peuple, & Cusa n'en étoit que plus modeste. Il refusa tous les présens qui lui surent offerts, & voulut que ceux de sa suite l'imitaffent dans ce désintéreflement. L'Allemagne ne l'admira pas moins, lorsqu'il y fut envoyé de nouveau, en qualité de legat, par les papes Calixie II & Pie II. Ce dernier pontise fit ce qu'il put pour réconcilier Cusa avec l'archiduc Sigismond, qui s'étoit brouillé avec lui à l'occasion d'un monastère, où le cardinal avoit voulu introduire la réforme en retournant à Rome vers Calixte III. Sigifmond fit les plus belles promesfes; mais 'à peine le cardinal de Cusa ent-il remis le pied dans son diocèfe, qu'il fut enlevé & mis en prison par l'ordre de l'archiduc. Dès ce moment, on cessa l'office divin dans presque tout son diocèse. Le pape excommunia Sigismond, & celui-ci relacha enfin le cardinal de Cusa, à des conditions injustes & très - dures. Ce grand-homme, rendu à ses ouailles, mourut quelque tems après à Todi, en 1454, à 63 ans. Toutes ses Euvres sont imprimées à Bâle, en 1965, en 3 tomes in + fol. On trouve dans le 1er vol. : I. Les Traités-Théologiques sur les Mystés

res. II. Trois livres De la docte ignorance, dont il fait l'apologie. III. Un écrit touchant la Filiation de Dieu. IV. Des Dialogues sur la Genèse & fur la Sagesse... Le 11° volume comprend : I. De sçavantes Exercitations. 11. La Concordance Castholique, en 3 livres. III. Plusicurs Traités de controverse, dont l'un, intitulé l'Alcoran criblé, offre sous un titre bizarre des choses judicieules; & l'autre intitulé, Conjectures sur les derniers Tems, traduit en françois, 1700, in-8°, est une rêverie extravagante. L'auteur y met la défaite de l'Antechrist & la glorieuse résurrection de l'Eglise avant l'année 1734... Le 111° vol. renferme des ouvrages de Mathématiques, de Géométrie & d'Astrono. mie. Le cardinal de Cusa, possédé de cette heureuse avidité de sçavoir qui fait tout embrasser, étoit un homme rare pour son siécle. Sa Vie a été imprimée à Trèves. en 1730, par le Pere Hartzein Jésuite: elle est en latin.

XIV. NICOLAS DE LYRE, ainsi nommé du lieu de sa naissance, petite ville de Normandie au diocèse d'Evreux. Il étoit né Juif & avoit commencé d'étudier sous les rabbins; mais la grace ayant touché son cœur, il prit l'habit des Freres Mineurs l'an 1291. Il vint à Paris, où il fut reçu docteur, & expliqua long-tems l'Ecriture-fainte dans le grand couvent de son ordre. Ses talens lui conciliérent l'estime de la reine Jeanne, comtesse de Bourgogne, semme du roi Philippe V, dit le Long. Cette princesse le nomma entre les exécuteurs de son testament, fait.l'an 1325. Il mourut a Paris en 1340; après avoir été provincial de son ordre. On a de lui: I Des Postil+ les, ou petits Commentaires sur soute la Bible, qui opt été autrefois très-consultés. L'édition la plus rare est de Rome, 1472, en 7 tomes in-fol.; & la meill. d'Anvers, 1634, 6 vol. in - fol. Ces Commentaires Iont refondus dans la Biblia maxima, Paris, 1660, 19 vol. in-fol. Il y en ' a une traduction françoise, Paris, 1511 & 1512, 5 vol. in-fol. II. Une Dispute contre les Juiss, in-S°. III. Un Traité contre un Rabbin, qui se servoit du Nouveau-Testament pour combattre la religion Chrétienne; & d'autres ouvrages pleins de fubtilités. Cet auteur possédoit très-bien la langue Hébraique.

XV. NICOLAS DE PISE, árchitecte & sculpteur, florissoit au miheu du XIII° siécle. C'est lui qui construisit à Bologne l'Eglise & le Couvent des Freres Prêcheurs, après avoir fini un Tombeau de marbre pour ensévelir le corps de S. Dominique, instituteur de cet ordre; il fut aussi fort employé à Pife, & dans plusieurs autres villes célèbres d'Italie.

XVI. NICOLAS EYMERICK, Dominicain de Gironne, mort dans sa patrie en 1399, sut Inquisiteurgénéral sous le pape Innocent VI, puis chapelain de Grégoire XI & juge des causes d'hérésie. Son principal ouvrage est intitulé: Le Directoire des Inquisiteurs. Cet ouvrage, imprimé à Rome, 1587, in-fol., & à Venise, 1607, offre des maximes extraordinaires, developpées dans des Commentaires qui ne le sont pas moins. Des trois parties qui composent ce livre, la 1'e est confacrée à établir le pouvoir de l'Inquisition sur les hérétiques & les fauteurs d'hérésie, & la derniére explique la forme de procéder contr'eux. Les particuliers ne sont pas seulement soumis à ce tribunal; le Directoire y soumet les rois

sont jugés secrettement. Les enne mis de l'Inquisition ont ajoûté que le St-Office députoit des Clémerese., des Barriéres des Ravaillac, pour exécuter ses sentences. C'est une calomnie absurde, Quelle pui Mance pourroit fouffrir ce tribunal dans ses états, s'il se permettoit des choses si abominables? Il auroit été plus sage de faire sentir conféquences dangereuses que peuvent avoir les principes du Directoire, sans ajoûter des mensonges ridicules, qui ne prouvent rien 💂 parce qu'ils prouvent trop. M. l'abbé Morlaix a donné un Abrégé, en 1762, in-12, du Directoire & dus Commentaire, où il découvre tous l'odieux des principes repandus dans ces deux ouvrages.

XVII. NICOLAS DE MUNS-TER, auteur d'une secte qui s'appelloit Famille ou Maison d'Amour, se prétendit d'abord inspiré, & se donna ensuite pour un homme dé i fié. Il se vantoit d'être plus grand que Jesus-Christ, qui (disoit-il) n'avoit que son type ou son image. Vers l'an 1540, il tâcha de pervertir Théodore Volkars Kornheert. Leurs disputes surent aussi fréquentes qu'inutiles; car, quand Nicolas ne scavoit plus que répondre à Théodore, il avoit recours à l'Esprit. qui lui ordonnoit ( disoit-il ) de sa taire. Cet enthousiaste ne laissa pas de se faire bien des disciples, qui comme lui, se croyoient des hommes déifiés. Nicolas fit quelques livres : tels furent l'Evangile du Royaume; la Terre de paix, &c. La secte de la Famille d'Amour reparut en Angleterre au commencement du xvII° fiécle, en 1604. Elle présenta au roi Jacques I une confesfion de Foi , dans laquelle ello déclare qu'elle est séparée des Brounistes. Cette secte sait profession eux-mêmes. Il ost vrai que ceux-ci d'obéix aux magistrats, de quelme religion qu'ils soient : c'est un point fondamental chez eux.

XVIII. NICOLAS, (Augustin) wocat de Besançon, deviat conseiller-d'état du duc Charles de Lormine, dont il avoit sollicité l'élargissement auprès du roi d'Espagne, & fut pourvu d'une charge de maitre-des-Tequêtes au parlement de Dole, à la sollicitation de Don Louis de Haro. Il mourut à Besançon en 1695. Il écrivoit facilement en vers & en prose. On a de lui: 1. Des Poëses, réimpri- les demandent. Ce sut pendant son mées à Besançon en 1693. Elles prouvent qu'il avoit la vanité des poëtes, mais non qu'il en eût les talens. II. Une Relation de la dernière révolution de Naples, Amsterdam 1660, in-8°. affez bonne & vraie; & une autre de la Campagne de 1664 en Hongrie, avec diverses Pièces Historiques. III. Dissertation morale & juridique, sçavoir Sila Torture est un moyen sûr de vérifier les crimes secrets? à Amsterdam 1682, in-12. Ce livre, difficile à trouver, est le meilleur des écrits de Nicolas.

NICOLAS, (Gabriel) Voyet REINIE.

NICOLAS LE CALABROIS, Voyer II. GONSALVE (Martin).

I. NICOLE, (Claude) conseiller du roi, puis président de l'élection de Chartres, sa patrie, cultiva les Muses jusqu'à sa mort, arrivée en 1685, à 74 ans. On a de lui un Recueil de Vers, en 2 vol. in-12, réimprimes à Paris en 1693. Le style en est foible & languissant. On y trouve des imitations de différens morceaux de Virgile, d'Horace, d'Ovide, de Juvenal, de Perse. Ce sont les chefd'œuvres d'Apelle, copiés par un penne d'enseignes.

du precédent, naquit à Chartres vinistes & les Casuistes relâchés. It en 1625. La nature lui accorda un sortit de tems en tems de cette re-

esprit pénétrant & une mémoire heureuse. Avec de telles dispofitions, ses progrès ne purent qu'ètre rapides. Dès l'àge de 14 ans il possédoit parfaitement le latin & le grec. Son pere, sous les yeux duquel il avoit fait ses humanités, l'envoya à Paris pour faire son cours de philosophie & de théologie. Il s'adonna à ces deux sciences avec d'autant plus de fruit, que son esprit avoit la maturité, la profondeur & la justesse qu'elcours qu'il connut les cénobites de Port-royal. Ils trouvérent en lui ce qu'ils cherchoient avec tant d'empressement, l'esprit, les mœurs & la docilité. Nicole donna une partie de son tems à l'instruction de la jeunesse qu'on élevoit dans cette solitude. En formant d'illustres élèves, il se forma lui-même. Il acquit une facilité extrême d'écrire en latin. Après ses 3 années ordinaires de théologie, il soutint sa Tentative avec un succès peu commun. Le jeune théologien se préparoit à entrer en Licence; mais les querelles que les Cinq Propositions avoient allumées dans la faculté de théologie de Paris, le déterminérent à se contenter du Baccalauréat qu'il reçut en 1649. Plus libre alors, ses engagemens avec Port-royal devinrent plus suivis & plus étroits; il fréquenta cette pieuse & sçavante maifon; il y fit même d'assez longs séjours, & travailla avec le grand Arnauld à plusieurs écrits pour la défense de Jansenius & de sa doctrine. En 1664, il se rendit avec ce célèbre écrivain à Châtillon, près de Paris, & y consacra son tems à défendre l'Eglise contre 2 II. NICOLE, (Pierre) parent ennemis ligués contr'elle, les Cal-

٠, n . - . -

THE THE TIES THE ME, ele est toujours sure. Ses wer mer. The misseness four pleins d'une marte -- duite anter mer, qui vant quelquefois autante The same was a chalen. Il va de principes ter a verient : \_\_ A TES et REACTOR, de consequence CEL remark and in a commence: Aff, dison un inwire to the man and a le lie, il faut pren-to were a same a se mie e a ; je en lei passe quelque : The second of the second confords : arrê- a THE REAL PROPERTY. Cethomme .. The state of the land in the state of the st -- " - Sint at at at order trace a famous das la converw . et e mar lamme inen i kanat ki-nême qu'il ; and the record water at Touth, home desprit & qui The water than the second ment and a second ment and the second ment and the second ment are second ment are second ment and the second ment are s a cer a sa se se se se se se se ce a la perpietée en bas The state of the same of the s we were the sense that the night set plus de can--- - - Am Meser Lane, Bergie, Bride, fans --- Je de de man mare mande, il amufoit to a summer of a summer of the second of the " " " " " The second of the se ere e re en en en en en en milieu 2 America - America - America Pere Foucthe same of the sa Acer, de plus loin - : Voici, n de la la la la la chang il conte Thistoire e e e remeie qui surgit beau-E im Enin Le se seproches à Ni-- - - - il s'ex--.. La mar ce Pere, Ma-. In the second of the second referrée ains and delateling and the charge II but was a familiar and en demande de la companya de la comp was the second of the reposition is, THE PARTY OF THE P the same and the first Se-Martin event The second secon the second of the second quel-

.

Ħ

que tuile sur la tête, l'empêchoit de paroître dans les rues. Son extrême timidité lui réussit dans plusieurs occasions. On prétend qu'on ne lui trouvoit pas assez de capacité pour recevoir le fous-diaconat. Les examinateurs, ayant appris qu'il n'étoit point ce qu'il avoit paru, s'épuisérent en excuses; mais il regarda toujours leur refus comme celui de Dieu même. Les nombreux ouvrages fortis de sa plume sont : I. Les Essais de Morale, en 14 vol. in - 12, à Paris 1704, parmi lefquels on trouve 3 volumes de Leures. Il règne dans cet ouvrage un ordre qui plait, & une solidité de réflexions qui convainc; mais l'auteur ne parle qu'à l'esprit : il est sec & froid. Son Traité des Moyens de conserver la paix dans la Société, mérite d'être distingué; « Mais cette » paix (ditVoltaire) est peut - être » aussi difficile à établir, que celle » de l'Abbé de St-Pierre. » Les Ré-Jexions Morales sur les Epitres & Evangiles de l'année, en 5 vol. in-12, sont comprises dans les 14 v. des Essais de Morale. Et si on y joint les Instructions Théologiques sur les Sacremens, 2 vol.; fur le Symbole, 2 wol.; sur le Pater 1 vol.; sur le Décalogue, 2 vol.; & sur le Traité de la Prière, 2 vol. cela forme 23 vol. II. Traité de la Foi humaine, composé avec Arnauld, 1664, 40. Lyon 1693, in-12. C'est, luivant de bons juges, un chefd'œuvre en son genre. III. La Perphuité de la Foi de l'Eglise Catholique touchant l'Eucharistie, à Paris, '1670, 1672 & 1674, 3 vol. in-4°. avec Arnauld qui y a eu très-peu de part. IV. Les Préjugés légitimes, \* contre les Calvinistes. V. Traité formés convaincus de Schisme; &c. Il donna, en 1706, à l'académie

quelques ouvrages de controverse, tous infiniment estimables par la profondeur & la solidité. VII. Les Lettres imaginaires & visionnaires; 2 vol. in-12, 1667; il y en a dixhuit. Elles furent commencées en 1664, & finies en 1666. L'auteur y réfute les rêveries de Desmartes de Se-Sorlin. VIII. Un frès-grand nombre d'ouvrages pour la défen--se de Jansenius & d'Arnauld. IX. Plusieurs Ecrits contre la morale des Casuistes relachés. X. Quelques-uns sur la Grace générale, recueillis en 4 vol. in-12, avec les écrits d'Arnauld, de Quesnel & des autres théologiens qui ont combattu ce système. Il y en a une édition de 1715, en 2 vol. in-12, avec une Préface de l'éditeur. XI. Un choix d'Epigrammes latines, intitulé : *Epigrammatum Delec*tus, 1659, in-12. XII. Traduction latine des Lettres Provinciales, avec des notes &c. fous le nom de Wendrock. Tout ce qu'a fait *Nicole* fous ce nom. a été traduit en françois par Mil° de Joncoux. La 1'e édition des Provinciales latines parut en 1658; la 4°, qui est beaucoup plus ample. est de l'année 1665. Pascal revit cette version, dont on a loué la fidélité & l'élégance, mais non pas ·la pureté. Voyez l'Histoire de la Vie & des Ouvrages de Nicole, 1733, in-12, par l'abbé Goujet; le Tome XXIX des Mémoires de Nicéron; & le nouveau Moréri, dans lequel il y a une liste exacte des productions de cet écrivain célèbre. Il seroit à souhaiter qu'on en donnât une édition complette, du moins de celles qui peuvent intéresser le public impartial, également ennemi du Jansenisme & du Molinisme.

HI. NICOLE, (François) né à de l'Unité de l'Eglise, contre le mi- Paris en 1683, montra heaucoup nistre Jurieu. VI. Les Précendus-Ré- de génie pour les mathématiques.

des sciences un Essai sur la théorie des Roulettes, qui le fit recevoir l'année suivante dans cette compagnie. Il commença en 1717, un Traité du Calcul des Différences finies, sur lequel il a donné ensuite beaucoup de Mémoires. En 1729, il donna à l'académie un Traité des Lignes du 111º Ordre, plus complet que celui de Newton. En 1727, il se fit adjuger & céda à l'Hôtel-Dieu de Lyon un prix de 3000 livres que M. Mathulon avoit déposées pour celui qui démontreroit la fausseté d'une quadrature du cercle qu'il croyoit avoir trouvée. Cet habile académicien mourut en 1757, d'une éréfipelle, à 75 ans. Quelque profond qu'il fût dans la géométrie, il n'avoit aucune fécheresse : il vivoit dans la meilleure compagnie, & y étoit toujours gai & aimable.

NICOLLE DE LA CROIX, (Louis-Antoine) mort le 14 Seprembre 1760, à Paris sa patrie, à 56 ans. C'étoit un ectlésiastique de mœurs pures & d'un sçavoir assez étendu. On a de lui: I. Méthode d'étudier, tirée des Ouvrages de S. Augustin, traduite de l'italien de Ballerini; 1760, in-12. II. Géographie Moderne, 1756; réimprimée avec des augmentations confidérables en 1763, 2 vol. in-12. Cet ouvrage eut beaucoup de succès, & on le lit avec fruit; il est inftructif, clair & méthodique. III. Abrégé de la Géographie à l'usage des jeunes personnes, petit vol. in-12. C'est un extrait de sa Géographie Moderne.

NICOLO del Abbate, peintre, né à Moderne en 1512. On lui a donné le surnom del Abbate, parce qu'il étoit élève du Primatice, abbé de S. Martin. Le Primatice ayant de son pere & par son ambition. . connu le mérite de Nicolo, l'ame- III. NICOMEDE III, fils du na avec lui en France l'an 1552, précédent & son successeur, sut dé-

& l'employa à y peindre à fresque fur ses desseins, dans le château de Fontainebleau. Nicolo excelloit fur-tout dans le coloris; ses dessins arrêtés d'un trait de plume & lavés au bistre, sont la plupart terminés. Son goût de dessin approche de celui de Jules Romain & du Parmesan. La chapelle de l'Hôtel Soubise est ornée des peintures de Nicolo: il a aussi fait plus. dessus-de-porte à l'Hôtel de Toulouse. On voit au Palais-royal un de ses tableaux représentant l'Enlèvement de Proserpine.

NICOLO-FRANCO, Voy.

FRANCHI.

I. NICOMEDE I, roi de Bithynie, fils de Zipoëte, fondateur de cette monarchie, monta sur le trône après son pere l'an 278 av. J. C. Il traita ses freres avec la cruauté d'un tyran. On prétend que c'est lui qui bâtit Nicomédie, à laquelle il donna fon nom.

II. NICOMEDE II, furnommé par dérision Philopator, petit-fils du précédent, ôtale sceptre à Prusias fon pere, qu'il fit assassiner dans un temple où il s'étoit réfugié, l'an 148 avant J. C. Il régna ensuite en paix. La fin de sa vie fut agitée par la crainte de la puissance de Mithridate, dont il avoir épousé la sœur, veuve d'Ariarathe. ll aposta un jeune-homme, qu'il disoit-être 3° fils d'Ariarathe. Les Romains, pour morrifier les deux rois rivaux, ôtérent la Cappadoce à Mithridate, & la Paphlagonie à Nicomède, qui mourut l'an 90 avant J. C. Ce monarque se concilia l'amour de ses sujets par la douceur de son caractère & par les qualités qui font un bon roi; mais fa gloire fut souillée par le meurtre

tout par fon frere alué, appelle Socrate, puis par Michridate; mais les Romains le rétablirent. Il mounu lans enfans l'an 75 avant J. C. laissant les Romains héritiers de soa royaume de Bithynie, qui sur

téduit en province.

IV. NICOMEDE, géomètre célèbre par l'invention de la courbe appellée Conchoïde; qui sert également à la résolution des deux problèmes de la duplication du cube, & de la trisection de l'angle, Il vivoit peu après Eratofthène, puisqu'il badinoit ce geomètre sur le méchanisme de son Mésolabe; & que Geminus; qui vivoit dans le second fiécle avant J. C., avoit écrit sur cette Conchoïde, dont ce Nicométoir néanmoins réputé l'in venteur. Ceux qui l'ont placé 4 ou s fiécles après J. C., ignorent ces faits qui déterminent à-peu-près le tems où il vivoit.

NICON, (S.) moine du xº siécle, surnommé Metanoite, travailla avec autant de zèlé que de fruit à la conversion des Arméniens. Il laissa un Traité sur la Religion de ces peuples, qu'on trouve dans la Bibliochèque des Peres. Il mourut en

998, à Corinthe.

NICOT, (Jean) né à Nimes d'un notaire de cette ville, quitta sa patrie de bonne heure & s'introduisit à la cour, où son mérite lui procura les bonnes-graces de Henri II & de François II. On le nomma ambassadeur en Portugal; à son retour il apporta en France la plante qu'on appelle Nicotiane de son nom. Cette plante, contue aujourd'hui fous le nom de Tabas, fut présentée à la reine Catherine k Médicis, & dedà lui vint son nom d'Herbe à la Reine: (Voyez

Marine, où il avoit recueilli tous les termes des Mariniers. II. Trésor de la Langue Françoise, tant ancienne que moderne. Ce Dictionnaire qui eut beaucoup de cours dans son tems, ne parut qu'après la mort de l'auteur, en 1606, in-sol.

NIDHARD, ou NITHARD, (Jean-Everard) né au château de Falken-Ren en Autriche l'an 1607, entre dans la Société des Jésuites en 1631. Appellé à la cour de l'empereur Ferdinand III, il fut confesseur de l'archiduchesse Marie, qu'il suivit en Espagne lorsqu'elle épou4 sa Philippe IV. Ce monarque conçut tant d'amitié & d'estime pour lui, qu'il voulut le faire décorer de la pourpre Romaine. Après la mort de Philippe, la reine-mere lui donna la charge d'Inquisiteur? général & le fit entrér dans le ministère. Le Pere Nidhard n'avoit rien d'un ministre & d'un Jésuite. que la hauteur & l'ambition. Il étoit plus capable de dominer sur l'ame foible de sa pénitente, que de gouverner un Etat. Il ofa dire un jour au duc de Lerme: C'est vous qui me devez du respect, puisque j'ai tous les jours votre Dieu dans mes mains & votre Reine à mes pieds. Avec cette fierté si contraire à la vraie grandeur d'esprit, le ministre Jésuite laissoit le trésor sons argent, les places de la monarchie en ruine, les ports sans vaisseaux, les atmées sans discipline & sans chef, mal conduites. Il se forma un parti contre lui, suscité par Juan d'Autriche; fils naturel de Philippe IV, & malgré la protection de la reine, il fallut que son confesseur cédat à l'orage. Le ministre disgracié se retira à Rome, où il sut ambaffadeur d'Espagne auprès du pa-GOHORRI.) Nicoe mourut à Paris pe. Clément X l'éleva au cardinalat en 1600, laissant phisicurs ouvra- en 1672, & lui donna l'archevêges manuscrits. I. Un Traité de la ché d'Edesse. Le cardinal Nidhard mourut en 1681, à l'âge de 73 ans. On a de lui quelques ouvrages sur la Conception immaculée de la Ste Vierge, imprimés à Paris, 1677, 2 vol. in-12.

NIEREMBERG, (Jean-Eusèbe de) Jéswite, Allemand d'origine, naquit à Madrid en 1590, & y mourut en 1658, à 68 ans. C'étoit un homme pénitent, austère même, & très-laborieux. Il a beaucoup écrit; & la plupart de ses ouvrages de 'piété , compofés , foit en espagnol , soit en latin , ont été traduits en diverses langues, & quelques-uns en françois. Le Traité du Difcernement du Tems & de l'Eternité, ou De la différence du Tems & de l'Eter*nité* , n'a pas feulement été mis en françois par le Pere Brignon; il l'a été aussi en arabe par le Pere Fromage de la même société. Celui de ses ouvrages qui est le plus recherché des curieux, est sa Curiosa y Filosofia de las Maravillas de Naeuralezza, à Madrid, en 1643, in-4°. On a encore de lui : I. Eloges des Jésuites, en espagnol, Madrid 1643, 6 vol. in-fol. II. Traité de l'Origine de l'Ecriture-Sainte, Lyon 1641, in-fol. III. Historia natura, Anvers 1635, in-fol.

NIEUHOFF, (Jean de) auteur Hollandois, né vers le commencement du dernier siècle, à qui nous devons une Relation estimée, de son Ambassade de la part de la Compagnie Orientale des Provinces-Unies vers l'Empereur de la Chine. Cette Relation curieuse est en hollandois. Jean le Carpentier en a donné une bonne traduction en françois, in-fol. Leyde 1665: cette édition est rare, & le livre est recherché. L' NIEUWENTYT, (Bernard) né à Westgraafdyk, en Nort-Hollande, l'an 1654, marqua, dès sa première jeunesse, de l'inclination pour les sciences; mais avec le

desir de tout sçavoir, il eut la sa gesse de se borner. Il s'attacha d'abord à l'art de raisonner juste, & il pénétra ensuite dans ce que les mathématiques ont de plus profond. Il passa à la médecine & au droit, & ses progrès dans ces deux sciences ne furent pas moins rapides. Il devint, par son application continuelle, & en secondant l'étendue de son génie, bon philosophe, grand mathématicien, médecin célèbre, magistrat habile & équitable. Plus attentif à cultiver les sciences, qu'avide des honneurs du gouvernement, il se contenta de les mériter. Il fut cependant conseiller & bourguemestre de la ville de Purmerende, où il demeuroit, sans briguer des emplois qui l'auroient tiré de son cabinet. Ce sçavant mourut en 1718; à 63 ans. Ses principaux ouvrages sont : I. Un Traité en hollandois traduit en françois par Noguès sous ce titre : L'Existence de Dieu démontrée par les Merveilles de la Nature, in-4°; Paris 1740. Cet ouvrage, excellent en son genre, s'il étoit moins diffus, & si l'auteur ne se trompoit quelquesois dans les vues qu'il prête au Créateur., est divisé en 3 parties, dans lesquelles il traite de la structure du corps humain, des Elémens, des Aftres & de leurs divers effets. C'est une espèce de Physique, dans laquelle ce sage écrivain tourne tout à la gloire de l'Etre-suprême & de ses ouvrages. II. Une Réfutation de Spinosa, in-4°, en hollandois. III. Analyfis Infinitorum, à Amsterdam, 1695, in-4°. IV. Considerationes secunda circa Calculi differentialis principia, à Amsterdam, 1696, in-4°

de, l'an 1654, marqua, dès sa première jeunesse, de l'inclination parmi les Juiss. Il commandoit dans pour les sciences; mais avec le la province d'Idumée au commen-

contre les Romains, & se signala en plusieurs rencontres, principalement contre Cestius Gallus, à Gabaon & à Afcalon. Simon & Jean ayant usurpé toute l'autorité dans Jérusalem, Niger, dont les talens excitoient leur jalousie, sut un des premiers qu'ils accusérent d'intelligence avec les Romains. Ils lui firent mille outrages, & le trainérent enfin hors des murailles de Jérusalem, où ils le firent assommer à coups de pierre, sans lui vouloir permettre de se justifier des crimes dont il étoit accusé.

II. NIGER, (C. Pescennius-Justus) gouverneur de Syrie, se signala par sa valeur & sa prudence, Les légions Romaines le saluérent empereur à Antioche vers la fin d'Avril 193, sur la nouvelle dé la mort de Pertinax. Un orateur ayant voulu célébrer son avénement à l'empire par un panégyrique: Composez plutot, lui dit Niger, l'éloge de quelque fameux Capitaine qui soit mort, & retracez à nos yeux ses belles actions pour nous servir de modèle. C'est se moquer que d'encenser les vivans, sur-tout les Princes dont il y a toujours quelque chose à craindre ou à espérer. Pour moi, je veux faire du bien pendant ma vie, & n'être loué qu'après ma mort... Niger ne jouit du commandement qu'environ un an; il perdit plusieurs batames contre Sévére, & enfin l'empire avec la vie dans les premiers mois de l'an 195 de J. C.

NIGIDIUS FIGULUS, (Publius) bon humaniste, habile philosophe & grand astrologue, passa pour le plus sçavant des Romains après N Varron. Ses talens lui procurérent les charges de préteur & de sénateur. Il fut utile à Cicéron pour dissiper la conjuration de Catilina; mais ayant pris le parti de Pompée

sement de la guerre de ce peuple' contre César, il sut exilé, & mourut dans fon exil, l'an 45 avant J. C. Cicéron, qui fait de lui le plus grand éloge, lui écrivit une belle lettre de confolation. S. Augustin dit qu'il sut sur mommé Figulus, c'est-à-dire Potier, parce qu'il se servit d'un exemple tiré de la roue de Potier; pour répondre à cette question qu'on lui faisoit contre l'Astrologie: Pourquoi la fortune de deux Enfans jumeaux n'est-elle pas la même? Il ne nous reste de ses Ecrits que des fragmens. Il écrivoit d'une manière si abstraite, que ses contemporains les négligérent.

I. NIGRISOLI, (Jérôme) sçavant médecin, mort à Fergare en 1689, à 69 ans, a fait imprimer à Guastalia, 1665, Progymnasmata Medica. Il pratiqua son art avec succès.

II. NIGRISOLI, (François-Marie) mort à Ferrare en 1727, à 79 ans, étoit fils du précédent; & ne se rendit pas moins habile que son pere dans la médecine. Il laissa plusieurs ouvrages, dont la plupart furent bien accueillis: entr'autres un Traité du Quinquina, en latin, Ferrare 1700, in-4°; & Pharmacopxa Ferrarienfis.

NIHUSIUS, (Barthold) né l'an 1589 à Wolpe, dans les états de Brunfwick, d'une famille Luthérienne, embrassa à Cologne la religion Catholique vers l'an 1622. Après avoir eu pour premier emploi la direction du collége des profélites, il devint abbé d'Ilfed en 1629, puis suffragant de l'archevêque de Mayence, sous le titre d'évêque de Mysie. Il mourut au commencement de Mars 1657. On a de lui: Annotationes de Communione Orientalium sub specie unica. in-4°, Cologne 1648; Trattatus chorographicus de nonnullis Afiæ provintciis ad Tigrim, Euphratem, &c. 1658, in-8°; & d'autres ouvrages de littérature, de théologie, de controverse & d'histoire.

I. NIL, (St.) Nilus, disciple de S. Chrysostôme, avoit une grande réputation de piéfé dès le commencement du v'hécle. On dit qu'il étoit de Constantinople & de la première noblesse. Après avoir eu deux enfans de son mariage, il se sépara de sa femme, & se retira dans la folitude avec fon fils, nommé Théodule, laistant sa fille avec sa femme à Constantinople. Malla au désert du Mont-Sinaï & y vécut long-tems avec des Moines d'une fainteté exemplaire. Ils demeuroient dans des cavernes .ou dans des cellules qu'ils bâtifioient eux-mêmes, éloignées les unes des autres. La plupart ne mangeoient point de pain; mais seulement des fruits fauvages & des herbes crues; quelques-uns ne mangeoient qu'une fois la semaine. Ils avoient un prêtre, & s'assembloient le Dimanche dans l'église pour recevoir la communion. & s'entretenir des vérités faintes de la religion. Des Sarafins attaquérent les solitaires de Sinaï, en tuérent plusieurs, en emmenérent d'autres captifs, & donnérent à quelques-uns de ceux qui étoient les plus âgés la liberté de se retirer. S. Nil fut de ces derniers; mais son fils Théodule sut emmené captif. On l'exposa en vente, & personne n'en voulant donner ce que les Sarafins en demandoient, ces barbares vou-Ioient le mettre à mort. A force de larmes, il obtint qu'on l'achetat. Il fut revendu à l'évêque d'Eluze, qui ayant reconnu son mérite, l'éleva à la cléricature. S. Nil alla chercher ce cher fils chez l'évêque

de la prêtrise. L'Histoire ne nous apprend plus rien de S. Nil; mais il y a apparence qu'il écrivoit encore vers l'an 450, tems auquel on place ordinairement sa mort. Parmi ses ouvrages, on estime principalement ses Epitres & ses Exhortations à la vie spirituelle. L'édition de ses Œuvres, donnée par Allatius & Suarès, en 2 vol. infol. à Rome, 1668 & 1678, commence à devenir rare en France. Elle est en grec & en latin.

II. NIL, archevêque de The Aalonique dans le XIV fiécle, écrivit contre la primauté du Pape. Barlaam, après avoir écrit en faveur du siège de Rome, adopta l'erreur de Nil, & la soutint dans un Traité semblable pour le fond à celui de ce schismatique. Ces deux Traités ont été réunis par Saumaile en un vol. in-4°, imprimé chez Elzevir, en 1645. Ce commentateur infatigable y a ajoûté des notes & quelques autres Traités. En 1608 il en avoit donné une édition in-8°, moins ample que celle

que nous venons de citer.

III. NIL, surnommé DOXOPA-TRIUS, Archimandrice, (c'est-à-dire abbé d'un monastère Grec) composa, par ordre de Roger roi de Sicile, à la fin du x1° siècle, un Traité des cinq Patriarchats, de Rome, d'Antioche, d'Alexandrie, de Jérusalem & de Constantinople. Ecienne le Moine en a donné une édition en grec & en latin, Leyde 1685, in-4°.

NINIAS, ou NINUS le Jeune, fils de Ninus & de Sémiramis, montar vers l'an 2108 sur le trône d'Assyrie après sa mere, qui avoit abdiqué l'empire, ou, selon quelques aud'Eluze, qui n'usa de son autorité teurs, qu'il avoit fait mourir, de maître, que par la violence qu'il parce qu'elle l'avoit sollicite au crifit au pere & au fils de leur im- me. Quoi qu'il en soit, il ne fue poser les mains pour l'ordre sacré pas plutôt affermi dans ses états.

qu'il en abandonna le foin à fes ministres, & se renferma parmi ses femmes dans son palais, où il mena la vie la plus voluptueuse, ne le taisant voir que très-rarement en public. On lui donne 38 ans de règne. Ses successeurs ne suivitent que trop l'exemple de ce prince làche & fainéant; ausli connoit-on à peine leurs noms jusqu'à Sardanapale.

NINON, Voyez Lenclos.

NINUS, premierroi des Affymens, étoit, dit-on, fils de Belus. Il fit la conquête de plusieurs pays, depuis l'Egypte jusqu'à l'Inde & la Bactriane; & à son retour, it bâtit Ninive, ville célèbre, située iur le bord ori ental du Tigre. Après ce grand ouvrage, Ninus marcha à la tête d'une armée formidable contre les Bactriens, qu'il n'avoit encore osé attaquer. Il se rendit maître d'un grand nombre de villes, & singuliérement de Bactres, capitale du pays. Il dut en partie la prise de cette place-forte à Sémiranis, femme d'un de ses premiers officiers. Ninus conçut une forte passion pour cette héroine, & l'épousa après la mort de son mari, qui s'étoit tué pour prévenir les terribles menaces de son puissant rival. Le roi laissa en mourant le gouvernement de son royaume à Sémiramis, vers l'an 2122 avant J. C., après un règne de 52 ans. Voyez NINIAS... SEMIRAMIS.

NIOBE, fille de Tantale, & semme d'Amphion, roi de Thèbes, ofa fe présérer à Latone. Sa vanité irrita tellement cette Déesse, qu'elle fit tuer par Apollon & par Diane ses 7 fils & 1 de ses filles. Elle en ressennt tant de douleur, qu'elle sut

métamorphosée en rocher.

NIPHUS, (Augustan) ne a Jopoli dans la Calabre, vers 1473, fir la plus grande partie de ses

ctudes à Tropea. Son pere & sa mere lui ayant été enlevés, il enera chez un bourgeois de Sessa. pour être précepteur de ses enfans. Il fuivit enfuite ses disciples à Padoue, où il s'appliqua à la philosophie fous Nisolas Vernia. De retour à Sessa, il résolut de s'y fixer, & y épousa une fille vertueuse nommée Angelella, dont il cut plusieurs enfans. Quelque tems après on lui donna une chaire de philofophie à Naples. A peine y tut-il arrivé, qu'il y composa un Traité de Intellectu & Damonibus, dans lequel il soutenoit qu'il n'y qu'un seul entendement. Cet écrit souleva aussitôt tout le monde, sur-tout les religieux, contre Niphus; il lui en auroit peut-ëtre goûté la vie, si Pierre Barocci. évêque de Padoue, n'eût détourné l'orage en l'engageant à publier son Traité avec des corrections. Il parut en 1492, in-fol. avec les changemens nécessaires; & sut réimprimé en 1503 & en 1527. Niphus donna depuis ce tems au public une suite d'autres ouvrages, qui lui acquirent une grande réputation. Les plus célèbres universités d'Italie lui offrirent des chaires avec des honoraires considérables. It est constant qu'il avoit mille éçus d'or d'appointement, lorsqu'il professoit à Pise vers 1520. Le pape Lion X, admirateur de ses talens, le créa comte Palatin, lui permit de joindre à ses armes celles. de la maison de Médicis, & lui donna le pouvoir de créer des maîtres.- ès-arts, des bacheliers, des licenciés & des docteurs en théologie & en droit civil & c2nonique, de légitimer des bâtards, & d'ennoblir trois personnes. Les lettres-patentes de ces privilèges. finguliers sont du 15 Juin 1521. Ce sçavant auteur mourut vers l'an E iii

1550, âgé de plus de 70 ans? C'étoit un philosophe d'assez mauvaisemine; mais il parloit de bonne grace, aimoit la bonne chere & les plaisirs. Il avoit le talent d'amuser par ses contes & par ses bons - mots. Son enjouement lui procura de l'accès auprès des grands feigneurs & des dames de confidération. & il profita de cet accès pour fatisfaire les passions dont il étoit dévoré. On prétend que, dans un de ces enthousiasmes que lui infpiroit l'orgueil, il dit à Charles-Quint: Je suis Empereur des Lettres comme vous êtes Empereur des Soldats. Ce prince lui ayant demandé comment les rois pouvoient bien gouverner leurs états? Ce sera, lui répondit-il, en se servant de mes semblables. (Les Philosophes.) On. a de lui : I. Des Commentaires latins sur Aristote & Averroès, 14 vol. in-fol. II. Des Opuscules de Morale & de Politique, Paris 1645, in-4°. III. Des Epitres. IV. Un Traité de l'immortalité de l'Ame contre Pomponace, &c. 1518, in-fol. V. De amore, de pulchro, Veneris & Cupidinis venales, Leyde 1641, in-16. VI. Un Traité très-rare : De falsa Di-Iuvii prognosticatione, qua ex conventu omnium Planetarum qui in Piscibus continget, anno 1524, divulgata est; à Rome, 1521, in-4°. Tous ces ouvrages sont écrits en latin, d'un style diffus & incorrect.

I. NISUS, roi de Mégare en Achaie, avoit parmi ses cheveux blancs, un cheveu de couleur de pourpre sur le haut de la tête, d'où dépendoit, selon l'Oracle, la confervation de son royaume. Scylla, sa fille, ayant conçu de l'amour pour Minos, qui assiégeoit Mégare, coupa adroitement le cheveu fatal de son pere, & livra sa patrie aux ennemis. Nifus en mourut de déplaisir, & sut changé en

épervier, selon la fable. La perfide Scylla se voyant méprisée par Minos, mourut aussi de désespoir & fut métamorphosée en alouette. Cette fable pourroit bien être tirée de l'histoire de Samson, auquel Dalila coupa les cheveux d'où dépendoit la force de ce héros... Cet article est de Ladvocat 🕏 mais en l'adoptant, nous croyons devoir rejetter sa conjecture suir Samson.

II. NISUS, héros Troyen qui suivit Enée en Italie, Ayant vouluvenger la mort de son ami Euryale, tué par les Rutules, il fut là victime de l'amitié & de son cou-

rage.

NITARD, Voyer NIDHARD.

NITARD, abbe de S. Riquier, d'une ancienne maison, étoit attaché à Charles le Chauve, qui estimoit son sçavoir & ses vertus. Nous avons de lui, dans le Recueil de Duchesne, une Histoire des Guerres entre les trois fils de Louis le Débonnaire. Elle est utile pour connoître les événemens de son fiecle. Il mourut vers 853.

NITIUS, Voyez Rossi.

NITOCRIS, reine de Babylone, rompit le cours de l'Euphrate, & fit bâtir un pont fur ce fleuve. Elle se sit élever un tombeau audessus d'une des portes les plus remarquables de la ville, avec ces paroles: Si quelqu'un de mes successeurs a besoin d'argent, qu'il ouv te mon Sépulcre, & qu'il en puise autant qu'il voudra; mais qu'il n'y touche point sans une extrême nécessité: sinon, sa peine sera perdue. Le tombeau demeura fermé jusqu'au règne de Darius, fils d'Hystaspes, qui l'ayant fait ouvrir, vers l'an 116 avant J. C., au lieu des tréfors immenses qu'il se flatoit d'en tirer, n'y trouva qu'un cadavre & cette inscription: Si eu n'écois instiable d'argent & dévoré par unebas, je avarice, tu n'aurois pas violé la

sépulture des Mores.

I. NIVELLE, (Jean de Montmorency, seigneur de ) fils aîné de lun de Montmorency, grand chambellan de France, sous Charles VII, embrassa avec Louis son frere le parti du comte de Charolois, contre le roi Louis XI, dans la guerre du Bien public. Son pere fut si indigne de cette rebellion, qu'après l'avoir fait sommer, à son de trompe, pour rentrer dans son devoir, sans qu'il comparût, il le traita de Chien; d'où est venu ce proverbe, encore à la mode aujourd'hui : Il ressemble au chien de Jean de Nivelle, il s'enfuis quand on l'appelle. Ce seigneur mourut en 1477, a 55 ans. Il étoit bisaïeul du comte Philippe de Hornes & du baron de Montigny, que le duc d'Albe fit décapiter en 1568 & 1570, avec le comte d'Egmont, durant la guerre des Pays-Bas.

II. NIVELLE DE LA CHAUSsée, (Pierre-Claude) naquit à Pans en 1692, d'une famille riche. Il fit ses premières classes au collége des Jésuites, la rhétorique k la philosophie au Plessis. Né dans le sein de la fortune, il eut le courage d'écarter toutes les illusions qui l'entouroient & de se livrer à l'amour de l'étude. Il répandit son ame dans des vers, qu'il ne montroit qu'à ses intimes amis. Il négligeoit même depuis long-tems les talens qu'il avoit resus de la nature, lorsque la Mothe, cet esprit si fécond en paradoxes ingénieux, fit paroître son lystème de la poétie en prose. La leye, quoiqu'ami de ce poête démacleur de la poësse, prit le parson Epiere à Clio: ouvrage plein

d'une saine critique, sage, mais froid, & sans cette énergie qui caractérise les Epitres des Boileau, des Rouffeau & des Voltaire. Animé par le succès de ce petit l'oëme, il se livra au théâtre. Les lauriers qu'il y cueillit, lui méritérent une place à l'académ. Françoife. Il y fut reçu en 1736. Son discours de remerciment, moitié prose & moitié vers, sut applaudi. Cet ingénieux académicien mourut le 14 Mars 1754, agé de 62 ans. Si les auteurs le peignens dans leurs écrits, la Chaussée devoit être un homme aimable & un honnête - homme. Quant à son mérite dramatique, cet aufeur a de la raison, de la noblesse, du sentiment, du pathétique, & il tourne bien un vers. Il s'est exercé avec fuccès dans le comique larmoyant. On peut mettre à la tête de ses Comédies l'*Ecole des* Meres, le premier des Drames romaneiques, au goût des bons juges. Mélanide fut son triomphe; elle est pleine de sentiment & de chaleur. L'extrême intérêr n'y est point interrompu par la basse plaisanterie. Le peu de comique qui s'y trouve, est noble, & nait du fond du fujet. Le célèbre Piron, jaloux de voir Mélanide marquée au même coin de supériorité que la Métromanie, plaisanta beaucoup sur les Comédies attendrissantes. qu'il comparoit à de froids Sermons. Tu vas donc entendre prêcher le Pere la Chaussée? dit-il un jour à un de ses amis qu'il rencontra allant à Mélanide... Maximien, trag. a des beautés, ainsi que le Préjugé à la Mode, qui est extremement intéressant. Aprèsses 4 piéces on ne voit plus chez lui que des ouvrati de la Chaussée dans sa querelle. ges très-médiocres, où règne un Ce sur ce qui donna naissance à mauvais goût de Roman, qui déprime beaucoup le talent de la

Chausse. Rien de vrai, rien de naturel; point de ces plans heureux, qui se dévelopent sans peine, & qui nous offrent une action qui attache sans fatiguer, La Chaussie, même dans le genre larmoyant, n'a pas rempli entièrement sa carrière. Que l'on compare tout son Théâtre au seul Georges Barneveld, ou le Marchand de Londres, & l'on verra combien le François en ce genre est inférieur # l'Anglois, Son ftyle, dans fes mauvaises piéces, est lâche, diffus, trainant, & souvent froid. Malgré ces observations sévéres, il aura un rang distingué sur le Parnasse; il sera regardé comme le premier dans une branche de Théâtre qui étoit morte, & qu'il a fait revivre. Les Œuvres de Théâtre de la Chaussée ont été imprimées à Paris, 1763, en 5 petits Vol. in-12.

III. NIVELLE, (Gabriel-Nicolas) prêtre, prieur-commendataire de S. Gereon, diocèse de Nantes, né à Paris, mort le 7 Janvier 1761, âgé de 74 ans. Comme il aimoit la retraite & l'étude, il s'étoit retiré de bonne heure au Séminaire de S. Magloire, d'où il fut obligé de sortir en 1723, époque des changemens arrivés à ce Séminaire; fon opposition à la Bulle Unigenitus le fit renfermer 4 mois à la Bastille, en 1730. Il a publié : I. Les Relations de ce qui s'est passé dans la Faoulté de Théologie de Paris au sujes de la Constitution Unigenitus, 7 vol. in-12. II. Le Cri de la Foi, 3 vol. in-12, 1719. III. La Constitution Unigenitus déférée à l'Eglise Universelle, ou Recueil général des Actes d'appel, 1757, 4 vol. in-fol. L'Histoire Romaine est moins volumineuse que cette compilation. Veyez son éloge dans le Supplément

au Nécrologe des défenseurs de Les vérité, 1763, in-12.

NIXES, (Nixi Dei) Dieux qu'on invoquoit dans les accourchemens difficiles, & quand on croyoit qu'il y avoit plus. enfants. Ils étoient au nombre de trois.

NIZOLIUS , ( Marius ) graem mairien Italien de Bersello dams le Modénois, contribus besucoup à la renaissance des lettres dans le xvi siècle, par son esprit & par fon érudition. On a de lui s I. De veris principiis & verā ratione philosophandi contra Pseudo-philofophos, Libri IV; à Parme, 1553 " in-4°. Il y attaque vivement les scholastiques, non seulement sur la barbarie de leurs termes, mais ausi sur leurs ridicules opinions en plusieurs points. Le célèbre Leibniez, charmé de l'élégance & de la solidité de cet ouvrage, en donna en 1670, une nouvelle édit. in-4°. II. Thesaurus Ciceronianus . ou Apparatus lingua Latina è scrip-Tullii Choeronis collectus, 100tol. C'est un bon Dictionnaire latin composé des mots & des expressions de Cichon, par ordre alphabétique. Nizalius est un des premiers qui a composé ces sortes de Dictionn. des écrits de Cicéron. Quoique cet ouvrage ne soit qu'une compilation, l'auteur avoit un génie fort supérieur à celui des simples compilateurs. III. Observationes in Ciceronem, à Bèle, 1548, in-fol. Ces remarques philologiques som utiles, 🔉 les éditeurs de l'Orateur Romain en ont profité.

NOADIAS, Poy. SEMEIAS.

I. NOAILLES, (Antoine de) chevalier de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre, gouverneur de Bordeaux, d'une illustre & ancienne maison in Limofin, qui possède depuis Roussillon & la Catalogne en us tems immémorial la terre & château de Noailles, fituée près de Brives, naquit en 1504. Son mérite l'éleva aux places d'ammadeur d'Angleterre, de chambellan des enfans de France, & d'amiral de Guienne, puis de France en 1543. Il ménagez, pendant son ambassade d'Angleterre, la trève faite à Vaucelles entre Henri II & Philippe II rois de France & d'Espagne. A son retour il chassa les Huguenots de la ville de Bordeaux, dout ils s'étoient emparés, & mourut en 1562, à 58 ans, regardé comme un homme également propre aux négociations & EUX Ermes.

IL NOAILLES, (François de) frere du précédent, évêque de Dax, & l'un des plus habiles négociateurs de son siècle, sut ambaffadeur en Angleterfe, à Kome, à Venise & à Constantinople, où il rendit de grands services à la Chrétienté. Il mouvut à Bayonne en 1585, à 66 aus. Henri IH & Catherine de Médicis le consultoiene dans los affaires les plus épineules. Ce fut fur fon avis qu'ils résolurent de porter la guerre en Espagne, pour délivrer la France de ce fléau. Ses Ambassades en Angleterre, & celles de son frere, ont été imprimées à Paris en 1763, 3 vol. in-12.

III. NOAILLES, (Anne-Jules de) duc & pair, & maréchal de France, &c. étoit fils d'Anne de Noailles, en faveur duquel le comté d'Ayen fut érigé en duchépairie au mois de Decembre 1663. Il naquit en 1650, fut fait premier capitaine des Gardes-ducorps en furvivance de son pere, eut le commandement de la maison du roi en Flandres l'an 1680, commanda en chef dans le

1689, & fut fait maréchal de France au mois de Mars 1693, Il gagna la bataille du Ther le 27 Mai de l'année fuivante , prit les villes de Palamos, de Gironne, & mourut à Versailles le 20 Octobre 1708, à 59 ans. Ce seigneur se distingua par la réunion des qualités qui forment l'honnête-homme, l'homme d'espris & le général. Il fut aussi recommandable par fon amour pour la religion, que par son zèle ardent pour le bien de l'Etat.

IV. NOAILLES, (Adrien-Maurice, duc de ) fils du précédent, vit le jour en 1678. Né avec des talens pour la guerre, il fervit de bonne-heure, & se trouva à tous les fiéges que le duc son pere fit dans la Catalogne en 1693 & 1694. Il se fignale ensuite sous le duc de Vendôme dans la même province, passa en Flandres l'an 1696, & continua d'y montrer sa valeur & sa prudence. Ces deux qualités le firent choisir en 1700. pour accompagner le roi d'Espagne jusqu'à Madrid. Personne n'igáore les services distingués qu'il rendit en Catalogne pendant la guerre de la succession d'Espagne, Général des armées du roi en Roussillon, il y remporta en 1708 & 1709 plusieurs avantages sur les ennemis. Ada fin de 1710, & dans le cœur de l'hyver, il se rendit mairre de Gironne, une des plus. importantes places de la Catalogne. Ce service fignalé fut récompensé en 1711, par Philippe V. du titre de Grand d'Espagne de la première classe. Louis XIV, non moins sensible à son mérite que son petit-fil's, l'avoit fait brigadien en 1702, maréchal-de-camp en 1704, licutenant-général en 1706, & il avoit été reçu duc & pair qu

1708. Réunissant en lui le double mérite d'homme de guerre & d'homme d'état, il fut nommé président du conseil des finances en 1715, conseiller au conseil de Régence en 1718, & chevalier des ordres du roi en 1724. Il étoit tout neuf dans l'administration des finances; mais il étoit appliqué, ardent au gravail, capable de s'instruire de tout & de travailler en tous les genres. Dans la guerre de 1733, il servit au siège de Philisbourg, pendant lequel il fut honoré du bâton de maréchal de France. Il eut le commandement des troupes pendant l'hyver de 1734, & obligea les Allemands d'abandonner Worms, dont ils s'étoient emparés. Nommé, en 1735, général en chef des troupes Françoises en Italie, il alla cueillir de nouveaux lauriers. Si la guerre de 1741 ne prouva pas son bonheur elle montra du moins ses talens. L'affaire d'Ettinghen en Allemagne, dont un événement malheureux fit manquer le succès en 1743, avoit été préparée par la plus sçavante manœuvre, & ménagée avec une intelligence digne des plus grands capitaines. Enfin dans la dernière guerre, son grand âge ne lui permettant pas d'être a la tête d'une armée, il entra dans le ministère, & servit l'état de ses conseils. Ce choyen illustre mourut à Paris le 24 Juin 1766, âgé de près de 88 ans. Il joignoit à de rares lumières & à beaucoup de facilité d'esprit, des connoissances de toute espèce. Personne n'a écrit des Dépêches mieux que lui. Si nous le considérons comme général, les vrais connoisseurs ont toujours admiré son talent pour les plans de cam-

l'exécution. Nul homme n'estsans défaut, (dit M' l'abbé Millor. Quelquetois indécis, à force prévoyance, quelquefois trop vivement agité par les contradictions ou par de justes sujets d'i mquiétude, il put en certaines corajonctures perdre des momens fævorables. Il put aussi paroitre timide, loriqu'il n'étoit que prudent. Quoi qu'il en soir, depuis ses premieres campagnes julqu'aux derniés res, on vit des trans trapans d'activité & de courage, & des résolutions egalement promptes & heureuses couronnées par le succès. Il avoit épousé en 1698 Françoise d'Aubigné, fille unique du comte d'Aubigné, frere de Made de Mains tenon. M. l'abbé Millot a publié ses Mémoires en 1777, en 6 volumes m-12.

V. NOAILLES, (Louis-Antoin ne de) freie d'Anne-Jules, dong nous avons parlė nº III, naquie en 1651. Il fur élevé dans la piété & dans les lettres. Appellé à l'état ecclésiastique, il en remplit les devoirs ayec un zèle fi exemplaire, que sa mere, femme d'une haute vertu, n'eut point d'autre confesseur que lui. Après avoir fait sa licence en Sorbonne avec distinction, il prix le, bonnet de docteur en 1676. Le roi, instruix de son mérite, le nomma à l'évêz che de Cahors en 1679. Il fut transféré à Châlons-fur-Marne l'année d'après, & rappella dans ces deux villes, par sa sollicitude pastorale: la mémoire des évêques des premiers siècles de l'Eglise. L'arche, vêché de Paris étant venu à vaquer en 1695, Louis XIV jetta leş yeux sur lui pour remplir ce siège important. Noailles hésita à l'ac7 cepter. Il représenta au roi, "qu'il pagne; mais ils lui ont reproché » seroit accablé de contradictions d'avoir manqué de vigueur dans » dans la Capitale; qu'il auroit

» pour ennemis les Jésuites dont » il n'épouseroit pas les passions, » & les Janfénistes dont il com-» battroit les sentimens. » Voilà bien des ennemis, lui dît le roi; mais rous pouvez compter fur toute mon auwiti... Noailles ayant accepté, LouigXIV dit aux courtisans: Si j'avois connu un homme plus digne de cette place, l'Evêque de Châlons ne l'auroit pas eue. Le nouvel archevêque, plus indifférent sur son elévation que sur celle de sa famille, se servit d'un tour à-peuprès pareil pour avoir pour successeur à Châlons, l'abbé de Noailles son frere. Sire, dit il au roi, si je connoissois un meilleur sujet, je rous le proposerois. L'archevêque de Paris continua comme il avoit commencé à Châlons: il fit d'excellens Régiemens pour le gouvernement de son diocèse & pour la réforme de son clergé; mais ce qu'il avoit prévu lui arriva. Il ne menagea pas affez les Jéfuites; il ne voulut pas être leur Valet, suivant ses expressions; & les Jésuites cherchérent à s'en venger. Noailles avoit donné en 1685, n'étant encore qu'évêque de Châ-10ns, une approbation authentique aux Réflexions Morales du Pere Quesnel, ou plutôt il en avoit conunué l'approbation; car son prédécesseur, Felix Vialart, l'avoit accordée pour son diocèse. Devenu archevêque de Paris, il chargea plusieurs docteurs d'examiner ce livre, & ce fut après cette révision, que parut l'édition de 1699. Ce n'est pas qu'il pensât comme Quesnel; il avoit condamné, en 1696, le livre de l'abbé de Barcos, intitulé: Exposition de la Foi Catholique zouchant la Grace; mais

NOA nemis de cet ouvrage lui parurent les siens. La guerre ne tarda pas à s'allumer entre lui & les Jésuites. Le Pere Doucin en donna le fignal en 1698. Il publia le fameux problème: Auquel falloit-il croire, ou de M. de Noailles, archevêque de Paris, condamnant l'Exposition de la Foi: ou de M. de Noailles, Evêque de Châlons, approuvant les Réflexions morales? Cette méchanceté, attribuée aux Jésuites, ne le disposa pas tavorablement pour eux. Dans l'attemblée de 1700, à laquelle il présida, il sit condamner 127 propositions tirées de différens Casuistes, parmi lesquels plusieurs étoient Jéfuites. La pourpre, dont il fut honoré cette même année, loin de désarmer l'envie, ne sit que l'exciter. On proposa en 1701 un problême théologique, qu'on appella le Cas de Conscience par EXCELLENCE. Pouvoit-on donner les Sacremens à un homme qui auroit signé le Formulaire, en croyant dans le fond de son caur que le Pape & même l'Eglise peuvent se tromper sur les saits? Quarante docteurs fignérent qu'on pouvoit donner l'absolution à cet homme. Le cardinal de Noailles ordonna qu'on crût le droit d'une foi divine, & le fait d'une foi hu. maine. Les autres évêques exigérent la foi divine pour le fait. Clément XI crut terminer la querelle, en donnant en 1705 la Bulle Vineam Domini, par laquelle il ordonna de croire le fait, fans expliquer si c'étoit d'une foi divine ou d'une foi humaine. L'assemblée du Clergé de la même année re-'çut cette Bulle, mais avec la clause 'que les Evêques l'acceptoient par voie de jugement. Cette clause, suggérée par le cardinal de Noailles, inayant approuvé d'abord le livre disposa Clément XI contre lui. Cede l'Oratorien, il se crut engagé pendant le cardinal voulut faire Thouneur à le défendre. Les en- signer la Bulle aux religieuses de Port-royal des Champs, Elles fignérent, mais en ajoûtant que « c'é-» tojt sans déroger à ce qui s'é-» toit fait à leur égard à la paix » de Clément XI. » Cette déclaration fut mal interprétée. Le roi demanda une Bulle au pape pour la suppression de ce monastère, & en 1709 il fut démoli de fond en comble. Le cardinal de Noailles, qui avoit dit plusieurs fois que Port-royal étoit le séjour de l'inmocence, se prêta à sa destruction, parce qu'il crut voir enfuite que c'étoit celui de l'opiniâtreté. L'année d'auparavant (1708), Clément XI avoit porté un décret contre les Réflexions Morales; mais le parlement de Paris y ayant trouvé des nullités, il ne sut point reçu en France. Les foudres lancés contre Quesnel ne produisirent leur esset qu'en 1713, année dans laquelle la fameuse Constitution Unigenitus vit le jour. Cette Bulle est, suivant les Jansénistes, l'ouvrage du Pere le Tellier, confesseur du rois Ce Jésuite, homme dur, sombre, ardent, impétueux, vindicatif, inflexible, étoit mal personnellement avec le cardinal de *Noailles*. Il remua toute l'Eglise de France, & dressa des Mandemens & des Lettres contre l'ouvrage de Quesacl, que des évêques devoient in gner & lui renvoyer avec un cachet volant. Une Lettre de l'abbé Bochart, neveu de l'évêque de Clermont, découvrit cette manœuvre. Nosilles au désespoir en demande justice au roi, au duc de Bourgogne, à Made de Maintenon, & n'est écouté de personne. Le cardinal-archevêque, opprimé par un Jésuite, s'en prit à tous les Jésuites. Il leur ôta le pouvoir de prêcher & de confesser. Le Tellier furieux dit, à ce qu'on prétend, au'il falloit qu'il perdit sa place. qu

le Cardinal la sienne. Il n'est pas sûr qu'il tint ce propos; mais orn le lui prêta, & on peut juger parlà de quoi on le croyoit capable. Enfin la Bulle Unigenitus arriva . & cette guerre civile n'en fut que plus vive. La nation parut révoltée contre ce décret. Une nombreuse assemblée d'évêques sur convoquée à Paris; les uns acceptérent la Bulle, moyennant quel ques explications; les autres ne voulurent ni de la Bulle, ni des correctifs. Le cardinal de Noailles le mit à la tête de ces derniers, qui étoient au nombre de sept. Louis XIV, croyant que sa conscience l'obligeoit à écouter son confesfeur contre son archevêque, défendit à celui-ci de paroître à la cour, & renvoya les évêques ses adhérens dans leurs diocèse. Le cardinal, exilé de Versailles, n'en eut que plus de partisans à Paris. Beaucoup de personnes de tous les corps de l'Etat se joignirent à lui contre Rome & la Cour; mais quoique la Bulle n'eût pas d'abord la pluralité des suffrages, elle sut enfin enregistrée par la Sorbonne & par le Parlement. Le Tellier triomphoit, & n'étoit pas encore content. Il osa présumer de son crédit, jusqu'à proposer de faire déposer le cardinal de Noailles dans un Concile national. Il voulus faire enregistrer une Déclaration. par laquelle « tout Evêque qui n'au-» roit pas reçu la Bulle purement » & simplement, seroit tenu d'y » souscrire, ou poursuivi à la re-» quête du Procureur - général. » Enfin Louis XIV mourut en 1715, & tout changea de face. Le duc d'Orléans, régent du royaume, exila le Tellier, & mit le cardinal de Noailles à la tête du conseil de conscience. Ce prélat étant bien acqueilli à la cour du régent, tous

NOA

la évêques opposés à la Bulle nière année, à 78 ans. Ses chariapellèrent & réappellèrent à un tésétoient immenses; ses meubles hur Concile, dût-il ne se tenir imais. Noailles appella austi en 1717; mais il ne vouloit point d'é-. de 500 livres. Ses ennemis ne pude, & son appel fut imprimé malgit lui. Le régent détestoit ces querelles; il ordonna le filence aux deux partis. Cette loi du silence, toujours recommandée & toujours violée, ne fut observée par aucun. La cour de France & le cour de Rome se consumoient inutilement en négociations, lorsque le Système des Finances calma les esprits, & tourna leur activité vers les espérances que la fortune donnoit. Law fit, lui seul, ce que tant d'évêqués, ni Louis XIV, ni le pape, n'avoient pu faire. Ces momens favorables furent employés à réunir l'Eglise de France, trop long-tems & trop forvent déchirée. Le cardinal-archevêque se prêta à tout; il rétracta son appel, & son Mandement de rétractation fut affiché le 20 Août 1720. Cette réunion du Clergé de France fut principalement l'ouvrage du nouvel archevêque de Cambrai, Dubois, fils d'un apothicaire, depuis cardinal & premier ministre. Cet homme licencieux triomphoit d'avoir subjugué le pieux archevêque de Paris. Ceux qui furent fachés de l'acceptation du cardinal de Noeilles, observérent qu'il étoit alors avancé en âge, & que des personnes attachées à la cour le gouvernoient totalement; mais les gens sages crurent cette soumission sincère. Cependant ceux qu'on appelle Jansénistes font encore valoir le courage, disent-ils, avec lequel « il protesta dans deux » actes de sa main, (en 1728 &

vendus & toutes les autres dépenses payées, il ne laissa pas plus rent refuser de voir en lui les meilleures intentions. Il aimoit le bien & le faisoit. Ecriture-sainte. Peres de l'Eglise, Tradition, Théologie positive, Théologie morale, il sçavoit tout ce qu'un évèque doit sçavoir. Doux, agréable dans la société, brillant même dans la converfation, sensible à l'amitié, plein de candeur & de fran• chise, il attachoit le cœur & l'esprit. S'il se laissa quelquesois prévenir, c'est qu'il jugeoit des autres par l'élévation de son ame, & cette ame étoit incapable de tromper. Ses adversaires crurent voir en lui un mêlange de grandeur & de foiblesse, de courage & d'irrésolution. Plein de bonnefoi, il soutenoit des gens qu'on accusoit d'en manquer. Il favorissoit les Jansénistes, sans l'étre lui-même. L'idée seule de faction le révoltoit ; il aimoit la paix, & il auroit voulu la donner à l'Eglise. Un évêque, en lui saisant une visite, lui dit: Je viens me ranger à voire parti.--Je ne suis, répondit l'archevêque, choqué du terme, d'aucun autre parti que de celui de J. C. Malgré ces dispositions, ion épiscopat fut continuellement agité. Montant par un méchant escalier pour aller voir une réparation qu'on avoit faite au haut de l'Eglise de Notre-Dame: Jamais, dit-il, on n'a fait paffer Archeveque par d'aussi mauvais chemins que moi. Son administration prouve trèsbien, que pour gouverner à la satisfaction de tout le monde, il ne 1729, ), contre toute acceptation suffit pas d'être vertueux. Gastonn qu'on auroit pu arracher à sa Jean-baptiste-Louis de NOAILLES, vieillesse. » Il mourut cette der- son frere, qui lui succéda dans l'é-

vêché de Châlons, avoit les mêmes sentimens que lui, & y étoit plus attaché. Il mourut en 1720, à 52 ans. Nous avons parlé de ses vertus & de ses lumiéres au commencement de cet article.

NOBILIUS, Voyez Flaminius,

I. NOBLE, (Eustache le ) né à Troyes en 1643, d'une famille distinguée, s'éleva par son esprit à la charge de procureur-général du parlement de Metz. Il jouissoit d'une réputation brillante & d'une fortune avantageuse, lorsqu'il fut accusé d'avoir fait à son profit de faux actes. Il fut mis en prison au Châtelet, & condamné à faire amende-honorable & à un bannissement de 9 ans. Le Noble appella de cette sentence qui n'étoit que trop juste, & il fut transféré à la Conciergerie. Gabrielle Perreau, connue sous le nom de la Belle Epiciére, étoit alors en cette prison, où son mari l'avoit fait mettre pour son inconduite. Le Noble la connut, l'aima, & se chargea d'être son avocat. Cette femme ne fut pas insensible; une figure prévenante, beaucoup d'esprit, une imagination vive, une facilité extrême de parler & d'écrire, tout en lui-annonçoit l'homme aimable. Les deux amans en vinrent aux derniéres foiblesses. La Belle Epicière demanda à être enfermée dans un couvent, pour y accoucher fecrettement, entre les mains d'une Sage-femme, que le Noble y fit entrer comme pensionnaire. Le fruit de ses désordres parut bientôt au jour, & elle fut transférée dans un autre couvent, d'où elle trouva le moyen de se sauver. Le Noble s'évada aussi quel. que tems après de la Conciergerie, en Avril 1695, pour rejoin- duction avec celle de France. IV. dre sa maîtresse. Ils vécurent en-

changeoient souvent de quartier & de nom, de peur de surprise. Pendant cette vie errante, elle accoucha de nouveau. Le Noble fut repris & mis en prison, où il fur jugé comme faussaire le 24 Mars 1698, & condamné de rechef & faire une amende-honorable dans la chambre du Chârelet & à un bannissement de 9 ans. Sa maîtresse fur jugée au mois de Mai suivant ; & par l'arrêt, le Noble fut chargé de 3 enfans, déclarés bâtards. Malgré ce nouvel incident, il obtint la permission de revenir en Fraace, à condition de ne point exercer de charge de judicature. Les malheurs de le Noble ne l'avoient point corrigé. Il fut déréglé & dissipateur toute sa vie, qu'il termina dans la misére en 1711, à 68 ans. Il failut que la charité de la paroisse S. Severin sit enterrer cet homme, qui avoit fait gagner plus de 100 mille écus à ses imprimeurs. On a de lui un grand nombre d'ouvrages, recueillis en 19 volumes in-12, par Brunet, imprimeur de Paris. On peut les diviser en trois classes; dans la 1re nous placerons les ouvrages sérieux; dans la 2° les ouvrages romanesques, & dans la 3° les ouvrages poctiques. On a de lui dans le premier genre : I. L'Histoire de l'établissement de la Republique de Hollande; c'est un extrait, fait avec trop de précipitation, de l'Histoire de Grotius, en 2 vol. in-12. Paris, 1689 & 1690. Cet ouvrage, peu favorable aux Hollandois, fut proferit dans les Etats de la république. Il. Relation de l'Etat de Gênes, Paris 1685, in-12; ouvrage superficiel. III. Traité de la Monnoie de Metz, in-12. L'auteur y donne un Tarif de sa ré-Dissertation Chronologique de l'année semble quelque tems; mais ils de la naissance de Jesus-Christ, Paris,

M-12, 1693. V. Le Bouelier de la France, ou les Sentimens de Gerson b des Canonistes touchant les différends des Papes & des Rois de Frana; cet ouvrage, qui a aussi paru sous le titre de l'Esprit de Gerson, eut beaucoup de succès. VI. Une Traduction des Pseaumes, en prose & en vers, avec des Réflexions & le texte latin à côté, ce qui forme un vol. in-8°. à trois colonnes. VII. Entretiens politiques sur les Assaires du tems : ouvrage périodique, plein de saillies heureuses & de plaisanteries basses, qui eut le plus grand succès dans sa naissance. On a de lui, dans le second genre, I. Histoire secrette de la Conjuration des Pazzi contre les Médicis. II. La Fausse Comtesse d'Isambert. III. Milord Courtenai. IV. Epicaris. V. Idegerte, Reine de Norvêge. VI. Zalima. VII. Mémoires du Chevalier Baltazar. VIII. Aventures Provinciales. IX. Les Promenades. X. Nouvelles Africaines. XI. Le Gage touché. XII. L'Ecole du Monde; ouvrage qui renferme beaucoup de bonne morale, mais écrit avec la légéreté propre à une production trivole. XIII. L'Histoire du détrônement de Mahomet IV. Ces différens ouvrages sont moitié romanesques & moitié historiques. On y trouve de loin en loin quelques morceaux intéressans; mais le total n'en vaut rien ordinairement. Le style, presque toujours facile & abondant, manque de précision, de pureté, d'élégance & de délicatesse. On voit cependant à travers ces défauts, de l'esprit, du feu, & des connoissances variées. On a de lui dans le troisiéme genre, I. Des Traductions rampantes, en vers, des Satyres de Perse & de quelques Odes d'Horace. II. Des

imprimé, ne méritoit pas tant d'empressement. Il y regne une prolixité froide, un ton familiérement bas, un style languissant. Les moralités n'y sont pas rendues avec sinesse & les images y sont mal choisies. Ces Fables eurent pourtant quelque vogue dans le tems, parce qu'elles étoient relatives aux événemens qui faisoient matière de ses pasquinades. III. Des Comédies, qu'on ne joue plus; le bon comique y domine moins que la polissonnerie. IV. Des Epitres, des Seauces & des Sonners, qui ne sont guéres au-dessus du médiocre. Le Noble a encore traduit les curieux Voyages de Gemelli Carreri, Paris 1727, 6 vol. in-12. Il fit ces 4 vers pour son portrait:

Nobilitas se clara dedit nomenque, genusque;
Clarior ingenio, nobiliorque micae.
Invida fortunæ sic spernens tela malignæ,
Per scopulos virtus sæpiùs astra petit.

II. NOBLE, (Pierre le) substitut du procureur-général du parlement de Rouen, mort en 1720, a donné un Recueil de Plaidoyers sur des sujets utiles ou curieux.

NODINUS, NODITIS, ou No-DUTUS, Dieu qui présidoit aux moissons lorsqu'elles germoient, & que les nœuds se formoient aux chaumes.

NODOT, (N.) auteur qui n'est cers ces désaurs, de l'esprit, du connu que par des Fragmens de Peseu, & des connoissances variées. It de lui dans le troisséme gen-vers, des Satyres de Perse & vans se sont partagés sur l'authende quelques Odes d'Horace. II. Des Contes & des Fables, en 2 vol. inquels on trouve des expressions, que ni Cicéron, ni Virgile, ni He-

race n'ont jamais employées: Voyer PETRONE.

NOE, fils de Lamech, naquit l'an 2078 avant J. C. Il fut juste & trouva grace devant le Seigneur. qui voyant la malice des hommes, résolut de faire périr par un Déluge tout ce qui respiroit sur la terre. Dieu ordonna donc à Noé de bâtir une arche pour se sauver du Déluge, lui & toute sa famille, avec des bêtes & des oiseaux de toute espèce, mâles & femelles. Il marqua kui-même la forme, les mesures & les proportions de ce grand vaisseau; il devoit êtu de la figure d'un coffre, long de 300 coudées, large de 50 & haut de 305 enduit de bitume, & distribué en trois étages, dont chacun devoit avoir plusieurs loges. Noé crut à la parole de Dieu, & exécuta tout ce qu'il avoit commandé. Après qu'il eut fait porter dans l'Arche toutes les choses nécessaires pour la vie des hommes & des animaux, 7 jours avant le Déluge, Dieu lui ordonna d'y entrer avec sa femme, ses trois fils & leurs femmes, & des animaux de soute espèce. Il étoit alors âgé de 600 ans. Le jour de la vengeance étant venu , la mer se déborda de tous côtés, & il tomba une pluie horrible pendant 40 jours & 40 nuits. Toute la terre fut inondée, & tout périt, excepté ce qui étoit dans l'Arche. Après que les eaux eurent couvert la face de la terre pendant 150 jours, Dieu fit souffier un grand vent, qui commença à faire diminuer les eaux. du Déluge, l'Arche se reposa sur les montagnes d'Armenie ou le mont Ararath, près la ville d'Erivan. Le dixiéme jour du xe mois, ·les sommets des montagnes se dé- inventé la manière de filer la laine couvrirent, & 40 jours s'étant & de faire la toile. Quelques-uns

paffés depuis que l'on eut commers cé à les appercevoir, Not ouvrie la fenêtre de l'Afche, & lacha ur zu corbeau, qui ne rentra plus. II envoya ensuite la colombe, qui n'ayant pu trouver où asseoir some pied, revint dans l'Arche: sep-Jours après il la renvoya de nou veau, & elle revint, portant dans fon bec un rameau d'olivier don t les feuilles étoient toutes vertes. Nôt, déterminé à quitter l'Arche 🕳 en sortit un an après qu'il y fue entré. Son premier soin sut de dresser un autel au Seigneur, & de lui offrir en holocauste un de tous les animaux purs qui étoiene dans l'Arche. Dieu fit une alliance éternelle avec lui, & voulus que l'Arc-en-ciel en fût comme le figne. Après le Déluge Noé se mit à cultiver la terre, & il planta la vigne. Elle étoit connue avant ce tems-là; mais il fut le premier qui la planta avec ordre, & qui découvrit l'usage qu'on pouvoit faire du raifin en exprimant sa liqueur. Ayant donc fait du vin, il en but. & comme il n'en avoit point encore éprouvé la force, il s'enivra, & s'endormit dans sa tente. Cham fon fils, l'ayant trouvé découvert d'une manière indécente, s'en moqua & en donna avis à ses freres, qui marchant en arriéte, couvrirent d'un manteau la nudité de leur pere. Noé à son réveil, apprenant ce qui s'étoit passé, maudit Chanaan, fils de Cham, dont les descendans furent dans la suite exterminés par les Israelites, & . bénit Sem & Japher. Ce faint hom-Sept mois après le commencement 'me vécut encore 350 ans depuis le Déluge, & mourut à l'âge de 950, l'an 2029 ayant J. C.

NOEMA, fille de Lamech & de Sella sa 2º femme, passa pour avoir . ]

ont cru qu'elle avoit épousé Noé; & d'autres, qu'elle étoit la même que la Minerve des Grecs, nommée aussi Nemanoun.

NOEMI, semme d'Elimelech, de le tribu de Benjamin, ayant été Obligée de fuivre son mari dans le Pays des Moabites, l'y perdit, & maria ses 2 fils Chélion & Mahalon, à Orpha & à Ruth, filles Moabites. Ces deux jeunes époux étant morts sans laisser d'enfans, Noémi résolu de resourner dans la Judée. Ruh ne voulut point la quitter, & elles arrivérent enfemble à Bethleem, dans le tems que l'on commençoit a couper les orges. Ruth alla glaner dans le champ de Booz, homme fort riche, & le proche parent d'Elimelech, qui l'invita à suivre ses moissonneurs & à manger avec ses gens. Ruth de retour a la maison, ayant appris à Noémi ce qui s'étoit passé, celle-ci l'avertit que Boog étoit son proche parent, & elle lui donna un expédient pour le déterminer à l'épouser. Ruth suivit le conseil de sa belle-mere, & vint à bout de se marier avec Booz, dont elle eut un fils nommé Obed, qui fut un des ancêtres de J. C.

NOET, Noëtzs, hérésiarque du In siècle, sut maître de Sabellius. Il enseigna que J. C. n'étoit pas différent du Pere; qu'il n'y avoit qu'une seule personne en Dieu, qui prenoit tantôt le nom de Pere, tantôt celui de Fils, qui s'étoit intarné, qui étoir né de la Vierge, & avoit souffert sur la croix. Ayant été cité devant les prêtres, il désavoua d'abord ses erreurs. Il ne changea cependant pas d'avis, & ayant trouvé le moyen de faire adopter ses rêveries par une doutaine de personnes, il les prosessa hautement, & se fit chef de secte; il prit le nom de Moyse,

Tome Ve

& donna le nom d'Aaron à sont confrère. Ses sectateurs s'appellérent Noëtiens. Leurs erreurs étoient les mêmes que celles de Praxeas & de Sabellius.

NOGARET, Voyer VALETTE.

NOGARET, (Guillaume de) fut charge par Philippe le Bel, d'aller fignifier au pape Boniface VIII l'appel au futur concile, des Bulles dont le roi se plaignoit. Il s'acquitta de sa commission avec beaucoup de dureté, ( Voyez BONIFA-CE VIII) & revint en France où il eut les sceaux en 1307, & la place de chancelier l'année suiv. Il sollicita l'absolution pour les violences qu'il avoit laissé commettre contre le pape : il ne l'obtint qu'à condition de passer en la Terre-sainte, & de n'en pas re-i venir; mais il mourut avant que de partir.

I. NOGAROLA, (Iforta) fille sçavante de Vérone, possédoit les langues, la philosophie, la théologie, & même les Peres de l'Eglise. Le cardinal Bessarion fit exprès le voyage de Verone pour s'entretenir avec elle. Isotta étoit en relation avec la plupart des sçavans de son tems. Ses Lettres les charmoient, par la profondeur du sçavoir & par les graces du style. Elle mourur en 1468, à 38 ans. Elle laissa un Dialogue sur la question: Qui d'Adam ou d'Eve avoit péché le plus griévement en mangeant du fruit défendu? Elle prit le parti de la première femme, contre Louis Foscaro qui défendit vivement le premier homme, & qui autoit pu mieux employer for tems.

II. NOGAROLA, (Louis) Véronois, d'une famille illustre, se rendit très-habile dans la langue Grecque, & s'acquit beaucoup de réputation par ses Traductions de

F

plusieurs livres grecs, en latin. Il parut avec éclat au concile de Trente, eut des emplois honorables dans sa patrie, & mourut à Vérone en 1559, âgé d'environ 50 ans. On a de lui divers ouvra-

ges.

NOIR, (Jean le) fameux chanoine: & théologal de Sèes, étoit fils d'un conseiller au présidial d'A. lençon. Il prêcha à Paris & en province avec reputation. Il eût pu jouir tranquillement de sa gloire ; mais son zèle inconsidéré le prouilla avec son évêque, qui avoit donné un mandement pour la publication du Formulaire. Il l'accusa de plusieurs erreurs dans des écrits publics. Il dénonça un Catéchisme publié dans le diocèse par le sieur Enquessen, sous ce titre: Le Chrétien champêtre. On y lisoit en termes exprès, qu'il y avoit quatre Personnes Divines qui devoient être l'objet de la dévotion des Fidèles; favoir Jesus-Christ', S. Joseph, Ste Anne & [S. Joachim; que Notre-Seigneur étoit dans le Saint Sacrement de l'Autel, comme un Poulet dans la coque d'un œuf. Le refus que fit l'évêque de Sèes de . · fatistaire à cette requisition, porta le théologal à accuser juridiquement ce prélat de favorifer ces erreurs. Il présenta sa Requête au roi, & l'accompagna d'une dénonciation de plusieurs propositions qu'il croyoit hérétiques. Le Noir publia à ce sujet des écrits où il franchissoit toutes les bornes de la modération, non feulement à l'égard de son évêque, mais encore à l'égard de son métropolitain. On nomma des commissaires pour le juger; & sur la représentation de ses libelles, il fut condamné, le 24 Avril 1684, à faire amende-honorable devant l'Eglise métropolitaine de Paris., » compris route l'étendue du ma

& aux galéres à perpétuité. Que !ques jours après ce jugement on fit courir une Complainte latine, dans laquelle on disoit, « qu'il étoit " Noir de nom, mais Blanc par scs " vertus & son caractere. " Cependant la peine des galéres ayant été commuée, il fut conduit à St-Malo, puis dans les prisons de Brest, & enfin dans celles de Nantes où il mourut en 1692. On a de lui plusieurs ouvrages, qui sont écrits d'un style vis & singulier, mais remplis d'injures & d'emportemens. Les principaux sont : I. Recueil de ses Requêtes 🚱 Factums, in-fol.; I'on y trouve une eloquence impétueuse & une science du droit peu commune. II. Une Traduction de l'Echelle du Cloître. III. Les Avantages incontestables de l'Eglise sur les Calvinistes, in-8°. IV. Les nouvelles Lumiéres Politiques, ou l'Evangile nouveau du Card. Pallavicini dans son Histoire du Concile de Trente, 1676, in-12: écrit qui fix supprimer la Traduction françoise que l'on préparoit de l'Histoire de Pallavicin. V. L'Hérésie de la domination Episcopale que l'on établis en France, in - 12. VI. L'Evêque de Cour, in-12. VII. Protestation contre les Assemblées du Clergé de 1681, in-4°. & plusieurs autres tant imprimés que manuscrits, dont le plus curieux est un écrit contre le Catéchisme de Sèes. « Cer homme illusn tre, (dit l'auteur du Dictionnaire Critique,) » n'avoit point l'humeur » farouche, l'aigreur & l'empor-» tement que ses ennemis lui at-» tribuent ; il étoit au contraire, » doux, humain, fociable; fi l'on » remarque de la vivacité dans » ses écrits, elle vient de son » grand zèle pour la vérité & la " discipline ecclésiastique, pour » l'interêt desquelles il avoit bien

» que fait dans l'Eglise l'hérésie » de la domination épiscopale, & n il s'étoit voué à la combattre. » Ce passage n'a pas besoin de commentaire. Il est seulement étrange qu'un homme d'un caractére doux, soit violent dans ses ouvrages.

NOLDIUS, (Chrétien) né à Hoybia en Scanie l'an 1626, fur nommé en 1650 recteur du collège de Landscroon, charge qu'il remplit pendant 4 ans. Il voyageaenfuite en Allemagne, en Hollande, en Angleterre & en France, & retourna dans sa patrie en 1657. Trois ans après il obtint la place de gouverneur des enfans du seigneur de Gerstorst, grandmaître de la cour de Danemarck. Noldias devint, en 1664, miniftre & professeur de théologie à Copenhague, où il mourut en 1683. On a de lui plusieurs ouvrages; les principaux font : I. Concordancia Particularum Hebrao-Chaldaï carum; ouvrage estimé, dont la meilleure édition est celle d'Iène, en 1734, in-4°. II. Historia Idumaa, seu De vitá & gestis Herodum Diatribe. III. Sacrarum Historiarum & Antiquitatum Synopsis. IV. Logica. V. Une nouvelle édition de l'hiftorien Josephe, &c. Noldius étoit en commerce de littérature avec le célèbre Dorschaus, & avec un grand nombre d'autres sçavans. C'est l'un des premiers qui ont soutenu que les Diables ne peuvent, faire aucun miracle, pour introduire ou antoriser le vice. C'étoit un homme fans cesse occupé de ses études; les matières d'érudition retherchée avoient pour lui un atmait fingulier. Il ne se bornoit pas, comme tant d'autres sçavans, à fairé usage de sa mémoire; il mie des sciences d'Erfort; naquit prit & de sal raison.

I. NOLIN, (Denys) avocat au parlement de Paris, quitta le barreau pour s'appliquer à l'étude de l'Ecriture-fainte. On a de lui : I. Lettres de N. Indès, théologien de Salamanque, où l'on propose la manière de corriger la Version Grecque des Septante, uvec des éclaircissemens sur quelques difficultés . Paris, 1708, in-12. II. Deux Differtation's, l'une sur les Bibles Françoises jusqu'à l'an 1941; & l'autre sur l'éclaircissement & phénomène littéraire & Leure critique de la Differtation anonyme & des Lettres de Richard Simon, touchant les antiquités des Chaldéens & des Egyptiens, in-12. Nolin mourut en 1710, après avoir mené une vie occupée & édifiante. Sa bibliothèque, choisie avec soin fut après sa mort le partage des panyres de sa paroisse, dont il avoit été le consolateur & le pere.

II. NOLIN, (Jean-baptiste) géographe de Paris, mort le 1°° Juillet 1762 , âgé de 76 ans. Il travailloit avec application, & donnoit de la netteré & de la grace à ses Cartes. On estime, pour leur exactitude, celles sur-tout qui portent le nom du sieur Tillemon, c'est-à-dire, M. du Trélage. Son fond de géographie est aujourd'hui épuisé, & l'on a peine à en recouvrer les meilleurs morceaux.

NOLLET, (Jean-Antoine) diacre, licencie en théologie; maitre de physique & d'histoire naturelle des Enfans de France, professeur royal de physique au collége de Navarre ; membre de l'académie des sciences de Paris, de la société royale de Londres, de l'institut de Bologne, de l'acadéa... sçavoit se servir aussi de son es- à Pimbré, diocèse de Noyon, le 17 Novembre 1700, de parens

honnêtes, mais peu accommodés des biens de la fortune. Au défaut des richesses, ils voulurent assurer à leur fils l'avantage d'une bonne éducation. Ils le mirent au collége de Clermont en Beauvoisis, ensuite à Beauvais pour y achever ses humanités. Les succès qu'il eut dans ses classes, les déterminétrent à l'envoyer à Paris pour y faire sa philosophie. Ils le destinoient dès-lors à l'état eccléfiastique. Des mœurs pures & sévéres, beaucoup d'application au travail, leur parurent des preuves fusfisantes de vocation. Le jeune Nollet obéit sans répugnance au choix de ses parens. Le goût qu'il avoit annoncé pour la physique, dès qu'il avoit été capable de montrer quelque inclination, n'étoit pas devenu sa passion dominante. Il le facrifia à l'étude de la théologie scholastique, & s'y livra tout entier pendant son cours de Licence en 1728. A peine eut-il reçu le diaconat, qu'il sollicita & obtint une dispense pour prêcher. Ce nouveau genre d'occupation me put cependant lui faire perdre entièrement de vue les premiers Objets de ses études, Insensiblement le partage de son tems se fit, même sans qu'il s'en apperçût, d'une manière plus égale. L'amour des sciences l'emporta, & dès ce moment il se livra à l'étude de la physique avec une ardeur, que l'espèce de privation dans laquelle il vivoit depuis fi long-tems avoit encore augmentée. Il fut reçu de la société des Arts, établie à Paris sous la protection de feu M. le comte de Clermont. En 1730, l'abbé Nollet travailla conjointement avec MM. de Reaumur & du Fay, de l'académie royale des sciences. En 1734 il fit un voyage à Londres avec

MM. du Fay, du Hamel & de Justiens Son mérité le fit recevoir de la société royale sans qu'il eût brigué cet honneur. Deux ans après il passa en Hollande, où il se liæ étroitement avec MM. Désaguliers, SGravesande & Musschenbroeck. De retour à Paris, il reprit le cours de physique expérimentale qu'il avoit ouwert'en 1735, & qu'il a continué jusqu'en 1760. Ce sont ces cours de phyfique qui ont fair naître l'idée des cours particuliers en d'autres genres, tels que ceux de Chymie, d'Anatomie, d'Histoire naturelle, &c. En 1738, M. le comte de Maurepas fit agréer au cardinal de Floury l'établissement d'une chaire publique de physique expérimentale à Paris, donc l'abbé Nolles fut nommé le premier professeur. Au commencement de 1739, il fut reçu à l'académie royale des sciences, & au mois d'Avril fuivant, le roi de Sardaigne voulant établir une chaire de Phyfique à Turin, appella l'abbé **Nol**let dans ses états. De-là il fit un voyage en Italie. En 1744, il eut l'honneur d'être appellé à Versailles, pour donner à Monseigr. le Dauphin des leçons de Physique expérimentale, auxquellés le Roi & la famille royale affiftérent fouvent. Les qualités de son cœur & celles de son esprit lui méritérent la confiance de ce prince. Un jour qu'il étoit venu à Paris pour une cérémonie, il le fit avertir qu'il dinoit aux Tuileries. L'abbé Nollet s'y étant rendu pour y faire sa cour, Monseig' le Dauphin eut la bonté de lui dire, dès qu'il l'apperçut: Binet est plus heureux que moi, il a été chez vous... Ce prince n'a pas cessé, jusqu'à sa mort de donner à l'ingénieux Physicien des preuves de la bien veillance la plus marquée. Il au

roit defiré qu'il songeât un peu plus au soin de sa fortune; c'est pourquoi il l'engagea à aller faire fa cour à un homme en place dont la protection pouvoit lui être utile. L'abbé Nolles lui fit une visite & lui présenta ses ouvr. Le protecteur dit froidement, en jettant les yeux delius, " qu'il ne lisoit pas ces » lottes d'ouvrages. » Monfieur, lui répondit l'abbé Nollet, voulez-90us permettre que je les laisse dans votre antichambre? Il s'y trouvera pen-itre des gens d'esprit qui les .liront avec plaisir. Au mois d'Avril 1749, il fit un grand voyage en Italie, y ayant été envoyé pour y faire des observations. L'abbé Nolles parut à Turin, à Venise, à Bologne, comme le député des physiciens du reste de l'Europe. Les merveilles de l'Electricité ne surent pas le seul objet de ses recherches, pendant le peu de sejour qu'il fit en Italie: toutes les parties de la Physique, les Arts, l'Agriculture, &c. furent également de son ressort. A son retour par Turin, le roi de Sardaigne, toujours pénétré de son mérite, lui sit offrir l'ordre de S. Maurice, qu'il ne crut pas devoir accepter sans la permission de son maitre. En 1753, le roi établit une chaire de physique expérimentale au collége royal de Navarre, & en nomma professeur l'abbé Nollet. En 1757, il obtint du roi le brevet de maître de Physique & d'Histoire naturelle des Ensans de France. Au mois d'Août de la même année, il fut nommé professeur de physique. expérimentale à l'école des élèves del'artiflerie, établie alors à la Fère. Au mois de Nov. suiv., il sur reçu pensionnaire de

établir à Mézières en 1761, un cours de Physique expérimentale, l'abbé Nolles en sut nommé professeur. Ce célèbre & laborieux physicien, qui a rendu à la physique les services les plus importans, par les vues nouvelles dont il a enrichi cette science & particulièrement l'Electricité, mourut a Paris le 25 Avril 1770. Il fut regretté du public éclairé, & de ses amis, du sein desquels il s'échap-, poit secrettement pour aller secourir une famille peu riche. Ses ouvrages sont: I. Plusieurs Mémoires, inférés dans ceux de l'académie des sciences ; on en distingue un sur l'Ouie des Poissons, qui est très-estimé. II. Leçons de Physique expérimentale, 6 vol. 19-12: livre bien fait, & ausli agréable qu'utile. III. Recueil de Lettres sur l'Electricité, 3 vol. in-12, 1753. IV. Essai sur l'Electricité des Corps , 1 vol. in-12. V. Recherches sur les Causes particulières des Phénomenes Electriques, 1 vol. in-12. VI. L'Are des Expériences, 3 vol. in-12, avec figures, 1770. ( Voyez Morin, n° vIII. )

NOMIUS, fils d'Apollon & de Cyrène. On adoroit aussi sous ce nom Jupiter & Apollon, comme Dieux protecteurs des campagnes, des pâturages sur-tout, & des bergers.

NOMPAR de CAUMONT, Voyez Force.

Monius Marcellus, gramd'Histoire naturelle des Enfans de mairien, & philosophe Péripatéticien, de Tivoli, sut un des plus sçavans hommes de son tems.

de physique expérimentale à l'école des élèves del'artiflerie, établie alors à la Fère. Au mois de Nov.
suiv., il sut reçu pensionnaire de l'acad. royale des sciences. M. de l'acad. royale des sciences. M. de schielle, directeur général de l'Artiflerie & du Génie, ayant sait fragmens des anciens auteurs, que

l'on ne trouve point ailleurs. Son Traité fut réimprimé a Paris, en 1614, in-8° avec des notes pleines d'érudition.

NONIUS, (Ferdinand) Voyez Nunez.

I. NONNIUS, ou Nonius, (Pierre) en Espagnol Nunnez, médecin & mathématicien Portugais, natif d'Alençar-do-sal, fut précepteur de Don Henri, fils du roi Em-·manuel. Il enseigna les mathématiques dans l'université de Coimbre, avec une réputation extraordinaire. On a de lui : I. Deux livres De arte Navigandi, Coimbre 1573, n-fol., qui furent très-bien reçus à la cour du roi de Portugal, parce qu'ils servoient aux grands desseins qu'avoit ce prince de pousser les expéditions maritimes en Orient. II. De Crepusculis, in - 4°. III. Opera Mathematica, Bale 1592, in-fol., parmi lefquels on distingue un Traité d'Algebre qu'il estimoit beaucoup, & qu'il dédia en 1564 à son ancien disciple le prin-Ce Henri, Cardinal-infant, &c. Nonnius mourut en 1577, à 80 ans. Il passa pour un des plus habiles hommes de son tems. Il possedoit · les hautes sciences; il scavoit les langues, &, ce qui est encore plus estimable, il ne se prévaloit pas trop de ses connoissances.

II. NONNIUS, (Louis) médecin d'Anvers, au xvII° siècle, se signala par son habileté, par son art & par une érudition peu commune. On a de lui, I. Un excellent Traité intitulé: Diateticon, sive De re cibaria, in-8°; ouvrage utile & agréable. Il y fait voir que le poisson est un aliment très-salutaire aux personnes sédentaires, aux vieillards, aux malades, & aux gens de soible complexion; parce qu'il fait un sang de moyenne consistance, propre à leur tem-

pérament. II. Un Commentaire fort etendu en 1 vol. in-fol. 1620, sur les médailles de la Grèce, sur celles de Jules César, d'Auguste & de Tibére. Il contient les deux ouvrages de Goltzius sur le même sujet. III. Hispania, sive Populorum, Urbium accuration descriptio, a Anvers, in-8°, i 607: description nécessaire pour la connoissance de l'ancienne Espagne. IV. Un Commentaire sur la Grèce, les Isles, &c. de Goltzius; ouvrage très-sçavant. V. De Piscium esu, in-8°. Anvers 1616. VI. Des Poëstes affez foibles. NONNUS, poëte Grec du ve

fiécle, de Panople en Egypte, est auteur, I. D'un Poëme en vers héroïques, en 48 livres, intitulé: Dionysiaca, græc. & latin. ex versione Lubini, Hanoviæ, 1605, in -8°. Leyde 1610 in 8°; la 1<sup>re</sup> édition à Anvers, chez Plantin, 1569, in-8°. est fort rare. II. D'une Paraphrase, en vers, sur l'Evangile de S. Jean, 1677, in-8°. & dans la Bibliothèque des Peres. Cette Paraphrase peut servir de commentaire. Elle est fort claire, mais très-peu poëtique.

NOODT, (Gerard) professeur en droit à Nimègue, lieu de sa naissance, puis à Francker, à Utrecht, & enfin à Leyde, où il mourut en 1725, à 78 ans. C'étoit un homme bien fait, d'une santé robuste, d'un travail infatigable, pacifique, nullement entêté de ses sentimens, & plein de religion. Il porta dans l'étude du droit l'esprit philosophique. On a de lui d'excellens Traités sur des matiéres de jurisprudence, dont il donna un recueil à Leyde, en 1724, in-fol. Noode possedoit les belleslettres, l'hissoire, les langues, &c. Barbeyrac a traduit & commenté le Traité de Noodt sur le pouvoir des Souverains, & la liberté de con-

science, Amsterdam 1715, in-12. NORADIN, fils de Sanguin (autrement Emadeddin, ) Soudan l'Alep & de Ninive, tué par ses eunuques au fiége de Calgembar en 1145, partagea les états de ion pere avec Seiffedin son frere ainé. La souveraineté d'Alep étoit tombée dans le partage de Noradin; il l'augmenta par ses armes & par sa prudence, & devint un des plus puissans princes d'Asie. Cétoit alors le tems des Croisades; Noradin fignala sa valeur contre les croisés, défit Josselin comte d'Edesse, se rendit maître de ses états & le sit prisonnier, après avoir vaincu Raimond, prince d'Antioche, dans une bataille où le dernier fut tué. Ce conquérant tourna ensuite ses armes contre le sultan d'Icone, qui sut vaincu à son tour. Celui d'Egypte détrôné par Margan avant appelle Noradin à son se le couiller lui-même. Gyrace, général de ses armées, se fit etablir soudan d'Egypte au préme e de Noradin son maître; mais te nouveau foudan mourut en 1170. Il laissa pour successeur le grand Saladin. Celui-ci épousa, dition, la veuve de Noradin, qui etoit mort en 1174, avec la réputation d'un grand capitaine. Il n'a-Voit rien de barbare que le nom. Sa valeur étoit soutenue par beaucoup de prudence, de religion & de générosité. Baudouin, roi de Jémialem, ayant été empoisonné par son médecin, à l'age de 32 ans, Neradin refusa de tirer avantage de cette mort : Compatissons plutôt, dit-il, à la douleur qu'elle cause, puisqu'on pleure la mort d'un Prince qui ne laisse point d'égal après lui. De pareils traits honoreroient la nation la plus civilisée.

1082 à Santin dans le duché de Clèves , d'une des plus illustres familles d'Allemagne, passa à la cour sde l'empereur Henri V son parent. Il y brilla par les agrémens de son esprit & de sa figure, & y plut par l'enjouement & la douceur de son caractére. La cour produifit fur fes mœurs l'effet qu'elle devoit produire; elle lés adoucit & les corrompit. Norbert : touché par la grace, se retira du sein de la corruption, se démit de ses bénéfices, vendit son patrimoine & en donna le prix aux pauvres. Dégagé de tous les liens qui le retenoient au monde, il s'en alla de ville en ville prêcher le royaume de Dieu. Barthélemi évêque de Laon, lui ayant donné un vallon solitaire nommo Prémoneré, il s'y retira en 1120, & y fonda l'ordre de chanoines-réguliers qui porte le nom de ce désert. Ses sermons, appuyés par ses exemples, lui attirérent une foule de disciples; il leur donna la règle de S. Augustin, & l'habit blanc qui étoit celui des clercs, mais tout de laine & fans linge. Cette nouvelle milice eccléfiastique, gardoit un filence perpétuel, jeunoit en tout tems, & ne faifoit qu'un repas par jour & très-frugal. Cet ordre fut confirmé 6 ans après, en 1126, par Honorius II. Il y avoit alors huit abbayes fondées, outre Prémontré. Le faint instituteur fut appellé dans le même tems à Anvers pour combattre l'hérétique. Tanchelin. L'archevêché de Magdebourg ayant vaque, le clergé &. le peuple le choisirent pour le remplir. Il appella fes chanoines dans cette ville, & leur vie auftére étonna ceux du chapitre de Magdebourg, fans les changer. Le. dessein de réforme que leur arche-I. NORBERT, (Saint) né l'an vêque méditoit, leur inspira pen-

dant quelque tems une haine fi violente, qu'ils attentérent plufieurs fois sur sa vie. L'occasion du concile de Reims le rappella en France pour quelque tems; & après avoir eu la consolation de voir sa maison de Prémontré peuplée de 500 religieux, îl alla mourir dans sa ville épiscopale, en 1134. Grégoire XIII le plaça dans le catalogue des Saints en 1584. On lui attribue des Sermons & trois livres de ses Visions; mais il y a apparence que ce dernier ouvrage a été enfanté par quelque tête moins bien réglée que celle de S. Norbert. Son ordre possède un grand nombre de cures & plusieurs bénéfices confidérables.

II. NORBERT, (le Pere) Capuçin, dont le vrai nom étoit Pierre Parifot, naquit à Bar-le-duc', l'an 1697, d'un tisserand, à ce que dit Chevrier, qui ne lui a peut-être donné cette origine que pour amener l'épigramme, que Parisot quitta la Navette pour le Rudiment. Quoi qu'il en soit, il fit sa profession chez les Capucins de S. Mihiel, en 1716. Le provincial allant à Rome, pour affister à l'élection d'un général en 1734, emmena avec lui le Pere Norbert en qualité de secrétaire. Le Capucin Lorrain, avec l'air lourd, avoit le caractére intriguant. Les cardinaux dont il se procura la bienveillance, lui firent avoir la place de procureur - général des missions étrangères. En 1736 il étoit à Pondichéri, bien accueilli par Dupleix qui l'en nomma curé. Les Jésuites trouvérent le moyen de l'en faire destituer, & de le faire passer dans les isles de l'Amérique. Après y avoir exercé les fonctions du ministère pendant 2 ou 3 ans, il revint à Rome l'aient peint sous d'autres couleurs, en 1744. Il s'y occupa de son ou. Il est vrai que, lorsqu'il étoit ques. vrage, au sujet des Rits Malaba- tion d'eux, sa bile s'échauffoit;

res; mais craignant les intrigues des Jésuites, il se retira à Lucques où il sit paroître son livre en 2vol. in-4°. sous le titre de Mémozres Historiques sur les Missions des Indes. Cet ouvrage mal écrit, mais plein de faits curieux, fit une grande sensation, parce qu'il dévoiloit tous les moyens dont les missionnaires de la société se servoient pour faire des Néophites. & pour les conserver malgré leur attachement aux superstitions & aux préjugés de leur enfance. L'abbe des Fontaines, surpris de cette levée de bouclier de la part d'un. Capucin, dont l'ordre passoit pour attaché aux Jésuites, lui appliqua ces mots connus: Et tu quoque Brutes qu'il traduisit malignement & injustement ainsi: Et toi aussi Brute. Quelques confréres du Pere Norbert désapprouvérent, dit-on, sa hardiesse. La crainte des exposé à des tracasseries claudes, & peutêtre l'inconstance, l'obligemnt de passer à Venise, en Hollande, en Angleterre, en Prusie, & Angleterre duché de Brunswick. Ce sul dans ce dernier asile qu'il reçut du pape, en 1759, un Bref qui lui permettoit de porter l'habit de prêtre féculier. Il prit le nom de Platel, & revint en France. De-là il passa en Portugal, où ses démêlés avec les Jésuites lui procurérent une pension considérable. Enfin il revint en France faire réimprimes son grand ouvrage contre les Jéfuites, en 6 vol. in-4°. Il y mourut en 1770 , après être rentré dan**s** l'ordre des Capucins. Ceux qui l'ont connu dans les derniers tems, nous affûrent que c'étoit un fort bon homme, fans fiel & fans méchanceté, quoique les Jésuites

mis les persécutions qu'il en avoit son fils unique, banni pour avoir effuyées, ne lui permettoient point, à ce qu'il disoit, d'entendre prononcer leur nom avec tranquillité. Cherrier donna sa Vie en 1762, in-12: c'est un tissu de méchancetés.

NORDEN, (Fréderic-Louis) capitaine de vaiffeau , alla en Egypte, où il prit les desseins des monumens de l'ancienne Thèbes. Après avoir voyagé en Angleterre, il vint à Paris, où il mourut en 1742. Les Mémoires de cet habile voyageur ont été imprimés à Copenhague en 1755, 2 vol. intol. en François. Ils sont très-cuneux & très-importans, fur-tout pour ceux qui aiment l'antiquité. On y voit les desseins des monumens qui subsistent dans la Thébaide. Ce voyageur mérite plus de croyance que ceux qui l'avoient

précédé.

NORÈS, (Jason de) littérateur, poëte & philosophe, né à Nicohe dans l'isse de Chypre, fut dépouillé de ses biens par les Turcs qui s'emparérent de sa patrie en 1570. Il se retira à Padoue, où il enseigna la philosophie morale avec beaucoup de réputation. Ce sçavant avoit cette dureté de caractère, qu'on contracte quelquesois dans la poussière de l'école. Cétoit un de ces hommes infatués d'Aristote, qui discutent tout & ne sentent rich. Le Paftor Fido de Guarini parut. Les Pastorales étoient devenues la lecture à la mode dans toute l'Italie. Norès, qui ne goûtoit pas ces sorres de productions, attaqua celle de Guarini, qui le foudroya par une brochure imprimée à Ferrare en 1588. Norès re-Pliqua en 1590, & le poëte lui preparoit une réponse encore plus piquante que la première, lorsque 🥵 la douleur que Iyi çaufa l'exil de

tué un Vénitien dans une querelle. On a de lui un grand nombre d'ouvrages, les uns en italien & les, autres en latin. Les principaux des italiens sont : I. La Paitique, à Padoue, 1588, in-4° cette édition est rare. II. Un Traité de la République, 1578, in-4°. qu'il forme sur le modèle de celle des Vénitiens, ses souverains. III. Un Traité du Monde & de ses Parties. Venise 1571, in-8°. IV. Introduction aux trois Livres de la Rhétorique d'Aristote, Venise 1584, in-4°. estimée. V. Traité de ce que la Comédie, la Tragédie & le Poëme héroiv que peuvent recevoir de la Philosophie morale, &c. Ceux qu'il a écrits en latin sont : I. Institutio in Philosophiam Ciceronis, Padoue 1576, in-8°. II. Brevis & distincta Summa Praceptorum de arte dicendi, ex Libris Ciceronis collecta, Venise 1553, in-8°. bon ouvrage. III. De Constitutione partium humana & civilis Philosophiæ, in-4°. IV. Interpretatio in Artem Poëticam Horatii, &c. On remarque dans tous ces ouvrages beaucoup de méthode & de clarté, une profonde érudition, des expressions heureuses, un style élevé, mais quelquefois emphatique. Pierre de Norès son fils, successivement secrétaire de plusieurs cardinaux, homme de lettres & homme d'affaires, laissa divers ouvrages manuscrits, entr'autres la Vie du pape Paul IV, en Italien.

N ORFOLCK, (le Duc de)

 $oldsymbol{V_{OYC7}}$  vii. Elizabeth.

NORIS, (Henri) né jà Vérone en 1631, d'une famille originaire d'Irlande, montra dès son enfance beaucoup d'esprit & d'application à l'étude. Son pere fut son premier maître, & il eut la conson adversaire mourut en 1590, solation de voir dans son fils un élève qui donnoit les plus gran-

1503, d'une famille autrefois Juive, prétendoit être de la tribu d'Isachar, parce qu'il est dit dans les Paralipomènes: De filiis quoquè Isachar viri eruditi, qui noverant omnia tempora. Après avoir été reçu docteur en médecine à Montpellier, il parcourut la France & se maria à Agen. Devenu veuf, il retourna en Provence, & obtint une pension de la ville d'Aix, qu'il avoit secourue dans un tems de contagion. Il se fixa ensuite à Sa-Ion, & s'y maria une. 2° fois. Le 'loisir dont il jouit dans sa nouvelle retraite, l'engages à se livrer à l'étude, & surtout à celle de l'astronomie. Il se mêta de faire des prédictions, qu'il renferma dans des Quatrains rimés, divisés en centuries. La première édition de cet ouvrage extravagant, imprimé à Lyon en 1555, in-8°, n'en contient que sept. Leur obscurité impénétrable, le ton prophétique que le rêveur y prend, l'assurance avec laquelle il y parle, joints à sa réputation, les firent rechercher. Enhardi par ce succès, il en publia de nouvelles: il mit au jour en 1568 la VIII, IX &x Centuries, qu'il dédia au roi Henri II. C'étoit alors le règne de l'astrologie & des prédictions. Ce prince & la reine Catherine de Médicis, entêtés tous les deux de cette folie. voulurent voir l'auteur, & le récompenserent comme un grandhomme. On l'envoya à Blois pour tirer l'horoscope des jeunes princes. Nostradamus se tira le mieux qu'il put de cette commission difficile; mais on ne sçait point ce qu'il dit. De retour à Salon, comblé d'honneurs & de biens, il recut la visite d'Emmanuel duc de Savoie, de la princesse Marguerite sa semme, & quelque tems après des Chansons affez peu délicates,

fit donner 200 écus d'or, avec un brevet de médecin ordinaire du roi, & des appointemens. Nostradamus mourut 16 mois après. en 1566, à Salon; regardé par le peuple comme un homme qui connoissoit l'avenir comme le passé, quoiqu'aux yeux des philosophes il ne connût ni l'un ni l'autre. Son tombeau est dans l'église des Cordeliers, chargé d'une magnifique épitaphe que le tems a effacée. On y traite sa plume de divine. Ses partifans disent encore aujourd'hui que tout ce qu'il a prédit lui avoit été révélé : cela pourroit être, mais ce n'étoit sûrement que par le démon du délire. Nostradamus, avant que de faire des Prophéties, avoit débité une poudre purgative, qui seule auroit été capable de l'enrichir en France, où l'on court tous les nouveaux remedes, & où ces remèdes font ordinairement des malades fans nombre. Outre fes xii Centuries, impr. en Hollande, 1668, in-12, & réimprimées plusieurs fois pour le peuple, & pour les esprits qui sont peuple, avec la Vie de l'auteur; on a de lui des ouvrages de Médecine, qui ne valent pas mieux que fes Prédictions. Jodelle a fait ces deux vers fur ce prétendu prophète:

Nostra damus cùm falsa damus, num fallere nostrum est; Et cum falsa damus, nil nist Nostra damus.

II. NOSTRADAMUS, (Jean) frere puiné du précédent, exerça long-tems la charge de procureur au parlement de Provence, & l'exerça avec honneur. Il cultivoit les Muses Provençales, & faisoit de Charles I.X. Ce monarque lui mais qui plaisoient dans un tems

grossier. On a de lui une plate rapsodie, pleine de sables & d'absurdités, sous le titre de Vies des anciens Poètes Provençaux, à Lyon 1575, in-8°. Jean Juge perdit son tems à la traduire en italien.

III. NOSTRADAMUS, (Céfar) fils aîné de Michel, né à Salon en 1555, & mort en 1629,
fe mêla de poëtifer. Le recueil de
fes productions en ce genre parut
à Toulouse en 1606 & 1608, 2
vol. in-12. Il laissa aussi une Histoire & Chronique de Provence, infol. à Lyon 1614. C'est une compilation fort mal écrite, & qui n'est
estimable que pour les recherches
qu'elle renserme.

IV. NOSTRADAMUS, (Michel) appellé le Jeune, frere du précédent, se livra à l'astrologie comme son pere. Il fit imprimer ses Prophéties dans un Almanach, en l'année 1568. Ses oracles lui coûtérent cher. Etant au siége du Poussin en 1574, d'Espinay St-Luc lui demanda quelle en seroit l'issue? Nostradamus répondit que la ville seroit brûlee; & pour faire réussir sa prédiction, il y mettoit lui-même le feu. St-Luc l'ayant apperçu, en fut tellement indigné, qu'il lui fit passer son cheval sur le ventre & le tua. Il faisoit pasfablement des vers Provençaux.

NOSTRE, ou Nôtre, (André le) né à Paris en 1613, mort dans la même ville en 1700, succéda à son pere dans l'emploi d'intendant des Jardins des Tuilleries. Il mérita par ses rares talens, d'être nommé chevalier de l'ordre de St-Michel, contrôleur-général des Bâtimens de sa Majesté & dessinateur des Jardins. Choisi par Foucquet pour décorer les Jardins du château de Vau-le-Vicomte, il en sit un sejour enchanté, par

les othemens nouveaux & pleins de magnificence qu'il y prodigua. On vit alors, pour la premiére fois, des portiques, des berceaux, des grottes, des treillages, des labyrinshes, &c. embellir & varier les spectacles des grands Jardins. Le roi, témoin de ces merveilles, lui donna la direction de tous ses Parcs. Il embellit par son art Versailles, Trianon; & fit, à St-Germain, cette fameuse Terrafie qu'on voit toujours avec une nouvelle admiration. Les Jardins de Clagny, de Chancilly, de St-Cloud, de Meudon, de Sceaux, le Parterre du Tibre, les Canaux qui ornent ce lieu champêrre à Fontainebleau, font encore son ouvrage. Il demanda à faire le voyage de l'Italie, dans l'espérance d'acquérir de nouvelles connoissances; mais son génie créateur l'avoit conduit à la perfection: il ne vit rien de comparable à ce qu'il avoit fait en France. Ce fut à Rome qu'il connut le cavalier Bernin, qui avoit alors une pension de 2000 écus, pour travailler à la Statue équestre de Louis XIV. Il engagea ce prince à faire venir cet ouvrage en France, malgré la voix publique qui le blâmoit. Le pape Innocent XI, instruit de son mérite, voulut le voir, & lui donna une assez longue audience, fur la fin de laquelle le Nôtre s'écria, en s'adressant au pape : J'ai vu les plus grands - hommes du monde, VOTRE SAINTETÉ, & le Roi mon Maitre. -- Il y a grande différence, dît lo Pape: le Roi est un grand Prince victorieux; je suis un pauvre Prêtre, serviteur des serviteurs de Dicu. Le Nôtre, charmé de cette réponse, oublia qui la lui faisoit; & frapant sur l'épaule du pape, lui répondit à son tour: Mon Révérend à lui-même, eut honte de sa colére

& lui fit grace.

I. NOUE, (François de la) surnommé Bras-de-Fer, gentilhomme Breton, naquit en 1531 d'une maison ancienne. Il porta les armes dès fon enfance, & se fignala d'abord en Italie. De retour en France, il embrassa le parti des Calvimistes, auxquels il rendit les plus grands services. Ce héros prit Orléans sur les Catholiques en 1567 ¿ conduisit l'arrière-garde à la bataille de Jarnac en 1569, & se rendit maître de Fontenai, d'Oleron, de Marennes, de Soubise & de Brouage. Ce fut à la prise de Fontenai qu'il reçut, au bras gauche, un coup qui lui brisa l'os. On le lui coupa à la Rochelle, & on lui en fit un de fer, dont il se servoit très-bien pour manier la bride de son cheval. Envoyé dans les Pays-Bas en >571, il y furprit Valenciennes. A fon retour en France, après l'affreuse journée de la St-Barthélemi, le roi le nomma général des troupes en voyées pour le siège de la Rochelle: il s'en servit pour fortifier le parti des rebelles. Le remord que lui causa cette perfidie, lui inspira la résolution de chercher une mort honorable dans les sorties que firent les assiégés. Il se mêla une fois si avant, qu'il eût été tué sans un gentilhomme nomme Marcel, qui se mit au-devant du coup dont il alloit être percé. Pendant ce siège il proposa à diverses reprises des voies de conciliation entre les deux partis. Le ministre La Place, Protestant d'un caractère inquiet, outré de cette modération, prodigue à ce héros pacifique les noms les plus odieux, & finit par lui donner un foufflet. La Noue,

le brutal à sa semme, pour remédier 3 dit-il, au dérangement de sa raison. Sa valeur & sa vertu n'éctatérent pas moins en 1578. Il passa æu service des Etats-généraux dans les Pays-Bas, fit prisonnier le comte d'Egmont à la prise de Ninove, & inspira une telle ardeur aux soldats que, loin de piller, ils négligérent même de recevoir leur paye. On leur annonça que leurs soldes étoient arrivées à Menin; ils répondent " qu'ils ne seavent point » perdre a compter l'argent, le " tems qu'ils peuvent employer » à vaincre. » Le courage de la Noue ne l'empêcha pas d'être fait prisonnier en 1580, & il n'obtint sa liberté que 5 ans après. Pendant les troubles de la Ligue, il fe fignala contre les furieux soutiens de cette confédération. Les Ligueurs entreprirent le siège de Senlis en 1589. Comme les Royalistes n'avoient pas de forces fusfisantes pour attaquer les assiégéans, ils se bornérent à vouloir faire entrer dans la place, des munitions de guerre & de bouche. Les marchands ne veulent pas les livrer sans argent, & les Traitans refusent de l'avancer. Oh, ( dit le brave & vertueux la Noue, )ce sera donc moi qui ferai la dépense: garde Jon argent, quiconque l'estimera plus que son honneur. Tandis que j'aurai une goutte de sang & un arpent de terre, je l'emploierai pour la désense de l'Etat où Dieu m'a fait naître. It engage ausli-tôt la terre des Tournelles aux marchands qui doivent fournir les munitions. La Noue continua de servir avec gloire sous Henri IV. Ce héros bienfaisant périt au siège de Lambale, en 1591, d'un coup de mousquet, dans le tems qu'il étoit monté sur une échelle, calme jusques dans ses premiers pour reconnoître ce qu'on faisoit mouvemens, se borne à renvoyer dans la place. La Nous sut pleuré

Les Catholiques & des Protestans. Aux vertus du citoyen & aux qualités du guerrier, il joignoit les connoissances de l'homme de lettres. Il laissa des Discours politiques & militaires, 1587, in-4°, qu'on estime encore, & qui ont été imprimés plusieurs sois. Il les composa pendant sa prison.

II. NOUE, (Odet de la) fils ainé du précédent, fut employé avec distinction au service d'Henri IV, & mourut vers 1618. Il est auteur de quelques Poësies Chrétiennes, Genève 1594, in-8°, qui prouvent plus

de piété que de génie.

III. NOUE, (N. la) fameux financier de la fin du dernier siècle, frondoit l'état des plus grands seigneurs par son faste & ses dépenses excessives. Il fit démolir & reconstruire plusieurs fois le superbe hôtel qu'il faisoit bâtir; & lorsqu'il fut achevé, tout Paris courut en foule repaître sa curiofité de ce magnifique édifice. Un Gafcon s'étant promené dans tous les appartemens, apperçut une porte qu'on n'ouvroit point. Il demanda ce que c'étoit. « C'est, lui dit-on, " un escalier dérobé." Justement, repartit le Gascon, dérobé, comme tout le reste de la maison. Les malversations de la Noue le firent condamner, quelque tems après, en 1705, à 9 ans de galéres, & à être mis au pilori. La nuit d'avant le jour qu'il subit sa sentence, on afficha au pilori ce quatrain:

D'un Financier, jadis laquais,
Ainfi la Fortune se joue:
Je vous montre aujourd'hui LA NOVE,
Vous verrez bientôt BOURYALAIS.

La prédiction se vérisia pour Bourvalais à certains égards: (Voyez ce
mot.) Il étoit cependant plus sage,
& généreux sans être prodigue.

Tome V.

La Noue étoit au contraire un fou fans conduite, à qui ses biens immenses avoient tourné la tête, & qui ne ressembloit à Bourvalais que par l'obscurité de son sextraction

& la rapidité de sa fortune.

IV. NOUE, (Jean-Sauvé de la) vit le jour à Meaux en 1701. Entrainé par son goût pour le théàtre, il se fit comédien au sortir du collége, & débuta à Lyon par les premiers rôles, à l'âge de 20 ans. Ayant obtenu un privilége de lever une troupe de comédiens pour le théâtre de Rouen, il y resta \$ ans, & passa de-là à Lille. Sollicité, au nom du roi de Prusse, de paffer à Berlin, il leva une nouvelle troupe. La guerre qui survint sit échouer ce projet. Il fut obligé non feulement de congédier ses acteurs, mais encore de les payer à ses dépens. Il revint alors à Paris, débuta à Fontainebleau le 14 Mai 1752, par le Comte d'Essex. On trouva son jeu naturel, rempli d'intelligence, de noblesse, de sentiment, quoiqu'il eût contre lui la figure & la taille. Comme il étoit à la fois auteur & acteur, la cour le chargea d'un divertissement pour les fêtes du mariage de M. le Dauphin. Il se trouva le concurrent de Voltaire, qui composa pour cette sête la Princesse de Navarre. La Noue fit Zelisca, qui lui valut la place de répétiteur des Spectacles des petits appartemens, avec mille liv. de pension. Le duc d'Orléans lui donna la direction de son théâtre à St-Cloud à peu-près dans le même tems. Dégoûté de la vie de comédien, il la quitta pour achever quelques ouvrages dont il avoit préparé le canevas; mais la mort l'enleva le 15 Novembre 1761, âgé de 60 ans. Ses mœurs, son caractère & sa probité le faisoient rechercher par

les personnes les plus respectables. Les Œuvres de Théâtre de la Noue ont été publiées à Paris chez Duchesne, 1765, in-12. Les pièces qui composent ce recueil sont: I. Mahomet Second, tragedie, 1739. Le style de cette pièce est fort inégal, le dialogue enflé & peu dramarique, les scènes sont trop peu liées, & le dénouement n'est pas heureux. Elle eut cependant quelque succès sur le théâtre; mais elle le perdit à la lecture. II. Zelisca, comédie-ballet, en 3 actes & en prose, 1746. III. Le Retour de Mars. Cette pièce est semée d'allusions fines & de traits agréables. IV. La Coquette corrigée, comédie en vers en 5 actes, en 1757. Cette piéce, qui est la meilleure de la Noue, reçut quelques applaudissemens sur le théâtre Italien, où elle fut jouée. Quoique ce ne soit pas un chef-d'œuvre, elle a néanmoins, de grandes beautés: on la donne fort souvent en province, & elle devroit reparoître sur le premier théâtre de la nation, par préférence à tant de piéces modernes qui ne la valent pas. V. L'Obstiné, en un acte & en vers. comédie posthume, qui n'a pas été jouée. VI. Quelques Pièces fugitives, qui terminent le recueil de ses Œuvres.

NOVES, (Laure de) Dame, & non Demoiselle, comme le disent tous les Dictionnaires d'après le P. Niceron, est plus connue sous le nom de la Belle Laure. Elle naquit à Avignon ou dans un village circonvoisin, en 1308, d'Audifret de Noves, & fut mariée à Hugues de Sade, seigneur de Saumane. Son esprit, sa vertu, sa beauté & ses graces lui soumettoient tous les cœurs. Le fameux Pétrarque, retiré à Avignon, conçut une si nora d'une Epitaphe en vers fran-

l'aima 20 ans pendant sa 🕶 🕻 👯 conserva son amour 10 après sa mort. Ce poëte lui confacra sa Mus se, & fit à sa louange 318 Sonnetz & 88 Chansons, auxquels elle doit. son immortalité. La plupare respirent la poésie la plus aimable & les sentimens les plus tendres. Laure etoit, dit-on, du nombre des da-: mes qui composoient la Cour d'Amour. Cette cour étoit une assemblée de femmes de la premiére qualité, qui ne traitoient que de matiéres de galanterie, & qui décidoient gravement fur ces bagarelles. Elle mourut de la peste à Avignon en 1348, à 38 ans, & fut enterrée aux Cordeliers. On a débité beaucoup de fables fur cette dame vertueuse. Fleury, dans son Histoire Ecclésiastique, raconte que le pape Benoît ¡XII voulut perfuader à Pétrarque d'épouser Laure, lui promettant dispense pour garder ses bénéfices. Le poëte l'ayant refusé sous le frivole prétexte qu'il ne pourroit plus la chanter, Laure se maria à un autre. Villaret, continuateur de l'Histoire de France, qui a adopté ce conte, fait dire à Pétrarque qu'il ne vouloit point de ce mariage, de peur que l'hymen n'éteignit son ardeur poetique. Ces fables & beaucoup d'autres ont été puifées dans des auteurs Italiens, qui n'ont jamais bien connu Laure. Cette dame illustre étoit aussi vertueuse que belle. Quelques légers foupirs, quelques regards gracieux & quelques paroles honnêtes, furent les seuls aiguillons dont elle se servit pour ranimer la verve du poëte, quand elle la voyoit se ralentir. François I, passant à Avignon, ordonna de rétablir le tombeau de Laure; mais cet ordre ne fut pas exécuté. Ce prince l'hoviolente pation pour elle, qu'il çois. Elle ne vaut pas celle que

and fit son amant en vers italiens:

Qui riposan quei caste e selici ossa Di quell' alma gentile e sola in terra. Aspro e dur Sasso! hor ben teco hai fottera

El vero honor, la sama e belià scoffa.

Morse hà del verde Lauro svelta, e Smoffa.

Fresca radice, e il premio di mia

Di quattro lustri e più; (s'ancor non erra

Mio pensier tristo) e'l chiude in poça foffa.

Felice pianta in berge d'Avignone Nacque e morì: e qui con ella giace La penna, e'l stil, l'inchiostro e la ragione.

O delicati membri, o viva face Ch'ancor mi ruoggi e struggi ! in ginocchione

Giascun preghi il Signor t'acetti in pace.

Nous avons consulté pour cet article les sçavans Mémoires de Pétrarque, publiés à Avignon par M. l'abbé de Sade, en 3 vol. in-4°, 1764 & années fuivantes.

NOULLEAU, (Jean-baptiste) né à St Brieux en 1604, de parens diffingués dans la magistrature, entra dans la congrégation de l'Oratoire, & devint archidiacre de St-Brieux en 1639, puis théologal en 1640. Il prêcha avec applaudissement à St-Malo, à Paris & dans plusieurs autres villès. Son zèle imprudent l'ayant engagé dans de fausses démarches, la Barde, son évêque, l'interdit de toutes fonctions ecclésiastiques dans son diocèk. Noulleau composa plusieurs Ecrits & Factums pour sa défense; mais ne pouvant réussir à faire lever son interdir, il sie pendant 3 ans sept

St-Quel, dans le diocèse de Dol, afin d'y offrir le saint sacrifice. Les fatigues de ces fréquens voyages, & la rigueur de ses auftérités, hâtérent sa mort, arrivée vers 1672. On a de lui : L. Polisique Chrétienne & Ecclésiastique, pour chacun de tous Messieurs de l'Affemblée générale du Clergé, en 1665 & 1666, in-12; livre oublié. II. L'Esprie du Christianisme dans le saint Socrifice de la Messe, in-12. III. Traité de l'extinction des Procès, in-12. IV. De l'usage Canonique des biens de l'E-

NOU

glise, in-12, &c.

NOURRY, (Dom Nicolas le) né à Dieppe en 1647, Bénédictin de la congrégation de S. Maur, en 1665, s'appliqua avec succès à l'étude de l'antiquité ecclésiastique. Ce sçavant religieux, également estimable par ses moeurs & par ses connoissances, mourut à Paris en 1724, à 77 ans. A la piété tendre qui l'animoit, il joignoit un caractére bon & officieux. L'édition des Œuvres de Cossiodore est le truit de son travail & de celui de D. Garet son confrére. Il travailla. avec Dom Jean du Chesne & Dom Julien Bellaise, à l'édition des Œuvres de S. Ambroise, qu'il continua avec Dom Jacques Friches. On a de lui 2 vol. sous le titre d'Apparatus ad Bibliothecam Patrum, Parisiis, in - fol. 1703 & 1715. Le 1er vol. est rare, & le second plus commup. On les joint à la Bibliothèque des PP. de Philippe Desponts, Lyon 1677, 27 vol. in-fol. & avec l'Index de Siméon de Sainte-Croix, Gènes 1707, in-fol. Le tout forme 30 vol. Il y en a qui y joignent Bibliotheca Patrum primitiva Ecclesia, Lyon 1680, in-fol. La collection de Dom le Nourry rensermedes Disfertations remplies de recherches curieuses & sçavantes sur la vie, les heues par jour pour, se rendre à écrits & les sentimens des Peres,

dont il éclaireit un grand nombre de passages difficiles. La faine critique & la bonne théologie dont cet ouvrage est rempli, ont fait regretter aux sçavans le projet qu'il avoit formé d'une seconde édition de la Bibliothèque des Peres fuivant fon plan. On a encore de lui une Dissertation sur le Traité De Mortibus persecutorum, à Paris, 1710, in-8°. Il prétend mal-à-propos que ce Traité n'est point de Lactance:

NOYER, (Anne-Marguerite PETIT, femme de M. du ) naquit à Nimes vers l'an 1663. Sa mere étoit de la famille du Pete Cotton, confesseur de Henri IV. Après avoir abjuré le Protestantisme dans lequel elle étoit née, elle épousa M. du Noyer, gentilhomme de beaucoup d'esprit & d'une famille distinguée. Quoiqu'elle ne se piquât pas d'une fidélité scrupuleu. se envers son époux, elle étoit extrêmement jalouse. Cette passion, jointe à son penchant pour le Calvinisme, mit la désunion dans leur ménage. Made du Noyer passa en Hollande avec ses deux filles, pour professer plus librement la religion qu'elle avoit quittée. Sa plume fut une ressource dans ce pays de liberté. Elle écrivit des Lettres Hiszoriques d'une Dame de Paris à une Dame de Province, en 5 vol. in-12. Les derniéres éditions sont en 9, petit in-12, parce qu'on y a ajoûté les Mémoires de Made du Noyer & une suite à ses Lettres. Elles sont semées d'anecdotes dont quelques-unes font vraies, mais la plupart fausses ou hazardées. Elle ramaffoit les fottises de la province, & on les prenoit dans les pays étrangers pour les nouvelles de la maréchal de France en 1302 par cour. Elle écrit avec plus de faci- Philippe le Bil, auquel il rendit de lité que de délicatesse. Son style est grands services. Il se démit de cet diffus, & ses plaisanteries ne sont état pour être porte-orissame, & en

pas toujours de bon alloi. L'exemple de Mad' du Noyer fut suivi par une foule de barbouilleurs de papier, qui se métamorphosérent en Hollande en ministres & en plénipotentiaires, & qui, dans des écrits satyriques, insultérent les fouverains en prétendant les gouverner. Mad du Noyer mourut en 1720, avec la réputation d'une femme aussi bizarre qu'ingénieuse. Elle avoit paru à la cour, où elle se couvrit de ridicules par fa hauteur; & avoit vécu long-tems en province, où elle recueillit des rifées par de faux airs de cour-Ses Mémoires, imprimés séparément en un vol. in - 12, ne donnent pas une grande idée de la folidité de son caractère, quoiqu'elle les eut écrits en partie pour faire fon apologie. On a imprimé une Satyre contr'elle, affez plate, intitulée: Le Mariage précipité, comédie en 3 actes en prose, Utrecht 1713, in-12.

I. NOYERS, (Hugues de ) évêque d'Auxerre en 1183, étoit d'un caractère fort vif; il eut des démêlés avec Pierre de Courtenai. comte d'Auxerre, qui le forcérent à l'excommunier. Le comte, pour s'en venger, chassa tous les ecclésiastiques de l'église cathédrale. L'excommunication, qui dura affez long-tems, fut enfin levée, à condition que le comte déterreroit un enfant qu'il avoit enterré dans une falle de l'évêché, & qu'il l'apporteroit pieds nuds & en chemise dazs le cimetière; ce qui fut exécuté à la vue de tout le peuple. Hugues mourat en 1206.

II. NOYERS, (Milès de) arriérepetit-neveu du précédent, fût fait

cette qualité il se trouva l'an 1328 à la bataille de Caffel. L'avis qu'il donna à propos, avant l'action, à Philippe de Valois, prêt d'être enlevé par les Flamands, fut la caule du salut de ce prince & de la victoire. Il combattit aussi à la bataille de Créci en 1636. Il avoit conseillé au roi de remettre le combat au lendemain. Son avis fut goûté, mais il ne fut pas suivi, & .les Anglois furent vainqueurs. Il fut nommé exécuteur du testament de-Louis Hutin, & mourut en 1350.

NUIT, Déesse des ténèbres, fille du Ciel & de la Terre, épousa PErèbe, fleuve des Enfers, dont elle eut beaucoup d'enfans. On la représente ordinairement avec des habits noirs parsemés d'étoiles, tenant à fa main un fceptre de plomb, & traînée dans un char d'ébene, par deux chevaux qui ont des ailes semblables à celles des chauves-

fouris.

NUMA - POMPILIUS, fut élu par le sénat Romain, pour succéder à Romulus, l'an 714, avant. J. C. C'étoit un homme d'environ 40 ans, plein de probité & d'honneur. Retiré à la campagne depuis long-tems, il ne s'occupoit que de l'étude des loix & du culte religieux. Le mariage qu'il avoit fait avec Tatia, fille de ce Tatius qui partageoit la royauté avec Romulus, n'avoit pu l'engager à quitter sa retraire pour venir jouir des honneurs qui l'attendoient à Rome. Il fallut, pour lui faire accepter le scepire, que ses proches & ses compatriotes joignissent leurs instances à celles des ambassadeurs Romains. Nuna n'avoit point les qualités guerrières de son prédécesseur; mais il fut un grand roi par ses seules vertus politiques. Les Ro-

frein: Numa le leur donna, en leur inspirant l'amour pour les loix & le respect pour les Dieux. Il s'étoit répandu une opinion qu'il avoit des entretiens secrets avec la Nymphe Egerie; il en profita. pour faire croire au peuple qu'il ne faisoit rien que par les conseils de cette Nymphe. Le plus beau trait de la politique de Numa, est la distribution qu'il fit des citoyens Romains par arts & par métiers. Jusqu'alors Rome avoit été comme partagée en deux factions, à cause de la distinction qui subfistoit toujours entre les Romains & les Sabins. Par la nouvelle distribution. chacun se trouva porté à oublier les anciennes partialités, pour ne plus fonger qu'aux intérêts du corps où il étoit entré. Pour attacher de plus en plus les Romains à la culture des terres, il les distribua par bourgades, leur donna des inspecteurs & des surveillans. Il visitoit fouvent lui - même les travaux de la campagne, & élevoit aux emplois ceux qu'il connoissoit laborieux, appliqués & industrieux. Il mourut l'an 672 avant J. C., après un règne de 42 ans. Ce bon roi emporta avec lui les regrets, non seulement de ses sujets, mais encore des peuples voisins. Ils s'empressérent tous d'assister à ses funérailles : espèce de triomphé qu'il avoit hien mérité, puisqu'il fit plus pour le bonheur des Romains, que Romulus pour leur grandeur. Parmi les établissemens que ce prince fit pour la religion, on peut remarquer : I. Le Collège des Pontifes. Le premier d'entr'eux étoit appellé le Souverain Pontife. II. Celui des *Flamines*, ainsi nommé à cause du voile couleur de feu qu'ils portoient, (Flammeum). III. Celui des mains étoient naturellement féro- Vestales, Vierges consacrées au culces & indociles; il leur falloit un te de la Déesse Vesta. IV. Celui des

Prêtres Saliens. V. Enfin celui des Augures. Plusieurs auteurs ont cru que ce prince étoit parvenu à re-connoître l'existence d'un seul vrai Dieu; qu'il en faisoit mention dans ses livres; qu'il désendit de représenter la Divinité sous aucune forme corporelle, & qu'en conséquence les Romains n'eurent, pendant plus d'un siècle & demi, aucune statue dans leurs Temples.

NUMENIUS, philosophe Grec du II° siècle, natif d'Apamée, ville de Syrie, suivoit les opinions de Pythagore & de Platon, qu'il tâchoit de concilier ensemble. Il prétendoit que Platon avoit tiré de Moyse, ce qu'il dit de Dieu & de la Création du monde. Qu'est - ce que Platon, disoit-il, sinon Moyse parlant Athénien? Il ne nous reste de Numenius que des fragmens, qui se trouvent dans Origène, Eusèbe, &c. Ce philosophe étoit un modè-

le de sagesse.

NUMERIEN, (Marcus-Aurelius Numerianus) empereur Romain, fils de Carus, suivit son pere en Orient, étant déja César; & il lui succéda, avec son frere Carin, au mois de Janvier 284. Il fut tué par la perfidie d'Arrius Aper, son beau-pere, au mois de Septembre suivant. Cet empereur possédoit toutes les qualités du cœur & de l'esprit. Les affaires de l'état étoient fon unique occupation, & les sciences fon seul amusement. (Voyez 111. Nemesien.) Il sé faisoit aimer de ses sujets & admirer des sça-. vans, qui l'ont fait passer pour le plus habile de son tems. Aper poignarda Numerien dans sa litiére, qu'il fit refermer après. Il l'accompagnoit, comme si le prince eût été vivant, dans l'espérance de trouver une occasion favorable de · fe faire déclarer empereur; mais la puanteur du cadavre trahit son cri-

Prêtres Saliens. V. Enfin celui des mé, & il en subit sur le champ Augures. Plusieurs auteurs ont cru peine.

NUMERIUS, gouverneur de l'Gaule Narbonnoise: Voyez DEL PHIDIUS.

NUMITOR, étoit fils de Pro cas roi d'Albe, & frere d'Amulius Procas en mourant l'an 795 avan J. C. le fit héritier de sa couronne avec Amulius, à condition qu'ils régneroient tour-à-tour d'année en année; mais Amulius s'empara du trône, & donna l'exclusion à Numitor, dont il fit mourir le fils nommé Lausus. Il contraignit ensuite Rhea Sylvia, fille unique de Numitor, d'entrer parmi les Vestales. Cette princesse étant devenue enceinte malgre ces précautions, publia que c'étoit du Dieu Mars, & accoucha de Remus & de Romulus, qui après avoir tué Amulius, rétablirent Numitor sur le trône l'an 754 avant J.C.

NUNDINA, Déesse que les Romains invoquoient quand ils donnoient un nom à leurs enfans : ce qu'ils faisoient le neuvième jour après leur naissance.

I. NUNEZ ou Nonius, (Ferdinand) critique Espagnol, connu aussi fous le nom de *Pincianus*, parce qu'il étoit de Pincia près de Valladolid, introduisit le premier en Espagne le goût de l'étude de la langue grecque. Ce sçavant étoit modeste. Quoiqu'il sût de l'illustre maison des Guzmans, il ne crut pas se déshonorer en protessant les belles-lettres à Alcala & à Salamanque. Il mourut en 1552, dans un âge fort avancé, emportant dans le tombeau des regrets aussi vifs que sincéres. On estime sur-tout ses Commentaires sur Pline, sur Pomponius Mela, & sur Sénèque. On lui doit aussi en partie la Version latine des Septante, imprimée dans la Polyglotte de Ximenès.

Le roi Ferdinand le Catholique le mit à la tête de ses finances.

II. NUNEZ, Voyez Nonnius,

NUZZI, Voyet MARIO.

NYCTIMUS, fils de Lycaon. Jupiter l'épargna, quand il foudroya ses freres avec son pere. Ce sut de son tems qu'arriva le Déluge de Deucalion.

NYDER, (Jean) Dominicain Allemand, professa la théologie à Paris, & alla mourir à Nuremberg vers l'an 1440. Son Dispositorium moriendi, in-4°, sans nom de ville & de date, est très-rare.

NYMANNUS, (Grégoire) professeur d'anatomie & de botanique à Wittemberg sa patrie, mourut le 8 Octobre 1638, à 43 ans. On a de lui: I. Un Traité latin de l'Apoplezie, Wittemberg, 1629 & 1670, in-4°, estimé. II. Une Dissertation recherchée & curieuse sur la vie du Fatus, ibid. 1628, in-4°. Leyde 1644, in-12. Ce docteur y prouve qu'un ensant vit dans le sein de

1

sa mere par sa propre vie; & que, sa mere venant à mourir, on peut le tirer souvent de son sein encore vivant & sans l'offenser.

NYMPHES, Décises, filles de l'Océan & de Téchis, ou de Nérés & de Doris; les unes, appellées Océanitides ou Néréides, demeuroient dans la mer: les autres, appellées Naïades, habitoient les fleuves, les fontaines & les rivières; celles des forêts se nommoient Dryades, & les Hamadryades n'avoient chacune qu'un seul arbre sous leur protection: les, Napées régnoient dans les bocages & les prairies, & les Orcades sur les montagnes.

NYNAULD, (Jean de) auteur peu connu, dont nous avons un Livre curieux sous ce titre: Dz la Lycanthropie, transformation & extase des Sorciers, à Paris, 1615, in-8°. Il y a des contes bien singuliers dans cet ouvrage peu commun.

NYXES, Voyez Nixes.

0

🔰 ( François d' ) seigneur de Frênes, d'une famille illustre de Normandie, s'acquit les bonnes: graces de Henri III par toutes les bassesses du plus vil courtisan. Elevé par ce prince à l'emploi important de sur-intendant des finances, il l'engagea à accabler fon peuple d'impôts : c'étoit tous les jours quelque nouvel édit bursal. Son luxe dévora long-tems la subsistance du peuple. Quand on lui parloit de miséres & de misérables: N'en faut-il pas, disoit-il? Ils sont aussi nécessaires dans la vie, que les ombres dans un Tableau. Après la mort de Henri III en 1589, il s'at-

tacha a *Henri* le Grand. On dit qu'a-i près la journée d'Ivri, Biron & luiempêchérent ce monarque d'alle**r** à Paris pour des intérêts particuliers, auxquels ils sacrifiérent l'intérêt général. Cette ville ayant ouvert ses portes à Henri IV, il en donna le gouvernement à d'O, qui mourut en 1594, ayant l'ame & le corps également gâtés de toutes sortes de vilainies. Le roi se consola d'autant plus aisément de sa perte 💃 qu'outre que le sur-intendant vouloit le tenir en tutelle, il faisoit d'effroyables dissipations, & que rien ne pouvoit suffire à sa rapacité. Cet homme si fastueux n'ée

Giv

TO4\_ O'AN

toit pas encore abandonné des médecins, dit Sulli, que ses parens & ses domestiques, (qu'il avoit cependant toujours affectionnés,) le dépouillérent au point, que, long-tems avant son dernier soupir, il n'y avoit plus un seul meuble dans sa chambre: il ne lui restoit que le lit où il expira.

OANNÈS, OANÈS ou OEN, un des Dieux des Syriens. On le représentoit sous la figure d'un monstre avec deux têtes, des mains & des pieds d'homme, le corps & une queue de poisson. On croyoit qu'il étoit sorti de la Mer-Rouge, & qu'il avoit enseigné aux hommes les arts, l'agriculture, les

loix, &c.

OATES, (Titus) Anglois, né vers 1619, fut d'abord ministre de l'Eglise Anglicane, puis Jésuite, ensuite Apostat, & enfin Athée. Après avoir demeuré quelque tems en France, il retourna en Angleterre & s'y fignala par des calomnies atroces. Il accusa juridiquement, en 1678, les Catholiques Anglois d'avoir conspiré contre la vie du roi Charles II & des Protestans Anglois, de concert avec le Pape, les Jésuites, les François & les Espagnols, pour établir par cet horrible attentat la seule religion Catholique en Angleterre. Malgré l'absurdité de l'accusation, les preuves démonstratives de l'imposture, les variations des témoins, milord Stafford, d'autres personnes de mérite & quelques Jésuites surent mis à mort, comme convaincus de crime de haute trahison, & l'on donna une pension au scélérat Oazès. Mais sous le règne de Jacques II, leur mémoire fut réhabilitée, & Oates condamné comme parjure à une prison perpétuelle, & à être fustigé par la main du bourreau 4 fois l'année & mis ces jourslà au pilori. Ce châtiment fut exécuté jusqu'en 1689, que le prince d'Orange s'étant emparé de la couronne d'Angleterre, le fit sortir de prison, & lui rendit sa pension. Ce malheureux mourut à Londres le 23 Juillet 1705. On a de lui quelques ouvrages. Ce fut à l'occasion de cette horrible & ridicule accufation, que le ministre Jurieu publia son livre de la Politique du Clergé, auquel Arnaud répondit par l'Apologie des Catholiques. Il y justifie les Catholiques, & en particulier l'archevêque de Paris, le Pere de la Chaise & les autres Jésuites. Cette Apologie lui fit d'autant plus d'honneur, qu'elle tendoit à laver ceux qu'Arnauld regardoit comme ses plus cruels en-

OBADIAS, Voyer ABDIAS.

OBED, fils de Booz & de Ruth; pere d'Isaï & aïeul de David, naquit vers l'an 1275 avant J. C.

OBED, Voyez ODED.

OBED-EDOM, Hébreu distingué par ses vertus, vers l'an 1045
avant l'ère Chrétienne. Ce sut dans
sa maison que David sit déposer
l'Arche d'alliance, lorsqu'il la faisoit transporter à Jérusalem. David
strappé & épouvanté de la punition
d'Oza, & ne se croyant pas digne
de la recevoir auprès de lui, la sit
porter chez Obed-edom, où elle
ne resta que 3 mois; car David s'appercevant que la famille d'Obededom étoit comblée de bénédictions, sit transserer ce sacré dépôt
à Jérusalem.

OBIZZI, (Lucrèce de gli Orologgi, femme d'Enée marquis d')
dans le Padouan, s'est rendue aussi
célèbre dans le XVII siècle par
sa pudicité, que l'ancienne Lucrèce.
Vers l'an 1645, pendant que le
marq. d'Obizzi étoit à la campagne,
un gentilhomme de la ville, éper-

701

dûment amoureux de la marquise, entra dans sa chambre, où elle étoit encore au lit avec son fils Ferdinand, âgé de 5 ans. Le gentilhomme prit la précaution de transporter l'enfant dans une chambre voisine, & sollicita ensuite la mere de condescendre à ses defirs. Mais n'ayant pu rien gagner mi par caresses, ni par menaces, il la poignarda. On fit arrêter le meurtrier, qui nia toujours son crime. On se contenta de le tenir en prison pendant 15 ans, au bout desquels il en sortit. Mais peu de mois après, le jeune marquis d'Obizzi vengea la mort de sa mere, en le tuant d'un coup de pistolet. Ayant ainsi satisfait son ressentiment, il passa au service de l'empereur, qui le fit successivement marquis du Saint-Empire, commandant de Vienne, conseiller-d'état & maréchal-général de camp. Il mourut à Vienne en 1710, après 50 ans de fervice, avec une grande réputation de valeur & de probité.

OBRECHT, (Ulric) habile professeur en droit à Strasbourg, étoit petit-fils de Georges Obrecht, professeur en droit comme lui, mort en 1612 à 66 ans, après avoir pubhé quelques ouvrages. Le Luthéranisme étoit la religion de leur famille. *Ulric* se fit Catholique après la prise de Strasbourg par les François, & Louis XIV le fit Préteur Royal de cette ville en 1685. Les langues grecque, latine, hébraïque, les antiquités, l'histoire, la jurisprudence, lui étoient familiéres. Il parloit de tous les personnages de l'histoire, comme s'il avoit été leur contemporain, de tous les pays comme s'il y avoit vécu, & des différentes loix comme s'il les avoit établies. Le grand Bossuet, étonné & charmé de voir tant de connoissances réunies dans un seul

homme, le nomma Epitome omnium scientiarum, On a de lui : I. Prodromus rerum Alfaticarum, in-4°, 1681; livre curieux pour l'Histoire d'Alsace & de Strasbourg. II. Excerpea Historica de natura successionis in Monarchia Hispania, en 3 parties in-4°. Il y prouve que la couronne d'Espagne est héréditaire, & que les loix la déférent à Philippe V. III. Mémoire concernant la sûreté publique de l'Empire. IV. Une édition de Quintilien, avec des remarques, 2 vol. in-4°. V. Version de la Vie de Pythagore par Jamblique. Ce sçavant mourut en 1701, confumé par un travail opiniâtre qui avoit peu-à-peu affoibli fes forces.

OBREGON, (Bernardin) instituteur des Freres Infirmiers Minimes, qui ont soin des malades dans les Hôpitaux en Espagne, naquit à Las-huelgas, près de Burgos, en 1540, d'une famille ancienne. Ber à nardin vécut d'abord dans la dissipation qu'entraîne le parti des armes qu'il avoit embrasse; mais un exemple de vertu dans un homme de la lie du peuple, qui le remer-. cia d'un soufflet, toucha son cœur en 1568. Il renonça au monde & forma sa congrégation, qu'il instruisit autant par son exemple que par ses discours. Ce faint homme mourut dans son Hôpital-général de Madrid, le 6 Août 1599. Le peuple appella *Obregons*, les religieux établis par cet homme vertueux.

OBSEQUENS, (Julius) écrivain Latin, que l'on conjecture avoir vécu un peu avant l'empire d'Honorius, vers l'an 395 de J. C. composa un livre De Prodigiis, qui n'est qu'une liste de ceux que Tite-Live a insérés très mal-à-propos dans son Histoire. Obsequens, aussi crédule que lui, emprunte souvent les expressions de cet historien, sans corriger ses erreurs. Il ne

nous reste qu'une partie de cet ouvrage, auquel Conrad Lycosthènes a sait des additions pour suppléer à ce qui manque dans l'original. Les meilleures éditions de Julius Obsequens, sont celles où les additions de Lycosthènes sont distinguées du Texte. C'est ainsi que Schæfferus dirigea l'édition qu'il en donna à Amsterdam en 1679. Elle a été réimprimée à Leyde, en 1720, in-8°, & on la joint aux Auteurs cum notis Variorum.

OCCAM ou OCCHAM, (Guillaume) théologien scholastique, de l'ordre des Cordeliers, étoit Anglois & disciple de Scot. Il fut le chef des Nominaux, & s'acquit une si grande réputation, qu'on le furnomma le Docteur invincible. On auroit dû plutôt le nommer le Docteur Querelleur. Il imagina de nouvelles subtilités, pour mettre aux Prises de nouveaux champions de l'école. Il entra dans les querelles des papes & des empereurs ; & à la prière de son général Michel de Cezène, il écrivit en fanatique pour Louis de Baviére contre Jean XXII. Occam avoit l'impudence de dire à ce prince: Seigneur, prêtez-moi votre épée pour me désendre, & ma plume sera toujours prête à vous soutenir. Il auroit été beau en effet qu'il y cut une bataille pour faire adopter les idées des Nominaux. Le ridicule auteur de cette secte phi-Josophique fut accusé d'avoir enseigné avec Cezène, que Jesus-CHRIST ni ses Apôtres n'avoient rien possédé, ni en commun, ni en particulier. C'est ce qui donna lieu à cette plaisante question qu'on appella le Pain des Cordeliers. Il s'agissoit de sçavoir si le domaine des choses qui se consumoient par l'ufage, comme le pain & le vin, leur appartenoit? ou s'ils n'en avoient que le simple usage sans

domaine, leur règle né seur permettant pas d'avoir rien en propre? Nicolas III, voulant les enrichir fans les choquer, ordonna qu'ils n'auroient que l'usufruit des biens qui leur seroient donnés, & que le fonds seroit à l'Eglise Romaine. Jean XXII révoqua la Bulle de Nicolas III. Il foudroya les Cordeliers par des Rulles, & en fit périr plusieurs dans les bûchers\_ Occam mourut en 1347, absous des censures de ce pontise. Il laisTæ différens ouvrages, Paris, 1476 🚅 2 vol. in-fol.; qui prouvent un efprit subtil, mais bizarre.

OCCASION, Divinité allégorique qui préside au moment le plus favorable pour réussir dans une entreprise. On la représentoit sous la sigure d'une semme nue, ou d'un jeune-homme chauve par derrière, un pied en l'air & l'autre sur une roue, tenant un rasoir d'une main & un voile de l'autre, & quelque-fois marchant avec vitesse sur le tranchant d'un rasoir sans se

ŧ

3

blesser.

OCCATOR, un des Dieux des laboureurs, préfidoit à cette partie de l'agriculture, qui consiste à herser les terres labourées.

OCCHIALI, Voyez Louchali.

OCEAN, Dieu marin, fils du Ciel & de Vesta, pere des sleuves & des sontaines, épousa Téchis, dont il eut plusieurs enfans. Les anciens Païens l'appelloient le Pere de toutes choses, parce qu'ils croyoient qu'elles en étoient engendrées; ce qui est conforme au sentiment de Thalès, qui établit l'eau pour premier principe.

OCELLUS, ancien philosophe Grec de l'école de Pythagore, étoit natif de Lucanie, ce qui lui a fait donner le nom de Lucanus. Il descendoit d'une ancienne famille de Troie en Phrygie, & vivoit long-

OCE tems avant Platon. Il composa un Traité des Rois & du Royaume, dont il ne nous reste que quelques fragmens; mais le livre De l'Univers, qu'on lui attribue, est parvenu tout entier jusqu'à nous, & il y en a plusieurs éditions en grec & en. latin. Les meilleures sont celles qui se trouvent dans les Opera Mythologica, Cambridge 1670, in-8°, ou Amsterdam 1688, in-8°; & séparément, Amsterdam 1661, in 8°. Il s'efforce d'y prouver l'éternité du Monde. Le marquis d'Argens a traduit & a commenté cet ouvrage en 1762, in-12. On y trouve cette noble simplicité que respire le texte. Le traducteur eut pu aisément lui donner des traits à la moderne; mais c'est l'antiquité qu'il vouloit faire connoître. Ses commentaires offrent par tout l'utile à côté de l'agréable. Son but n'est pas seulement d'éclaircir le texte, mais de répandre plus de jour sur les anciens fystêmes. Ses remarques sont autant de Traités qui dévelopent la fuite des anciennes opinions, & qui en présentent, pour ainfi dire, la filiation. Les notions les plus essentielles de la théologie, de la physique & de la morale des anciens, sont clairement expliquées; & leurs différens dogmes, comparés eutr'eux & avec les découvertes modernes. On fouhaiteroit seulement un peu plus de correction dans le style, & moins de hardiesse dans la façon de penser. M. l'abbé Batteux a traduit depuis l'ouvrage d'Ocellus dans son Histoire des Causes premières, in-S°; & sa version est regardée comme plus exacte que celle du marquis & Argens.

OCHIN, (Bernardin) Ochinus

bientôt, & s'appliqua à l'étude de la médecine. Touché quelque tems d'un nouveau desir de faire pénitence, il rentra dans l'ordre qu'il avoit abandonne, & s'y distingua par son zèle, sa picté & ses talens. La réforme des Capucins venoit d'être approuvée ; il l'embrassa en 1534, contribua beaucoup au progres de cet ordre naissant, & en fut général. Sa vie paroissoit réguliére & sa conduite édifiante. Ses austérités, son habit grossier, sa longue barbe qui descendoit jusqu'audessous de sa poitrine, son visage pale & décharné, une certaine apparence d'infirmité & de foiblesse affectée avec beaucoup d'art, & l'idee que tout le monde avoit de sa sainteté, le faisoient regarder comme un homme merveilleux. Ce n'étoit pas seulement le peuple qui en portoit ce jugement: les plus grands seigneurs & les princes souverains le révéroient comme un Saint. Lorsqu'il venoit dans leurs palais, ils alloient au-devant de lui, & lui rendoient de grands honneurs, qu'ils accompagnoient de marques distinguées d'affection & de confiance. Cet hypocrite avoit. recours à toutes fortes d'artifices pour confirmer l'opinion si avantageuse que l'on avoit conçue de lui. Il alloit toujours à pied dans fes voyages; & lorsque les princes le forçoient de loger chez eux. la magnificence des palais, le luxe des habits & toute la pompe du siécle, sembloient ne lui rien faire perdre de son amour pour la pauvreté & pour la mortification. On ne parloit que de sa vertu dans toute l'Italie, & cette réputation facilitoit le progrès du nouvel ordre. Il étoit sçavant, quoiqu'il ne né à Sienne en 1487, entra jeune sçût pas beaucoup de latin; & quand chezles religieux de l'Observance il parloit sa langue naturelle, il de S. François; mais il les quitta s'énonçoit avec tant de grace &

de facilité, que ses discours ravisfoient tous ses auditeurs. Lorsqu'il devoit prêcher en quelque endroit, le peuple s'y affembloit en foule: les villes entières venoient pour Pentendre. On fut très - surpris, quand on vit tout d'un coup cet homme si renommé, quitter le généralat des Capucins, embrasser l'hérésie de Luther, & aller à Genève épouser une fille de Lucques. qu'il avoit séduite en passant par cette ville. L'orgueil le précipita dans cet abyme. Il ne put résister au dépit de n'avoir point obtenu un chapeau de cardinal, qui avoit toujours été l'objet de son ambition. Il versa des slots de bile sur tous ceux qui l'attaquérent, comme on peut en juger par un écrit de Catarin contre lui, & par la réponse. Voici le titre de l'un & de l'autre: Rimedio alla pestilente Dourina di Bern. Ochino da Ambr. Catarino. Roma, 1544, in-8°... Riposta d'Ochino alle Bestemmie d'Ambr. Catarino, 1546, in-8°. Ce féducteur passa ensuite en Angleterre, où il inspira aux jeunes - gens du gout pour les nouvelles erreurs, & du mépris pour les pratiques de l'Eglise les plus anciennes. La religion Catholique étant rentrée dans ce royaume avec la reine Marie, il fut obligé de se retirer à Strasbourg, & de là en 1555 à Zurich où il fut ministre de l'Eglise Italienne. Ses Dialogues en faveur de la Polygamie, lui firent perdre sa place. Après avoir erré de pays en pays, il se retira en Pologne, d'où il fut chassé en 1564. Il chercha un asyle à Slaucow dans la Moravie, & il n'y trouva que la misére & l'opprobre. Il y mourut la même année, de la peste, à 77 ans, également hai des Protestans & des Catholiques. Un an avant sa mort il avoit publié 30

Dialogues, traduits en latin par Caftalion, à Basse 1563, 2 vol. in-8° 💂 dans lesquels il parle fortement en faveur de la Polygamie. Une telle opinion, foutenue par un vieillard plus que septuagénaire, est affez fingulière. On a de lui un gramel nombre d'ouvrages, dont il n'est pas fort nécessaire de donner le catalogue. Les principaux sont : I. Des Sermons Italiens, en 5 vol. in-8° 🕳 Base 1562, très-rares & chers. II. Des Commentaires sur les Epitres de S. Paul. III. Dialogo del Purgatorio. 1556, in-8°. Il est traduit en frazzçois & en latin; mais l'édition italienne est plus recherchée. IV. Difputa intorno alla presenza del Corpo di G. C. nel Sacramento della Cence, Basilea, 1561, in-8°; le même en latin, avec un Traité du Libre Arbitre, in-8°. V. Sincera & vera Doctrinæ de Cana Domini defensio, Tiguri, 1556, in-8°. VI. Il Catechifmo, 1561, in-8°. VII. Liber adversùs Papam, 1549, in-4°. VIII. D'autres Satyres sanglantes contre læ cour de Rome & contre les dogmes Catholiques. Tous les ouvrages de cet apostat ayant été supprimés par les papes, font peu communs. On peut en voir une liste, plus détaillée dans le Dictionnaire Typographique. Le plus rare & le plus fingulier est ses Apologi nelli quali fi scuoprano gli abufi errorri della Sinagoga del Papa e de soi Preti, Monaci e frati; à Genève, 1554, in-8°; il n'y a que le 1er livre d'imprimé, contenant 100 Apologues. On recherche encore son Epistole alli Senori della Cità di Siena, Geneva, 1543, in - 8°. Elle est traduite en françois.

Ľ

j

₹

·

ij

I. OCHOSIAS, fils & successeur d'Achab roi d'Israël, sut aussi impie que son pere. Il commença à régner l'an 898 avant J. C. La 2° année de son règne il tomba d'u,

ne senêtre & se froissa tout le corps. Il envoya aussi-tôt consulter Béelzebuth, Divinité des habitans d'Accaron; pour sçavoir s'il releveroit de cette maladie. Alors Elie vint au-devant de ses gens par ordre du Seign., & les charges de dire, à leur maître, que puisqu'il avoit mieux aimé consulter le Dieu d'Accaron que celui d'Israël, il ne releveroit point de son lit; mais qu'il mourroit très - certainement. Les gens d'Ochofias retournérent sur leurs pas, & dirent à ce prince ce qui leur étoit arrivé. Le roi, reconnoissant que c'étoit Elie qui leur avoit parlé, envoyà un capitaine avec 50 hommes pour l'arrêter. Cet officier, impie comme son maître, ayant parlé au Prophète d'un ton menaçant; le saint homme, embrasé d'un zèle ardent pour l'honneur de Dieu, insulté en sa personne, lui demanda qu'il tirât une vengeance éclatante de l'insolence de ses ennemis, & il fut exaucé fur le champ. Un feu lancé du Ciel confuma l'off, avec fa troupe. La même chose arriva à un second, que le malheur du premier n'avoit pas rendu plus fage. Le 3° qui fut envoyé, se jetta à genoux devant Elie, & le pria de lui conserver la vie. L'Ange du Seigneur dit alors au Prophète, qu'il pouvoit aller avec ce capitaine sans rien craindre. Il vint donc trouver Ochosias, auquel il annonça sa mort prochaine en punition de son impiété. Il mourut en effet l'an 896 avant J. C.

II. OCHOSIAS, roi de Juda, nes; mais elle en reçut le plus étoit le dernier fils de Joram & mauvais accueil, & un ordre de d'Athalie. Ce prince étoit âgé de s'en retourner à Rome. Auguste, 22 ans, lorsqu'il commença à ré-outré de cet affront, résolut de gner. Il marcha dans les voies de ssen venger. La généreuse Octavilla maison d'Achab, dont il descenvie tâcha d'excuser son époux, doit par sa mere, fille de ce roi dans l'espérance de renouer quel-impie, & ce sut la cause de sa

perte. Il alloit à Ramoth de Galaad avec *Joran*ı roi d'Ifraël, pour combattre contre Hazaël roi de Syrie; & Joram ayant été blessé dans le combat, retourna à Jezraël pour se faire traiter de ses blessures. Ochosias se détacha de l'armée pour aller lui rendre visite. Mais Jehu, général des troupes de Joram, s'étant soulevé contre son maître, courut pour le surprendre à Jezraël, sans lui donner le tems de se reconnoitre. Joram & Ochosias, qui ignoroient son dessein, allérent au-devant de lui; mais le premier ayant été tué d'un coup de flèche, Ochosias prit la fuite. Jehn le fit poursuivre, & ses gens l'ayant atteint à la montée de Gauer, près de Jebblaan, le blessérent mortellement. Il eut encore assez de force pour aller à Mageddo, où ayant été trouvé, il fut amené à Jehu, qui le fit mourir l'an 884 avant L C.

OCT

OCHUS, Voyez III. DARIUS...
& III. ARTAXERCES.

I. OCTAVIE, petite-niéce de Jules-César & sœur d'Auguste, fut mariée en premières nôces avec Claudius-Marcellus, & en secondes avec Marc-Antoine. Ce mariage fut le lien de la paix entre ce Triumvir & Auguste. C'étoit une femme d'une rare beauté & d'un plus rare mérite. Marc-Antoine, loin d'y être sensible, se rendit en Egypte auprès de Cléopatre dont il étoit éperduement amoureux: Octavie voulut arracher son époux à cette passion, en allant le trouver à Athènes ; mais elle en reçut le plus mauvais accueil, & un ordre de s'en retourner à Rome. Auguste, outré de cet affront, résolut de

frere; mais tous ses soins furent inutiles. Après la défaite entiére de Marc-Antoine, elle vécut auprès d'Auguste, avec tous les agrémens dus à son mérite. Son fils Marcellus, qu'elle avoit eu de son premier mari, (jeune - homme qui donnoit de grandes espérances, & qui étoit regardé comme l'héritier présomptif de l'empire,) épousa Julie fille d'Auguste; mais il mourut à la fleur de fon âge.  $O_{c-}$ tavie, plongée dans une profonde douleur, mourut de chagrin, onze ans avant Jesus-Chr. Cette perte fut un dueuil public. Auguste prononça un discours funèbre, qui fut un éloge de ses vertus. Les gendres d'Oflavie porterent euxmêmes son cercueil; & le peuple Romain, dont elle étoit la gloire & les délices, auroit rendu des honneurs divins à sa mémoire, si l'empereur avoit voulu le permettre. Elle eut de Marc-Antoine, Anzonia l'aînée, qui épousa Domi-·sius-Enorbarbus; & Antonia la jeune, femme de Drusus, frere de Tibére.

II. OCTAVIE, fille de l'empereur Claude & de Messaline, fut fiancée à Lucius Silanus; mais ce mariage fut rompu par les intrigues d'Agrippine, qui lui fit époufer Néron à l'âge de 16 ans. Ce prince la répudia peu de tems après, sous prétexte de stérilité. Poppée, qu'il prit après elle, accusa Odavie d'avoir eu un commerce criminel avec un de ses esclaves. On mit à la question toutes les servantes de cette princesse. Quelques-unes, ne pouvant relister à la violence des tourmens, la chargérent du crime dont elle étoit faussement accusée; mais la plupart des autres eurent la force de la déclarer innocente. Cependant Octavie sut envoyée en exil dans la Campanie; mais les murmures du peuple obligérent Néron à la faire revenir. On ne sçauroit exprimer la joie qu'on fit éclater dans Rome pour ce rappel, ni les honneurs que le peuple fit à cette princesse. Poppée se crut perdue, si Odavio ne périssoit; elle se jetta aux pieds de Néron, & obtint enfin sa mort sous divers prétextes. Odavie sur reléguée dans une isse, où on la contraignit de se faire ouvrir les veines, à l'âge de 20 ans; & on lui coupa la tête, qui fut portee à son indigne rivale.

OCTAVIEN, antipape, de la famille des comtes de Frescati, se sit élire en 1159 par deux cardinaux, après la mort d'Adrien IV, & prit le nom de Victor IV. Il sur soutenu par l'empereur Fréderic I, protecteur de cet antipape. Il convoqua un concile en 1160 à Pavie, où Alexandre III sut déposé. Ce pape, contraint de suir en France, laissa le trône pontisical à l'ufurpateur, qui mourut à Lucques en 1164, également hai & mèprisé.

OCTAVIUS, Voy. I. AUGUSTE.

ODAZZI, (Jean) peintre & graveur, né à Rome en 1663, mort dans la même ville en 1731, apprit d'abord à graver de Corneille Bloëmaërt. Il passa de cette école dans celles de Ciro-Ferri & ... du Bacici. Son mérite le fit recevoir de l'académie de St-Luc, & le pape lui donna l'ordre de Christ. Ce peintre étoit infatigable dans le travail, & peignoit avec une rapidité singulière. Son dessein est correct; ses peintures à fresque sont sur-tout fort estimées. La plupart, de ses ouvrages se voient à Rome; il a principalement travaillé pour les Eglises : la Coupole du Dôme de Velletri, peinte

de la main de ce maître, est un morceau qui le place au rang des artistes distingués. Odazzi se sit une fortune considérable par son travail; mais il ruina sa santé, par une trop grande attention à la conserver.

ODED ou OBED, prophète, qui s'étaht trouvé à Samarie dans le tems que Phacée, roi d'Israël, revenoit dans cette ville avec 200 mille prisonniers que les Israelites avoient faits dans le royaume de Juda, alla au-devant des victorieux, leur reprocha leur inhumanité & leur fureur contre leursfreres que Dieu avoit livrės entre leurs mains. Les soldats se laissérent toucher par les paroles du Prophète. La compasfion & le défintéressement prirent **₹out-à-coup dans leurs cœurs la** place de la cruauté & de l'avari**ce : ils rendirent la liberté aux** captifs, & abandonnérent le riche butin qu'ils avoient fait.

ODENAT, roi des Palmyréniens, naquit à Palmyre, suivant les uns, d'une famille bourgeoise, & suivant d'autres, d'une samille de princes. Il s'étoit exercé dès son enfance à combattre les lions, les léopards & les ours, Cet exercice anima fon courage, & devint un des fondemens de sa fortune. Après cette fameuse journée, où l'empereur Valerien fut pris & traité avec tant d'ignominie par Sapor roi de Perse, l'an 260 : l'Orient consterné tâcha de Aéchir cet infolent vainqueur. Odenat lui envoya des députés chargés de présens, avec une lettre, dans laquelle il lui protestoit qu'il n'avoit jamais pris les armes contre lui. Sapor, indigné qu'un aussi petit prince eût ofé lui écrire & ne fût pas lui-même venu lui

fait jetter ses présens dans la rivière, & jure qu'il ruinera bientôt tout son pays, & qu'il le fera périr lui & toute sa famille, s'il ne vient pas se jetter à ses pieds les mains liées derriére le dos. Odenat, indigné à son tour, prit le parti des Romains, & fit la guerre à Sapor avec tant de succès, qu'il lui enleva sa femme & ses trésors. Il ruina ensuite le parti de Quietus, fils de Marcien, & demeura fidèle aux Romains. L'empereur Gallien crut ne pouvoir mieux récompenser ses services, qu'en l'affociant à l'empire. En 264 il lui donna les titres de César & d'Empereur, & celui d'Auguste à la reine Zénobie la femme & à leurs enfans. Odenat fit mourir Baliste, qui s'étoit révolté, prit la ville de Ctéfiphon, & se préparoit à marcher contre les Goths qui ravageoient l'Asie, lorsqu'il sut assassiné l'an 267 dans un festin, avec *Hérodien* son fils. à Héraclée dans le Pont. Zénobie gouverna après lui, sous le titre de reine d'Orient.

ODESPUN DE LA MESCHI-NIÉRE, (Louis) prêtre de Chinon en Touraine, après avoir été employé par le clergé de France, en recueillit les Mémoires, dont il donna 2 vol. in-folio en 1646; mais d'autres collections, plus amples & mieux faites, ont éclipsé la tienne. Il fit paroitre austi la même année une collection des Conciles de France tenus depuis celui de Trente, in-fol. qui sert de suite à ceux du P. Sirmond, 3 vol. in-fol; & auxquels on joint les Supplémens de la Lande, 1666, insol. Nous ignorons le tems de la mort.

ODET DE COLIGNI, Voyez Coligni.

& ne sût pas lui-même venu lui ODILON, (Saint) ve abbé de rendre hommage, déchire sa lettre, Cluni, sils de Beraud le Grand, sei-

1

gneur de Mercœur, naquit en Auvergne l'an 962. Dès son enfance il fit des progrès dans les lettres & dans la vertu. Le desir de mener une vie plus parfaite, lui infpira la résolution de se retirer à Cluni. S. Mayeul jetta les yeux fur lui pour lui succéder : Odilon sut le seul qui désapprouva ce choix. La réputation que lui firent ses vertus, vint jusqu'à l'empereur S. Henri, qui l'appelloit souvent à sa cour pour jouir de ses pieux entretiens. Son humilité étoit si grande, qu'il refusa l'archevêché de Lyon & le Pallium dont Jean XIX voulut l'honorer. Ce saint abbé mourut à Souvigni en 1049, à 87 ans, après avoir répandu son ordre en Italie, en Espagne & en Angleterre. Son caractère dominant étoit une bonté extrême, qui le fit appeller le Débonnaire. Son nom est immortel dans l'Eglise, par l'institution de la Commémoration générale des Trépassés. Cette pratique passa des monastéres de Cluni dans d'autres églises, & sut enfin adoptée par l'Eglise universelle. On raconte diversement la révélation qu'on dit y avoir donné lieu. Dans le doute, il est plus prudent d'attribuer cette instituțion à la piete de l'illustre abbé de Cluni, qu'à des visions incertaines. On a de lui, dans le recueil intitulé Bibliotheca Cluniacencis, 1614, in-fol.: I. La Vie de S. Mayeul. II. Celle de Ste Adélaïde, impératrice. III. Des Sermons, qui marquent une grande connoissance de l'Ecriture-sainte. IV. Des Lettres. V. Des Poëses. Autant ce pieux écrivain fut foigneux de Cultiver lui-même les lettres, autant le fut - il de les favoriser & d'exciter les talens dans son ordre...Il ne faut pas le confondre avec Opilon, moine de S. Medard de Soissons, dont on a un Traité

sur les translations des Reliques des Saints, dans les Ada Benedictinorum de Mabillon. Celui-ci vivoir à-peu-près dans le même tems que

le premier.

ODOACRE, roi des Hérules. fut élevé en Italie & garde de l'empereur. Sa naissance étoit si obscure, qu'on ne sçait quel pays lui donna le jour. Après diverses aventures, il devint chef des Hérules. Une taille avantageuse, & beaucoup de hardiesse & de courage, lui firent un nom. L'empire Romain touchoit à sa ruine. Les Skhires, les Hérules, les Turcilinges, & plusieurs Barbares done le nom seroit oublie aussi-tôt qu'il seroit lu, faisoient la plus grande partie de la milice Romaine. Ces Barbares se soulevérent tous à la fois, & prirent pour chef Odoacre. Ce général fut bientôt reconnu par une partie de l'empire, las de la tyrannie d'Oreste & de son fils Augustule. Oreste, à cette nouvelle, se fauva à Pavie, ville forte; mais Odoacre, connoissant que son élévation dépendoit de la perte du tyran, l'y poursuivit, prit la ville, la pilla, la brûla, & fit mettre à mort son ennemi. Le vainqueur passa de-là à Rome, où il se fit proclamer roi d'Italie, & ensuite à Ravenne, où il trouva Augustule. Ce prince fut exilé dans la Campanie, après avoir été dépouillé des marques de la dignité impériale. Ce fut ainfi que périt l'empire d'Occident, & que Rome fut forcée de se soumettre à un roi. dont le titre avoit été si odieux pendant tant de siécles. Cette étonnante révolution arriva en 476. La terre changeoit alors de face; l'Espagne étoit habitée par les Goths; les Anglois Saxons pafsoient dans la Bretagne; les François s'établissoient dans les Gau-

les; les Allemands s'emparoient de la Germanie; les Hérules & les Lombards restoient maîtres de l'Italie. La barbarie les accompagna par-tout. Les monumens de sculpture & d'architecture furent détruits; les chef-d'œuvres de poësie & d'éloquence d'Athènes & de Rome furent négligés, les beauxarts se perdirent, & les hommes, plongés dans une grossière férocité, ne sçurent ni penser ni sentir. Odoacre, maître de l'Italie, eut Théodoric à combattre. Il fut battu 3 fois, & assiégé dans Ravenne en 490. Il n'obtint la paix, qu'à condition qu'ils partageroit l'autorité avec fon vainqueur. Théodoric lui avoit promis avec ferment de ne lui ôter ni la couronne, ni la vie; mais peu de jours après, l'ayant invité à un festin, il le tua de sa propre main, & fit périr tous ses officiers & tous ses parens, en 493. Odoacre étoit un prince plein de magnanimité & de douceur. Quoiqu'Arien, il ne maltraita point les Catholiques. Il sçut user modestement de sa fortune, & n'eut rien de barbare que le nom. S'il établit plusieurs impôts onéreux, il y fut forcé par la nécessité de récompenser ceux à qui il devoit le sceptre.

L. ODON, (St.) fut chanoine de S. Martin de Tours, sa patrie, en 899; moine à Baume en Franche-Comté, en 909, & second abbé de Cluni en 927. Sa sainteté & ses lumiéres répandirent beaucoup d'éclat sur cet ordre. Le saint abbé étoit l'arbitre des princes séculiers & des princes de l'Eglise. Son zèle pour la discipline monastique, le sit appeller dans les monastères d'Aurillac en Auvergne, de Sarlat en Périgord, de Tulles en Limosin, de S. Pierre-le-vis a Sens, de S. Julien à Tours,

& dans plusieurs autres qu'il soumit à une exacte réforme. Appellé ensuite en Italie, il y donna le spectacle de ses vertus, & y forma plusieurs communautés nombreuses. Ce saint abbé mourut en 942, auprès du tombeau de S. Martin. On a de lui : I. Un Abrégé des Morales de S. Gregoire sur Job. II. Des Hymnes en l'honneur de S. Martin. III. Trois livres du Sacerdoce. IV. La Vie de S. Gerard, comte d'Aurillac. V. Divers Sermons, &c. La Bibliothèque de Cluni, collection publiée par Dom Marrier, 1614, Paris in-fol. renserme les différens ouvrages de S. Odon. On trouve dans le même recueil la Vie du pieux abbé, écrite par un de ses disciples appellé Jean.

II. ODON, fils d'Herluin de Conteville, fut nommé l'an 1049 à l'évêché de Bayeux, par Guillaume le Bâtard, duc de Normandie. U n'étoit âgé que d'environ 14 ans ; mais les bonnes qualités qu'ou voyoit éclore en lui & l'autorité du duc son frere utérin qui l'avoit nommé, firent passer par-dessus les règles prescrites par les canons. L'an 1066, Guillaume ayant résolu de conquérir par les armes le royaume d'Angleterre, dont Harald s'étoit emparé à son préjudice., l'évêque de Bayeux fit équiper à les frais 100 vaisseaux, & voulut l'accompagnet dans cette périlleuse entreprise. Le conquérant le fit son lieutenant pour gouverner ce royaume en son absence. Ebloui de l'éclat de ce poste important, Odon se livra à une prodigalité & à des dépenses inouies; & pour fournit au luxe de sa table & de ses équipages, il accabla les peuples d'impôts excessifs, qui les firent révolter. Au lieu d'adoucir la colére du roi en leur faveur, il

il lui conseilla de les dépouiller de leurs terres, qui furent partagées aux Normands, & eut pour sa part jusqu'à 254 fiefs dans différens cantons, outre le château de Douvres & le comté de Kent, dont il avoit déja été gratifiés Ces grands biens lui firent naître l'idée, à l'occasion de quelques fausses prédictions, de se faire pape. Il amasia, par toutes sortes d'extorfions, des fommes immenses en Angleterre, & il se sit acheter & meubler un palais à Rome; mais au moment qu'il se disposoit à partit avec des troupes qu'il avoit gagées, il fut arrêté par ordre du roi indigné de ses concussions, & fut conduit à Rouen, où il resta enfermé juíqu'à la mort de ce prince. Sa prison ne sut pas capable de le cappeller à lui-même. Après appir semé la division entre les princes fes neveux, il se mit à la-tête d'un gros parti pour arracher le sceptre à Guillaume le Roux, en faveur de son frere Robert; mais il ne réussit qu'à perdre sous les biens qu'il avoit en Angleterre , & à être renvoyé avec mépris en Normandie. Le duc Robert, pour lequel il avoit tout sacrisié, le prit pour son principal ministre. Il ne pouvoit faire un plus mauvais choix. Ce prélat ambitieux remplit l'état de troubles par ses cabales, & manqua de le-bouleverser; mais il n'est pas vrai, comme l'ont avancé quelques historiens, qu'il se soit oublié au point de donner la bénédiction nupriale à Philippe roi de Fr. & aBertrade, que ce prince avoit enlevée à son mari, Foulques comte d'Anjou. Enfin déchiré par les remords, hai & méprilé, Odon s'enrôla dans la première Croisade; &

rut en chemin l'année suivante à Palerme en Sicile.

III. ODON, ou ODARD, évêque de Cambrai, né à Orléans, mourut en 1113. On a de lui une Explication du Canon de la Messe, Paris 1640, in-4°. & d'autres Traités, imprimés dans la Bibliothèque des Peres. Sa vie sut remplie par le travail & les bonnes œuvres.

ŒBALUS, fils de Cynortas, roi de Sparte, Voyez GORGOPHONE.

ŒBARE, écuyer de Darius; procura la couronne de Perse à son maître, après la mort de Smerdis, en lui enseignant le moyen de saire hennir son cheval avant ceux de ses compétiteurs. Voyez II. DA-RIUS.

ŒBOAS, héros Grec, remporta le prix de la course aux Jeux Olympiques dans la vii Olympiade. Les Achéens lui érigérent une Statue, que les vainqueurs aux jeux couronnoient après leur victoire.

CCOLAMPADE, (Jean) naquit au village de Reinsberg, dans la Franconie, en 1482. Il apprir affez bien le Grec & l'Hébreu , & acquit diverses connoissances Lamour de la retraite & de l'étude l'engagea à se faire religieux de See. Brigiese dans le monastère de S. Laurent près d'Ausbourg; mais il ne persévéra pas long-tems dans fa vocation. Il quitta son cloître pour se rendre à Bâle, où il fut fait curé. La prétendue Réforme commençoit à éclater ; Œcolampa Lé en adopta les principes, & préféra le sentiment de Zuingle à celui de Lusher sur l'Eucharistie. Il publia un traité intitulé: De l'exposttion naturelle de ces paroles du Seigneur, CECTEST MON CORPS: C'eftétant parti l'an 1096 avec le duc à dire, selon lui, le Signe, la Fi-Robert pour la Terre-sainte, il mou- gure, le Type, le Symbole. Les Luthériens lui répondirent, par un livre intitulé: Syngramma, c'est-àdire Ecrie Commun, composé à ce qu'on croit par Brentius. Ecolampade en publia un second, intitulé: Anti-Syngramma, qui fut suivi de divers Traités contre le Libre arbiere, l'Invocation des Saints, &c. A l'exemple de Luther, Ecolampade se maria, quoique prêtre, à une jeune fille dont la beauté l'avoit touché. Voici comment Erasme le raille sur ce mariage. Acolampade, dit-il, vient d'épouser une affez belle fille; apparemment que c'est ainst qu'il vent mortifier sa chair. On a beau dire que le Luchéranisme est une chose tragique; pour moi, je suis persuade que rien n'est plus comique : car le dénouement de la piéce est coujours quelque mariase, & cout finit en se mariant, comme dans les Comédies... Erasme avoit beaucoup aime Ecolampade, avant qu'il eut embrassé la Résorme. Il le plaignit que, depuis que cet ami étoit entré dans un parti, il ne le conneissoit plus; & qu'au lieu de la candeur dont il faissoit protession tant qu'il agissoit par luimamait il ply trouvoit plus que diffinulation & artifice, Acolampade eut bezucoup de part à la réforme de Suisse; il mourut à Bâle en 1521. On lit entr'autres choses sur son Epitaphe dans le temple de cette ville; Audor Evangeliee Doctuna, ig hac Urbe primus & Templi hujus verus Episcopus. Expressions bien dignes de l'orgueilleux réformateur; mais bien au-dessous de la simplicité évangélique! On a de lui des Commentaires sur plusieurs livres. de la Bible, in-fol. & d'autres ouvrages,qui pafférent dans leur tems pour être écrits avec force,

AÇUMENIUS, auteur Grec du x' siècle. On a de lui des Commentaire sur les Actes des Apôtres, sur l'Epitre de S. Jacques, &c... &

d'autres ouvrages, recueillis avec ceux d'Anesas, par Fréderie Morel, à Paris, 1650, en 2 vol. in-fol., grec-tatin. Il ne fait presque qu'and bréger S. Chaysostôme, & il le fait avec assez peu de choix.

ŒDIPE, roi de Thèbes, filade Laius & de locaste. L'oracle avoit prédit à Lains que son fils le cueroit, & épouseroit sa mere. Pour éviter de tels erimes, Laïus dons na Œdipe, ausli-tôt après sa naisfance, à un de ses officiers ponr' le faire mourir; mais cet officier; touche de compassion, l'attacha par les talons à un arpre. Un berger passant par-là prit l'ensant, & le porta à Polybe roi de Corinthe, qui l'éleva comme son fils. L'oracle ayant menacé Ædipe des malheurs dont Lains avoit déja été avecti. il s'exila de Corinthe, croyant que c'étoit sa patrie. Il rencontra Laire, dans la Phocide, fans le connoître : eut querelle avec lui, & le eus. De-là il alla à Thèbes, & y expliqua l'énigme du Sphinx. Jocaste, la reine, devoit être le prix de celui qui vaincroit ce monstre 🗲 & il épousa ainsi sa propre mere. Les Dieux, irrités de cet inceste, frappérent les Thébains d'une pess. te, qui ne cessa que quand le berger qui avoit saavé Œdipe, vint à Thèbes, le reconnut, & lui sit den. couvrir la maissance. Edipe, après coterrible examen, se creva les yeux de désespoir, & s'exila de sapatrie. Ethéocle & Polynice, fi célèbres chez les Grecs, étoient nés du marigge incestueux d' Edipe & de Josasse. aush bien qu'Ansigone & Ismène. L'abbe Gedoyn dit qu'Ædipe n'eur. pas d'enfans de Jocaffe, mais qu'il avoit eu ces quatra-la d'Eurigande, fille de Periphas. Les malheurs d'Edipe ont fourni un sujet de Tragédie à plusieurs de nos poëres. Celle de Voltaire est la meilleure,

quoique désectueuse à plusieurs cine. Elle épousa Pâris, qui

egards.

I. OELHAF, (Nicolas-Jérôme) théologien de Nuremberg, étudia dans plusieurs universités d'Allemagne, & dans celles de Strasbourg & d'Utrecht. Il devint dans sa 38° année pasteur à Lauffen, où il mourut en 1675. Il a écrit sur le Droit naturel & sur la Prédestination. Il a fait aussi une Réfutation du Traité de l'état des Ames après la mort, &c. Ses ouvrages sont restés dans son pays.

. II. OELHAF, ( Tobie ) jurisconsulte, né aussi a Nuremberg, sut vice-chancelier de l'académie d'Alzorf, où il mourut en 1666, âgé de 65 ans. On a de lui des écrits fur les Monnoies, fur les formes & les espèces des Républiques, sur les Donations, les Magistrats, les Principes du Droit, les Appellations, où il a semé beaucoup d'érudition.

III. OELHAF, (Nicolas) médecin, a écrit en latin sur les Plantes des environs de Dantzick, 1643 ou 1646, in-4°. Il y a eu d'autres scavans, du même nom ; mais ils sont bien peu connus en France.

**ŒLIEN**, Voyez ELIEN.

I. ŒNOMAUS, roi d'Elide, & pere d'Hippodamie: Voyez ce dernier mot, & l'article MYRTILE.

II. ŒNOMAUS, philosophe & orateur Grec du IIe siécle. Piqué d'avoir été trompé plus. fois par l'Oracle de Delphes, il fit un Recueil des Mensonges de ce lieu fameux. Eusèbe nous a conservé, dans sa Préparation Evangélique, une partie confidérable de ce Traité, où ces prétendus Oracles sont réfutés avec beaucoup d'esprit & de solidité.

Mont Ida, se livra à Apollon, qui après, l'an 796, illustré par son lui donna une parfaite connois- courage & ses conquêtes, & hai

bandonna bientôt, & à qui prédit qu'il seroit la cause de ruine de Troie. Lorsque ce pri: ce fut blessé par Philostète, iI la trouver sur le Mont Ida; ma elle le reçut mal. Blessé une se conde fois par Pyrrhus, il y tourna, & en fut traité comme 1'e fois. Cependant elle le suivi de loin, dans le dessein de le gué rir; mais il mourut de sa blessure avant qu'elle arrivât : elle se pen. dit de désespoir avec sa ceinture.

ŒNOPEUS, ou ŒNOPION, roi de l'isle de Chio, fit crever les yeux à Orion qui avoit séduit sa

fille.

OENOTRUS, un des fils de Lycaon, donna fon nom à une contrée d'Italie où il vint s'établir. Quelques-uns rapportent le nom d'Enotrie, qui fut donné à cette contrée, à un ancien roi des Sabins, nomme aussi Enotrus.

**EONUS**, fils de Lycimnius. frere d'Alemene, ayant été tué par les fils d'Hippocoon, Hercule vengea sa mort sur le pere & sur les

enfans.

OFFA, roi des Merciens en Anglet. succéda à Ethelbald son oncle. l'an 757 de J.C. Il assassina lachement Ethelbert, rois des Anglois Orientaux, qu'il avoit attiré chez lui, sous prétexte de lui faire épouser sa fille. Il eut ensuite des différends avec Charlemagne; mais Alcuin, moine sçavant & politique, les réconcilis. Offa fit faire un large fossé, pour la défense d'une partie de ses états; & après diverses conquêtes, il retourna à Dieu par une sincère pénitence. Enfin, il remit le trong à Egfrid, ENONE, une des Nymphes du son fils. Il mourut peu de tems sance de l'avenir & de la méde- pour sa cruauté & son ambition.

Ce prince, dans un voyage qu'il fit à Rome, augmenta le tribut établi par Ina pour l'entretien du collège Anglois; mais il fut depuis aboli par *Henri VIII*, lorfqu'il fe separa de la communion de Rome.

OG, étoit roi de Basan, ou de cette partie de la Terre-promise qui étoit au-delà du Jourdain, entre ce fleuve & les montagnes de Galaad. Les Israëlites voulant entrer dans la Terre-promise, Og, pour s'y opposer, vint au-devant d'eu-c avec tous ses sujets jusqu'à Edrai. Moyse l'ayant attaqué par l'ordre de Dieu, le vainquit & le tua, passa au fil de l'épée tous ses enfans & tout fon peuple, fans qu'il en restat un seul. Les Israelites se mirent en possession de son pays, ruinérent 60 villes fortes, & en exterminérent tous les habitans. Og éroit seul resté de la race de Raphaim. On peut juger de la taille de ce Géant, par la grandeur de fon lit, qu'on a confervé long tems dans la ville de Rabbath, capitale des Ammonites. Il étoit de 9 coudées de long & de 4 de large; c'està-dire, de 15 pieds 4 pouces & demi de long, sur 5 pieds 10 pouces de large.

OGER, le Danois, appellé aussi Oiger & Autcaire, est célèbre dans les-anciens Romans. Il rendit de grands services à Charlemagne, & fut aussi aimé qu'estimé par ce prince & par sa cour. Le Ciel lui ayant ouvert les yeux fur les prestiges du monde, il se fit religieux dans l'abbaye de S. Faron de Meaux, où il attira un de ses amis, nommé Benoît. Us moururent tous deux au Ix° siécle, avec de grands sentimens de piété.

I. OGIER, (Charles) naquit à

embrassée, il suivit le comte d'A. vaux, ambassadeur en Suède, en Danemarck & en Pologne. De retour en France, il s'applique à différens ouvrages, & mourat à Paris en 1654, à 59 ans. On a de lui une Relation de ses voyages sous ce titre: Iter Danicum, Suecicum, Polonicum, in - 8°. Paris, 1656. Quoique cette Relation soit minutieuse, elle offre bien des choses intéressantes sur les pays qu'il avoit parcourus, sur leurs usages, leurs mœurs & les hommes célèbres qu'il avoit visités.

II. OGIER, (François) frere du précédent, embrassa l'état ecclésiastique, & suivit le comte d'Avaux, lorsqu'il alla figner la paix en 1648. L'abbé Ogier s'étoit signalé dans la querelle de Balzac avec le P. Goulu. Il publia l'Apologie du premier, ou pluidt son panégyrique. On vitalors ce qu'on voit presque toujours dans les écrits polémiques, l'exagération des deux côtés. L'aggresseur de Balzac en avoit fait un Pygmée, & son apologisse en sit un Géant. La louange parut si prodiguée dans cette Apologie, qu'on soupçonna Balzac d'avoir été assez vain pour la composer, & d'être lui-même le facrificateur & l'idole. On crut y reconnoître sa manière; on prétend même qu'il ne s'en cachoit pas, & qu'il disoit hautement : Je suis le pere de cet ouvrage, Ogier n'en est que le parrein. Il a fourni, la soie, & moi le canevas. L'abbé Ogier, fâché qu'on lui enlevât la gloire de son ouvrage, rompit avec Balzac. La chaire l'occupa autant que le cabinet, & il y parut avec éclat. Cet écrivain mourut à Paris en 1670. On a de lui: I. Jugement & Paris en 1595, d'un procureur Censure de la Doctrine curicuse de au parlement. Dégoûté de la pro- François Garasse Jésuits, 1623, insession d'avocat qu'il avoit d'abord. 8°. Cette critique fut bien accueillie. II. Actions publiques, en 2 vol. in-4°: ce sont de mauvais sermons, applaudis dans le tems. III. Des Poësses, répandues dans différens recueils. Le tems a beaucoup affoibli le mérite de ces ouvrages. Ses Sermons ne le placeroient aujourd'hui qu'au troisiéme rang.

OGIER, (Jean) Voyez Gom-

BAUD.

OGILBI, (Jean) en latin Ogilvius, auteur Ecossois, né au commencement du dernier siècle, s'appliqua à la géographie & à la littérature tant sacrée que profane. Ses principaux ouvrages sont: I. Biblia Ragia Anglica, Cambridge, 1660, grand in-fol. Cette édition magnifique est ornée de très-belles gravures en taille-douce, & accompagnée du livre des Priéres & des Offices Anglois. Les curieux la recherchent beaucoup pour sa beauté & sa rareté. II. Une Edition de Virgile, avec des notes & de belles planches; qui la rendent chere; Londres, 1663, in-fol. III. Un Atlas, qui lui mérita le titre de cosmographe du roi d'Angleterre. IV. Plusieurs Versions en anglois d'Auteurs anciens.

OGNA SANCHA, comtesse de Castille, vivoit vers l'an 990. Etant veuve, elle devint passionnément amoureuse d'un prince Maure. Pour l'épouser, elle forma le dessein d'empoisonner son fils Sanche Garcias, comte de Castille, qui pouvoit s'y opposer. Garcias en fut averti. Il étoit à table, lorsqu'on lui présenta du vin empoisonné par l'ordre de cette princesse. Il dissimula ce qu'il sçavoit, & par civilité la pria de boire la première. Ogna voyant son crime découvert, & désespérant d'en

de-là vient la coutume de Castille, de faire boire les femmes les premiéres : ce qui s'observe encore aujourd'hui en divers endroits d'Ef-

pagne.

OGYGES, fils de Neptune d'Alistra, régna dans la Grèce où il sonda plusieurs villes. De fon tems un deluge affreux fubmergea toute l'Attique & toute l'Achaie. On en place l'époque communément à l'an 248 ayant le déluge de Deucalion.

OIHENART, (Arnauld) av. atz parlement de Navarre, au dernier siècle, étoit natif de Mauléon. 🔾 🙃 a de lui: Notitia utriusque Vasconiæ 😞 Paris, 1638 ou 1656, in-4°; c'est la même édition de ce livre fort sçayant, & qui n'eut pas autant de

succès qu'il méritoit.

OISEAU, Voy. LOYSEAU.

I. OISEL, (Jacques) né à Dantzick en 1631, d'une famille originaire de France, devint professeur du droit-public & du droit des Gens, dans l'université de Groningue. Il lia une étroite amitié avec Puffendorf, rassembla une belle bibliothèque, & entreunt un commerce de littérature & d'amitié avecplufieurs fçavans. On a de lui quelques ouvrages qui marquent beaucoup d'érudition : I. Des Corrections & des Notes sur divers Auteurs. II. Un Traité intitulé: Thesaurus selectorum Numismatum antiquorum ære expre∬orum, à Amsterdam, 1677, in-4°. curieux, inftructif & peu commun. III. Catalogue de sa Bibliothèque, imprimé en 1686, année de sa mort.

II. OISEL, (Antoine l') Voyez LOISEL.

OKOLSKI, (Simon) Jacobin Polonois du siécle passé, auobtenir le pardon, but de ce qui teur d'une Histoire de sa nation, étoit dans la coupe, & mourut sous ce titre: Orbis Polonus, à peu de tems après. On dit que Cracovie, 1641, in-fol. 3 vol. Cet ouvrage est rare; mais l'auteur y montre la partialité ordinaire à ceux qui ont écrit l'histoire de leur patrie. Il est d'ailleurs plein de sçavantes récherthes fur l'origine des Sarmares, & fur celle des plus anciennes familles Polonoises, qui enlevérent presque toute l'édition. Okolski devint provincial de fon ordre en Pologne l'an 1649.

OKSZI, (Stanislas) Orichovius, gentilhomme Polonois, né dans le diocèse de Prémissaw, étudia à Virremberg, fous Luther & fous Melanchthon, puis à Venise sous Egnace. De retour en sa patrie, il entra dans le clergé & devint chanoine de Prémissaw. Son éloquence & la fermeté le firent furnommer le Demosthènes Polonois. Mais son attachement aux erreurs de Luther, causa de grands maux au clergé. Il fut excommunié par fon évêque : & il n'en devint que plus furieux. Enfin il rentra dans l'Eglise Catholique au synode tenu à Varsovie en 1561, & sirimprimer sa Profession de Foi. Depuis ce temslà, il s'éleva avec zèle contre les Protestans, & publia un grand nombre de livres de controverse. Crux qu'il fit, pour obtenir aux Prétres la liberté de se marier, sont curieux & recherchés: on les imprima avec d'autres Opuscules, en 1563 in-8°. On lui doit aussi les Annales du règne de Sigismond - Auguste, in-12, en latin.

I. OLAUS MAGNUS, Voyez Magnus, nº II.

II. OLAUS RUDBECK, Voy. KUDBECK.

OLDECORN, Jésuite Flamand, passa en Angleterre sous le regne les espérances qu'il leur avoit fait étroite amitié avec Robert Boyle,

concevoir, quelques furieux conçurent l'horrible dessein de se venger, par un seul coup, du roi & des principaux ennemis de leur religion. Catesby, gentilhomme de la province de Northampton, imagina de faire fauter la grande chambre du parlement, lorsque Jacques y feroit avec les princes & les différentes chambres. Ce scélérar, ayant affocié à cette noirceur cinq monstres comme Jui, leur sit promettre le secret par les plus horribles fermens. Pour calmer leur conscience agitée, il consulta OL decorn, qui décida qu'on pouvoit, pour défendre la cause des Catholiques contre les Hérétiques, envelopper dans la ruine des coupables, quelques innocens. Les conjurés louérent donc une maison, qui avoit une cave placée directement sous la chambre des asfemblées. Trente-fix barils de poudre, transportés secrettement dans cette cave, préparoient la plus horrible tragédie, lorsqu'un des conjurés découvrit le secret par son imprudence. Oldecorn, convaincu d'avoir été l'approbateur de cet affreux complot, fut condamné à être pendu. Cette sentence sut exécutée en 1606. Garnet son contrère périt par le même súpplice. L'un & l'autre ont été traités de martyrs par le Pere Jouvenei.

OLDENBURG, (Henri) habile gentilhomme Allemand, natif du duché de Brême, étoit consul à Londres pour la ville de Brême, dans le tems du long parlement de Cromwel. Il étudia dans l'université d'Oxford en 1656, & fut enfuite précepteur du lord Guillaume. Cavendish. Lorsque la fociété royade lucques I, & s'y fignala par son le de Londres sut établie, il en sut zèle inconfidéré. Ce monarque secrétaire & associé. Son goût pour ayant trompé les Catholiques dans les hautes sciences l'unit d'une

dont il traduisit en latin plusieurs ouvrages, & cette amitié sut constante. Ensin, il mourut à Charlton dans la province de Kent, en 1678. C'est lui qui a publié les Transactions Philosophiques des 4 premières années, en 1v tomes: seavoir, depuis le N° 1et, 1664, jusqu'au N° cxxxvi, 1667.

OLDENBURGER, (Philippe-André ) enseigna le droit & l'histoire à Genève avec réputation. On a de lui un très-grand nombre d'ouvrages, dont plusieurs sont: I. Thefaurus Rerumpublicarum totius Orbis, en 4 vol. in-8°. liv. qui, quoiqu'imparfait, est utile & curieux pour la connoissance des nouvelles monarchies & de leurs intérêts. II. Limnaus enucleatus, in-folio; estimé, & nécessaire pour l'étude du droit-public de l'Empire. III. Notitia Imperii, sive Discursus ad instrumenta Pacis Osnabrugo-Monasteriensis, in-4°. sous le nom de Philippe-André Burgoldensis. IV. Un Traité des moyens de procurer un état tranquille aux Républiques, sous ce titre: Tractatus de Rebuspublicis turbidis in tranquillum statum reducendis. Tous ces ouvrages furent goûtés de ceux qui aiment l'érudition recherchée. Ce sçavant mourut à Genève en 1678, emportant les regrets de tous ceux qui l'avoient connu. Commé il prit différens noms en publiant ses ouvrages, les uns l'ont foupçonné de vouloir se faire encenser sous le masque; d'autres ont pensé qu'il avoit voulu éviter par-là les tracasseries du metier d'auteur.

OLDENDORP, (Jean) reli- remplit ces postes avec applaudisgionnaire, natif de Hambourg, sement jusqu'à sa mort, arrivée en
enseigna le droit à Cologne, puis 1671, à 68 ans. Ce sçavant joignoit
à Marpurg où il mourut l'an 1561. à la connoissance des mathématiIl étoit neveu du célèbre Albert ques, celle des langues OrientaKrants. On a de lui divers écrits les & sur-tout du Persan. Egalede jurisprudence, peu connus. ment propre aux choses utiles &

OLDHAM, (Jean ) Anglois, étoit fils d'un ministre non-Conformiste, qui l'éleva avec soin, & l'envoya étudier à Oxford. Il y devint bon humaniste, & s'appliqua avec ardeur à la poëfie & aux belles-lettres. Après avoir présidé à l'éducation de plusieurs jeunes seigneurs, il alla jouir du fruit de fes travaux à Londres. Il y partagea son tems entre l'étude, la société & la table. Dryden, & tout ce que l'Angleterre possédoit de plus aimable & de plus illustre, recherchérent. Sa conversation avoit des agrémens infinis. Ce littérateur mourut de la petite, vérole en 1683, à 30 ans. Dryden immortalisa la mémoire de son ams par un Poëme funèbre, dans lequel il l'appella le Marcellus du Parnasse Anglois. On a de lui : I. Des Poësses, qui méritérent les suffrages du public. On a recueilli fur-tout ses Satyres contre les Jéfuites. II. Des Traduflions de divers Auteurs, dont quelqués-unes approchent des originaux.

I. OLEARIUS, (Adam) né en 1603, à Steenvick dans les Pays-Bas, d'un tailleur d'habits, professa quelque tems à Leipsick avec beaucoup de fuccès. Il quitra ce -poste pour passer dans le Holsten. où le prince Fréderic le nomma secrétaire de l'ambassade qu'il envoyoit au Czar & au roi de Perse. Cette course dura près de 6 ans, depuis 1633 jusqu'en 1639. Olearius de retour à Gottorp, fut fait en 1650 bibliothécaire, antiquaire & mathématicien du Duc. Il remplit ces postes avec applaudifsement jusqu'à sa mort, arrivée en 1671, à 68 ans. Ce sçavant joignoit ques, celle des langues Orientales & sur-tout du Persan. Egalement propre aux choses utiles &

aux arts agréables, il possédoit la musique & jouoit avec goût de plutieurs instrumens. Son caractére étoit enjoué, & on aimoit à jouir de sa société. On lui doit : I. Une Relation de son Voyage, aussi exacte que bien détaillée. On en a une Traduction françoise par Wiquefort, dont la meilleure édition est celle de 1726, en 2 vol. in-fol. II. Une Chronique abrégée du Holstein, in-4°. III. La Vallée des Roses de Perse. C'est un recueil d'histoires agréables, de bons-mots & de maximes. tirés des livres Persans. Tout n'y est pas saillant; mais il y a quelques pensées heureuses.

II. OLEARIUS, (Godefroi) docteur en théologie, & sur-intendant de Hall, mort en 1687 a 81 ans, est auteur d'un Corps de Théologie à l'usage des Luthériens... Jean OLEARIUS son fils, professeur de rhétorique, puis de théologie à Leipfick, fut l'un des premiers auteurs des Journaux de cette ville. sous le titre d'Acta Eruditorum. Il etoit né à Hall en Saxe en 1639, & il mourut à Leipfick en 1713, a 74 ans, après avoir exercé les emplois les plus distingués de l'université. On a de lui, I. Une Introduction à la Théologie. II. Une Théologie positive, polémique, exégétique & morale, &c. &c.

III. OLEARIUS, (Godefroi) naquit à Leipsick en 1672, de Jean Olearius qui professoit la langue Grecque dans cette ville. Après ses études, il voyagea en Hollande & en Angleterre. La réputation de l'académie d'Oxford, & la bibliothèque Bodléienne, l'attirérent dans ce royaume. Il y demeura plus d'un an, occupé à se persectionner dans la connoissance de la philosophie, de la langue grecque & des antiquités sacrées. De tetour à Leipsick avec une abon-

dante moisson, il sut aggrégé au premier collège de cette ville; nommé professeur en langues grecque & latine, puis en théologie. obtint un canonicat, & eut la direction des étudians, & la charge d'assesseur dans le consistoire électoral & ducal. Il mourut de phthisie en 1715, âgé de 43 ans. On a de lui, I. Dissertatio de adoratione Patris per Jesum - Christum , in-4°: 1709. Il y réfute une des principales erreurs des Sociniens, qui refusoient à J. C. le titre & les fonctions de médiateur entre Dieu & les hommes. II. Une bonne Edition de Philostrate, en grec & en latin, in-fol. 1709, à Leipsick. III. La Traduction latine de l'Histoire de la Philosophie de Thomas Stanley in-4°. à Leipfick, 1712. IV. Hiftoire Romaine & d'Allemagne, Leipsick 1699, in-8°. Ce n'est qu'un abrégé.

OLEASTER, (Jérôme) habile Dominicain Portugais, natif du bourg de Azambuja, assista au concile de Trente, en qualité de théologien de Jean III roi de Portugal. Il refusa a son retour un évêché, fut inquisiteur de la Foi, & exerça les principales charges de son ordre dans sa province. On a de lui des Commentaires sur le Pentateuque. La bonne édition de cet ouvrage, imprimé à Lisbonne. 1556-1558, 5 part. en un vol. intol. est recherchée, parce qu'elle n'a point passé par les mains des inquifiteurs. Il est rare d'en trouyer toutes les parties exactement rassemblées, vu qu'elles parurent en différentes années. On a encore d'Oleaster, des Commentaires sur Isaïe, Paris, 1628, in-fol. Le latin, le grec & l'hébreu étoient aussi familiers à Oleaster, que sa propre langue. Il mourut en 1563, en odeur de sainteré.

OLEN, poëte Grec, plus ancien qu'Orphés, étoit de Xanthe, ville de Lycie. Il composa plusieurs Hymnes, que l'on chantoit dans l'Isle de Delos aux jours solemnels. On dit qu'Olen sur l'un des sondateurs de l'Oracle de Delphes, qu'il y exerça le premier la sonction de prêtre d'Apollon, & qu'il rendoit des Oracles en vers; mais tous ces saits sont très-incer-

tains. OLESNIKI, (Sbignée) l'un des plus grands-hommes que la Pologne ait produits, issu d'une noble & ancienne famille, fut secrétaire du roi Ladislas Jagellon. Ce fut en cette qualité qu'il suivit ce monarque dans ses expéditions militaires. Il fut affez heureux pour lui fauver la vie, en renverfant d'un tronçon de lance un cavalier qui venoit droit à ce prince. Il embrassa ensuite l'état ecclésiastique, & obtint l'évêché de Cracovie & le chapeau de cardinal. Ladislas l'employa dans les ambaffades & dans les affaires les plus importantes. Ce prince lui laissa en moùrant, pour marque de sa bienveillance , l'anneau qu'il avoit reçu autrefois de la reine Hedwige, sa 1 te femme, comme le gage le plus cher & le plus précieux de son amitié. Olesniki lui marqua bientôt 1 sa reconnoissance; dès qu'il fut mort, il fit élire à Posnanie, en 1434, le jeune Ladislas, son fils aîné, qui fut depuis roi de Hongrie, & qui périt malheureusement à la bataille de Varnes en 1444. Le cardinal-évêque de Cracovie fit ensuite élire Casimir, frere du jeune Ladislas, & rompit l'élection où quelques Polonois avoient élu Boleslas, duc de Moscovie. Cet illustre prélat finit tranquillement ses jours à Sandomir, le 1er Avril 1455, à 66 ans. Une

régularité exemplaire, & une fermeté inflexible qui n'avoit en vue que les intérêts & la gloife de la religion, du roi & de sa patrie; formoient son caractère. Il laissa en mourant tous ses biens aux pauvres, dont il avoit été le pere pendant sa vie.

OLGIATI, Voy. LAMPUGNANI. OLIER, (Jean-Jacques) instituteur, fondateur & premier supérieur de la communauté des Prêtres & du Séminaire de 5. Sulpice à Paris, étoit second fils de Jacques Olier, maître des requêtes. II naquit en 1608. Après avoir fait ses études en Sorbonne, il fit un voyage à Notre-Dame de Lorètte. De retour à Paris, il se lia trèsétroitement avec Vincent de Paul, instituteur des Lazaristes. Son union avec ce Saint lui inspira l'idée de faire des missions en Auvergne, où étoit fituée fon abbaye de Pebrac. Son zèle y produisit beaucoup de fruits. Quelque tems après, le cardinal de Richelieu lui offrit l'évêché de Châlons sur-Marne. qu'il refusa. Il projettoit de fonder un Séminaire, pour disposer aux fonctions facerdotales les jeunes-gens qui embrassent l'état ecclésiastique, lorsqu'on lui proposa la cure de S. Sulpice. Après s'être démis de son abbaye, il accepta cette cure comme un moyen propre à exécuter ses desseins, & en prit possession en 1642. La paroisse de S. Sulpice servoit alors de retraite à tous ceux qui vivoient dans le désordre. De concert avec les eccléfiastiques qu'il avoit amenés avec lui de Vaugirard, où ils avoient vécu quelque tems en communauté, il travailla à la réforme des mœurs avec autant de zèle que de succès. Sa paroisse devint la plus régulière de Paris. On sçait combien les duels étoient alors fré-

quens: il vint à bout d'en arrêter la fureur. Il engagea plusieurs seigneurs à faire publiquement dans son Eglise, un jour de Pentecôte, une protestation qu'ils signérent, de ne donner ni accepter ancun appel, & de ne servir jamais de seconds; ce qu'ils exécutérent très-fidellement. Cet exemple fut fuivi de plufieurs autres seigneurs, avant même que l'autorité du roi eût arrêté le cours de ce désordre. Au milieu de tant de travaux, il n'abandonna pas le projet de fonder un Séminaire. Comme le nombre des Prêtres de sa communauté s'étoit très-multiplié, il crut trouver une occasion favorable, & commença à les partager. Il en destina une partie à la direction du Séminaire, pour la fondațion duquel il obtint des Lettres-Patentes en 1645. L'autre partie continua à l'aider dans les fonctions du saint ministère. Quoique partagés pour deux objets différens, ces ecclésiastiques n'ont jamais sormé & ne sorment encore aujourd'hui qu'un même corps. Ce qu'il y a de remarquable dans cette œuvre, c'est que, depuis son etablissement, on n'a jamais manqué de fujets, malgré le grand nombre qu'en exige l'étendue de la paroisse, le Séminaire de Paris & ceux de la province, & quoiqu'ils n'y foient attirés par aucun intéret, ni retenus par aucun engagement. En 1646 il fit commencer la construction de l'Eglise de S. Sulpice; mais le vaisseau de cette Eglise n'étant pas assez grand pour le nombre des paroissiens, il sit, de concert avec son successeur. jetter de nouveaux fondemens en 1655, pour l'Eglise que nous voyons aujourd'hui. Ce pieux fon- Pie II, qui l'honora de la pourdateur s'étant démis de sa cure en pre & le nomma à l'évêché de 1652, se retira dans son Semi- Camerino. Ce pontise l'employa

naire, & travailla à faire de semblables établiffemens dans quelques diocèfes. Il envoya plufieurs de ses ecclésiatiques dans l'isle de Montréal en Amérique, pour travailler à la conversion des Sauvages. Après s'être fignalé par ces différens établissemens, il mourut saintement en 1657, à 49 ans. Olier étoit un homme d'une charité ardente & d'une piété tendre, & on pouvoit le proposer pour modèle à tous les ecclésiastiques. On a de lui quelques ouvrages de spiritualité, entr'autres des Lettres, publiées à Paris, in-12, 1674: remplies d'onction, mais dans lesquelles on desireroit quelquesois une dévotion moins minutieuse & plus éclairée. Le Pere Gyri a donné un court Abrégé de sa Vie en un perit volume in-12, d'après des Mémoires que lui avoit communiqués Leschassier, un des successeurs d'Olier dans la place de supérieur du Séminaire.

OLIMPO, (Balthafar) poëte Italien du xv1° siècle, dont on a Pegasea in stanze amorose, Venet. 1525, in-8°. La gloria d'Amore, 1530, in-8°. Le recueil de ses Œuvres, avec les deux piéces précédentes, 1538 & 1539, a 8 parties en 2 vol. in-8°. Comme il y a des variantes, on recherche aussi les deux premiéres.

OLIVA, Voyez GABRIELI.

I. OLIVA, (Alexandre) général de l'ordre de S. Augustin, & célèbre cardinal, né à Saxoferraço de parens pauvres, prêcha avec réputation dans les premières villes d'Italie. Son sçavoir, sa vertu, & sur-tout une modestie extrême au milieu des applaudissemens, lui méritérent l'amitié & l'estime de

dans plusieurs négociations importantes, & il eut autant à se louer de sa dextérité que de sa prudence. Ce vertueux cardinal mourut à Tivoli en 1463, à 55 ans. On a de lui: I. De Christi ortu Sermones centum. II. De Caná eum Apostolis factá, III. De peccato in Spiritum sandum. Ces ouvrages sont des monumens de son érudition & de sa piété. Son caractére étoit fort doux, & il y avoit autant d'agrément de vivre avec 'lui que de plaisir à le lire.

II. OLIVA, (Jean-Paul) général des Jésuites, natif de Gênes, d'une famille illustre qui a donné deux doges à cette république, fit construire & peindre la belle Eglise des Jésuites, qui est une des merveilles de Rome. Il mourut dans cette ville en 1681, à 82 ans. On a de lui un Recueil de Lettres, & d'autres ouvrages, qui furent plus applaudis par fes con-

fréres que par le public.

III. OLIVA, (Jean) né en 1689 à Rovigo dans les états de Venise, embrassa l'état ecclésiastique, & fut élevé au sacerdoce en 1711. Son goût & son talent décidés pour la littérature, le firent nommer à la place de professeur d'humanités à Asolo, qu'il occupa pendant 8 ans. Il alia a Rome en 1715, où il fut bien accueilli par Clément XI. Après la mort de ce pape, il eut la place de secrétaire du conclave: place qui lui procura la connoillance du cardinal de Rohan, qui se l'attacha, & le fit son hibliothécaire en 1722. Le cardinal n'eut qu'à se louer de ce choix. Sa bibliothèque devint le centre de l'érudition & l'asyle des sçavans étrangers. Trente-six anpôt confié a l'infatigable abbé Oli- logne se révolta, pour conserver

va. Il le conserva jusqu'à sa mort arrivée à Paris le 19 Mars エフ5フ On doit à sa plume laborieuse 8 scavante: I. Un Discours latin, qu'i prononça dans le collége d'A folo; sur la nécessité de joindre l'écude des Médailles anciennes à l'Histoire des faits. II. Une Dissertation fur manière dont les études s'introduisirent chez les Romains, & fur les causes qui firent décheoir les lettres parmi eux. III, Une autre Differtation fur un monument de la Deesse Isis. Ces trois ouvrages ont été publiés à Paris in-8°, 1758. chez Martin, sous le titre d'Œuvres diverses de l'abbe Oliva. I V. Une Edition d'un manuscrit de Silvestri sur un ancien monument de Castor & de Pollux, avec la Vie de l'auteur, in-8°. V. Une Edition in-4°, de plusieurs Lettres du Pogge, qui n'avoient point encore paru. VI. Une Traduction françoise des Farfalloni de l'abbé Lancelotti: platfanterie ingénieuse, qui eut beaucoup de fuccès à Rome. Cette traduction n'a pas été imprimée. VII. Un Catalogue manuscrit de la Bibliothèque du cardinal de Rohan, en 25 vol. in-fol. VIII. Traduction, en latin, du Traité des Etudes de l'abbé Fleury.

OLIVARES, (Gaspar de Guzman duc d') d'une illustre maison d'Espagne, acquit une grande faveur auprès de Philippe IV. Après avoir été son favori, il devint son 1er ministre à la place du duc d'Uzeda; qu'il eut l'adresse de supplanter, & jouit d'une autorité presque absolue pendant 22 ans. Au lieu de songer à faire fleurir le royaume par le commerce, il ne s'occupa que des moyens d'en tirer de l'argent pour soutenir la guerre avec nées de recherches continuelles les puissances voisines. Sa dureté enrichirent prodigieusement le dé- inflexible sut cause que la Cata-

les priviléges qu'on vouloit lui enlever. Les Portugais, poussés à bout par toutes sortes de mauvais traitemens, secouérent aussi le joug de cette cruelle domination, & reconnurent pour roi l'an 1640 le duc de Bragante. Les Espagnols battus fur terre par les François, & fur mer par les Hollandois, & n'éprouvant par-tout que des malheurs, s'en prirent à la négligence du ministre. Leurs Plaintes parvinrent jusqu'au trône. On fut obligé de renvoyer l'an 1643 le ministre, au moment où, délivré de son plus redoutable rival, le cardinal de Richelieu, il autoit pu rétablir les affaires du gouvernement. Olivarès alloit être rappellé, s'il n'eût pas précipité ses espérances, dit Henault: " Car en » voulant se justifier par un écrit » qu'il publia, il offensa plusieurs » personnes puissantes, dont le » ressentiment sut tel, que le roi » jugea à propos de l'éloigner en-» core davantage, en le confinant » à Toro, où il mourut bientôt » de chagrin. »

OLIVE, (Pierre-Jean) Cordelier de Serignan dans le diocèfe de Beziers, étoit un partisan zèlé de la pauvreté & de la désappropriation des biens. Les religieux de son ordre, ennemis du joug qu'il vouloit leur imposer, cherchérent des erreurs dans son Traité de la Pauvreté & dans son Commentaire fur l'Apocalypse. Ils crurent en avoir trouvé plusieurs, qui furent censurées sur leur dénonciation. Olive expliqua sa doctrine dans le chapitre général tenu à Paris en 1292, & ses accusateurs furent confondus. Il mourut à Narbonne l'an 1297, en odeur de sainteré.

OLIVET, (Joseph Thoulier d') né a Salins en 1682, fut élevé par sons, & toute la maison de Sillery,

125 son pere, depuis conseiller au parlement de Besançon. Il entra de bonne heure chez les Jésuites, où il avoit un oncle distingué par son sçavoir. Après y avoir essayé ses talens en divers genres, comme poète, comme prédicateur, comme humaniste, il quitta cette compagnie célèbre à l'âge de 33 ans. Quelque tems avant sa sortie des Jésuites, on voulut lui confier l'éducation du prince des Asturies; il aima mieux venir à Paris, vivre dans le sein des lettres. Il se fit en peu d'années une telle réputation, que lorsqu'il étoit occupé à rendre les derniers soins à fon pere mourant, l'académie Françoise le choisit absent, par la seule considération de son mérite, en 1723. Il n'eut besoin que d'un ami, pour répondre à cette compagnie de son desir. L'étude de la langue Françoise devint alors son amour de préférence , sa pensée habituelle; mais il n'oublia pas les langues anciennes. Il s'attacha furtout à Cicéron, pour lequel il conçut une admiration qui tenoit de l'enthousiasme. La cour d'Angleterre lui proposa de faire une magnifique édition des ouvrages de cet orateur. Ayant montré les lettres qu'on lui écrivoit à ce sujet au cardinal de Fleury, & oubliant les riches promesses de l'étranger, il consacra à l'éducation de Monseigneur le Dauphin, le travais qu'il eût offert au duc de Cumberland. Cet ouvrage long & pénible parut en 9 vol. in-4°, en 1740, à Paris, avec des commentaires choisis, purement écrits & pleins d'érudition. L'abbé d'Olivet avoit eu des sa jeunesse les liaisons litteraires les plus étendues & les plus illustres. Il compta au nombre de ses amis, l'évêque de Sois-

le favant Huet, le Pere Hardouin, le Pere de Tournemine, Despréaux, Rousseau, le président Bouhier. &c. Newton & Pope le traitérent à Londres comme Clément XI l'avoit traité à Rome, avec une distinction qui supposoit une haute estime. Il avoit l'accès le plus familier chez le cardinal de Fleury; l'évêque de Mirepoix l'écoutoit avec confiance. Les deux prélats furent plus d'une fois étonnés de son zèle pour les autres, & de son indifférence pour lui-même. Comme il se contentoit de peu, il laissa de grandes épargnes à sa mort, arrivée le 8 Octobre 1768. L'abbé d'Olivet étoit un excellent critique, un grammairien consommé. Sçavant sans pédanterie & sans faste, il n'avoit pas moins de goût que de sçavoir. Ses ouvrages sont : I. Entretiens de Cicéron sur la Nature des Dieux, traduits en françois, 1765, 2 vol. in-12. Le président Bouhier eut part à cette version. dont les notes sont sçavantes. II. La traduction des Philippiques de Démosthènes & des Catilinaires de Cicéron, élégante & fidelle, conjointement avec le prés. Bouhier, 1765, in-12. III. Histoire de l'Académie Françoise, pour servir de suite à celle de Pelisson, in - 12: ouvrage estimable pour les recherches, mais dont le flyle est quelquefois languissant. L'auteur entre d'ailleurs dans de petits détails, indignes de la gravité de l'histoire; & il n'a pas le talent qu'avoit Fontenelle, de peindre avec autant de finesse que d'énergie le caractére de ses personnages. IV. Tufculanes de Cicéron, dont trois sont traduites par l'abbé d'Olivet, & les deux autres par le prés. Bouhier. V. Remarques sur Racine, in-12. (Voyez l'article de ce grand poète, & celui de l'abbé des Fontaines.)

VI. Pensées de Cicéron pour fervir l'éducation de la Jeunesse, in-12. Tou tes les traductions de l'abbé d'O livet jouissent d'une estime géné rale. Ce fut le hazard qui le fi traducteur. Il s'agissoit de revoir quelques versions de l'abbé Maucroix. L'habile littérateur. les resit d'un bout à l'autre, & les donna au public sous le nom de Maucroix. Lorsque dans la suite il voulut revendiquer son propre bien, il eut à combattre, & fue obligé de produire ses titres. Sa traduction des Entretiens de Cicéron sur la Nature des Dieux, & l'édition du fameux Traité d'Huet, de la Foiblesse de l'Esprit humain, lui agțirérent des démêlés fâcheux,& l'engagérent à brûler une Histoire de l'Académie d'Athènes, qui auroit figuré avec celle de l'Académic Françoise, & qui auroit été plus intéressante.

OLIVETAN, (Robert) parent du fameux Calvin, fit imprimer à Neuf-Châtel en 1535, in-fol., une Traduction françoise de la Bible. la première qui ait été faite fur l'hébreu & sur le grec. Elle est écrite d'un style dur & barbare, & n'est pas trop fidelle. Le caractére de l'impression est gothique, & la dica tion ne l'est pas moins. Sa rareté est son seul mérite. Calvin passe pour avoir eu la plus grande, part à cette traduction. Olivetan survécut peu à sa publication; car op prétend qu'elle fut cause qu'on l'empoisonna à Rome l'année d'après. On réimprima la Bible d'Olivetan à Genève, 1540, in-4°, revue par Jean Calvin & N. Malingre. Cette édition est encore plus rare que la première. On l'appelle la Bible de l'Epée, parce que c'étoit l'enseigne de l'imprimeur.

I. OLIVIER de Malmesbury, sçav. Bénédictin Anglois au x1° sié-

the, s'étant appliqué à la méchanique, voulut imiter Dédale & voler. ll s'élança du haut d'une tour; mais les ailes qu'il avoit attachées à ses bras & à ses pieds, n'ayant pu ke porter qu'environ 120 pas loin de cette tour, il se cassa les jambesen tombant, & mourut à Mal-

mesbury l'an 1060.

II. OLIVIER, (Séraphim) naul Lyon, étudia à Bologne en droit civil & canon. Etant allé à Rome, il y fut connu par Pie IV, devint auditeur de Rote, & exera cet emploi pendant 40 ans. biégoire XIII & Sixte V l'employérent en diverses nonciatures. Cléwent VIII hui donna en 1604 le chapeau de cardinal, à la récommandation du roi Henri IV. Il fut évêque de Rennes, après la mort du cardinal d'Ossat. On a de lui : Decisiones Rota Romana, en 2 vol. in-fol. à Rome, en 1614; & à Francfort, avec des additions & des notes, en 1615. Olivier mourur en 1609, âgé de 71 ans.

III. OLIVIER DE LEUVILLE, (Jacques ) fils d'un procureur au parlement de Paris, qui amassa de grands biens; parvint par son mérite à la charge d'avocat-général, & chfuire à la présidence du premier tribunal de la nation. Il s'y southit avec honneur, fut estimé des rois Louis XII & François I, & termina sa carrière en 1519, après avoir signalé sa gestion par

des services distingués.

IV. OLIVIER, (François) fils du précédent, & président-à-mortier au parlement de Paris, étoit un magistrat habile, éloquent, judicieux, fincére, bon ami, d'un courage inflexible, & d'une force d'esprit qui ne se relachoit jamais dans ce qu'il devoit à son roi & en 1545 la place de chancelier de de l'académie de Marseille, dont

France; mais la duchesse de Va-Lentinois lui fit ôter les sceaux, sous Henri II qu'elle gouvernoit. Rappellé à la cour par François II en 1559, il s'y trouva lorsque l'empereur Ferdinand I envoya l'évêque de Trente en France, pour y demander la restitution de Metz, Toul & Verdun. L'ambassadeur de Ferdinand avoit gagné la plupart des membres du conseil. Le chancelier, qui y présidoit, déconcerta ies meiures, en proposant de trancher la tête à celui qui favoriseroit ses demandes. Ce digne magistrat mourut à Amboise, en 1560. Sa postérité masculine finit à Charles Olivier, mort à 1671, à 22 ans.

V. OLIVIER , (Jean ) oncle du chancelier de France dont on vient de parler, fut év.d'Angers en 1532. De simple religieux étant devenu grand-aumônier au monastére de St Denys, & ensuite abbé de St Crespin & de St Médard de Soissons, il permuta cette derniére abbaye pour l'évêché d'Angers, où il partagea son tems entre les fonctions pastorales & les lettres. On a de lui un Poéme latin, intitulé: Jani Olivarii Pandora, Paris 1542, in-12; & Reims 1618, in-8°. Cet ouvrage acquit à l'auteur parmi ses contemporains une réputation qui a un peu dégénéré. Il fut traduit en françois par Gabr. Michel de Tours, dès qu'il parut, in-12. Ce prélat littérateur gouverna son diocèse avec autant de zèle que de lumière, & fit le bien fans faste & fans oftentation: il mourut en 1540.

VI. OLIVIER, (Claude-Matthieu) avocat au parlement d'Aix, né à Marseille en 1701, parut avec éclat dans le barreau. Il cona sa patrie. François I, lui donna tribua beaucoup à l'établissement il fut un des premiers membres. C'étoit un homme d'un esprit vif & facile. Quelques heures enlevées à son amour pour la société & les plaisirs, lui suffisoient souv. pour se mettre en état de parler & d'écrire, même fur descauses importantes; mais ses ouvr. se sentoient ordinairement de cette précipitation. Excessif en tout, après avoir donné 15 jours à étudier le Code & le Digeste, ou à se remplir des beautés de Demosthènes, d'Homére, de Cicéron, de Bossuet, il en abandonnoit 15 autres, souvent un mois entier, à une vie désoccupée & frivole. Il mourut en 1736, à 35 ans, après avoir publié: I. L'Histoire de Philippe, Roi de Macédoine; & pere d'Alexandre le Grand, 2 vol. in-12. Nul écrivain n'a si bien dévelopé l'Histoire du siécle de Philippe, les intérêts des peuples de la Grèce, leurs mœurs & leurs coutumes; mais fon ouvrage manque d'art. Les digresnons font trop frequentes & quelquefois ennuyeuses. Le style n'est nullement historique. Il est en général sec, décousu, & sur le ton de differtation. On y rencontre cependant des morceaux pleins de feu & de graces, & des tours vraiment originaux. La maladie dont son cerveau fut attaqué, & qui le fit languir pendant plusieurs années, l'empêcha d'y mettre la dernière main. II. Mémoires sur les secours donnés aux Romains par les Marseillois, pendant la 11e Guerre Punique. III. Mémoires sur les secours donnés aux Romains par les Marseillois, durant, la Guerre contre les Gaulois.

OLLENIX, Voy. MONTREUX. OLONNE, (Louis de la Trimouille, comte d') né en 1626, se trouva à la bataille de Nortlingue en 1645, commanda les chevaux-

légers à la majorité de Louis XIV. & mourut en 1686, sans laisser d'enfans. Il avoit épousé, en 1652, Catherine-Henriette d'Angennes, parente de la maréchale de la Ferté. C'est cette dame, morte en 1714, que le comte de Bussy n'a rendue que trop fameuse dans son Roman satyrique. Le frere du comte d'Olonne termina cette branche en 1690. Sa fille en a fait passer les biens dans la maison de Montmorency.

OLONNOIS, (Jean David 1') fameux aventurier du XVII. fiécle, naquit près d'Olonne en Poitou, dont il conserva le nom. Il quitta la France dès sa jeunesie, & s'embarqua à la Rochelle, où il s'engagea à un habitant des isses de l'Amérique. Lorsqu'il fut sorti de servitude, il se retira sur la côte de St-Domingue, où il se joignit aux Boucaniers. avoir mené ce genre de vie pendant quelque tems, il voulut aller faire des courses avec les aventuriers François qui se retiroient à l'isse de la Tortue, proche la grande Isle Espagnole. Il fit fort peu de voyages comme foldat; car ses camarades le prirentbientot pour commandant, & lui donnérent un vaisseau avec lequel il fit quelques prises. Les Espagnols armérent contre lui, tuérent presque tout son monde, & le blessérent; il se mit parmi les morts, & sauva sa vie par ce stratagême. Dès qu'ils furent retirés, il prit l'habit d'un Espagnol qui avoit été tué dans le combat, & s'approcha de la ville de Campesche. Il trouva le moyen d'y parler à quelques esclaves, auxquels il promettoit la liberté s'ils vouloient lui obéir. Ces esclaves amenérent le canot de leur maître à l'Olonnois, qui se sauva à la Tortue; ensuite

il le présenta ensuite avec deux canots devant la Havane. Le gouverneur de cette isle envoya contre lui une frégate de dix piéces de canon. L'Olonneis s'en rendit maitre, & coupa lui-même la tête a tous les Espagnols, qu'il fit passer devant lui l'un après l'autre, ne pardonnant qu'au dernier, qu'il envoya au gouverneur de la Havane pour lui annoncer qu'il lui préparoit le même traitement. Cet homme, austi cruel qu'intrépide, fut pris après plusieurs auwes exploits, par les Indiens fau**vages, qui l**e hachérene par quar· tiers, le firent rôtir & le mangérent.

OLYBRIUS, (Anicius) de l'ancienne & illustre famille des Anices, épouse Placidie, sœur de l'emperour Valencinien III, qui l'envoya en Italie à la tête d'une armee. Le général Ricimer s'y étoit tévolté contre l'empareur Anthemiss. Le rebelle, au lieu de comhaure Olybrius, le fix proclamer empereur au commencement d'Avril 472, après avoir détrômé Anthemius. Obybrius resta paisible pofsesseur de l'empire d'Occident; mais il n'eut pas le tems d'exésurer rien de mémorable. Il mourut le 23 Octobre, après un règne très-court. Ce prince étoit recommandable par son courage, ses monrs, la piété & son patriotisme. Il laissa une fille nommée Julienne, qui épousa le patrice Arcobinde; celui ci refusa l'empire d'Orient, que la peuple de Consuntinople, mécontent de la conduite de l'emper. Anaflase, vouloit lui faire accepter.

OLYMPIAS, soeur d'Alexandre tion de son empire. Philippe Ariroi des Epirates, semme de Philippe roi de Macédoine, & mere rent des troubles dans la Macélippe roi de Macédoine, & mere rent des troubles dans la Macéd'Alexandre le Grand, est qu's conque par son esprit que par son amrome V.

bition: Son époux l'ayant soupçonnée d'infidélité, la répudia, pour épouser Cléopâtre nièce d'Attale. Olympias fut d'autant plus sensible à sa chute, que les cérémonies du mariage de sa rivale furent magnifiques. Attale eut l'imprudence de dire, au milieu d'un repas donné pendant le cours de ces têtes brillantes: "Qu'il ne lui » restoit plus qu'à prier les Dieux » d'accorder un légitime fucces-» feur au roi Philippe. » Alexandre fils de Philippe, piqué de cette double insulæ pour sa mere & pour lui : Misérable! lui dit-il , me prends-tu pour un bâtard i 🐍 lui jetta en même tems sa coupe à la tête. Après la mort de Philippe, à laquelle on foupçonna Olympias d'avoir eu part, elle accourut de l'Epire, où elle s'étoit réfugiée auprès du roi fon frere, & vint cabaler en Macédoine. Se rappellant avec indignation l'outrage ignominieux qu'on lui avoit fait, elle rassembla les membres épars du meurtrier de son mari. Iui mit une couronne d'or fur la tête, & après lui avoir fait rendre les derniers devoirs, elle plaça l'urne qui contenoit sa cendre, a côté de celle du roi de Macédoine. Tous ses soins se bornérent alors à gouverner son fils, qui n'aimoit pas à l'être. Elle le railla quelquefois sur sa vanité. Alexandre ayant pris le titre de Fils de Jupiter dans une lettre qu'il lui écrivoir, elle lui répondit : Qu'aije fait, pour que vous veuillez me mettre mal avec Junon? Le conquérant Macédonien étant mort, sa mere tâcha de recueillir une portion de son empire. Philippe Aridée & sa semme Euridice excitéordonna encore le supplice, de Nicanor, stere de Cassandre, & de
cent des principaux Macceloniens
attachés à son parci. Cassandre, outré de tant de crusutés, vint mettre le siège devant Bydne, où
cette princesse s'etoit résugiée.
La ville se rendit, & Olympias sut
condainnée à more l'an 3 16 avant
J. C. Les parces de ceux qu'elleavoit sait périr, susent ses bourréaux.

OLYMPTODORE, philosophe Péripatéticien d'Alexandrie, sous Théodose le Jenne, a fait des Committeeres sur quelques Traisés d'Arristote, 1951, in-sol, minis que sur Platon; & une Vie, de Platon, où il y a bien des choses qui ne se trouvent que dans Diogène Laërce. Jacques Windet a traduit cette Vie en latin, & l'a enrichte de sçavantes notes.

OLYMPO, Voy. OLIMPO.

I. OMAR I, fuccesseur d'Aboubèkre, & second calife des Musulmans, après Mahomet son gendre, commença fon règne l'an 634 de J.C. Ce prince fut un des plus rapides conquérant qui aient désole la terre. Il pris d'abord Damus, capitale de la Syrie, & chassa les Grecs de cette province & de la Phénicie. Il tourna enfine ses armes vers Jerusalem. & la reçut à composition, après un siège opiniarre. Dans le même tems, fes lieutenens s'avancoient en Perse, & défaisoient en bataille rangee Ifdigerde, Ae dernier des rois l'dolâtres de cette grande monarchie. Cette victoire fut suivie de la prise de Moedain, la capitale de l'empire des Perses. Amrou, un de les lieurenans, battit les troupes de l'empereur Heraclius; Memphis & Alexandrie se rendirent; l'Egypte entière & une partie de la Libye furent ealevées

ann Romains. C'est dans cettes. conquête que sut brûlée la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, monument des connoissances & des erreurs des hommes, commencée par Prolomée Philadelphe, & augmentée par tant de rois. Aloreles Sarafins no vouloient: d'autre science que celle de l'Alcoran 5. mais ils faisoient déja voit queleur gémie pouvoits'étendre à tout. -L'entreprise de manuveller en Egypte l'ancien canal creusé par les rois, rétablis ensuite par Trajun, 80 de rejoindre ainfi le Nistair la Mer-Rouge's est digne des fides : cles les plus éclairés. Un gouverneur d'Egypte entreprit ce grand travail fous le califat d'Omar; &c en vint a bout. Rien ne résidoit aux armes des Mufulmads riele. poussérent leurs conquêtes hima avant dans l'Afrique, & somième, fuivant quelques - uns , juiquimint. Indes. Omer ne jouit pas longtems de ses conquêres; il furradfassinó l'an 644 de J. C. par un esclave Perfan. Pendant fon regne ... qui ne fut que d'environ 10 ans. les Arabes se rendirent maitres de-36000 villes , places où châidaux . détruifirent 4000 Temples des Chrétiens ou Idolâtres, & firent bâtir 1400 Mosquées pour Lexery. cice de leur religion. L'enthous fiafine les animeit autant dans leurs. conquêres, que le defir de dominer & de s'enrichir. Quar se bor-, soit dans sa table & ses, vêsemens au feul nécessaire, impliée mourrissant que de pain d'orge, inc. buvant que de l'eau. Le pratiquant toutes les austérités prescrites par l'Alcoran. Le Mahomérisme n'a point eu d'Apôtre plus zèlé & plus . verment the ce guerrier. It fur le premier qui rondit le califat electif, moulant que le mérite seul. pûr sébever à cette dignité, & so

tontentant de demander pour son fils une place dans le conseil-d'état. Ce sut lui qui bâtit le grand-Caire.

IL OMAR II, KAII calife de la sace des Ommiades, succèda à for cousin Soliman + d'an 717 de I.C. II attaqua Confiantinople avec toutes les machines & soutes les rules de guerre imaginables; mais il fut obligé d'en lever le fiége, & fa flotte syant été submergee par une horrible tempête, il persécuta cruellement les Chrétiens de son campire. See zèle outre pour sa religion en éxoir le, monti, car d'ailleurs il écoit équisable : on voici une preuve remarquable. Les Comiade les prédécesseurs avoient ciable des malédictions folemnelles contre la mômoire d'Ali , afin de la rendre exécuable à tous les peuplemomar voulut abolir ces anathemost parce qu'il les croyoit injustes. C'étois rouyeir la rouse du trène aux Alides, Pour le garantirdeucesse révolution, la famille le fa empeisonner auprès d'Emèse, ville de Syrie, l'an 720 de J. C. après um nègne de 2 ans 5 mois.

Nurembers, obtint: parison seavoirita place de professeur en soquence, ren morale es en poesse à
Alrods où il mourist en 1708, à
equina. On a de lui : I. Eshica Pyplagorical II. Eshica Platonica, qui
acresses pecadian virtuem quotidie confilmitant III: Theatrum virtuem es
viriorum de Aristotele quissorum. IV.
Invenci Historia Evangelica eum notiis Ces-currages ne sont guéres

confunds anjourd'hui.

OMER, (St) Audomanu, ne dens le vat de Goldenchal, près de Conflance, flat le haut Rhin, d'une limille moble & riche, se regira dens sa jeunesse au monassère de Luxeuil, & sur nommé évêque de

Ténousse par le roi Dagolert, en 696. Il travaille avec zèle à rétablir la discipline dans son diocèle, & bâric le monastère de Sichit, auquel S. Berein, qui en fut la second abbél, donna son nom. Sa mort sut saints comme sa vie; elle arriva en 668;

omphale, reine de Lydie, se famme d'Horade, répondit à l'amour de ce héros, parce que, selon la Fable, il tua, près du seuve sangaris, un Serpene qui désoloit son voyaume. Horade eut tant de passion pour cette princesse, qu'il prenoit sa quenouille se s'ampsoit à siler evec elle.

OMPHALIUS, (Jacques) natif d'Andernach, dans l'électorat de Cologne, fut un habile jurisconfulte, & conseiller du duc de Grèves. Il mourut en 1570. On a de lui plusieurs ouvrages en latin, qui contiennent un grand sonds de littérature; le plus connu est celui qui a pour titre: De l'office & du pouvoir du Prince.

ONAN, fils de Juda, & petit-fils de Jacob, Juda ayant donné Thamar pour femme à Har, fon fils aîné, celui-ti mourut sans avoir, d'enfans; alors Juda fit épouser Thamar à Onan, son second fils, asin qu'il sit revivre le nom de Lou stere. Mais Onan empêcha par une action détestable que Thamar ne devint mero, & le Seigneur le frappa de mort.

ONESIME, Phrygien, esclave de Philemon, ami de S. Paul, sit un vol considérable à son maître, se sauva de téndontra S. Paul à Rome. Cet Apôtre le convertit, & lui donna une lieure pour Philemon, qui, ravi de vois son esclave Chrétien, le combla de biens en le mertant en liberté. On croix que S. Paul le sir évê que de Bérée en Macédoine

Lij

Oh il couronna sa vie più le martyre. '

ONESIPHORE, disciple de S. Paul; fouffrit le mirryre avec S. Porphyre, & fut trainé à la queue d'un cheval.

ONGOSCHIO, Voyer FIDERI.

A ONIAS I, fuocefieur de faddoa ou loaddre, obrint le fouverain .pontificat Pan 324 avant J. C. Penstant ion, gouvernement, Etolowie durnommé Sour, fils de Lagus, prin Jérusalem par trahison; un jour de Sabbar, que les Juifs l'avoient meon dans la ville comme ami.

II: ONIAS II, grand-prêtre l'an 242 avant J. C. étoit un homme de peu d'esprit & d'une avarice -fordide. Il refusa de payer le tribut de 20 talens d'argent que ses prédécesseurs avoient toujours payé aux rois d'Egypte, comme un hommage qu'ils faisoient à cette couronne. Prolomée Evergète, qui régnoit alors, envoya à Jérusalem un de ses courtisans pour demander les arrérages qui montoient fort haut: menaçant cette ville, en cas de refus, d'abandon-'ner la Judée à ses soldats, & d'y envoyer d'autres habitans à la place des Juifs. Ces menaces mirent l'alarme dans Jérusalem. Onias fut le seul qui ne s'en effraya point; & les Juiss alloient éprouver les derniers malheurs, si Joseph, neveu du grand-prêtre, n'eût détourné l'orage par sa prudence. Il se fit députer à la cour d'Egypte: il Içut si bien gagner l'esprit du roi & de la reine, qu'il se fit donner la ferme des tributs du roi dans les provinces de Célésyrie & de Palestine. Cet emploi se mit en état d'aquitter les sommes dues ner par Andronie, gouverneur du par son oncle, & fut le salut de sa nation. Onias eut pour successeur Simon II son fils.

ONI

III. ONIAS III, fils de Simo: & petit-fils diOnius II, fue étal dans la gratide facrificature apri la mort de son pere, vers 12: 200 avant J. C. Cétoit un homm juste, qui a mérité que le Se-Espi lui donnât les plus grandes louat ges. Sa pieté & sa sermeté faisoiez observer les loix de Dieu dans Je tusalem; & inspiroient aux roj mêmes & aux princes idolâtres un grand respect pour le Tempile du Seigneur. C'est sous lui qu'arri va l'histoire d'Héliodore. Un Jud nomme Simon, outré de la réfiftari ce qu'Onias apportoit à ses injustes entreprises, fit dire à Seleucus, roi de Syrie, qu'il y avoit dans les tréfors du Temple des sommes immenses, qu'il pouvoit facisement faire passer dans le sien. Le toi, sur cet avis, envoya à Jérufaiem Héliodore : (Voyez ce mot.) Le perfide Simon, toujours plus animé contre Onias, ne ceffoit de le faire passer pour l'auteur de rous les troubles qu'il excitoir luimême. Onias, craignant les fuites 'de'tes accusations, se détermina à aller à Antioche pour se justifier auprès du roi Seleucis: ce prince mourut fur ces entrefaites. Amtochus Epiphanes, fon frere ; lui ayant succede, Jason frere d'Onias, fai desiroit avec ardeur d'être élevé a la souveraine sacrificature, l'àcheta du roi à prix d'argent, & en dépouilla son frere, qui se recira dans l'asyle du bois de Daphaé. Ce faint homme n'y fut pas en Mrete; car Menebaus, qui avoit usurpé sur la son la son véraine sacrificature, & pillé les vales d'or du Temple, farigué des reproches que lui en faisoit Onias, le sit affaiipays. Ce meurtre révolta source monde. Le roi lui-même, sensible à la mort d'un fi grand homme, ne put

rotenir fes lannes, & la venges fue l'auxeur, qu'il fit tuer au même heu où il avoit commis cette impiété... Onias laissa un fils, qui, se voyant exclus de la dignité de son perc par l'ambition de Jason & de Mémelaus, ses oncles, & par l'injustice des rois de Syrie, se résugiz on Egypte auprès du roi Ptolomée Phibonezor. Ce prince lui accorda la permission de saire bâtir un Temple au vrai Dieu dans la présecture d'Héliopolis. Il appella ce Temple Onion, & le construisit sur le modèle de celui de Jérusalem. Il y établit des Prêtres & des Lévites, qui faisoient le même service & pratiquoient les mêmes cérémonies que dans le vrai Temple. Le roi lui assigna de grandes terres & de fotts revenus, pour l'entretien des Prêtres & pour les besoins du Temple. Après la ruine de Jérusalem, Vespasien, craignant que les Juiss ne se retirassent en Egypte & ne continuationt à faire les exercices de leur religion dans le Temple d'Héliopolis, le fit dépouiller de tous ses ornemens, & en fit fermer les portes.

IV. ONIAS, Juif d'une vertu éminente, obtint de Dieu par ses priéres la fin d'une cruelle famine, qui affligeoit ses competriotes; mais il n'obligea que des ingrats. Voyant la guerre allumée pour le pontificat entre Hircan & Arifsobule; il se retira dans une caverme pour ne point prendre part à ses horreurs, l'un & l'autre parti étant composé de Juiss. Il sur cependant accusé d'être de celui d'Hyrcan. Comme on voulut le forcer à maudire Aristabule & les sacrificateurs attachés au Temple, le saint homme fit cette prière: Grand Dien, puisque ceux-ci sont votre Peu- propos, que les anciens Païens ont ple & ceux-là vos Sacrificateurs, je eu quelque conngissance de la

si les aueres ! Le peuple fueleux l'accabla aussi-tôt de pierres; & co crime fut puni peu après par le même siéau dont Dieu, à sa confidération, les avoit délivrés.

ONKELOS, furnommé le Proselvie, fameux rabbin du 1" sécle, est auteur de la première Paraphrafe Chaldaïque sus le Pentateuque. On dit dans le Talmud, qu'il fit les funérailles du rabbin Gamaliel, & que pour les rendre plus magnifiques, il y brûla des meubles pœur la valeur de plus de 20,000 hv. C'étoit la coutume des Hébreux de brûler le lit & les autres meubles des rois après leur mort. On observoit la même cérémonie aux funérailles des présidens de la Synagogue, tel qu'étoit Gamaliel.

ONOMACRITE, poëte Grec, que l'on croit auteur des Poësies attribuées à Orphée & à Musée, floriffoit vers l'an 516 avant J. C. Il fut chassé d'Athènes par Hipparque.

un des fils de Pisistrate.

ONOSANDER, philosophe Platonicien, dont il nous reste un Traité Du devoir & des vertus d'un Général d'Armée, que Rigault a publié en 1600, in - 4°, en grec, avec une bonne traduction latine. Blaise de Vigenére l'a traduit en françois, in-4°, & sa version est rare: elle parut à Paris en 1605. M. Le baron de Zurlauben en a donné une meilleure dans sa Bibliothèque Milisaire, 1760, 3 vol. in-12. Il y en a une édition grecque & franç. à Nuremberg, 1762, in-f. qui est estimée.

ONSEMBRAY, Voyer PAJOT. OPHIONEE, chef des Démons qui se révolterent contre Jupiser, au rapport de Phérécide Syrien: d'où quelques Mythologistes bizarres ont conclu, affez mal-àvous conjure de n'exqueer ni les une chute de Lucifer. Ce mot grec fi-

gnisie Serpent; ce qui a encore contribué à accréditer ce système.

OPHNI & PHINEES, enfans du grand - pretre Hell , furent austi impies & austi mechans que leur pere étdit fage & vertueux. faisoient violence aux femmes & aux filles qui venoient au Temple, s'approprioient les offrandes, & exigeoient des contributions pour rendre la justice ou plutôt l'injustice. L'Ectiture les appelle Fils de Belial. Mais Dieu arrêta & vengea tous ces crimes par les armes des Philistins dans la sanglante baraille d'Aphée, où Ophni & Phinées, quoiqu'ils eussent apporté l'Arche, espérant par sa présence assurer la victoire aux Justs, furent tués en combattant pour la défense de l'Arche même, laquelle tomba au pouvoir de leurs ennemis.

OPILIUS, (Aurelius) habile grammairien, auteur d'un ouvrage intitulé: Libri Musarum, florissoit l'an 94 avant J. C. Ce recueil n'est pas venu jusqu'à nous.

I. OPITIUS, (Martin) poëte de Breslau, s'est sait un nom célèbre par ses Poësies latines, & encore plus par ses Poësies allemandes. On a de lui des Sylves, des Epigrammes, un Poëme du Vésuve, les Dissiques de Caton, &c. Ses vers allemands, qui l'ont mis à la tête des poëtes de sa nation, sont également naturels & brillans. Ils ont été recueillis à Amsterdam en 1698. Les latins l'avoient été en 1681 & 1640, in-8°. L'auteur mourut en 1639, aimé & estimé.

II. OPITIUS, (Henri) théologien Luthérien, né à Altenburg en Misnie l'an 1642, sut prosesseur en langues orientales & en théologie à Kiel, où il mourut en 1712. On à de lui un grand nombre d'ouvrages sur les antiquités Hébraiques; il ternit sa réputation,

en voulant établir le rapport de la langue Grecque avec les langues Orientales, selon la méthode que Wasmuth avoit suivie pour montrer la liaison que tous les dialectes de l'Orient ont entr'eux. Cette envie bizarre d'assujettir la langue Grecque aux mêmes regles que l'Hébreu, l'engagea à donner quelques livres ridicules. Opitius étoit d'ailleurs un des hommes les plus sçavans de sa secte & de son siécle. On ne recherche de lui que sa Biblia Hebraica, Kiloni, 1719, in-4°, 2 vol.

OPMÉER, (Pierre) natif d'Amfterdam, se distingua par son érudition, & par son zèle pour la défense de la religion Catholique. On a de sui: I. Un Traité de l'Office de la Messe. II. L'Histoire des Martyrs de Gorcum & de Hollande. III. Une Chronique, in-fol., 1611. Cet écrivain mourut à Delst en 1595,

âgé de 69 ans.

OPORIN, (Jean) imprimeur de Bale, vit le jour en 1507. Il fut plus favorisé de la nature que de la fortune: obligé d'être maître d'école pour avoir du pain; transcrivit des manuscrits, & se mit en état d'être correcteur d'imprimerie & enfin imprimeur luimême. Il enrichit la république des leures, de plusieurs ouvrages des Anciens, imprimés avec une exactitude scrupuleuse, & ornés de Tables très-amples. Il mourut en 1568, à 61 ans. Il s'étoit imposé dans sa jeunesse le joug du mariage. Sa 1' femme étoit une Furie; la feconde étoir une prodigue 3 il eut le bonheur de les perdre, & il passa en paix le reste de ses jours avec 2 autres femmes plus sages, qu'il épousa successivement. On a de lui : I. De sçavantes Scholies sur defférens ouvrages de Cicéron. II. Des Notes pleines d'érudicion sur quelques endroits de Dénosthènes. III. L'édition de 38

Poetes Bucoliques.

OPPEDE, (Jean Meynier, baron d') premier président au parlement d'Aix, est célèbre dans l'Histoire par son zèle cruel pour la religion Catholique. Le parlement de Provence ordonna, en 1540, par un arrêt solemnei, que toutes les maisons de Mérindol. occupées par les hérétiques nommés Vaudois, servient entiérement démolies, ainsi que les châteaux & les forts qui leur appartenoient. Dix-neuf des principaux habitans de ce bourg furent condamnés à périr par le feu. Les Vaudois eftrayés députérent vers le cardinal Sadolet, évêque de Carpentras, prélat philosophe, qui les reçut avec bonté & intercéda pour eux. François I, touché par leurs repréfentations, leur pardonna, à condition qu'ils abjureroient leurs erreurs. On n'abjure guère par force ce qu'on a succé avec le lait. D'Oppède, irrité de l'opiniatreté de ces esprits inflexibles, sit exécuter en 1545 l'arrêt dont on avoit fulpendu l'exécution. Il falloit des troupes: d'Oppède & l'avoçat-général Guérin, s'étant fait une petite armée, fondirent sur Cabriéres & Mérindol, tuérent tout ce qu'ils' rencontrérent, brûlérent les maisons, les granges, les moissons & les arbres. Les fugitifs furent poursuivis à la lueur de l'embrasement. Il ne restoit dans le bourg de Cabriéres que 60 hommes & 30 femmes. Ils se rendent, sous la promesse qu'on épargnera leur vie; mais à peine se sont-ils rendus, qu'on les massacre. Quelques femmes réfugiées dans une Eglise, ensont tirées par l'ordre de l'implacable d'Oppède; il les enforme dans une grange, à laq. il fait mettre le

feu. On compta 44 villages mis en cendres; & lorsque les flammes fu. rent éteintes, la contrée, auparavant florissante & peuplée, fut un désert affreux où l'on ne voyoit que des cadavres. Le peu qui échapa, le lauva vers le Piemont. François, I eut horreur de cette exécution arroce. L'arrêt, dont il avoit permis l'execution, portoit seulement la mort de 19 hérétiques : d'Oppède & Guérin en firent périr plus de 4000 par le fer & par le seu, hommes, semmes & enfans: (Voyez Guerin.) Les seigneurs dont les villages & les châteaux avoient été consumés par les flammes, demandérent justice au roi, qui recommanda expresse. . ment à son fils Henri II, en mourant, de faire punir les auteurs de cette barbarie. L'affaire fut portée, en 1551, au parlement de Paris. Jamais cause ne sur plus solemnellement plaidée; elle tint 50 audiences consecutives. Le préfident d'Oppède parla avec tant de force & fit agir tant de protecteurs, qu'il sut renvoyé absous. U toucha fur-tout beaucoup par for Plaidoyer, qui commençoit par ces mots; Judica me, Deus, & discerne causam meam de gente non sanciá. U tàcha de prouver qu'il n'avoit fait qu'exécuter les ordres de Françqis 1 contre les sectaires; & que le roi avoit ordonné, qu'au cas qu'ils refusassent d'abjurer l'héréne, on les exterminat, comme Dieu avoit ordonné à Saut d'exterminer tous les Amalécites, C'est ainsi que cet homme dur & inflexible abusoit de l'Ecriture-sainte pour autoriser ses horreurs. C'étoix d'ailleurs un homme d'une probité & d'une intégrité incorruptibles; il exerça sa charge avec beaucoup d'honneur jusqu'a sa mort, arrivée en 1558, Les écriv. Protestans, & Liv

pleix, disent que la Justice divinè le punit de sa cruauté, en le saissant mourir dans des douleurs horribles. Ce que dit Maimbourg, que la vraie cause de ses douleurs nur sur la trahison d'un opérateur protestant, qui le sonda avec une sonde empoisonnée pour venger sa Secte; n'est un conte, qui n'a pas plus de sondement, que les autres sables imaginées par cet historien déclamateur. On a de sui une Traduction françoise de vi Triomphes de Pétrarque.

OPPENORT-, (Gilles - Maric) architecte, mort a Paris en 1730, est regarde par les connoisseurs comme un génie du premier ordre dans l'art qu'il a professé. Aucun maître n'a possédé, dans un dégré plus éminent, le dessin convenable à cet art. Le duc d'Orllans, régent du royaume, juste estimateur des talens, lui donna la place de directeur-général de ses bâtimens & jardins. Oppenore a laissé des Dessins, dont M. Huquier, artiste connoisseur, a gravé avec beaucoup de propreté & d'intelligence, une fuite confidérable.

OPPIEN, poëte Grec, natif d'Anazarbe, ville de Cilicie, florissoit dans le II fiécle sous le règne de l'empereut Caracalla. Ce poëte a composé plusieurs ouvrages, où l'on remarque beaucoup d'érudition, embellie par les charmes & la dé<u>l</u>icatesse de sa versification. Nous avons de lui cinq livres de la Pêche & quatre de la Chasse. L'empereur Caracalla, rouché des beautés de sa poësie, lui sit donner un écu d'or pour chaque vers du Cynegeticon ou Traité de la Chasse. C'est de-la que les vers d'Oppien, dit-on, furent appellés Vers dorés. Ce poëte sut moissonné par la peste dans sa patrie, au commencement du mi siécle, à l'âge de 30 ans. Ses compatriotes firent graver fur fors tombeau cette inscription : Les Dieux ne se sont hâtes de rappeller Oppien à la fleur de l'âge, que parce qu'il avoit déja surpassé les mortels. La meilleure édition de ses Poêmes, imprimés dés 1478, in-4°, est celle de Leyde; 1597, in-8°, en gree & en latin, avec des notes de Rietershuys pleines d'étudition. On a un Traduction en mauvais vers françois, par Florent Chrétien, du Pome de la Chasse, 1575, in-4°; & ent prose par Fermat, à Paris, 1690, in-12.

OPPORTUNE, (Ste) abbesséde de Montreuil dans le diocèle de Sèez, étoit d'une famille illustre, & sœur de Godegrand; évêque de ce siège. Elle mourut le 22 A vril 770, après avoir passé sa vie dans les exercices de la pénitence.

OPS, Voy. CYBÈLE.

I. OPSOPÆUS, (Vincent) Allemand, écrivain du xvi siècle, dont nous avons en latin un Poëme bacchique, intitulé: De arte bibendi, Francfort, 1573, in-8°, qui plut à ceux de sa nation.

II. OPSOPÆUS, (Jean) né à Breten dans le Palatinat, en 1556, fut correcteur de l'imprimerie de Wechel, qu'il fuivit à Paris, & auquel il fut fort utile par ses connoissances. Son zèle pour les nouveaux hérétiques le fit mettre 2 fois en prison. Il se confacra à la médecine, & il y fit de fi grands progrès, qu'étant de retour en Allemagne, on lui donna une chaire de professeur en cetté science à Heidelberg. Il y mourut en 1596, à 40 ans. Il avoit un frère nommé Simon, qui excella dans la pratique de l'art de guérir, comme lui brilloit dans la théorie. On a de Jean divers Traités d'Hippocrate, avec des traductions latines, corrigées;

à des remarques tirées de divers firudions Théologiques pour les jeunes manufezits. On lui doit encore le Recacil des Oracles des Sibylles,

Paris, 1607, in-8°.

OPSTRAET, (Jean) né à Betinghen, dans le pays de Liége, en kost, profesia d'abord la théoloție à Louvain, ensuite au seminaite de Malines. L'archevêque de cette ville, instruit de son attachement à Jansenius & à Quesnel, le renvoya comme un homme qu'il croyoit dangereux. De retour à Louvain, il entra dans les querelles excitées par les écrits de Steyaërt, & fut banni par lettre dé cachet, en 1704, de tous les états de *Philippe V*. Revenu à Louvain 2 ans après, lorsque cette ville passa sous la domination de l'empereur, il fur fait principal du collège de Faucon. Il mourut dans cet emploi en 1726. Ce sçavant avoit de l'esprit, de la lecture, & écrivoit assez bien en latin lorsqu'il le vouloit; mais fouvent il s'accommodoit exprès au style, plus prècis & moins pur, des Scholastiques. Sa vie exemplaire & son défintéressement le rendirent le modèle des Jansénistes de Hollande, ainsi que ses lumères l'en avoient rendu l'oracle. On a de lui un grand nombre d'ouvrages en latin & en françois, recherchés avec avidité par les partisas de Quesnel. Les principaux sont: I. Theses Theologica, 1706. On y trouve, (suivant le Lexicographe des Livres Janfénistes, cette plaisanterie basse & impie: « Que » les Messes pour les Morts ser-» vent bien plus au Réfectoire » qu'au Purgatoire; » mais c'est une calomnie. II. Differtation Théologique sur la manière d'administrer le Sacrement de Pénitence, contre 3 v. in-12, contre le même. IV. In- ment & ferré. La meilleure édi-

Theologiens. V. Le bon Pasteur, où l'on traite des devoirs des Pasteurs. Ce livre a été traduit en françois, par Heimani, ouré de Maltot près Caen, en 2 vol. in-12. VI. Le Théologien Chrésien, mis en franç. par St-André de Beauchêne, fils d'un président-à-mortier du parlement de Grenoble, & imprimé avec quelques retranchemens & quelques additions, à Paris en 1723, sous ce titre: Le Directeur d'un jeune Théologien, in 12. VII. Instructions Théologiques sur les Actes humains, en 3 vol. in - 12. VIII. Théologie Dogmatique, Morale, Pratique & Scholastique, en 3 vol. in-12. IX. Traité des Lieux Théologiques, en 3 vol. in-12. C'est un des plus estimes. X. Dissertation Theologique sur la Conversion du Pécheur. Ce livre a été traduit en françois, mais avec beaucoup de liberré, par l'abbé de Natte; & imprimé plusieurs fois sous ce titre: Idée de la Conversion du Pécheur. La derniére édition françoise est de 1732, en 2 vol. in-12, avec des additions qui ne sont pas du traducteur.

OPTAT, évêque de Milève, vule de Numidie en Afrique, fous l'empire de Valentinien & de Valens, a un nom célèbre dans l'Eglue, quoiqu'il n'y soit guéres connu que par ses ouvrages. S. Augustin, S. Jérôme, S. Fulgence le citent avec éloge. « Optat, (dit le premier, ) " pourroit être une » preuve de la vérité de l'Eglise » Catholique, fi elle s'appuyoit fur » la vertu de ses Ministres. » Nous n'avons d'Optat que VII Livres du Schisme des Donatistes, contre Parménien, évêque de cette Eglise. Cet ouvrage est une marque de son Suyert, in-12. III. La vraie Doc- érudition & de la netteté de son trine touchant le Baptême laborieux, esprit. Son style est noble, véhé-

tion de ce livre est celle du docteur du Pin, en 1700, in fol. L'é-Citeur l'a enrichie de courtes notes au bas des pages, avec un recueil de tous les Actes des Conciles, des Lettres des évêques, des Edits des empereurs, & des Actes des martyrs, qui ont du rapport à l'Histoire des Donatistes, disposés par ordre chronologique jusqu'au tems de Grégoire le Grand. On trouve à la tête une Préface sçavante Les des bien écrite, sur la vie, les Œuwres & les différ. éditions d'Optat.

ORANG-ZEB, Voyez, Au-RENG-ZEB.

LORANGE, (Philibert de Châ-Bons, prince d') né en 1502, quitta le service de François I en 1520, pique de ce-qu'à Fontainebleau Je maréchal-des-logis de la cour, par ordre du roi, l'avoit délogé pour faire place à un ambassadeur de Pologne; & passa à celui de Pempereur. Il perdit par ce changement sa principauté d'Orange. que le roi fit saisir, ainsi que le gouvernement de Bretagne, qu'il avoit eu dès le berceau. L'empeseur l'en dédommagea en lui donmant la principauté de Melphes, le duché de Gravina, plusieurs autres terres en Italie & en Flandres, & l'ordre de la Toison-d'or: Il fit ses premiéres armes à la reprise de Tournai sur les François en 1521, & commanda toute l'infanterie Espagnole au siège de Pontarable en 1522, Ayant été tait prisonnier par André Doria en 1524, il fut envoyé à la tour de Bourges, où il resta jusqu'au traité de Madrid, après la bataille de Pavie, par lequel l'empereur lui fit rendre sa principauté. Il sut général de l'armée Impériale en 1527, après la mort du connétable de Bourbon, & perdit la vie le 3 Août que en 13 livres, que Duchesne 2 1530, dans un combat en Toscane sait imprimer dans les Historia Nor-

près de Pistoye, où il commando les troupes de l'empereur contri les Florentins, alors en guerre ave le pape. Il n'avort pas encore at trint l'age de 28 ans, & ne lais sa qu'une fille, qui porta ses rigi tres & ses biens dans la maison de Nassau.

II. ORANGE, Voy. NASSAU.

GUILLAUME nº III.

ORANTES, (François) Cordelier Espagnol, marten 1584, affista en qualité de théologien au concile de Trente, où il propporiça un sçavant Discours en 1562. Il fext ensuite confesseur de Don Juan d'Autriche, puis évêque d'Oviedo en 1581. On a de lui, en latin; un Livre contre les Institutions de Calvia, &c.

ORBELLIS, (Nicolas de) Cordelier, natif d'Angers, mort en 1455, laissa un Abrégé de Théologie Jelon la doctrine de Scot ; 1858?...

ORBILIUS, ancien & célèbre grammairien de Bénévent, parvint à un fi grand âge, que l'on dis qu'il oublis tout ce qu'il fçavoit; & comme il ne scavoit que des mots, il n'oublia pas grand'chose.

ORCAN, Voyez ORKAN.

ORDRIC VITAL, originaire d'Orléans, né en Angleterre en 1075, fut amené, à l'âge de 102ns. en Normandie, & élevé dans l'abbaye d'Ouche, (S. Evroule) après que son pere, qui étoit prêtre & veuf, eut embrassé l'état monastique. Il en prit lui-même l'habit à 11 ans, & quoiqu'il eut reçu le soudiaconat dès 16 ans, il ne fur élevé au facerdoce que dans fa 32° année. Il passa toute sa vie dans l'état de simple religieux, n'étant occupé que de ses devoirs & de l'étude. Il mourut après 1143. Nous lui devons une Histoire Ecclésiasti-

maerum scriptores, Paris, 1619, in-fol. Cet ouvrage contient, parmi quancité de fables adoptées dans le fiécle d'Ordric, beaucoup de faits tres-intéressans qu'on ne trouvereit pas ailleurs, tant par rapport à la Normandie & à l'Angleterre, que par rapport à la France. Ce seroit un service rendu à la littérature, que de publier la nouvelle édition préparée par D. Bessin, que l'on comferve à l'abbaye de

St-Ouen de Rouen. OREGIUS, (Augustin) philosophe & théologien, né à Florence 🏍 parens pauvres, alla à Rome pour y faire ses écudes. On le plaça dans une petite pension bourgeoise, où il éprouva les mêmes sollicitations que le patriarche Jo-*Jeph*, & ne fut pas moins fidèle à son devoir. Il fuit de la maison de son hôtesse, & eut le courage de paffer une nuit d'hiver dans la rue, sans-habits. Le cardinal Bellarmin, instruit de sa vertu, le sit élever dans un collège de penfiomaires de la première qualité à Rome. Oregius fut chargé par le cardinal Barberin, d'examiner quel étoit le sentiment d'Aristote sur l'immortalité de l'ame; & c'est pour ce sojet qu'il publia en 1631, son livre insitulé: Aristotelis vera de rationalis Anima immortalitate Sensentia, in-4°. Enfin ce cardinal étant devenu pape sous le nom d'Urbain VIII, l'honora de la pourpre en 1634, & lui donna l'archevêché de Bénevent, où il mourut en 1635, à 58 ans. On a desa plume les Traites de Deo, de Trinitate, de Angelis, de Opere sex dierum; & d'autres ou vrages, imprimés à Rome en 1637 & en 1642, in-fol., par les foins de Nicolas Oregius, fon neven. Le cardinal Bellarmin l'appelloit son Théologien, & le duction de la Morale & de la Politipape Urbain VIII le nommoit son que d'Aristote, qu'il entreprit, ainsi

Dodeur.

ORELLANA, (Erançois) es. comme on le croit communément, le premier Européen qui a reconnu la rivière des Amazones., Il s'embarqua en 1539 assez près de Quito, sur la rivière de Coca, qui plus bas prend. le nom de Napo. De celle-ci il tomba dans une autre plus grande, & se laissant aller sans autre guide que le courant, il arriva au Cap du Nord, fur la côte de la Guyanne, après une navigation de près de 1800 lieues. Orellana périt 18 ans après, avec 3 vaisseaux qui lui avoient été confiés en Espagne, sans avoir pu retrouver l'embouchure de sa rivière. La rencontre qu'il fit, en la descendant, de quelques semmes armées, dont un cacique Indien lui avoit dit de se defier, la fit nommer rivière des Amazones.

QRESME, (Nicolas) docteur de Sorbonne 🧩 & grand-maître du collège de Navarre, natif de Caen. fut précepteur de Charles V, qui lui donna en 1377 l'évêché de Lisieux. On l'avoit député à Avignon en 1363 vers le pape Urbain V, à qui il perfuada de ne pas retourner à Rome. Oresme, de retour dans son diocèse, y fit fleurir la science & la piété. Les belles - lettres; la philosophie, la théologie & les bonnes œuvres, remplirent entiérement sa vie. qu'il termina saintement en 1382. Ses ouvrages les plus connus font: I. Un Discours contre les déréglemens de la cour de Rome. II. Un beau Traité De communicatione Idiomatum. III. Un Discours contre le changement de la Monnoie. IV. Un Traité de Antichristo, imprimé dans le tome IXe de l'Amplissima Collectio du Pere Martenne: il est plein de réflexions judicieuses V. Sa Traque la fuivante, par ordre du roi Charles V. VI. Celle du Traité de Pétrarque, des Remèdes de l'une 🚱 de l'autre fortune. On le fait auteur encore d'une Traduction Françoise de la Bible, qui est également attribuée à Raoul de Preste & à Guyars des Moulins.

I. ORESTE, roi de Mycenes, fils d'Agamemnon & de Clytemnestre, vengea la mort de fon pere par le conseil de sa sœur Electre, & n'épargna pas même sa propre mere, qui avoit participé au meurtre. Quelque tems après il alla en Epire, y poignarda Pyrrhus, au pied de l'Autel où il alloit époufer Hermione, & voulut enlever cette princesse: mais toujours agité des Furies depuis son parricide. l'Oracle lui ordonna d'aller dans la Tauride, pour se purifier de ses crimes. Il partit, accompagné de Pylade. son intime ami, qui ne vonsut jamais le quitter; & lorsqu'ils furent arrivés, ils furent zrrêtés par l'ordre de Thoas, roi de cette contrée, pour être sacristès. Oreste ayant été désigné pour Têtre le premier, Pylade voulut Snutilement prolonger la vie de son ami, en mourant à sa place; mais dans le moment qu'Oreste alloit recevoir le coup de couteau, Iphigénie sa sœur, prêtresse de Diane, le reconnut. Ils tuérent Thoas & prirent la fuite. Pylade épousa Ipiigénie, & Oreste Hermione, dont il gouverna les états. Il mourut de la morfure d'une vipère, vers l'an 1144 avant J. C.

1 II. ORESTE, préset d'Alexan-

drie, Voy. HYPATIE.

III. ORESTE, général Romain, Voy. Nepos, & II. GLYCERE.

IV. ORESTE, tyran de Rome, Voyer AUGUSTULE & ODOACRE.

ORFANEL, (Hyacinthe) Dominicain Espagnol, né à Valence ple de Zénon de Chypre, & médeen 1578, fut brûlé vif dans sa mis- cin de Julien l'Apostat, qui le se

son du Japon, en 1622. H 🗪 teur d'une Histoire de la prédicacion de l'Evangile au Japon, deputés I 60 jusqu'en 1621. Cet ouvrager exac & curieux sut imprimé à l'adadia

en 1633, in-4°.

ORGAGNA, (André de Ciccioné peintre, sculpteur & archi tecte, næif.de Florence en 1 329, mourus en 1389, âgé de 60 ams. C'est comme peintre qu'ils est sessdu recommandable, cil avoic was génie facile, & festalens auroriense pu être plus confidérables., fi .co maître est eu devant les yeux des plus beaux Ouvrages que coux quai existoient de son tems. C'està Pise qu'il a le plus travaillé; il 😗 🙉 peint un Jugement Universel. dans lequel il a affecté de représenter ses amis dans la gloire du Paradis, &c fes ennemis dans les flammes de l'Enfer.

ORGEMONT, (Pierre d') de Lagny-fur-Marne, confeiller au par-Iement de Paris sous le roi Philippe de Valois, s'éleva par son mérire. Il devint successivement materedes-requêtes de l'Hôtel, second président au même parlement, chancelier de Dauphiné, premier président, & enfin chancelier de France en 1373. Ce qu'il y a de fingulier, c'est que, suivant les Aistes anciens de la chambre des Comptés de Paris, il fut élu chancelier de France par voie de ferutin en présence du roi Charles V. Il exerça cette charge jusqu'au mois d'Octobre 1380, que son grand age l'obligea de remettre les sceaux au roi. Il mourut à Paris en 1989. avec une grande réputation d'intégrité. Sa postérité masculine sinit à François, mort en 1583.

ORGEVILLE, Voyer MORAIN-

VILLIERS.

ORIBASE DE PERGAME, disci-

mesteur de Constantinople. Il sut au Christianisme. A 18 aus, il se tile four les empereurs suivans, A se ser estimer des Barbares mèges par la venu. On le rappella has la suite. Il mourut au commencement du v' siècle. On a de hi un grand nombre d'ouvrages. masimés à Basic en 1557, en 3 rol. in-fol. & dans les Arus Medien Principes d'Etienne. Le plus estimé est son livro des Collections, enerepris à la priére de Julien. L'autenr avoit Builé, pour former ce recueil, dans Galien & dans les auwes médocins. Il étoit en 72 lisees, dont il me nous rette plus enesy. Son Anatomie parut a Leyde en 1735, M-4° ...

ORICELLARIUS, Voy. Ruc.

CELLAI, A. II.

ORICHOVIUS, ou ORECHO-

TIUS, Voyez OKSZI.

ORIENTIUS, écrivain ecclésaltique, & évêque d'Elvire en Espagne dans le vi° siècle, cultiva la morale & la poesse. Dans la Bibliothèque des Peres & dans le Trésor du P. Martenne, on trouve de lui des Averzissemens aux Fidèles, es vers, dont la poësie foible est relevée par l'excellence des pré-

ceptes qu'il y donne.

ORIFICUS, Voyer AURIFICUS. L ORIGENE, naquit à Alexandrie l'an 185 de J. C. & fut furnommé Adamantinus, à cause de son assidaité infacigable au travail. Son pere. Lécuide, l'élèva avec soin dans la religion Chrétienne & dans les sciences, & lui apprit de très - bonne heure l'Ecriturosainte. Origène donna des preuves de la grandeur de son génie dès is plus tendre jeunesse. Clément Alexandrin fut son maître. Son pere ayant été dénoncé comme

trouva chargé du soin d'instruire les fidèles à Alexandrie. Les hommes & les femmes accouroient ea foule à son école. La calomnie pouvoit l'attaquer; il crut lui fermer la bouche en se faisant eunuque, s'imaginant être autorisé à cette barbarie par un passage de l'Evangile. Après la mort de Sepeime-Sévére, un des plus ardens persécuteurs du Christianisme, arrivée en 211, Origène alla à Rome, & s'y fit des admirateurs & des amis. De retour à Alexandrie, il y reprit ses leçons, à la priére de Demetrius qui en étoit évêque. Une 🕛 émotion qui arriva dans cette ville, le sir retirer en secret dans la Palestine. Cette retraite l'exposa à la jalousie & au ressentiment de son évêque. Les prélats de la province l'engagérent, à force d'inftances, d'expliquer en public les divines Ecritures. Demetrius le tronva si mauvais, qu'il ne put s'empécher d'en écrire aux évêques de Palestine, comme d'une nouveauté inouïe. Alexandre, évêque de Jérusalem & Théodiste de Césarée. justifiérent hautement leur conduite. Ils alléguérent que c'étoit une coutume ancienne & générale, de voir des évêques se servir indifféremment de ceux qui avoient du talent & de la piété; & que c'étoit une espèce d'injustice, de fermer la bouche à des gens à qui Dieu avoit accordé le don de la parole. Demetrius, insenfible à leurs raisons, rappella Origène, qui continua d'étonner les fidèles par ses lumières, par ses vertus, par ses veilles, ses jeunes & son zele. L'Achaie se trouvant affligée de diverses hérésies, il y Chrétien & détenu dans les pri- fut appellé peu de tems après. En sons, il l'exhorta à souffrir le passant à Césarée de Palestine, il mertyre, plutôr que de renoncer fut ordonné prêtre par les évê-

ques qui s'y trouvérent. Ce fut-là le commencement des persécutions qui empoisonnérent sa vie, celui des troubles de l'Egypte, & des disputes qui déchirérent fi Iong-tems l'Eglise. St Alexandre défendit Origène, qui vint reprendre à Alexandrie ses exercices ordinaires; mais Demetrius, dont la réconciliation n'étoit que feinte, avant assemblé deux Conciles, le déposa du sacerdoce, lui défendir d'enseigner dans Alexandrie, l'obligea d'en fortir & l'excommunia. Cette condamnation fut approuvée à Rome, ainsi que par presque tous les autres évéques; mais les Eglises de la Palestine, de l'Arabie, de la Phénicie & de l'Achaie, entretinrent toujours communion avec Origine. Cependant Demetrius écrivoit de tous côtés pour le rendre odieux. Ce fut 'fur la peinture qu'en fit cet évêque, que l'Eglife Romaine le condamna. Origène s'en plaignit à ses amis, désavoua les erreurs qu'on lui imputoit, & se retira à Césarée en Palèstine. Théostiste, qui en étoit évêque, l'y reçut comme son maître, & lui confia le soin d'interpréter les Ecritures. Son persécuteur étant mort en 231, Origêne jouit du repos & de la gloire qu'il méritoit. Grégoire Thaumaturge **&** Athénodore son treve se renditent auprès de lui, & en apprirent les sciences humaines & les vérités sacrées. Une sanglante persécution s'étant allumée fous Maximin contre les Chrétiens, & particulièrement contre les prélats & les docteurs de l'Eglisé, Origène demeura caché pendant 2 ans. La paix fut rendue à l'Eglise par Gordien, l'an 237; Origène en profita pour faire un voyage en Grèce. ment attaqué & poursuivi avec Il demeura quelque tems à Athè- plus de chaleur, qu'il l'a été pen-nes, & après être retourné à Cé- dant sa vie & après sa mort. On

sarée, il alla en Arabie, à la perce re des évêques de certe provinces Leur motif étolt de retirer de l'erreur l'évêque de Bostre, nomime Béfylle, qui nioir que 🚾 J. G. » ent eu aucune existence avant. " l'Incarnation, voulent qu'il n'eût » commence à être Dieu qu'en nais n fant de la Vierge. n Origent mania cette affaire avec une dextérité : fingulière. Il parla fi éloquement ent à Bérylle, qu'il rétrada son et Peur & remercia depuis Original Les évêques d'Arabie i'appeliarent ensuite à un Coneile qu'ils tentreme contre certains hérériques, qui affürolent que ¼ la mort étoit domi. » mune au corps & à l'amo. « O Agente y altika; & il traita la euckion àvec tant de force, qu'il ramena au cheo. min de la vérité tous ceux qui s'en étoient écartés. Cetfe déférence. des évêques pour Origéte, sur un point qu'on croit être la phineipau le de ses erreurs; l'en juillée pletnement. Dèce ayant feredde, 1'an 249; à l'empereur Philippe quallus ma une nouvelle perfectition.' Office gène, regardé comme la principa. le colonne de l'Eglise, fût mis en prison. On le chargealle thinfiels ::: on lui mit au coû un tatean de : fer & des entraves aux pieds; offi lui fit souffrir plusieurs autres toutmens & on le menaça fouvent da feu; mais on ne le fit pas moutir. dans l'espérance d'en abattré plusieurs par sa chute. Origène, épuisé par les tourmens & les aiffiérités. mourut à Tyr, peu de tems après, l'an 254, dans sa 69° année. Peu d'auteurs ont autant travaille que lui ; peu d'hommes ont été autant admirés & aussi universellement estimés, qu'il le fut pendant longtems. Personne n'a été plus vive-

dut dire qu'Origène mérita, en partitisdivers traitemens. Qui n'au-Mamiré un homme qui, dès sa 🙀 tendre jeunesse, compta au milite de ses disciples, tout ce y avoit de savans parmi les dintiens, & de philosophes paratu Paiens, qui, à peine sorti **Aleman**e, fut jugé capable d'émana la mêre de l'école célèmadalskandrie "école qui sous hi sevine, celle du marryre? Sa visite ainsi que for génie fut si prope, que Léonide don pere albilities is poirrine loriqu'il dorwith, compe le fanctuaire de l'Espar divisio Un tel homme méri-Massaure, l'estime que tant and the second state of the second se **por lui : mais** il fut très-blàmaper 148 pa Annia accommoder les Yellow de la Religion avec les Platoniciens. C'est surminime fon livre des Principes com kallérériques, qu'il expohim history some fonde sur la Philipophie de Platon, & dont le Phopse fondamental est que touusint primes some médecinales. Maisk elle jan' pone penser avantaentiment de lui; puisqu'il ne Purpose qu'en dou-" r & que d'ailleurs, comme u an plaigé lui-même, tes Héréinteside son tems avoient fallissé fa purages. On lui a reproché; family qu'il étoir favorable Mistrialisme. Il réfute expresfinent qui croyoient que Dienetou corporel. Il dirque Dieu a faqi un corps, ni dans un corps; Wil estupe substance, simple, inselliting empre de toute composition, qui, Some qualque rappore qu'on l'envisage; L'es qu'une anne, & la source de touus les mulligences. Si Dieu, dit-il.,

tière étant effentiellement corruptible. il faudroit encore dire que Dieu est corruptible. Peut-on croire qu'un homme tel qu'Origène, qui conduit le Matérialitme jusqu'à ces conféquences, puisse être incertain sur l'immortalité de l'Etre-suprême? On ne s'est pas contenté de calomnier sa doctrine; on a calomnié sa conduite. On a prétendu que, pour sortir de prison, il fit semblant d'offrir de l'eacens à l'idole Sérapis à Alexandrie; mais c'est une imposture, forgée par les ennemis de ce grand-homme, & rapportée trop légérement par Se Epiphane. Ses ouvrages sont: 1. Une Exhortation au Martyre, qu'il composa pour animer ceux qui étoient dans les fers avec lui. IL Des Commentaires fur l'Ecriture-Sainte. Il est peut-être le premier qui l'ait expliquée toute entiére. Ses Explications étoient de trois fortes: des Notes abrégées sur les endroits difficiles: des Commentaires étendus, où il donnoit l'essor à son génie 2 & des Homélies au peuple, où il se bornoit aux explications morales, pour s'accommoder à la portée de ses auditeurs. Il nous reste une grande partie des Commentaires d'Origène; mais la plupart ne sont que des traductions fort libres. L'on y voit partout un grand fonds de doctrine & de piété. Il travailla à une édition de l'Ecriture à VI colonnes. Il l'intitula Hexaples. La 1<sup>re</sup> contenoit le Texte Hébreu en lettres hébraiques : la 2°, le même Texte en lettres grecques, en faveur de céux qui entendoient l'Hébreu sans le savoir lire : la 3° renfermoit la version d'Aquila : la 4° colonne, celle de Symmaque; un corps, comme tout corps est la 5º, celle des Septante; & la 60, composé de matière, il faudroit aussi celle de Théodotion. Il regardoit la . lie que Dien est matériel; & la ma- version des Sepeante comme la

plus authentique, & celle fur laquelle les autres devoient être corrigées. Les Octaples contenoient de plus deux Versions grecques qui avoient été trouvées depuis peu, sans qu'on en connût les auteurs. Origène travailla à rendre l'édition des Septante suffisante pour ceux qui n'étoient point en état de se procurer l'édition à plufieurs colonnes. III. On avoit reencilli de lui plus de mille Sermons, dont il nous reste une grande partie. Ce sont des discours familiers qu'il prononçoit fur le champ; & des notaires qu'il **É**crivoient pendant parloit, par l'art des notes qui s'est perdu. Il avoit ordinairement 7 fecrétaires, uniquement occupés à écrire ce qu'il dictoit. IV. Son livre des Principes. Il l'intitula zinsi, parce qu'il prétendoit y établir des principes auxquels il faut s'en tenir sur les matières de la religion, & qui doivent servir d'introduction a la théologie. C'est, de tous les ouvrages d'Origène, celui où il suit le plus le raisonnement humain & la philosophie de Platon. Nous ne l'avons que de la version de Rusin, qui déclare lui-même y avoir ajoûté ce qu'il lui a plu, & en avoir ôté tout ce qui lui paroissoit contraire à la doctrine de l'Eglise, principalement touchant la Trinité. On ne laisse pas d'y trouver encore des principes pernicieux. V. Le Traité contre Celse. Cet ennemi de la Reli gion Chrétienne avoit publié conre elle son Discours de vérité, qui étoit rempli d'injures & de calomnies. Origène n'a fait paroûre dans aucun de les écrits autant de science chrétienge & profane que dans celui-ci, ni employé tant de preu- condamna dans un Concile d'Aves fortes & solides. On le regar- lexandrie. Son jugement sut apde comme l'Apologie du Christia- prouvé par le pape Anestase & par

nime la plus achevée & la mieux écrite que nous ayons dans l'antiquité. Le style en est beam, vi£ & pressant : les raisonnemens bien fuivis & convaincans; & s'il y répète plusieurs sois les mêmes choses, c'est que les objections de Celse l'y obligeoient, & qu'il n'en vouloit laisser aucune sans les avoir. enrièrement détruites. Origène entreprit cette Réponse, à la follicitation de son ami Ambroise. Il la commence en disant, "qu'il auroit " peut-être été plus à propos d'i-" miter J. C., qui ne répondoit aux » calomnies de ses ennemis que » par la fainteté de sa vie & par » la grandeur de ses miracles. » A peine Origène avoit-il été enlevé à l'Eglise, qu'il s'éleva des disputes fur son orthodoxie. Dans le Iv fiécle, les Ariens se servirent de son autorité pour prouver leurs erreurs. S. Athanase, S. Basile & S. Grégoire de Nazianze le défendirent, comme ayant parlé d'une manière orthodoxe sur la divinité du Fils. S. Hilaire, Tite de Bostres, Didyme, S. Anthroise, Eusebe de Verceil & S. Grégoire de Ny ffe, ont cité ses ouvrages avec éloge; mais Théodore de Mopfuelte, Apollinaire & Césaire, ne lui furent pas favorables; & S. Bafile dit exprefsément (de Spiritu Sancto, c. 20.) «qu'il n'a pas pensé sainement sur » la divinité du St-Esprit. » Dans le même siécle où s'éleva la dispute sur l'orthodoxie d'Origène; Jean de Jérusalem & Rusin firent fon Apologie, & S. Chryfosteme se joignit à eux. S. Epiphane & S. Jerôme au contraire l'attaguérent vi-Théophile d'Alexandrie vement. persécuta les moines de Nitrie. qu'il accusa d'Origenisme, & qu'il

١

ORI

Aplupart des évêques d'Occident; mais Origène eut quantité de défenseurs en Orient. Dans le 1v' tecle, l'empereur Justinien se détlara ennemi de sa mémoire, écrivit me lettre à Mennas contre sa doctine, donna un Edit contre lui l'an 640, le fit condamner dans un concile tenu la même année à Conflantinople, dont les Actes ont été recueillis avec ceux du v° Concile général. On peut consulter sur ce sujet : I. La Vie de Tertullien & d'Origène, par le sieur de la Mothe; (c'eft - à - dire, par Thomas, Sieur du Fossé, ) imprimée à Paris en 1675. H. Du.Pin, dans sa Bibliothèque des Auxeure Ecclésiastiques. IIL Ceillier, Histoire des Auteurs Sacrés & Eccléfiastiques, tomes 2 &3, writele PAMPHILE. IV. Douvia; Jasuite, Histoire de l'Origénisme Le sçavant Huet a publié ce qui rese des Commentaires d'Origène lusk Nouveau-Testament, en grec & en latin, 2 vol. in-fol. avec la Vie d'Origène & des notes estimées. Cet ouvrage fut imprimé à Rouen en 1668. On ença fait une 2º édition à Paris en 1679, une 3° en Allemagne en 1685. Dom de Montfaucona donné les Héxaples en 1713, en a vol. in -fol. On a actuellement une édition complette des Cuvres d'Origène, en 4 vol. infol. Cette édition a été commencée per le Pore Charles de la Rue, Bénédictin, mort en \$739; & continute par Dom Charles-Vincent de la Rue, son neveu, qui a donné le 4° & dernier volume à Paris en 17596

II. ORIGENE, dit l'Impur, étoit Egyptien. Il enseigna vers l'an 290, que le Martage étoit de l'invention du Démon; qu'il étoit per-

Tome V.

génération par telle vois que l'or pourfoit inventer, même par les plus exécrables moyens. L'Impur eut des sectateurs, qui furent rejettés avec horreur par toutes les Eglises. Ils se perpétuérent cependant jusqu'au ve siécle. On ne sçait quelle raison a eue le continuateur de Ladvocat, pour donner à cet hérétique le furnom d'Empereur, & pour taire cette bévue dans ses Errata périodiques.

III. ORIGENE, philosophe Platonicien, disciple & ami de Porphyre, étudia la philosophie sous Ammonius. Il avoit fait un Panégyrique de l'empereur Gallien, que

nous n'avons plus.

ORIGNY, (Pierre-Adam d') mort le 29 Septembre 1774, à Reims sa patrie, entra de bonne heure au service. Une blessure qu'il reçut à l'attaque des lignes de Wissembourg en Allemagne, le contraignit de le quitter, après avoir obtenu une pension & la Croix de S. Louis. Il s'adonná à l'étude de l'Histoire, & produisit l'Egypte ancienne, & la Chronologie des Egyptiens, l'une en 1762, l'autre en 1765, chacune en 2 vol. in-12. On y trouve des recherches laborieuses & importantes; mais comme il tâche de faire valoir un système particulier, il avance bien des conjectures fausses & des idées infoutenables. Le fçavant M. Paff l'a quelquefois très-bien réfuté dans ses Recherches sur les Egyptiens. D'Origny s'occupoit, quand il est mort, d'une Histoire générale d'Egypte, depuis sa fondation jusqu'à sa ruine entiére.

I. ORIOL, (Pierre) Cordelier, natif de Verberie-fur-Oife en Picardie, enseigna la théologie à mis de suivre tout ce que la pas- Paris avec tant de réputation, qu'il son pouvoit suggérer de plus in- sut surnommé le Docteur éloquent. lime, afin que l'on empêchât la Il devint provincial dans son or-

dre, puis archevêque d'Aix en 1321. Il vivoit encore en 1345. Quelques uns ont prétendu qu'il fut cardinal. On a de lui des Commentaires fort subtils sur le Maitre des Sentences. Rome, 1595 & 1605, 2 v. in-f.; & un Abrégé de la Bible, intitulé Breviarium Bibliorum, Paris, 1508 & 1785, in-8°.

II. ORIOL, Voyez AURIOL.

ORIOLLE, (Pierre d') chancelier de France & seigneur de Loiré en Aunis, étoit fils du maire de la Rochelle. Il s'éleva par son mérite, & fut employé dans les affaires les plus importantes depuis 1472 jusqu'en 1483. Il mourut en 1485, regardé comme un hoinme intègre & intelligent. Louis XI, quelque tems avant la mort, deflitua d'Oriolle, & le fit premier président de la chambre des Comptes, place bien inférieure à celle de chancelier; mais fous ce roi cruel & bizarre, il n'y avoit d'autres loix que fa volonté.

ORION ou URION, étoit, selon la Fable, sils de Jupiter, de Neptune & de Mercure, qui étant allés loger chez le pauvre Hyrée, (Voyez ce mot) en surent bien reçus malgré son extrême indigence. Orion étant né, sans commerce de semme, par le bénésice de ces 3 Dieux, devint un grand chasseur. Diane, qu'il avoit osé désier à qui prendroit le plus de bêtes sauvages, sit naître un scorpion, qui le mordit & le sit mourir; mais Jupiter le métamorphosa en une constellation, qui amène les pluies & les orages.

ORITHYE, fille Erecthée & reine des Amazones, sut enlevée par Barée, & eut de lui Zetès & Calaïs...Il y eut une autre ORITHYE, reine des Amazones, célèbre par sa valeur & par sa vertu. Elle voulut venger ses sœurs qui avoient été insultées par Hercule & par Thésie;

mais le succès ne tépondit pas son courage.

ORK AN, fils d'Ouoman, com pereur des Turcs, s'empara di trône en 1326, après s'être défat de ses freres ainés. Il étendit considérablement les bornes du puiss fant empire que son pere avoit fondé. Il ouvrit l'Europe à les fuccesseurs, par la prise de Gallipoli & de plusieurs villes sur les Grecs, & par l'alliance qu'il fit avec L'empereur Jean Camacutène, qui lui donna sa fille Théedora an mariage. Son règne fui long & cruel. Il commença par un fratricide , s'établit fur la destruction du prince de Caramanie, dont il épousa la fille, & fur la mort de son beaux frere, fils unique de ce prince. qu'il tua de sa propre main ; 🎎 finit violemment dans une bataille contre les Tartares, ou selon quelques uns, du chagrin que lui caule en 1360 la mort de Soliman. Lon fils aine.

ORLAND LASSUS, Voyer LASSUS, n° IL

ORLANDIN, (Nicolas) Jésuise. né à Florence en 1556, fut recteur du collège de Nole, & mourut à Rome en 1606. Il a comporsé en latin l'Histoire de la Compare gnie de Jesus, imprimée à Cologne en 1615, & à la Rochelle en 1620, en 2 vol. in-fol, Pour compléter cet ouvrage, il faut y joindre celui d'Imago primi saculi. Anyers. 1640, in-fol.; les 4 vol. de Sacchir ni, & le vol. du P. Jourghey 1740. in-fol. Le latin d'Orlandin est pur & affez élégant; mais il y a grop de faux miracles, de victions, de prédictions. L'auteur n'oublie jamais qu'il est Jésuite.

ORLEANS (la Pucelle d'.)

Voyez JEANNE D'ARC, n°. VIII.

1. ORLEANS (Ducs d'). Voici
les princes qui ont porté ce nom;

Philippe II, fils de Philippe VI dit le Valois, mort sans postérité en 1982.

Louis, fils de Charles V, asfassiné en 1407, eut ce titre: Voyez Louis, n° XXX.

Il eut un fils nommé Charles:

Voyez ci-deffous, nº II.

Le titre de Duc d'Orléans passa successivement à deux sits de Fransois I, dont le second sut Henri II... à Gaston, 3° fils de Henri IV: Voyez 6 ASTON, n° III... Et ensin à un fils do Louis XIII, nommé Philippe, mort en 1701, qui eut Philippe: Voyez les deux PHILIPPES, n° XXI & IXII.

Le dernier fut pere de Louis! Voyez Louis, n° xxxvi. Son fils porte actuellement le titre de Duc d'Orldans.

IL ORLEANS, (Charles duc d') fils de Louis de France iduc d'Orlian, & de Valentine de Milan, porta letime de Duc d'Angoulême durant à vie de son pere qui périt vicune de la trahison du duc de Bourgogne. Charles se trouva à la malhoureuse bataillesd'Azincourt en 1415, où il fut fait prisonnier. De retour en France, après avoir été resenu 25 aus en Angleterre, il enreprit la conquête du duché de Milm, qui lui appartenoit au chef de sa mere; mais il ne put se rendre mattre que du comté d'Ast: (Voy. 11. SPORCE. ) Ce prince aims la lemes, & les cultiva avec succes. On a de lui un recueil de Poisses manuscrites à la bibliothèque du roi, où l'on découvre un vai talent. Il mourat à Amboise en 1465. De Marie de Cleves, sa femme, il eut entr'autres enfans Louis, qui fut le roi Louis XII: Voye ce mot, n° XVII.

III. ORLEANS, (Louis) ou pluter Dorleans, avocat au parlement de Paris, se signala par son

fanatifino. La Ligue le choisit pour son avocat, & le députa aux états. où il parla d'une manière emportée, De retour à Paris, il écrivit & il déclama contre Henri IV. Dans un Libelle publié en 1593, sous le titre d'Expostulatio Ludovici Dorléans, ce bon roi est appellé fazidum Sozana ftereus.L'évêque de Sealis, Rose, mit de sa propre main des notes marginales à cet écrit en ligne d'approbation; le parlement l'obligea de les rétracter, & condamna l'ouvrage au feu. Dorleans, apprenant la convertion du roi, devint plus furieux, & composa une autre satyre, qui fit universellement détester l'ouvrage & l'auteur. Co malheureux, chassé de la capitale, n'y revint qu'après un exil de 9 années. Ses discours seditieux le firent arrêter & mettre à la Conciergerie. Henri IV, par un excès de bonté, le fit sortir. Quand on eut représenté à ce grand prince que cet avocat avoit déclamé d'une manière injurieuse dans ses ouvrages contre la reine sa mere 🖈 & qu'on lui en eut lu quelques, endroits, il s'écria: O le méchant! Mais il est revenu sur la foi de mon passe-port, je në veux point qu'il soit maleraité: D'autant plus, disoit-il encore, qu'on ne devoit pas plus sub vouloir du mal & à ses semblables, qu'à des furieux quand ils frappent, & à des insensés quand ils se promènent tout nuds... Dorléans fortit donc de sa prison, & sit imprimer en, 1604 un Remerciment au Roi, dans lequel il lui donna autant d'éloges qu'il lui avoit donné de malédictions. Ce misérable fanatique mourut à Paris en 1629, à 87 ans. On lui attribue sa Réponse des vrais Catholiques Prançois à l'Aversissement des Catholiques Anglois, de Louis Porléans, pour l'exclusion du Roi de Navarre de la Couronne de France;

1588, in-8°: libelle qu'il suppose avoir traduit du latin. L'auteur exhale sa haine en déclamations pleines d'ameriume. Il y a dans ce libelle un grand nombre de fairs calomnieux, en particulier contre Louis de Bourbon, prince de Condé, chef des Calvinistes en Fran-. ce, qu'on accuse faussement d'avoir fair frapper une monuoie à son coin, où il prenoit le nom de Louis XIII, roi de France. On a encore de lui : I. Défense des Catholiques unis contre les Catholiques associés aux Réformés, 1586, in-8°. II. Premier & DeuxiemeAvertissemens des Catholiques Anglois, 1590, in-8°. III. Banquet du Comte d'Arète, 1594, in-8°: autre Satyre sanglante contre Henri IV. IV. Discours sur les Ouvertures du Parlement, au nombre de 29, pleins de traits grossièrement faryriques. V. Des Commenzaires sur Facice & sur Senèque. C'est la fagesse commentée par la folie.

'IV. OR LEANS, (Pierre-Josteph d') Jésuite, né à Bourges, en 1641. Après avoir professé les belles-lettres, il fut destiné par ses supérieurs au ministère de la chaire. S'étant ensuite consacré à l'Histoire, il travailla dans ce genre jusqu'à sa mort, arrivée à Paris, le 31 Mars 1698. Ses principaux ouvrages font : I. Histoire des Révolutions d'Angleterre, dont la meilleure édition est celle de Paris, 1693, 3 vol. in-4°, & 4 vol. in-12. Le Pere d'Orléans avoit une imagination vive, noble & élevée: elle paroit dans cet ouvrage; mais il étoit Jésuire, & cette qualité s'y montre encore plus. Depuis le règne d'Henri VIII, c'est plutôt un déclamateur éloquent, qu'un historien fidèle. II. Histoire des Révola continuacion par les PP. Arthuis

& Brumoi. Cette Histoire est digne de la précédente à certains égards. Le style en est pur, élégant; les portraits brillans & corrects; les reflexions justes & ingénieuses ; les faits bien choisis. Peu d'historiens ont faisi, comme ce Jésuite. ce qu'il y a de plus piquant & de plus intéressant dans chaque sujet. III. Une Histoire curieuse des deux conquérans Tartares, Chunchi & Canchi, qui ont subjugué la Chine, in-8°. IV. La Vie du Pere Cotton 🗣 Jésuite, in-12. Il a omis plusieurs traits, rapportés dans la Vie du même Jesuite par le P. Rouvier, V. Les Vies du Bienheureux Louis de Gonzague & de quelques autres Jéfuites, in-12.VI. La Vie de Constance, premier ministre du roi de Siam, in-12; elle est accusée d'infidélité. VII. Deux volumes de Senmons, in-12, qui, quoiqu'ils ne soient pas du premier mérite, offrent quelques traits éloquens ; mais ce qu'il y a de singulier, c'est qu'on y trouve moins de chaleur que dans ses Histoires, quoique le genre de la chaire en comportat bien davantage. On y remarque moins d'invention dans les plans, moins d'art dans l'arrangement; la morale en est pesante, & le style négligé. La raison de cette différence, est qu'il cultivoit l'histoire par goût, & la prédication par devoir.

V. ORLEANS DE LA MOTTE , (Louis-François-Gabriel d') l'un des plus vertueux évêques du XVIII siècle, naquit à Carpentras l'an 1683 d'une famille noble. Succeilivement chanoine-théologal de l'église de cette ville, grand-vicaire d'Arles, administrateur du diocèse de Senez, il sut nommé lutions d'Espagne, Paris 1734, en 3 l'an 1733 évêque d'Amiens. Il ne vol. in-4°, & 5 vol. in-12; avec dut certe dignité qu'à ses qualités personnelles; jamais en effet il n'a-

voit approché de la cour, & la tipitale, (chose peut-être unique cans ce siécle,) ne l'avoit pas vu une seule fois. Ses vertus se mausestérent avec un nouvel éclat, mrès sa promotion. La principale susson humilité. Les hommes, disoitil, nous louent pour la moitié de notre devoir que nous faisons, & nous devons trembler pour l'autre moitié que nous ne faisons pas. Vivant sans faste & comme un simple prêtre, à peine avoit-il les meubles nécessairespour ses besoins. Il n'étoit que dépositaire de ses revenus, dont les pauvres étoient, pour la plus grande partie, les usufruitiers. Dans les saisons les plus rudes, il rejettoit tout adoucissement. L'aspérité des saisons, selon lui, est une espice de Pénitence publique que Dien impose aux hommes; il n'y a qu'une disposition anti-Chrétienne qui peut stule chercher à en éviser les rigueurs. des visites pastorales dans les campagnes, étoient pour lui une mishon continuelle. Il prenoit plaisir à s'entretenir avec le peuple laborieux, qui, selon un auteur moderne, expie les crimes des grands. Ce digne évêque, accablé sous le poids des années & des infirmités, mourur à l'âge de 91 ans, le 10 Juillet 1774. " Comme un " nouveau François de Sales, il al-" lioit à l'aménité du caractère, la » vivacité de l'esprit le plus ai-" mable: bienfaisant, charitable " comine lui; le plaisir de soula-" ger les malheureux étoit un " befoln pour fon coeur : comme " luichfin, homme sans préjugés, " prefer fans ambition, M. d'Or-" leans de la Motte, fut tout à la " fois le modèle des Pasteurs, " l'exemple de fon clergé, l'apôh the de son diocese, & les dé-

tienne n'avoient point étouffé en Iui la plaisanterie honnête, & même piquante, que l'occasion faifoit briller pour un moment, comme une lucur rapide, fur sa bouche ingenue. Entr'autres faillies vives qu'on lui attribue, nous rapporterons celle-ci. Des personnes accourumées à venir chez lui, ayoient pris l'habitude de se tourner le derrière vers la cheminée, après avoir relevé les basques de leurs kabits, pour se chauffer plus à leur aise. Cette habitude, si fort adoptée par nos petits maîtres, parut indécente au prélat. Je sçavois bien, leur dit-il avec son air enjoué, que les Picards avoient la tête chaude, mais je ne sçavois pas qu'ils eussent le dérrière froid... Ses Lettres Spirituelles ont été imprimées à Paris, 1777, en un vol. in-12. Elles renferment le double avantage de l'instruction & de l'agrément. Tout y respire la candeur, la droiture, le d<u>e</u>fir du bien, & sur-tout de cette noble simplicité qui caractérisoit cet illustre évêque. (Article fourni à l'Imprimeur.)

ORLEANS, (le Pere d') Voyez

CHERUBIN.

ORMEA, (le Marquis Ferrert. d') d'une famille noble de Mondovi, s'étant attaché à la jurisprudence & y ayant réussi, sut sait intendant de Suze, & ensuire général des finances du roi de Sardaigne Victor-Amédée. Envoyé enfuite à Rome, il termina les anciennes contestations du saint-siége avec la cour de Turin: la place de secrétaire des affaires internes fut la récompense de ce service important. Lorque le roi Viceor eut abdiqué la couronne, Charles - Emmanuel l'honora de l'ordre de l'Annonciade, lui confia le mihlices des gens de bien. » La gra- nistère des affaires étrangéres, & pastorale & l'austérité chré- le sit, en 1742, Chancelier de Robe K iij

& d'Epée. Ce ministre, mort depuis quelques années, méritoit toutes les dignités dont il étoit revetu. Infafigable dans le travail d'un esprit pénétrant & d'une prudence confommée, il étoit encore 'agréable dans la conversation, & avoit autant de majesté que d'agré-

"ment dans la figure.

I. ORMESSON', (Olivier le Ferre d') d'une famille illustre dans la robe, étoit fils d'André le Fêvie 'd'Ormesson, mort en 1665. doyen des conseillers au parlement de Paris. Il fut digne de son pere par sa probité & ses talens, & fut regardé comme le magistrat le plus intègre de la cour de Louis XIV. Il résista avec fermeté, (dit le président Hénault,) aux ministres qui vouloient faire périr le surintendant Foucquet, dont il étoit chargé de rapporter le procès. Ni les menaces, ni les promésses de la place de chancelies, ne purent lui faire fuivre d'autres avis que celui que la vérité lui dictoit. Louis XIV n'oublia jamais cette belle action; & quand on lui présenta son petit-fils, il lui dit: Je vous' exhorte à être aussi honnête-homme que le Rapporteur de M. Foucquet. Il mourut le 4 Novembre 1686.

Fêvre d') fils du précédent & de Marie de Fourcy, naquit en 1644. Il fut formé aux belles-lettres & à la connoissance du droit par le célèbre abbé Fleury. Il fut succesfivement avocat du roi au Châteler, conseiller au grand-conseil, & maître-des-requêtes. La 'place' de contrôleur-général lui fur offerte, il la refusa. Il n'accepta que l'intendance de Lyon. Il visita sa province avec soin, l'éjourna dans les plus petites villes & dans les villages. Il pénétra même dans des

lieux, où depuis 50 ans on n'avoit point vu d'intendant, un iquement pour y recevoir les plain tes des pauvres qui n'auroient pu l'aller trouver à Lyon. Accablé de travail & d'austérité, & d'ail leurs d'une complexion délicate 💂 il fuccomba à l'age de 40 ans, & mourut en 1684. Sa fille épousa depuis l'immortel chancelier d'Aguc∬eau.

III.ORMESSON, (HenriFrançoisde-Paule le Févre d') fils du précédent, & d'Eléonore le Mastre, naquit en 1681. Le duc d'Orléans, régent, le fit entrer dans le conseil de régence. Bientôt après il. fut nommé plénipotentiaire du roi pour régler les limites de la Lorraine. Il fut successivement conseiller-d'état, intendant des finances, & conseiller au conseilsouverain des finances. Le trait suivant caractérise bien la candeur de fon ame. Lorsque l'illustre d'Aguesseau fut exilé sous la régence. il se retira dans sa terre de Fresnes, où M. d'Ormesson son beaufrere alloit souvent partager sa folitude. M. le Régent, qui conservoit toujours à d'Aguesseau son estime & même son amitié, dit un jour, en présence d'une partie de la cour, qu'il vouloit avoir l'avis II. ORMESSON, (André le- du Chancelier sur une affaire importante. Tout le monde garda se silence, & trembla d'avoir aucune liaiion avec un homme 'disgracié. D'Ormesson prit la parole, & offrit au Régent « de se charger de sa » commission, parce qu'il partoit » pour Freines en sortant du » conseil. » Les courtisans se regardoient les uns les autres, & murmuroient de cette imprudence. M. le Régent s'en apperçut, & après avoir dit à M. d'Ormesson qu'il lui donneroit volontiers ses dépêches, il se retourna, & dit :

Meffenrs, j'aime bien mienx cerse wolk franchise, que votre saulse prúmece & votre dissimulation. Ce magurat mourut le 20 Mars 1756, bissant des fils dignes de lui.

LORNANO, (Alphonse d') maréchal de France & colonel-général des Corses qui servoient en trance, étoit Corse lui-même. Il etoit fils du fameux San - Pietro Bastelica: (Voyez ce mot.) Malgré la réputation que celui-ci s'étoit acquise par ses exploits, le nom de Bastelica, après la mort de li semme, devint si odieux, qu'Alphonse son fils fue contraint de le quitter, pour prendre celui d'Ornano, nom de la famille de sa mere. Il fut envoyé à Lyon après le massacre du duc de Guise, pour se saisir du duc de Mayenne; mais au moment qu'il y entroit par une porte, le duc s'enfuit par une aute. C'est ce général qui disposa, en 1594, Grenoble, Valence & les aures villes du Dauphine, à secouer le joug de la Ligue, Lesdigières & lui avoient fait dans ette province une guerre opiniàtre aux Ligueurs. Ces deux héros étoient égaux en valeur, en âge, en merite; mais cette égalité fit naitre entr'eux la jalousse, & il sallut que Henri IV les séparât. D'Or-1410 demeura lieusenant de roi en Dauphiné: Les diguières le fut en Provence; mais le premier eut sur le second l'avantage d'être fait maréchal de France en 1595, & hesdiguitres ne le devint qu'en 1608. Alphonse d'Ornano mourut le 2 Janvier 1610, âgé de 62 ans, avec la réputation de grand, homme de guerre, & plus encore avec celle d'avoir toujours chéri la verité, & de n'avoir jamais orains de la dire en façe aux rois.

verneur de *Gaston de France*, frere unique du roi *Louis XIII* , s'a: quitta fi bien de cer emploi, qu'il scut à la fois corriger les manvaises habitudes du jeune Gaston & gagner sa confiance. D'Ornane fut en grande confidération, jusqu'en 1624, qu'il fuggéra à co prince, qui n'avoit pas encore 16 ans, le desir d'entrer au conseil, afin d'y entrer lui-même. Il fut éloigné de la cour ; néanmoins par les bons offices de la reins Morie de Médieis, qui craignoir que cet incident ne brouillat Louis XIII & Gaston, d'Ornano y sut rappellé, & fait maréchal de France à la prière de son pupille, le 7. Avril 1626; mais on ne fut pas long-tems à s'en repențir. A peine d'Ornano eut-il ce qu'il fouhaitoit, qu'il recommença ses menées : malheureules intrigues . qui quelques mois apres le conduisirent en prison, & qui donnérent occasion de lui faire faire son procès. Pendant qu'on y travailloit, il mourut à Vincennes le 9 Novembre de la même année, à 45 ans : de poison, selon quelques-uns, & felon d'au<sub>t</sub> tres, d'une fiévre maligne & d'une rétention d'urine. C'étoit un maréchal de grace, qui reçut le bâton fans avoir fervi; il fut entre ses mains une marotte. Sa postérité s'éteignit à la fin du dernier siécle.

. III. ORNANO, (Vanina d')

Voyez SAN-PIETRO.

OROBIO, (Ifaac) fameux Juif Espagnol, sur élevé dans la religion Judaique par son pere & par sa mere, quoiqu'ils fissent protestion extérieure de la religion Catholique. Il étudia la philosophie scholastique à la mode d'El-IL ORNANO, (Jean-baptiste pagne, & y sit de si grands prod) sils aîne du précédent, gou- grès, qu'il sur sait lecteur, en ma-

ORO 152 thématiques dans l'université de Salamanque. Orobio s'appliqua enfuite à la médecine, & l'exerça même avec succès. Mais ayant été accusé de Judaisme, il sut mis dans les prisons de l'Inquisition; où il souffrit pendant 3 ans des tourmens horribles, fans 'rien avouer. Sa liberté lui ayant été rendue, il passa en France & demeura quelque tems à Toulouse. exerçant la médecine, & profes-Tant extérieurement la religion Catholique. Orobio, las de porter le masque, se retira à Amsterdam, quitta le nom de D. Bakhasar qu'il avoit porté jusqu'alors, reçut la circoncision, & mourut en 1687 dans l'indifférence de toutes les religions. Les trois petits écrits qu'il composa en latin, à l'occafion de la fameuse conférence qu'il eut avec Philippe de Limborch sur la religion Chrétienne, sont impr. dans l'ouvr. de ce dernier, intitulé: Amica collatio cum erudito Judão, Goude 1687, in-4°. On a d'Orobio, Certamen philosophicum adversus Spinosam, Amsterdam 1684, in-4°; & d'autres ouvrages en manuscrit,

caractére étoit doux & honnête. ORODES, roi des Parthes. **Succéda à son frère Mithridate, au**quel il ôta le trône & la vie. Les Romains lui ayant déclaré la guerre, il vainquit Crassus l'an 53 avant J. C., prit les enseignes des Romains, & fit un très-grand nombre de captifs. On ajoûte qu'il fit **fondre d**e l'or dans la bouche d**e** ce général Romain, pour lui reprocher fon avarice infatiable; qui lui avoit fait commettre tant d'injustices & de facriléges. Les Romains se vengérent de la défaite de Crassus, sur Pacore fils d'Orodes, qui manqua d'en perdre l'esprit. Comme le monarque Parthe

qui marquent de l'érudition. Son.

étoit alors vieux & hydropique 30 enfans qu'il avoit de différentes femmes, le follicitérent pour avoir sa succession. Phraate, L'aine de tous, l'emporta sur ses freres. C'étoit un monfire: il n'eut pas plutôt la couronne, qu'il voultes empoisonner celui qui la lui avoit donnée; mais le poison, bien loin de lui être mortel, fit évacuer (dit-on) fon hydropisie. Alors 1'indigne Phraate l'étrangla de ses propres mains l'an 35 avant J. C. Airsi mourut Orodes, après 50 ans de règne: prince illustre par son courage, s'il n'avoit souillé sa gloire par fon ambition & sa cruauté.

OROMAZE, le principe ou le Dieu du bien, selon Zoroastre. qui admettoit un autre principe ou auteur du mal, nommé Arimanes. Ce législateur représentoit le bon Principe comme environné de feu; c'est pourquoi il vouluz qu'on entretint un seu perpétuel en son honneur, & qu'on rendît

un culte religieux au Soleil.

OROSE, (Paul) prêtre de Tas ragone en Catalogne, fut envoye par 2 évêques Espagnols, l'an 414. vers S. Augustin. Il demeura un an avec ce faint docteur, & fit auprès de lui de grands progrès dans la science des Ecritures. Il alla de sa part, en 415, à Jérusalem, pour consulter S. Jérôme fur l'origine de l'ame. A son retour il composa, par le conseil de l'illustre évêque d'Hippone, son Histoire, en VII livres, depuis le commencement du monde, jusqu'à l'an 316 de J. C. Cet-ouvrage, plus dogmatique qu'historique, plein d'inexactitudes & do bruits populaires, ne donne pas une grande idée de l'historien ; mais il pourra êtte utile à ceux qui le liront avec discernement. La 1" édition est de 1471 ; in-f. Les

milleures font celle de 1615, in-4°; & 1738, publiée à Leyde par *Ha-*· rucamp; & de 1767, in-4°. On a encore de lui : I. Une Apologie du Libre-Arbitre contre Pélage. II. Une Leure a S. Augustin, fur les erreurs des Priscillianires & des Origémifles.

ORPHANEL, Voy. ORFANEL. ORPHÉE, fils d'Apollon & de Calliope, jouoit si bien de la lyre, que les arbres & les rochers quirtoient leurs places, les fleuves suspendoient leux cours, & les bêtes séroces s'attroupoient autour de lui pour l'entendre. Eurydice, sa femme, étant morte de la morsure d'un serpent le jour même de ses nôces, en fuyant les poursuites d'Aristée; il descendit aux Enfers pour la redemander, & toucha tellement Pluton, Proserpine, & toutes les Divinités infernales; par les accords de sa lyre, qu'ils la lui rendirent, a condition qu'il ne regarderoit pas derrière lui, miqu'à ce qu'il fût sorti des Ensers. Ne pouvant commander à son impatience, il se retourna pour voir si sa chere Eurydice le suivoit; mais elle disparut aussi-tôt. Depuis, ce malheur, il renonça aux femmes. Son indifférence irrita si fort les Bacchantes, qu'elles se liguérent contre lui, le mirent en piéces, & jettérent sa tête dans l'Hèbre. Les Muses recueillirent ses membres dispersés, & leur rendirent les honneurs funèbres. Il fut metamorphosé en cygne par son pere, & son instrument sut placé au nombre des constellations. On représente ordinairement Orphée une lyre ou un luth à la main. Nous avons fous fon nom des Hymnes, & d'autres Piéces de Poësie, dont la 11e édition est de Florence, 1500, in-4°; les meilleures sont celle d'Urrecht, 1689,

in-8°: Cum notis Variorum, Leipfick, 1764, in-8°: & dans les Miscellanea Gracorum Carmina, Maittaire, Londres, 1722, in-4°; mais il est constant qu'elles sont supposées. Son Poëme des Argonautes est d'Onomacrite, qui vivoit du tems de Pisistrate.

ORPHIREUS, Voy. s'GRAVE-SANDE.

ORRERY, Voyez Boyle.

L. ORSATO, (Sertorio) Urfatus, né à Padoue en 1617, d'une des premières familles de certe ville, fit paroitre de bonne heure d'heureuses dispositions pour les lettres & pour les sciences. La poësie sut pour lui un amusement. & la recherche des antiquités & des inscriptions anciennes une occupation férieuse. Sur la fin de ses jours, il fut chargé d'enseigner la physique dans l'université de Padoue, & il s'en acquitta avec beaucoup de fuccès. Le doge & le fénat de Venise voulurent bien agréer l'hommage de son Histoire de Padoue. En leur présentant cet ouvrage, il leur fit un long discours, pendant lequel il lui furvint un besoin naturel qu'il maîtrisa, & qui lui causa une rétention d'urine dont il mourut en 1678. On a de ·lui un très - grand nombre d'ouvrages estimés, les uns en latin & les autres en italien. Les principaux de ceux qui sont en latin, sont : I. Sertum philosophicum , ex variis Scientiæ naturalis floribus consertum, 1635, in-4°. II. Monumenta Patavina, 1652, in-f. III. Commentarius de notis Romanorum: ouvrage utile & très-rare. avant qu'on l'eût réimprimé à Paris en 1723, in-12. On le trouve aussi dans le tome X1° de Grævius. IV. Prænomina, Cognomina & Agnomina antiquorum Komanorum. V. Deorum Dearumque Nomina & attributa. VI. Lucubrationes in quatuor libros Meteororum

toire de Padoue, en 2 parties, 1678, in-fol. II. Marmi eruditi, à l'adoue, 1662 & 1719, in-4°; ouvrage curieux, aussi en 2 parties. III. Des Poësies Lyriques, 1637, in-12. IV. Des Comédies, & d'autres Pieces de poessie, &c. L'académie des Ricovrati & d'autres compagnies littéraires l'avoient mis au nombre de leurs membres.

II. ORSATO, (Jean-baptiste) habile médecin & antiquaire, né à Padoue en 1673, & mort en 1720, cultiva les belles-lettres & la médecine avec un fuccès égal.. On a de lui : I. Dissertatio epistolaris de Lucernis antiquis. II. Un petit Traité De Sternis veterum. III. Dissertasio de Paterá antiquorum. Il règne dans ces ouvrages une profonde érudition.

I. ORSI, (Jean-Joseph) philosophe, né à Bologne en 1652, de Mario Orsi patrice de cette ville, étudia avec soin les belles-lettres, la philosophie, le droit & les mathématiques, & s'appliqua aussi à la pour la morale. Sa maison étoit une espèce d'académie, où plus. gens-de-lettres fe rassembloient regulièrement. Leurs conferences littéraires commençoient toujours par un repas, affaisonné du sel de l'esprit & de celui de l'enjouement. Le but de ces conférences étoit de comparer la morale des anciens philosophes avec celle des premiers écrivains Chrétiens. En 1712 il alla s'établir à Modène, & y continua ses exercices academiques. Il se signala sur-tout dans l'art des Sonnets Italiens. La netteté, la légéreté, le tour & la liair son des phrases, formoient le ca- son, de leurs ouvrages. On a enractère des siens. Il mourut en core de lui . Infallibilitas Romati.

Aristotelis. VII. Orationes & Cor- 1733, à 81 ans. Il avoit des sonmina. Voici les principaux de ceux timens de religion, qui avoient un qu'il a composés en italien. I. Hif- peu modéré son tempérament naturellement bilieux & emporté. On a de lui : I. Des Sonnets ingémeux, des Pastorales & plusieurs Pièces de poèfie. II. La Défense de quelques auteurs Italiens, encr'autres du Taffe, contre le Pere Bouhours. III. Des Lettres. IV. La Traduction de la Vie du comte Louis de Sale, écrite en françois par le Pere Buffier, Jes. Nous avons dit qu'Orfe étoit d'un caractère fort vif, & sa vivacité paroît affez dans fes ouvrages polémiques.

II. ORSI, (François - Joseph-Augustin ) cardinal, né dans le disché de Toscane en 1692, prit l'habit de S. Dominique, & profita des leçons & des exemples des hommes pieux & fçavans que renfermoit cet ordre. Après avoir professé la théologie & rempli l'emploi de maître du facré palais, il fut honoré de la pourpre Romaine par Clément XIII. en 1759. Son elévation ne changea rien au caractère de son ame simple. modeste, ni à celui de son esprit uniquement occupé de l'etude & poësie. Il avoit sur - tout du goût de sou zèle pour la gloize de l'Eglise. Il est principalement connu par une Histoire Ecclésiastique, en 20 vol. in - 4° & in - 8°; un peu prolixe, mais très-bian écrite en italien. Le xx° volume de ce sçavant ouvrage a été publié es 1,761. année de la mort de cet, illustre cardinal. Il contient la fin du vie fiécle, depuis l'an 587, jusqu'à l'an 600. On voit quelle auroit été l'étendue de ce livre, si l'auteur l'avoit poussé jusqu'à nos jours. Cet écrivain connoissoit les principaux auteurs François de l'Hiftoire Ecclésiatique, tels que Fleury & Tillemont: il a profité, avec rai-

)

Possificis, 1741, 3 vol. in-4. ORSINI, Voyez II. FULVIUS.

ORTELIUS, (Abraham) né à Anvers ein 1527, se rendit habile dans les Lamgues & dans les mathématiques, & sur-tout dans la géographie. Il fut fur nommé le Psolomée de son sems. Juste Lipse, & la plupart des grands-hommes du xvx fiecle curent des liansons de littérature & d'amitié avèc ce sçavant. Il mourut à Anvers, sans avoir été marié, en 1598, à 72 ans. On a de lui d'excellent ouvrages de géographie. Les principaux sont: Les Tables, le Théàtre, le Tréfor, les Synonymes Géographiques, &c. Tous ces ouvrages font en latin, in-fol., & malgré la multiplicité des noms qu'ils renferment, on n'y trouve que très-peu de fautes.

LORTIZ, (Alfohfe) né à Tolède au milieu du xve fiécle, mort vers 1530, s'appliqua à l'étude des matières eccléfiastiques. Sa science & son mérite lui procurérent un canonicat dans la métropole de sa patrie. Le cardinal Ximenès l'honora de sa confiance, & le chargea te rédiger l'Office Mosarabe: Orcia s'en acquitta avec intelligence. Cet Office, que l'on croit composé par S. Léandre & S. Isidore son frere, fut d'abord appellé Gothique, & ensuite Mosarabe. Ximenès, voulant perpétuer la mémoire de ce rit particulier qui étoit dans l'oubli, sit imprimer à Tolède, en 1050, le Missel de cet idiôme, & en 1502 le Bréviaire : ce font 2 petits vol. in-fol. tres-rares. Ortiz en dirigea l'édition, & orna chacun de ces ouvrages d'une Préface aus squante que curieuse. Il faut Rie Mosarabe, en espagnol, Tolède plus haute réputation, jusqu'en

ORT 1604, in-4°. II. Joannis Pinii Liturgia Mosarabica, Romæ, 1746, 2 vol. in-fol. III. Le Bref Mosarabe, par Eugenio de Roblès, Tolède 1603,

in-4° de 23 feuillets, tare. II. ORTIZ, (Blaife) parent & contemporain du précédent, chanoine de Tolède-comme lui, fut austi considéré pour ses lumières. Il s'est rendu célèbre par un ouvrage très-curieux & peu commun, dont voici le titre: Descriptio summi Templi Toletani, Toleti, în-8°, 1549. On trouve dans cette Description un détail intéressant de tout ce qui concerne la magnificence, les ornemens, les rits & les usages de cette Eglise sameuse. L'ouvrage est curieux, sur-tout pour la partie où l'auteur décrit la chapelle que le card. Ximenès fit bâtis tout auprès, & dans laquelle il fonda des chanoines & des clercs pour y célébrer journellement l'Office Mosarabe. On appelloit Mosarabes les Chrétiens, qui, en payant tribut, vivoient fous la domination de Mores, suivant leurs coutumes & leurs Ioix.

ORVAL, Voyer Montgail-LARD.

I. ORVILLE, (Jacques Philippe de ) naquit à Amsterdam en 1696, d'une famille originaire de France. Son goût pour les belleslemres se perfectionna dans différens voyages, en Angleterre, en Italie, en Allemagne & en France. Il fréquentoit par-tout les sçavans, visitoit les bibliothèques & les cabinets d'antiquités & de médailles, & formoit des liaisons avec tous les hommes célèbres dans la république des lettres. De retour dans sa patrie, il obtint en 1730 la chaire d'histoire, d'éloquence y joildre, pour la parfaite connois- & de langue grecque, à Amstersince de cet Office : I. L'Histoire du dam. Il remplit cette place avec la

1742, qu'il s'en démit volontairement pour se livrer entièrement a l'étude, & pour travailler avec plus de loisir aux différens ouvrages qu'il avoit commencés. Ce sçavant mourut en 1751, à 55 ans. On a de lui : 1. Observationes miscellanea nova, ouvrage d'une profonde 'érudition & d'une critique exacte. Ces Observations avoient été commencées par de sçavans Anglois. Elles furent continuées par Burman & d'Orville, qui en publia 10 volumes avec fon collègue, & 4 autres après que la mort le lui eut enlevé. On trouve dans ce recueil quelques ouvrages qui ne sont que de lui, parmi lesquels on distingue la Dissertation sur l'antiquité de l'Isle de Délos, & ses Remarques sur le Roman Grec de Chariton d'Aphrodife. II. Critica vannus in inanes Joannis Cornelii Pavonis paleas, &c. C'est un ouvrage aush sçavant que satyrique contre M. de Pauw, littérateur d'Utrecht. Après sa mort, M. Burman a donné ses Observations sur la Sicile, sous le titre de Si-\*ula, Amsterdam 1764, in fol.

II. ORVILLE, (Pierre d') frere du précédent, mort en 1739, cultiva à la fois l'art d'Apollon & celui de Mercure: il fut commerçant, & fit des vers avec succès. On a de

lui des Poësies.

OSBORN, (François) écrivain Anglois, mort en 1657, prit le parti du parlement durant les guerres civiles, & eut divers emplois fous Cromwel. On a de lui des Avis à son Fils, & d'autres ouvrages en anglois,

L OSÉE, fils de Béeri, un des XII petits Prophètes, & le plus ancien de ceux qui prophétiférent fous Jéroboan II roi d'Ifraël, & fous Ozias, Joathan, Achaz & Ezéchias, rois de Juda, l'an 800 avant J. C. Il fut choisi de Dieu pour

annoncer les jugemens aux Tribus d'Israël, & il le fit par 🗗 🗲 paroles & des actions prophétique 😂 🕻 Lorsque le Seigneur commença parler à Ofée, il lui commanda de prendre pour femme une profits tuée, & d'en avoir des enfans. C'étoit pour figurer l'infidelle maiscon d'Israël, qui avoit quitté le vrai Di eza pour se prostituer au culte des id les. Ofée épousa donc Gomer, (Voyez ce mot) fille de Debelaim, dont il eut trois enfans, auxquels il donna des noms qui fignificient co qui devoit arriver au royaume d'I fraël. Le commandement fait à Osée a paru si extraordinaire à plussieurs interprètes, qu'ils ont crus que ce n'étoit qu'une parabole 💂 & que cet ordre s'étoit passé en vision. Mais S. Augustin l'explique comme un mariage reel avec une femme qui avoit d'abord vécu dans le désordre, mais qui depuis son mariage s'étoit retirée de tout mauvais commerce. La Prophetie d'Ose est divisée en 4 chapitres. Il y représente la Synagogue répudiée, prédit sa ruine & la vocation des Gentils; il parle fortement contre les désordres qui régnoient alors. dans le royaume des dix Tribus. Il s'élève aussi fortement contre les. déréglemens de Juda, & annonce la venue de Sennacherib & la captivité du peuple. Il finit par tracer admirablement les caractères de la fausse & de la véritable conversion. Le style de ce Prophète est pathétique & plein de sentences courtes & vives, très-éloquent en plusieurs endroits, quelquefois obscur, par l'ignorance où nous sommes de l'histoire de son tems.

II. OSÉE, fils d'Ela, ayant conspiré contre Phacée roi d'Israël, le tua, & s'empara de son royagme; mais il n'en jouit pleinement que 9 ans après l'assassinat de ce prin-

te. Salmanasar roi d'Assyrie, dont Osce étoit tributaire, ayant appris qu'il pensoit à se révolter, & que pour s'affranchir de ce tribut, il avoit fait alliance avec Sua toi d'Egypte, vint fondre sur Israël. Il ravagea tout le pays, & le rem-Plit de carnage, de défolation & de larmes. Ofic se renferma dans Samarie; mais il y fut bientôt Assiégé par le monarque Assyrien, qui après trois ans d'un siège où la famine & la mortalité se sirent cruellement sentir, prit la ville, massacra tous ses habitans, & la réduisit en un monceau de pierres. Ofce fut pris, charge de chaînes, & envoyé en prison. Les Ifraelites furent transférés en Affyrie, à Hala & à Habor, villes du pays des Mèdes, près de la riviére de Gozan, où ils furent dispersés parmi des nations barbares & Idolatres, sans espérance de réunion. Cest ainsi que finit le royaume d'Ifraël, l'an 721 avant J. C., 250. ans après sa séparation de celui de Juda.

L OSIANDER, (André) né. en Bavière l'an 1498, apprit les langues & la théologie à Wittemberg & à Nuremberg, & fut l'un des premiers disciples de Luther. Il devint ensuite professeur & ministre de l'université de Konigsberg. Il le fignala parmi les Luthériens par une opinion nouvelle fur la Justification. Il ne vouloit pas, comme les autres Protestans, qu'elle se sit par l'imputation de la justice de J. C., mais par l'intime union de la justice substantielle de Dieu avec nos ames. Il se fondoit sur ces paroles, souvent répétées dans Isaie & dans Jérémie: Le Seigneur est votre justice. Selon Ofiander, de même que nous vivons par la vie substantielle de Dieu, & que nous aimons par

l'amour essentiel qu'il a pour luimême: nous sommes justes par la justice essentielle qui nous est communiquée, & par la substance du Verbe incarné, qui est en nous par la foil, par la parole & par les Sacremens. Dès le tems qu'on dressa la confession d'Ausbourg, il avoit fait les derniers efforts pour faire embrasser cette doctrine par tout le parti, & il la soutint avec une audace extrême à la face de Luther, dans l'affemblée de Smalkade. On fut étonné de sa témérité; mais comme on craignoit de faire éclater de nouvelles divisions dans le parti où il tenoit un rang confidérable par son sçavoir, on le toléra. Il avoit un talent particulier pour divergir Luther. Il faisoit le plaisant à table, & y disoit des bons-mots souvent très-indécens. Calvin dit que, toutes les fois qu'il trouvoit le vin bon, il en faisoit l'éloge en lui appliquant cette parole que Dicu disoit de lui-même: Je suis celui qui suis, EGO SUM QUI SUM; ou ces, autres mots: Voici le Fils de Dien vivant. Il ne fut pas plutôt en Prusse, qu'il mit en seu l'université de Konigsberg, par sa nouvelle doctrine fur la Justification. Cet homme turbulent mourut en 1552, a 54 ans. Son caractère emporté ressembloit à celui de Luther, auquel il plaisoit beaucoup. Il traitoit d'ânes tous les théologiens qui n'étoient pas de son avis, & il disoit orgueilleusement qu'ils n'étoient pas dignes de porter ses souliers. Ses principaux ouvrages sont: I. Harmonia Evangelica, in-fol. II. Epistola ad Zwinglium de Eucharistia. III. Dissertationes dua, de Lege & Evangelio & Justificatione. IV. Liber de imagine Dei, quid sit.

II. OSIANDER, (Luc) fils du précédent, sut comme lui ministre

Luthérien, & hérita de son sçavoir & de son orgueil. Ses principaux ouvrages sont: I. Des Commentaires sur la Bible, en latin. II. Des Institutions de la Religion Chrétienne. III. Un Abrégé en latin des Centuriateurs de Magdebourg., 1592 & 1604, 111-4°. IV. Enchiridia controversiatum Religionis cum Pontificiis-, Calvinianis & Anabaptistis, à Tubinge 1605, in-8°. Il mourut en 1604... Il faut le distinguer de Luc Osian-DER, chancelier de l'université de Tubinge, mort en 1638 à 68 ans. Il est auteur d'un grand nombre d'ouvrages, entr'autres : I. Justa defensio de quat. quæstionibus quoad omnipræsentiam humanæ CHRISTI natura. II. Disputatio de omniprasentid CHRISTI hominis. III. Des Oraisons sunebres en latin. IV. De Baptismo. V. De regimine Ecclesiast. VI. De viribus liberi Arbitrii, &C.

III. OSIANDER, (André) petit-fils du disciple de Luther, sur ministre & prosesseur de théologie à Wittemberg. On a de lui: I. Une Edition de la Bible avec des observations. II. Assertiones de Conciliis. III. Disputat. in Lib. Concordia. IV. Papa non Papa, seu Papa & Papicolarum Lutherana Confessio, Tub. 1599, in-8°. V. Responsa ad Analysin Gregorii de Valentia, de Ecclesia, &c. Il mourus en 1617, à 54 ans.

IV. OSIANDER, (Jean-Adam) théologien de Tubinge, mort en 1697, tint la plume d'une main infatigable. On a de lui : I. Des Observations latines sur le livre de Grotius De jure belli & pacis. II. Commentaria in Pentateuchum, Josue, Judices, Ruth, & duos Libres Samuelis, 3 vol. in-sol. III. De Jubilao Hebraorum, Gentium & Christian norum. IV. De Afylis Hebraorum, Gentilium & Christianorum, dans le tom, 6 du Trésor de Gronovius. V.

Specimen Jansenismi. VI. Theologia casualis, de Magia, Tubinge 1687, in-4°, &c.

OSIAS, Voy. I. AZARIAS.

OSIO, Voy. II. Osius.

OSIRIS, fils de Inpiter St de Niobé, régna sur les Argiens; puis ayant cédé son royaume à son frere Egialée, il voyages en Egypte, dont il se rendit maître. Il épousa ensuite le out lie. Ils établirent d'excellentes loix parmis les Egyptiens, & y introduisirent les arts utiles. Tibulle regarde Osirie, comme l'inventeur de la chargue :

Les Egyptiens l'adoroient sous divers noms, comme Apis; Serapis & sous les noms de rous les aueres Dieux. Les symboles ou des marà ques par lesquelles on désignoit Ofiris, font une mître on bonnet pointu, & un fouet à la maim. Quelquefois au lieu d'un bonnet. on lui mettoit fur la tête un globe, ou une trompe d'éléphant, ou de grands feuillages. Affén fouvent, su lieu d'une tête d'homme, on lui donnoir une tête d'épervier, avec une croix, burns T attaché à sa main par le moyen d'un anneau.

I. OSIUS, évêque de Cordoue en 295, étoir né en Espagne: l'an 257. Il out la gloire de consesser.

J. C. sous l'empereur Maximien-Hercule, qui le trouva inébranlable. La pureté de ses mours de de sa foi lui concilia l'éstime de la constance du grand Constanta, qui le consulta dans toutes les affaires ecclésiastiques. Osius prosita de sou crédit auprès de ce prince, pour l'engager à convoquer le concile de Nicée l'an 315, auquel il prési-

L'emper. Constance ne respecta pas à 102 ans, après avoir anathémamoins que son pere cet illustre tisé l'Arianisme. confesseur : ce sut à sa prière qu'il convoqua le concile de Sardique, né à Milan en 1587, sçavant dans en 347. Mais ce prince s'étant laisse prévenir par les Ariens & les Donatistes, il devint l'ennemi déclaré de celui dont il avoit été insau'alors l'admirateur. Il le fit venir à Milan où il résidoit, pour, ges en prose & on vers. Les prinl'engager à favoriser l'Arianisme. Ofius reprocha avec force à l'empereux som penchant pour cêtte secte, & obtint la permission de renoncer à son Eglise. Les Ariens en firent des plaintes à Constance. qui écrivit à ce respectable prélat des lettres menaçantes, pour le porter à condamner St Athanase. Ofins lui répondit par une lettre, qui est un ches d'œuvre de la magnanizuité épifcopale. l'ai confeffe, dit-fil, JESUS-CHRIST dans la persécution que Maximien, votre aient, excita contre l'Eglife; si vous voulez la renouveller, vous me trouresez prés à sout souffrir, plutôt que de trahir la vérité & de confentir à la condamnation d'un innocent. Je ne suis ébranté ni par vos lettres, ni par vos menaces. L'empereur, nullement touché de ce langage, le fit encore venir à Sirmich, où il le eint un an comme en exil, sans respect pour son âge qui étoit de 100 ans. Les priéres ne produisame rien fur lui, on eur recours aux menaces, & des menaces on en vint sux coups. Cet illustre vicillard, accablé fous le poids des tourmens & de l'âge, figna la Confession de foi dressée par Potanins, évêque de Lishoune, conme sous le nom de Formule de Simich De retour en Espagne,

de, & dont il dressa le Symbole. avoit été faite. Il expira en 358,

II. OSIUS, ou Osio, (Félix) les langues & les belles-lettres, se distingua par son éloquence. Il sut long-tems professeur de rhétorique à Padoue, où il mourut en 1631. On a de lui divers ouvracipaux sont: I. Romano-Gracia. II. Tractatus de Sepulchris & Epitaphiio Ethnicerum & Christianorum. III. Elogia Scriptorum illustrium. IV. Orationes. V. Epistolarum Libri duo. VI. Des Remarques sur l'Histoire de Mussati. VII. Un Recueil des Ecrivains de l'*Histoire* de Padoue, &c. Théodat Osius, son frere, est aussi auteurs de divers Traités. Leur famille a produit plusieurs autres hommes distingués. Elle prétendoit avoir été confidérable dès le tems de St Ambroise. C'est de cette branche qu'étoit forti, selon eux, le cardinal Stanislas Osius, ou plutôt Hosius: Voy. ce mot.

I. OSMAN, ou OTHMAN, empereur des Turcs, fils d'Achmes I, succéda à Mustapha son oncle en 1618, à l'âge de 12 ans. Il marcha en 1621 contre les Polonois, avec une armée formidable; mais ayant perdu plus de 80 mille hommes & 100 mille chevaux en différeas combars, il fut obligé de faire la paix à des conditions désavantageuses. Il attribua ce mauvais succès aux Janissaires, & résolut de les casser pour leur substituer une milice d'Arabes; cette nouvelle s'étant répandue, ils se soulevérent, se rendirent au nombre de 30 mille à la place de l'Hippodrome, & renversérent Osman du il ressentit un repentir amer de sa trône en 1622. On rétablit Mussoiblesse, & protesta au lit de la saphe, qui sit étrangler le jeune mon contre la violence qui lui empereur le lendemain. Il n'y a

que trop d'exemples d'un pareil forfait parmi les Turcs. Telle est la destinée de leurs rois : du trône ils passent à l'échafaud, ou à la prison.

II. OSMAN II, empereur des Turcs, parvint au trône après la mort de son frere Mahomet V, en 1754, à l'âge de 56 ans. Son règne, peu fertile en événemens, fut terminé par sa mort, arrivée le 29 Novembre 1757. Il renouvella, sous des peines grièves, la défense à 1es sujets de boire du vin.

OSMAN, Foyez OTHMAN.

OSMOND, (St) né en Normandie d'une famille noble, joignit à une grande connoissance des lettres, beaucoup de prudence, & les qualités guerrières. Après la mort de son pere, qui étoit comte de Sèez, il distribua aux Eglises & aux pauvres la plus grande partie de ses revenus, & suivit l'an 1066 Guillaume le Conquérant en Angleterre. Ce prince récompensa Osmond en le faisant comre de Dorset, puis son chancelier, & ensuite évêque de Salisbury. Il corrigea la Liturgie de fon diocèse, la purgea de plusieurs termes barbares & groffiers, & la mit dans un ordre commode. Cette Liturgie ainsi corrigée, devint dans la **f**uite celle de tout le royaume d'Angleterre. Ce prélat, également recommandable par ses connoissances & par son zèle, mourut en Décembre 1099, & fut canonifé 350 ans après par le pape Calixte III.

OSORIO, (Jérôme) natif de Lisbonne, apprit les langues & les sciences à Paris, à Salamanque & à Bologne; & devint archidiacre d'Evora, puis évêque de Silves & des Algarves. L'infant Don Louis, qui lui avoit confié l'éducation lui procurant ces dignités. Ce sça-

vant s'exprimoit avec tant de facilité & d'éloquence, qu'on le surnomma le Cicéron de Portugal. II mourut à Tavila dans son diocèse, en 1580, à 74 ans, en allant appaiser une sédition qui s'y étoir élevée. Ses mœurs & son érudition justifiérent l'estime dont les rois de Portugal l'honorérent. II nourriffoit dans fon palais plusieurs hommes scavans & vertueux. Il se faisoir toujours lire à table, & après les repas, il requeilloit les sentimens de ses convives sur ce qu'on avoit lu. On a de lui : I. Des Paraphrases & des Commentaires sur plusieurs livres de l'Ecriturefainte.II. De Nobilitate civili. III.De Nobilitate Christiana. IV. De Gloria. V. De Regis institutione. VI. De rebus, Emmanuelis, Lufitania Regis. virtute & auspicio gestis, Libri xir. 1475, in-fol. Lisbonne, traduit en françois par Simon Goulard, sous le titre d'Histoire de Portugal, 1581-1587, in-fol. & in-8°. VII. De Justtitià calesti. VIII. De Sapientià, &c. Tous ces ouvrages, que les moralistes pourroient lire avec fruit, ont été recueills & imprimés à Rome en 1592, en 4 tom. in-fol.: cette édition est fort fare. Jérôme Osorio, son neveu, & chanoine d'Evora, a écrit sa Vie.

OSSAT, (Arnaud d') né en 1536 à Cassagnabére, petit village près d'Auch, de parens pauvres, se trouva sans pere, sans mere & fans bien à l'âge de 9 ans. Il ne dut son élévation qu'à fui-même. Placé au service d'un jeune seigneur de son pays, appellé Castelnau de Magnoac; de la maison de Marca, qui étoit aussi orphelin, il fit ses études avec lui; mais il le surpassa bientôt & devint son précepteur. On les envoya à Paris de son fils, l'en récompensa en en 1559, & on y joignit deux autres enfans, coufins-germains de

te jeune seigneur. D'Ossa les élewavec foin jusqu'au mois de Mai 1362, que, leur éducation étant sie, il les renvoya en Gascogne. **基本cheva de s'instruire dans les Miles-lettres**, apprit les mathéattiques, & fit à Bourges un cours de droit sous Cujas. De retour à Paris, il fuivit le barreau, & s'y fit admirer par une éloquence pleine de force. Ses talens lui firent des protecteurs, entr'autres Paul de-Foix, pour lors conseiller au parkement de Paris. Il obtint, par leur crédit, une charge de conseiller au présidial de Melun. Ce fut alors qu'il commença à jetter les fondemens de sa fortune. Paul de Foix, **devenu arc**hevêque de Touloufe, & nommé ambassadeur à Rome par Henri III, emmena avec lui d'Ossat, en qualité de secrétaire d'ambassade. Après la mort de ce prélat, arrivée en 1584, Villeroi secrétaire-d'état, instruit de son mérite & de son intégrité, le chargea des affaires de la cour de France. Le cardinal d'E/t, protecteur de la nation Françoise, le fut mssi de d'Ossat. Le roi lui sit offrir une charge de secrétaire-d'état, qu'il refusa avec autant de modestie que de fincérité. Henri IV dut à ses soins sa réconciliation avec le saint-siège & son absolution, qu'il obtint après bien des peines du pape Clément VIII. Ses services furent récompensés par l'évêché de Rennes, par le chapeau de cardinal en 1598, enfin par l'évêché de Bayeux en 1601. Après avoir servi sa patrie en sujet zèlé & en choyen magnanime, il mourut à Rome en 1604, à 67 ans. Le cardual d'Ossat étoit un homme d'une pénétration prodigieuse. Il prenoit ses mesures avec tant de dis-Maires & les négociations dont in-fol. Elles ont été traduites de-Tome V.

il fut chargé, il est impossible de trouver une fausse démarche. Il sçut allier, dans un dégré éminen,t la politique avec la probité, les grands emplois avec la modestie, les dignités avec le défintéressement. Nous avons de lui un grand nombre de Lettres, qui passent, avec raison, pour un chef-d'œuvre de politique. On y voit un homme sage, profond, mesuré, décidé dans ses principes & dans son langage. La meilleure édition est celle d'Amelor de la Houssaye, à Paris, en 1698, in-4°.2 vol. & in-12,5 vol. Le cardinal d'Ossat, disciple de Ramus, composa dans la jeunesse, pour la défense de son maître, un ouvrage sous ce titre: Expositio Arnaldi Ossati in disputationem Jacobi Carpentarii de methodo, 1564, in-8°. Le style en est pur, vif, les réflexions judicieuses, & les saillies piquantes.

OSSIAN, Barde ou Druide Ecossois au 111° siécle, prit d'abord le parți des armes. Après avoir fuivi son pere Fingal dans ses expéditions, principalement en Irlande, il lui succéda dans le commandement. Devenu infirme & aveugle, il se retira du service, & pour charmer son ennui, il chanta les exploits des autres guerriers, & particuliérement ceux de son fils Oscar, qui avoit été tué en trahison. Malvina, veuve de ce fils, restée auprès de son beau-pere, apprenoit ses vers par cœur, & les transmettoit ainsi à d'autres. Ces Poësies & celles des autres Bardes ayant été conservées de cetre manière pendant 1400 ans, M. Macpherson les recueillit dans le voyage qu'il fit au nord de l'Ecofse & dans les isles voisines, & les fit imprimer avec la version a cernement, que, dans toutes les gloife à Londres, en 1765, 2 vol. puis en françois par M. le Tourneur, 1777, 2 vol. in-8°, avec des notes.

OSSONE, Voyer GIRON. OSSUN, Voyer Aussun.

OSTERVALD, (Jean-Fréderic) né en 1663, à Neuschatel, d'une famille ancienne, fut fait pasteur dans sa patrie en 1699. Il forma alors une étroite amitié avec Jean-Alphonse Turresin de Genève, & 2 ans après avec Samuel Werenfels de Bale; & l'union de ces trois Theologiens, qu'on appella le Triumvirat des Théologiens de Suifse, a duré jusqu'à la mort, Oftervald n'étoit pas celui des trois qui valoit le moins. Ses talens, ses vertus & son zèle à former des disciples, & à rétablir la discipline ecclésiastique, le rendirent le modèle des pasteurs réformés. Il mourut en 1747, & sa mort inspira des regrets à tous les bons citoyens. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. Les principaux font : I. Traité des Sources de la corruption, in-12. C'est un bon Traité de morale. II. Catéchisme, ou Instruction dans la Religion Chrétienne, in-8°. Ce Catéchisme, très-bien fait dans son genre, a été traduit en allemand, en hollandois & en anglois. L'Abrégé de l'Histoire sainze, qui est à la tête, fut traduit & imprimé en arabe, pour être envoyé aux Indes Orientales, par les foins de la Société royale, pour la propagation de la Foi. Cette Société établie à Londres admit l'auteur au nombre de ses membres. III. Traité contre l'Impureté, 10-12, écrit avec beaucoup de sagesse, & dans lequel il n'apprend pas le vice, en voulant le corriger, comme font trop souvent des maralistes & des casuistes indiscrets. IV. Une édition de la Bible françoise de Genève, avec des Argu- Il étoit composé de la Bibliothèmens & des Réflexions, in-f. V. Un que dont nous venons de parler.

Recueil de Sermons, in - 8°. Rodolphe Ostervalu, son fils a né, pasteur de l'Eglise François à Bâle, qui soutient avec homen equ la réputation de son pere, a dos né au public un Traité intitulé Les Devoirs des Communians, III–I 🌫 estimé de Protestans.

OSTIENSIS, Voyer HENRE

Sure, n° XXVII.

I. OSWALD, (St) roi de Nor thumberland en Angleterre 🔒 obligé, après la mort d'*Edel frie*i son pere, de se résugier chez les Pictes, & de-là en Irlande, parce qu'Edwin, son oncle, s'étoit emiparé de son royaume. Il se 🏗 🕿 Chrétien durant sa retraite, revine ensuite dans son pays, désit Cadawalto, roi des anciens Bretons. dans une grande bataille où perdit la vie. Oswald réunit en..... sune les deux royaumes de Northumberland, & donna l'exemple de toutes les vertus d'un prince Chrétien. Penda, roi de Mercie, lui ayant déclaré la guerre, Of-. wald arma pour le repousser; mais il fut tué dans la bataille de Marsefelth, en 643.

H. OSWALD, (Erasme) professeur d'hébreu & de mathématiques à Tubinge & à Fribourg, mort en 1579 a 68 ans, publia une Traduction du Nouveau-Teftament en hébreu, & d'autres ou-

vrages.

OSYMANDYAS, fameux roi d'Egypte, fut, selon quelques auteurs, le premier monarque qui rassembla un grand nombre de livres pour en faire une Bibliothèque. Il donna à cette curieuse collection le titre de Phormacie de l'Ame. De tous les monumens des, rois de Thèbes, celui d'Osymandyas étoit un des plus superbes.

\*Portiques, de Temples, de vas-🗠 Cours, du Tombeau du Roi a d'autres bâtimens. On ne peut hre sans surprise ce que Diodore taconte de la magnificence presque incroyable de ce monument, & des fommes immentes qu'il avoit couté. Entr'autres merveilles, on y voyoit une Statue dans la posture d'une personne assise, & qui ctoit la plus grande de toute l'Egypte, la longueur d'un de ses pieds étant de plus de sept coudees. Ce qui rendoit cette piece un vrai chef-d'œuvre, n'étoit pas sculement l'art du sculpteur, mais aufi la beauté de la pierre, qui etoir parfaite dans son genre. On y lifoit l'Inscription suivante: le Juis Osymandyas, Roi des Rois; alui qui voudra me di∫puter ce titre, qu'il me surpasse dans quelqu'un de mes ouvrages. Ce prince soumit les Mactriens qui s'étoient révoltés, Un ne sçait pas au juste en quel tems il vivoit. Tout ce que Diodore en die, c'est qu'il sut un des Princes qui régnérent entre Menès & Myris; mais si ce qu'il dit de la bibliothèque d'Osymandyas est veritable, son règne doit avoir eté plus récent.

OTACILIA, (Marcia-Otacilia-Swera) femme de l'empereur Phiupe, étoit Chrétienne, & elle rendit son époux favorable aux Chréuens. Ses traits étoient réguliers, 12 physiogomie modeste, & ses mœurs furent d'autant plus réglées, qu'elle avoit embrassé une religion qui inspire toutes les vertus. Le Christianisme ne put cependant a guérir de l'ambition : elle étoit entrée dans les vues de Philippe, qui parvint au trône par le meurtre de l'emp'. Gordien. Son époux

leur de le voir poignarder entre ses bras. Elle acheva ses jours dans la retraite.

OTHELIO, (Marc-Antoine) Othelius, natif d'Udine, enseigna avec succès le Droit à Padone jusqu'à l'age de 80 ans. Ses écoliers lui donnoient ordinairement le nom de Pere, qu'il méritait par son extrême douceur. Il mourut en 1628. On a de lui : I. Confilia. II. De Jure dotium. III. De Padis. IV. Des Commentaires sur le Droit Ci-

vil & Canonique.

OTHMAN , ou Osman, 3" calife des Musulmans depuis Mahamet, monta sur le trône après Omer, l'an 644 de J. C. dans sa 70° année. Il fit de grandes conquêtes par *Moavias*, général de ses armées, & fut tué dans une fédition l'an 656. Ce prince , doué des plus grands talens, sçut combattre & gouverner. Attentif à la confervation de la foi Mufulmane, il iupprima plus. copies défectueufes de l'*Alcoran*, & fit publier ce livre d'après l'original qu'Abubeker avoit mis en dépôt chez Aysta, l'une des veuves du prophète. Ali, chef des révoltés, lui succéda.

OTHMAN I, Voyet OTTOMAN. 1. OTHON, (Marcus-Salvius) empereur Romain, naquit à Rome l'an 32 de J. C. d'une famille qui descendoit des anciens rois de Toscane. Néron, dont il avoit été le favori & le compagnon de débauches , l'éleva aux premiéres dignités de l'empire. Nommé gouverneur du Portugal, Othon se fit estimer des grands dans ce poste. & chérir des petits. Après la mort de Néron, l'an 68 de J. C., il s'attacha à *Galba*, auprès duquel il rampa en vil courtisan. Othon se Mant été sué, elle crut mettre persuadoit que cet empereur l'ason fils en sureté dans le camp des dopteroit; mais Pison lui ayant été Prétoriens; mais elle eut la dou- préséré, il résolut d'obtenir le trôtifs de son projet. Il étoit accablé de dettes, contractées par ses débauches; & il regardoit la possession de l'empire comme l'unique moyen de s'acquitter. Il dît même publiquement, que s'il n'étoit au plutôt Empereur, il étoit ruiné sans ressource; & qu'après tout il lui étoit tranquille sur le trône, qu'après indifférent, ou de périr de la main d'un ennemi dans une bataille, ou de celle de ses créanciers, prêts à le poursuivre en justice. Il gagna donc les gens de guerre, fit massacrer Galba & Pison, & fut mis sur le trône à leur place, l'an 69. Le n'étoit encore que duc de Saxe; fénat le reconnut, & les gouverneurs de presque toutes les provinces lui prêtérent serment de fidélité. Durant les changemens arrivés à Rome, les légions de la basse Germanie avoient décerné le sceptre impérial à Vitellius. Othon lui proposa envain des sommes confidérables, pour l'engager à renoncer à l'empire : tout fut inutile. Othon voyant fon rival inflexible, marcha contre lui, & le vainquit dans 3 combats différens; mais défaite dans une bataille générale livrée entre Crémone & Mantoue, il se donna la mort, l'an 69 de J. C. à 37 ans. Ses derniéres paroles, avant que de se donner le coup mortel: Il vaut mieux qu'un charrue, Othon sçut non seulement seul périsse pour tous, que tous pour se faire respecter au-dehors; mais un seul, attendrirent son armée il rétablit au-dedans une partie de jusqu'aux larmes. Plusieurs soldats vinrent baiser ses mains & ses dit, comme lui, la religion Chrépieds, & après une infinité de regrets, mêlés de louanges, ils se tuérent eux-mêmes sur le hois élevé pour son bûcher. On ne sçait ce & l'Allemagne, reçurent ses si Othon méritoit ces marques de loix. Il soumit la Bohême en 950,

ne par la violence. Sa haine con-, ainsi qu'à ses plaisirs. Ses complaitre Galba & sa jalousie contre Pi- sances pour ce monstre de cruauson, ne furent pas les seuls mo- té, ont fait penser à plusieurs his toriens, qu'il auroit plutôt été un

tyran qu'un bon empereur.

II. OTHON I, empereur d'Allemagne, dit le Grand, fis aîné de Henri l'Oiseleur, naquit en 912, & fut couronné à Aix-la-Chapelle en 936. Le nouvel empereur ne fut avoir essuyé beaucoup de contradictions de la part de sa mere Mathilde. Cette princesse s'efforçoit d'y placer son frere cadet Henri, sous prétexte qu'au tems de la naissance d'Othon, Henri l'Oiseleur au lieu que le jeune Henri étoit fils de Henri l'Oiscleur, roi d'Allemagne. La couronne, devenue pour ainfi dire héréditaire aux ducs des Saxons, rendit ce peuple extrêmement fier. Eberhard, duc de Franconie, entreprit de les humilier par la force des armes; mais Othon l'humilia lui-même. Il fut condamné à une amende de 100 talens. & ses complices à la peine du Harnescar. Ceux de la haute noblesse qu'on condamnoit à cette peine, son armée ayant été entiérement étoient obligés de charger un chien sur leurs épaules, & de le porter fouvent jusqu'à une distance de 2 lieues. La perite noblesse portoit une selle, les ecclésiastiques un grand missel, & les bourgeois une de l'Empire de Charlemagne; il étentienne en Germanie par des victoires. Les Danois, peuple indomptable, qui avoient ravagé la Frandouleur. Etroitement lié avec Né- après une guerre opiniatre, & ron, il avoit eu part à ses crimes c'est depuis lui que ce royaume

su réputé province de l'Empire. Othor s'étant ainsi rendu le moparque le plus confidérable de l'Oceident, fut l'arbitre des princes. Louis d'Outremer, roi de France, implora fon secours contre quelques seigneurs François qui s'érigeoient en souverains & en petits tyrans. L'Italie, vexée par Bérenger II, usurpateur du tiere d'empereur, appelle Othon contre ce rebelle. Les Italiens vouloient avoir deux maîtres, pour n'en avoir réellement aucun; mais Othon paroit, & ils se soumettent. Bérenger preud la fuite. L'empereur fit marcher ensuite à Rome; on lui ouvre les portes, & Jean XII le couronne empereur en 962. Ochon étant entré en Italie comme Charlemagne, & s'y étant conduit de même, prit les noms de César & d'Auguste, & obligea le pape à lui taire le serment de fidélité. Le clergé & la noblesse Romaine se soumirent à ne jamais élire de pape qu'en présence des commissaires de l'empereur. Othon confirma en même tems les donations de Pépin, de Charlemagne & de Louis le Débonnaire, sans spécifier quelles étoient ces donations si contestess. Le pape ne vouloit se donner qu'un protecteur; il s'étoit donné un maître, & il lui fut bientôt infidèle. Il se ligua contre l'empereur avec Bérenger même, réfugié chez des Mahométans qui venoient de se cantonner sur les côtes de Provence. Il fit venir le fils de ce Bérenger à Rome, tandis qu'Othon étoit à Pavie. Jean XII n'étoit pas assez puissant pour soutenir cette entreprise hardie, & l'empereur l'étoit assez pour le punir. Il passa à Rome, sit déposer le pontife, & élire Léon VIII à sa place en 963. Le, nouveau pape, le sénat, les principaux du

peuple, le clergé de Rome, solemnellement assemblés dans Se-Jean de Latran, accordérent à perpétuité à Othon & à tous ses successeurs le droit de nommer au faint-fiége. ainsi qu'à tous les archevêchés & évêchés de les royaumes. On fit en même tems un Décret, portant que « les Empereurs auroient le » droit de se nommer tels succes-» feurs qu'ils jugeroient à propos.» C'est ainsi que l'empire d'Occident échut aux princes Allemands, qui l'ont toujours possédé depuis. A peine Othon était retourné en Allemagne, que les Romains voulurent être libres. Ils mirent en prison leur nouveau pape, créature de l'empereur. Le préset de Rome, les tribuns, le sénat vou-. lurent faire revivre les anciennes loix; mais ce qui dans un tems est une entreprise de héros, devient dans d'autres une révolte de féditieux. Othon revole en Italie, fait pendre une partie du sénat; le préfet de Rome, qui avoit vouln être un Brutus, fut fouetté dans les carrefours, promené nud sur un âne. & jetté dans un cachot où il mourut de faim. Les derniéres années d'Othon furent occupées par une guerre contre les empereurs d'Orient. Il avoit envoyé des ambafsadeurs pour amener en Allemagne la fille de l'empereur Grec, fiancée à son fils Othon 11; mais le traitre Nicéphore Il fit assassiner les ambassadeurs, & s'empara des présens dont ils étoient chargés. Othon, à la tête d'une armée, se jetta sur la Pouille & la Calabre, qui appartenoient encore aux Grecs. L'armée de Nicéphore sur défaite, & les prisonniers renvoyés à Conftantinople avec le nez coupé. Jean Zimiscès, successeur de Nicephore, fit la paix avec Othon, & maria fa niéce Théophanie avec le jeune

Othon 11. L'empereur d'Allemagne mourut peu de tems après, en 973, avec la gloire d'avoir rétabli l'empire de Charlemagne en Italie; mais Charles fut le vengeur de Rome, au lieu qu'Othon en fut le vainqueur & l'oppresseur, & son empire n'eut pas de fondemens zussi fermes que celui de Charlemagne. Othon avoit d'ailleurs de grandes qualités, beaucoup de courage, une piété fervente, une exrême droiture, & un amour ardent pour la justice. C'est à lui principalement que le clergé d'Al-. lemagne est redevable de ses richesses & de sa puissance; il lui conféra des duchés & des comsés entiers, avec la même autorité que les princes féculiers y exerçoient. On dit qu'Othon avoit courume de jurer par sa barbe,qu'il Laissoit croître jusqu'à la ceinture, fuivant la mode du tems.

III. OTHON II, surnommé le Sangninaire, succéda à Othon I. **fon pere,** à l'âge de 18 ans, en 972. Sa mere Adélaïde, profita de sa jeunosse pour s'emparer des rênes de l'état; mais Othon, lassé de la dépendance où elle le tenoit, l'obligea de quitter la cour. A peine a-t-elle disparu, que la guerre civile oft allumée. Le parti d'Adélaïde fait couronner empereur le jeune Henri, duc de Bavière. Harold roi de Danemarck, & Bolestas duc de Bohême, profitent de ces troubles. Othon, seal contre tous, réduit ces différens ennemis & punit les rebelles. Les limites de l'Allemagne & de la France étoient alors fort incertaines, Lothaire, roi de France, crut avoir des prétentions fur la Lorraine, & les fit revivre. Othon assembla près de 60 mille hommes, désola toute la les uns (d'une flèche empoisonnée; Champagne & alla jusqu'à Paris. suivant d'autres) de déplaisir; ensiq

les frontières, ni faire la guerre dans le plat-pays; les expéditions militaires n'étoient que des rava= ges. Othon fut battu à son recour. au passage de la rivière d'Aine. Céofroi, comte d'Anjou, le poursuivit sans relache dans la forer des Ardennes, & lui proposa, suivant les règles de la chevalerie, de vuider la querelle par un duel. Othon refusale dési, soit qu'il crût sa dignité au - dessus d'un combat avec Géofroi, soit qu'étant cruel il ne fut point courageux. Enfin 1'empereur & le roi de France firent la paix en 980; & par cette paix. Charles frere de Lothaire reçuit ix baffe-Lorraine, avec quelque partie de la haute. Pendant qu'Ochon s'affermissoit en Allemagne, les Romains avoient voulu fouffraire l'Italie au joug Germanique. L'antipape Boniface VII avoit invité les empereurs Allemands à venir reprendre Rome. Othon passe les Alpes, & fait rentrer les rebelles dans leur devoir. Il fallut ensuité combattre les Grecs, ligués avec les Sarrafins, qui inondoient la Pouille & la Calabre. Othon leur fait la guerre ; aptès quelques combats heureux, il fut défait par la trahison des Italiens qui servoient dans son armée. Il fut fait prisonnier, acheté par un marchand d'esclaves, & rançonné par l'impératrice Théophanie sa femme, avant d'avoir été reconnu. On touchoit au moment d'une grande révolution; mais les Grecs & les Arabes étant désunis, Othon eut le tems de rassembler les débris de son armée, & de faire déclarer empèreur à Vérone fon fils Othon, qui n'avoit pas 3 ans. Il retourne encore à Rome & y meurt en 983, suivant On ne sçavoit alors ni fortister suivant quelques-uns, d'un poisonque lui sit prendre sa semme. Ce prince, dont le règne ne sut que de 10 années, n'égaloit point son pere; il avoit moins de grandes qualités, & le peu qu'il en possédoit, étoit terni par son caractère quel & perside. On prétend que, lersqu'il arriva à Rome, il invita à diner les principaux sénateurs & les partisans du rebelle Crescencias, & il les sit tous égorger au milieu du repas. C'étoit renouveller les temas de Marins, & c'étoit tout ce qui restoit de l'ancienne Rome.

IV. OTHON III, fils unique du précédent, né en 980, avoit à peine atteint l'âge de 3 ans, quand son pere mourus. Les Etats d'Allemagne, prévoyant les troubles qui arrivérent quelque tems après, se hâtérent de le faire sacrer à Aix-la-Chapelle en 983. Henri duc de Baviére, rebelle sous Othen II, le fut sous Othon III. Il s'empara de la personne du jeune empereur, ulurpa la régence durant la minorité; mais les Etats la lui enlevérent, & la donnérent à la mere de ce prince. L'Italie fut encore déchirée par les factions sous ce règne. Crescentius remplie Rome de troubles & de défordres. Othon, appellé en Italie par le pape Jean XV, chasse les rebelles, & est sacré par Gregoire V, successeur de Joan XV qui venoit de mourir. A peine futil de retour en Allemagne, que Crescentius chassa de Rome le pape Gregoire V, & mit à sa place Jean XVI. Cet antipape, de concert avec le rebelle, projettoit de rétablir les empereurs Grecs en Itafie. Othon, obligé de repasser les Alpes, affiége, prend Rome, dépose l'antipape & le sait mutiler. Crescentius, attiré hors du château St-Ange , fur l'espérance d'un accommodement, eut la tête tran- tit esprit.

chée en 998, avec 12 de ses gens. Son corps fut pendu par les pieds comme celui d'un scélérat. Gregoire V, que l'empereur avoit rétabli, mourut en 999. Ochon III mit à fa place Gerbert, son précepteur, archevêque de Ravenne, qui prit le nom de Silvestre II. Ce fut à la prière de ce pontife que l'empereur donna cette même année à l'Eglise de Verceil la ville même de Verceil, avec toute la puissance publique : premier exemple de l'autorité féculière donnée à une Eglise, lans aucune borne. Ozkon, de retour en Allemagne, passa en Pologne, & donna au duc *Boleflas* le titre de roi. Il se rendit de nouveau en ltalie, pour arrêter les progrès des Sarafins, & ceux des défenseurs de la liberté Italienne, plus dangereux que les Sarafins. Son voyage de Rome faillit à lui être funeste; le peuple l'assiégea dans son palais, & tout ce qu'il put faire contre cette populace mutinée, fut de s'enfair, tandis qu'il lui faisoit faire des propositions d'accommodement. Il mourut sans gloire au château de Paterno dans la Campanie, l'an 1002, à 22 ans, après un règne de 18. Sa mort laiffa plus indécis que jamais le long combat de la Papauté contre l'Empire, des Romains contre l'un & l'autre, & de la liberté Italienne contre la puissance Allemande. C'est ce qui tenoit l'Europe toujours attentive. C'est-là le fil qui conduit dans le labyrinthe de l'hiftoire d'Allemagne. Quelques auteurs anciens prétendent qu'Othon III diftribua l'Allemagne en 4 duchés, 4 archevechés, 4 margraviats, conservant en tout le nombre de quaere; mais rien n'est plus fabuleux que cette division prétendue, imaginée par quelque pe-

V. OTHON IV, dit le Superbe, fils de *Henri* le *Lion* , duc de Saxe , fut élu empereur en 1197, & reconnu par toute l'Allemagne en .1208. Pour s'affermir sur le trône, il alla recevoir la couronne impériale en Italie. Le pape Innocent III la lui donna, après lui avoir fait jurer qu'il lui abandonneroit le fameux héritage de Mathilde, & nommément la Marche .d'Ancone & le duché de Spolette. Malgré ce serment, Othon reunit à son domaine les terres de Mathilde. Le pape le menaça de l'excommunication; l'empereur, à la tête d'une armée, s'empara de la Pouille. Alors Innocent lance ses foudres. L'archevêque de Mayence, à qui il adresse cette excommunication, la publia en Allemagne, & invita les princes à procéder à une nouvelle élection en faveur de Fréderie, roi de Sicile, fils de Henri VI. Othon vole en Allemagne pour appaiser les troubles, convoque la diète de Nuremberg, & après avoir déclamé beaucoup contre le saint-siège, il se soumet au jugement des princes & leur abandonne l'Empire. Fréderic, appuyé par Innocent III, & par le roi de France Philippe-Auguste, se sit couronner à Mayence, & toute l'Allemagne se joignit à lui. Othon IV, trop foible pour lui résister, quoique soutenu par l'Angleterre, se retira dans ses terres de Brunswick. L'espérance de renverser le principal appui de *Fréderic II*, le fit entrer dans la ligue du comte de Flandres contre le roi de France; mais - son armée fut entiérement défaite à la bataille de Bouvines, en 1214. Cette perte ruina ses affaires, & ne lui permit plus de songer à celles de l'empire. Il s'enferma dans ainsi nommé parce qu'il étoit évêle château de Hantzbourg, où il que de cette ville au x11º fiécle,

mena une vie privée jusqu'à mort, arrivée en 1218. Il fut plus heureux dans la retraite que fur le trône, sur lequel il n'avoit eu mi assez de courage, ni assez de prudence.

 ${\sf VI.}$  OTHON ou HATTON , archevêque de Mayence, est célèbre par un conte qu'on trouve dans presque tous les annalistes Allemands. On prétend que, dans une famine, il fit enfermer beaucoup de pauvres qui pressés de la faim lui demandoient l'aumône, & les fit brûler vifs. Dieu punit sa cruauté; car les rats & les souris l'incommodérent tellement qu'il fut obligé de se résugier dans une tour qu'il fit bâtir au milieu du Rhin. Cette précaution fut inutile; une armée de souris passa le fleuve à la nage, & vint le dévorer en 969. Apparemment que ceux qui chargent encore l'Histoire de ces inepties, veulent seulement laisser subsister les anciens monumens d'une crédulité imbécille, pour montrer de quelles ténèbres l'Europe est sortie. Il est étrange qu'on trouve cette fable contée comme une histoire véritable dans les Tablettes chronologiques du sçayant abbé Lenglez du Fref-

VII. OTHON, (St) évêque de Bamberg & apôtre de Poméranie, naquit en Souabe vers 1069, devint chapelain & chancelier de l'empereur Henri IV, puis évêque de Bamberg en 1100. Il convertit Uratislas, duc de Poméranie, avec une grande partie de ses sujets, & mourut à Bamberg en 1139. Ses vertus, son zèle, ses lumières furent l'admiration de l'Allemagne. On a de lui une Lettre à Paschal II.

VIII. OTHON DE FRISINGEN,

étoit fils de Léopold marquis d'Autriche, & d'Agnès, fille de l'empereur Henri IV. Il vint en France faire ses études dans l'univerfiré de Paris, & s'y distingua. L'amour de la solitude lui fit choisir le monastère de Morimond, dont il devint abbé. Nommé évêque de Frisingen en 1138, il accompagna l'empereur Conrad dans la Terrefainte. On a de lui une Chronique en 7 livres, depuis le commencement du monde jusqu'en 1146. Cet ouvrage, qui peut être de quelque utilité malgré les fables dont il fourmille, a été continué jusquen 1210, par Othon de S. Blaise. On le trouve dans les Recueils de Pistorius & de Muratori, ainsi que deux autres productions du prélat Allemand; la 1<sup>re</sup> est un Traité de la fin du Monde & de l'Antechrist; & la 2° une Vie de l'emper. Fréderic Barberousse, en 2 liv. Othon de Frifingen mourut à Morimond en 1158, après avoir rempli dignement la carrière épiscopale.

OTHONIEL, fils de Cenez, & parent de Caleb, ayant pris Dabir autrement Cariath-Sepher, épousa Axa, fille de Caleb, que celui-ci avoit promise en mariage à quiconque prendroit cette ville des Cananéens. Les Israelites ayant été asfujettis pendant 8 ans par Chufan-Rasathaim, roi de Mésopotamie, Othoniel suscité de Dieu, vainquit ce prince, & après avoir délivré de servitude les Israelites, il en fut le juge & les gouverna en paix l'espace de 40 ans. Sa mort, arrivée l'an 1344 avant J.C., fit couler les larmes des Ifraëlites.

I. OTT, (Jean-Henri) Otne tarda pas à récompenser son
tius, théologien de Zurich, né en zèle & ses travaux. Outre une
1617 d'une samille distinguée, pension qui lui sut d'abord accorfut prosesseur en éloquence, en dée, on l'attacha à la bibliothèHébreu & en histoire ecclésiastique royale, en qualité d'interque à Zurich, où il mourut en prète pour les langues Orienta-

1

1682. On a de lui plusieurs ouvrages de théologie & de littérature.

II. OTT, (Jean-baptiste) fils du précédent, naquit en 1661. Il se rendit habile dans les langues Orientales & les antiquités, & professa l'Hébreu à Zurich. On a aussi de lui divers ouvrages, peu connus même en Suisse.

OTTER, (Jean) né en 1707, à Christianstadt ville de Suède d'une samille commerçante, engagée dans les erreurs du Luthéranisme, sit de bonne heure son étude principale des langues. Il apprit d'abord celles du Nord, dont il joignit la connoissance à l'étude des humanités. Quand la paix de Neustat eut rendu, en 1724, le calme à la Suède, il alla étudier dans l'université de Lunden, où il se livra 2 ans à la physique & à la théologie. Ce sut alors qu'il commença à avoir des doutes sur la religion qu'il prosessoit; il passa en France où il sit son abjuration.

mença à avoir des doutes sur la religion qu'il professoit; il passa en France où il fit son abjuration. Le cardinal de Fleury l'accueillit avec distinction, lui donna un emploi dans les Postes, & l'envoya dans le Levant en 1734, d'où il ne revint qu'au bout de 10 ans. Le fruit qu'il retira de ces courses, fut une connoissance profonde des langues Turque, Arabe, Persanne, & de la géographie, de l'histoire & de la politique des états qu'il avoit fréquentés. Il avoit aussi travaillé avec foin a remplir un autre objet de sa mission, qui étoit de rétablir le commerce des François dans la Perse. La cour de France ne tarda pas à récompenser son zèle & ses travaux. Outre une pension qui lui fut d'abord accor-

les. On le nomma, au mois de Janvrier 1746, à une chaire de professeur-royal pour la langue arabe; & en 1748, il fut admis dans l'académie des inscriptions & belles-lettres. Otter avoit tout ce qu'il falloit pour remplir ces différens postes, avec autant d'honneur pour lui que d'utilité pour le public; mais il n'en jouit pas longtems. Epuisé par ses voyages & par la continuité de ses travaux. il mourut la même année dans la 41° année de son âge. Il venoit de publier son Voyage en Turquie & en Perse, avec une Relation des expéditions de Themas Koulikan, en a vol. in-12, enrichis d'un grand nombre de notes intéressantes, & écrits d'un ton sec & d'un style pesant. Il avoit lu dans l'académie des belles-lettres un 1et Mémoire sur la Conquête de l'Afrique par les Arabes. & il a laissé le 2º fort avancé.

OTTFRIDE ou OTFRIDE, Otfridus, moine Allemand, vers le milieu du Ixº fiécle. Il passa la plus grande partie de sa vie au monastére de Weissembourg en basse-Alsace, & fit de grands progrès dans la littérature facrée & profane. Il épura la langue allemande qu'on appelloit alors Théodisque ou Tudesque. Il fit dans cette vue une Grammaire, ou plutôt il perfectionna celle que Charlemagne avoit commencée. Pour faire tomber les chansons profanes, il mit en vers Tudesques rimés les plus beaux €ndroits de l'Evangile. Comme ces vers pouvoient se chanter, ils se répandirent beaucoup, & produifirent l'effet qu'il en attendoit. Ottfride a fait aussi des Sermons, des Leteres, des Poësies mélées, & d'aueres ouvrages qui prouvent plus en faveur de sa piété qu'en faveur de son goût. Voy. les Antiquités OTT

Teutoniques de J. Schilter.
OTTO GUERICK, Voy. GUERIKE.

OTTOBONI, (Pierre) Voyes

OTTOCARE II, roi de Bohême, obtint l'Autriche & la Stirici par son mariage avec Marguerize d'Autriche, à l'exclusion de Fréde-, ric de Bade, fils de la sœur aînée de Marguerite; & acquit, à prix d'argent, la Carinthie, la Carniole & l'Istrie en 1262. Fier de ses richesses & de sa puissance, il porta la guerre en Prusse, en Hongrie. & cut plusieurs avantages sur ses ennemis. Rodolphe, comte de Hasbourg, ayant été élu empereur en 1273, le somma de rendre hommage pour les fiefs qui étoient de sa dépendance. Sur son refus 🕻 ce prince le cita à la diète de l'Empire, pour rendre raison de fes acquisitions injustes; mais il ne comparut ni par lui-même, ni par autrui. Ce mépris irrita tellement les princes Impériaux, qu'on résolut de lui déclarer la guerre. L'empereur marcha donc vers l'Autriche; Ottocare ne fe fiant pas au fuccès d'une bataille, & craignant les démarches de Fréderie de Bade, demanda la paix, consentit de céder l'Autriche, & prêta hommage à genoux pour la Bohême & pour les autres terres qu'il possédoit: (Voy. Rodolphz I, n° II.) Mais la reine son épouse & quelques esprits brouillons lui ayant reproché une si lâche démarche, il rompit la paix, & s'empara de l'Autriche avec une puissante armée. L'empereur se mit en campagne pour le combattre avec toutes ses troupes Allemandes & Hongroifes, qu'il avoit amassées. La bataille se donna à Marckfeld près de Vienne, l'an 1278, & Onocare la perditavec

La vie, après 25 ans de règne.

OTTOMAIO, (Jean - haptifte dell') poëte Italien du XVI fiécle, ch auteur de 51 Canzoni, qui furent inférées sans sa participation dans l'édition que donna Grazzini en 1555, du 2º livre de Berni, antitulé : De tuti i Triomfi, &c. L'aureux les fit supprimer de ce recueil par l'autorité des magistrats de Florence, & les publia en 1556, in-8°, y ajoùtant 4 nouvelles Chansons. Cependant, malgré ce supplement, on préfére l'édition du Recueil de Grazzini, à cause des changemens que fit Ottomaio dans la fienne pour la differencier de la 11º: les curieux des raffemblent toutes les deux.

OTTOMAN ou OTHMAN I, premer empéreur des Turcs, étoit un des émirs ou généraux d'Alaëdin, dernier fultan d'Iconium. Ce fouverain étant mort sans postérité, Ottoman partagea ses états avec les autres généraux, comme autrefois les capitaines d'Alexandre le Grand. Une partie de la Bithynie & de la Cappadoce lui echurent. Il sçut conserver ses possessions par de nouvelles conquêtes, qu'il fit sur les Grecs du côté de la Lycie & de la Carie, & prit la qualité de fultan en 1299 ou 1300. Il fit de la ville de Pruse la capitale de son empire neistant, & mourut en 1326. La bonté fingulière de ce sultan & la sagesse de son gouvernement sont passées par tradition chez les · Turcs. Quand leurs empereurs montent fur le trône, au milieu des acclamations, on ne manque jamais de leur souhaiter, entre les vertus dignes d'un fouverain, la bonté d'Ottoman.

OTTOMAN, (le Pere) Voyez BRAHIM.

OTW OTWAY, (Thomas) poëte Anglois, né en 1651 à Trottin dans le Sussex, fut élevé à Winchester & à Oxford, puis alla à Londres où il se livra tout entier au théàtre. Il étoit en même tems auteur & acteur. Ses Tragédies sont plus estimées que ses autres piéces. On fait sur-tout beaucoup de cas de l'Orphelin, de Venise sauvée, & de Don Carlos. Quelques beautés qu'il y ait dans ces Piéces vraiment pathétiques & touchantes, Otway y laissa glisser des irrégularités & des boutonneries dignes des farces monstrueuses de Shakespear. Dans sa Venise sauvée, il introduit le sénateur Antonio & la courtisanne Naki, au milieu des horreurs de la conspiration du marquis de Bedmar. L'amoureux vieillard fait, auprès de sa courtisanne, routes les singeries d'un vieux débauché impuissant& hors de bonfens. Il contrefait le taureau & le chien; il mord les jambes de sa maitresse, qui lui donne des coups de pied & des coups de fouet. Dans cette même piéce le son d'une cloche se fait entendre, & cette terrible extravagance qui ne seroit que risible sur le théâtre de Paris, réussit à jetter l'effroi dans l'ame des spectateurs Anglois. Son style est d'ailleurs trop ampoulé & trop rempli de l'enflure Asiatique. Ce poëte mourut en 1685, à 34 ans. On a recueilli fes Œuvres, à Londres, 1736, 2 vol. in-12.

I. OUDIN, (Céfar) fils de Nicolas Oudin, grand - prévôt de Bassigny, sut élevé à la cour du roi de Navarre, qui fut depuis Henri IV. Ce prince l'employa en diverses négociations importantes, & lui donna la charge de secrétaire & d'interprète des langues étrangéres en 1597. Il mourut en 1625, avec la réputation d'un ciligent. On a de lui des Grammaires & des Dictionnaires pour les langues Italienne & Espagnole, dont on ne se sert plus.

II. OUDIN, (Antoine) fils du précédent, succéda à son pere dans la charge d'interprète des langues étrangéres. Louis XIII l'envoya en Italie; le pape Urbain VIII se faisoit un plaisir de s'entretenir avec lui. De retour en France il fut choifi pour enfeigner la langue italienne à *Louis* XIV. Nous avons de lui quelques ouvrages : I. Curiosités Françoises pour servir de supplément aux Dictionnaires, in-S°. C'est un recueil de nos façons de parler proverbiales. II. Grammaire Françoise rapportée au langage du tems, in-12. Elle n'est plus d'aucune utilité. III. Recherches Italiennes & Françoises ,

2 vol. in-4°. IV. Le Trésor des

deux langues Espagnole & Françoise,

in-4°. Il mourut en 1653. III. OUDIN, (Casimir) né à Méziéres sur la Meuse en 1638, entra chez les Prémontrés en 1656, & s'appliqua principalement à l'étude de l'Histoire Ecclésiastique. Louis .XIV passant par l'abbaye de Bucilli en Champagne, Oudin, chargé de le complimenter, plut à ce prince; mais n'ayant pas foutenu, dans la suite de la conversation, l'idée que son compliment avoit donnée de lui, il perdit sa fortune. Son général le chargea ensuite de visiter toutes les abbayes de son ordre, pour tirer des archives ce qui pourroit fervir à son Histoire. Il s'en acquitta avec succès, & vint à Paris en 1683, où il se lia avec plusieurs sçavans illustres. Oudin ayant essuyé quelques méconten- l'Espagnol, le Portugais, l'Italien temens, se retira à Leyde en 1690, embrassa la Religion prétendue-

toyen zèlé & d'un homme intel-, réformée, & y fut sous-biblioth caire de l'université. Ses principaux ouvrages sont : I. Commenta rius de Scriptoribus Ecclesia antiquis. illorumque scriptis, &c. à Leipfick 1722, 3 vol. in-fol.: compilations qui prouve beaucoup de recherches, mais pleine de fautes 🕿 d'inexactitudes. II. Veterum aliquos Gallia & Belgii Scriptorum Opuscula facra nunquam edita, 1692, in-8°\_ III. Un Supplément des Auteurs Ecclésiastiques omis par Bellarmin, in-8°, 1688, en latin. IV. Le Prémontré défroqué, &c. Ce sçavant finit sa carrière à Leyde en 1717. à 79 ans. Il avoit de la chaleur dans l'esprit & de l'inquiétude dans le caractére.

IV. QUDIN, (François), né l'an 1673 à Vignory en Champagne, fit ses études à Langres, & entra chez les Jésuites en 16912 Après avoir professé les humanites & la théologie avec un fuccès distingué, il se fixa à Dijon & 😿 passa le reste de ses jours, partagé entre l'étude & le commerce des gens-de-lettres. C'est dans cette ville qu'il mourut en 1752, âgé de 79 ans. Le P. Oudin avoir fait une étude particulière de l'E-. criture-sainte, des Conciles & des Peres, sur-tout de S. Chrysostôme, de S. Augustin & de S. Thomas. qui avoient pour lui un attrait particulier. Les vertus du religieux ne le cédoient point en lui aux connoissances du sçavant. Il étoir fi zèlé pour l'éducation de ses écoliers, qu'il consacroit souvent une partie de sa pension pour le soulagement de ceux qui étoient dans la misére. Il employoit le reste à acheter des livres en tout genre de littérature. Le Latin, le Grec, & l'Anglois lui étoient familiers. Il étoit profondément versé dans

le connoissance des antiquités profancs & sacrées, & des médailles. A joignoit à une érudition étendue, les graces de la belle littézature, beaucoup de justesse dans l'esprit, une ardeur infatigable pour le travail, & une facilité merveilleuse à faire des vers latins. Ses principaux ouvrages en ce genre sont : une Piéce intitulée Somnia, imprimée in-8° & in-12, pleine d'élégance & de bonne počíte, qu'il composa à 22 ans: une autre fur le Feu ; des *Odes* ; des Mimes; des Elégies, dont la plupart sont imprimées dans le recueil intitulé *Poemata Didascalica*, en 3 vol. in-12, & les autres sont dignes de l'être. Ses ouvrages en prose sont plus considérables. Les plus connus font: I. Bibliotheca Scriptorum Societatis Jefu. Il en avoit achevé les 4 prem. lettres quand il est mort, & il a laissé plus de 700 articles pour le reste de l'ouvrage. Ce livre, bien exécuté, est desiré par tous les amateurs de l'Histoire Littéraire; mais il intéresse moins le public, depuis la destruction de la Société. La Bibliothèque des Ecrivains Jésuites avoit été commencée par le P. Ribadeneira, & poussée jusqu'en 1618. Elle fut continuée par le P. Philippe Alegambe jusqu'en 1643, & par Sowel jusqu'en 1673. Les PP. Bonanni, de Tournemine & Kervillars furent ensuite successivement chargés d'en composer la suite; mais n'ayant rien donné au public, & ayant seulement recueilli quelques Mémoires informes, on crut que le P. Oudin s'en acquitteroit mieux, & on ne se trompa point. II. Un Commentaire latin sur l'Epitre de S. Paul aux Romains, in-12, où il a

OUD Eloge du Président Bouhier, en 12tin. V. Des Commentaires sur les Pseaumes, sur S. Matthien, & sur toutes les Epitres de S. Paul. VI. Mistoria Dogmatica Conciliorum, in-12. VII. Les Vies d'Antoine Vieyra, de Melchior Inchofer, de Denys Petau, de Fronton da Duc, de Jules-Clément Scotti, de Jacques Billy & de Jean Garnier. Ces sept Vies sont imprimées dans les Mémoires du P. Niceron. La conversation de l'auteur de tant de sçavans ouvrages. ne pouvoit être qu'instructive & variée. Sa mémoire lui rappelloit une infinité de faits; son esprit lui fournissoit des pensées fines & ingénieuses. Il parloit volontiers des sçavans & des ouvrages; il citoit sur-tout, avec une justesse admirable, les plus beaux endroits des anciens poëtes qu'il avoit remarqués. Il disoit quelquesois, que « dans sa jeunesse les belles-» lettres avoient eu pour lui des » charmes inexprimables, & que » dans fa vieillesse elles adoucis-» soient encore les infirmités & » les chagrins attachés à cet âge. » M. Michaule, célèbre littérateur de Dijon, ami du P. Oudin, a consacré à la mémoire de ce sçavant Jésuite une partie du 2° volume de ses Mélanges Historiques & Philosophiques, imprimés à Paris en 1754, en 2 vol. in-12.

OUDINET, (Marc - Antoine) médailliste, né à Reims en 1643, brilla beaucoup dans le cours de ses études par l'étendue de sa mémoire. En rhétorique, il apprit toute l'Enéide de Virgile en une semaine. Nommé professeur en droit dans l'université de Reims, il remplissoit cette place avec hon. neur, lorsque Rainsant, son paprincipalement suivi les explica- rent, garde des médailles du Cations de S. Chrysostôme. III. Des binet du roi, l'engagea à venir Etymologies Celeiques. IV. Un bon partager ce soin avec lui. Oudine

se rendit avec empressement à ses invitations, & obtint sa place quelques années après. Il mit beaucoup d'ordre & d'arrangement dans ce précieux dépôt, eut pour récompense une pension du roi de 500 écus, fut reçu de l'académie des Inscriptions & belles - lettres en 1701, & mourut à Paris en 1712, à 68 ans , consumé par le travail. Une politesse douce & aimable relevoit fon fçavoir. Il avoit beau-. coup de religion, & cette vertu, ne se bornoit pas à son esprit; elle éclatoit encore dans sa conduite. On a de lui, dans la collection académique, trois Dissertations eftimées; l'une sur l'origine du nom de Médaille; l'autre fur les Médailles d'Athênes & de Lacédémone; & la 3° sur deux Agathes du Cabinet du

OUDRI, (Jean-baptiste) peintre, mort à Paris le ter Mai 1755, âgé d'environ 74 ans. Il apprit les principes de fon art fous le célèbre Largillière, & il retint de ce maître des principes sûrs pour le coloris, qu'il a communiqués dans une assemblée de l'académie de peinture dont il étoit membre. On connoît le talent supérieur de Oudri pour peindre des animaux; ses compositions en ce genre sont de la plus grande vérité & admirablement traitées. On a gravé les Fables de la Fontaine sin-fol., 4 vol. d'après ses dessins ébauchés; mais ceux qui les ont finis n'avoient pas ses talens. Il a fait pour le roi des Chasses, qui font l'ornement de plusieurs châteaux de Sa Majesté, entr'autres de la Meute. Oudri connoissoit si bien la magie de son art, qu'il s'est plu souvent à peindre des objets blancs fur des fonds blancs; & ces tableaux sont 8°. Ses mœurs & ses sentimens le d'un bon effet. Ce maître eût pu rendoient cher & respectable aux réussir dans l'Histoire, comme il est honnêtes-gens,

aile d'en juger par plussieurs mora ceaux qui lui font honneur.

OUEN, (St) Audoënus, archevêque de Rouen, en 640, s'acquis une grande confidération par son sçavoir & ses vertus. El employa l'autorité que lui donnoient segcaractère & ses lumières, pour établir la paix entre les princes Fran-: çois. Ce fut au retour d'une de ces négociations qu'il mourut à Clichi, près Paris, le 14 Août 683, âgé de 74 ans. Il s'étoit trouvé au : concile de Châlons la 4º année de fon'épiscopat. Il est auteur de la Vie deS. Eloy, traduite en françois, 1693, in+8°.

OVERALL, (Jean) d'abord professeur en théologie à Cambridge, puis doyen de S. Paul à Londres. devint en 1614 évêque de Conventry & de Lichfield, & 4 ans après évêque de Norwi**ch. Il** tâcha de concilier, par lettres, les controverses de Hollande sur la Prédestination & sur le Libre-Arbitre. On trouve quelques-unes des fionnes dans le recueil intitulé: Epiflola prastantium Virorum, Amsterdam, 1704, in-fol. Ce prelat termina fa catrière en 1619, emportant l'estime & les regrets des gens de bien.

OUGHTRED, (Guillaume) né a Laton vers 1573, fut élevé au collège-royal de Cambridge, dont il fut membre environ 12 ans. Il reçut ensuite la prêtrise, 🗞 devist recteur d'Adelbury, où l'on dit qu'il mourue de joie, en appresant le rétablissement du roi Charles II. au mois de Mai 1660, à 87 ans. On a de lui plusieurs ouvrages de mathématiques, dont Wallis fait un grand éloge. Son Arithmeeica parut à Londres en 1648, in-

DVIDE, (Publius Ovidins Naso) **Levalier Romain, né à Sulmone,** ille de l'Abruzze, l'an 43 avant C., fut envoyé à Rome de bon-: heure. Ses talens s'étoient déja. yelopés: le séjour de cette vil-La patrie du goût & des arts, s perfectionna. Envoyé à Athées à £6 ans, il étudia les finesses le. la langue & de la littérature Greçque. La poësse avoit des attraixa finfinis pour lui. Son pere, Gaignant que la passion des vers e l'arrachât à la fortune que lui promettoient ses talens, voulut envain qu'il se consacrât à l'éloquence. Ovide étoit né poëte, & il le, fut maigré son pere & malgré 🗫 propres intérêts. Auguste, ami des talens, le roçut à sa cour, récompensa son esprit & applaudit les ouvrages. Ovide autoit pu être heureux; mais tourmenté par le démon de la poésie & par celui de l'amour, il éprouva bientôt les malheurs que ces deux passions caufent ordinairement. Non content de chanter l'objet de ses flammes, il voulur réduire en système l'Are d'aimer. Il publia un Poeme sous ce-titre. Auguste, irrité contre l'auteur, prit le prétexte de cet ou**vra**ge pour le reléguer, à l'âge do 50 ans., à Tomes sur le Pont-Euxin. L'endroit de son exil étoit affez agréable pour les habitans du pays: mais les montagnes qui font au Sud, & les vents du Nord & de l'Est qui soufflent du Pont-Euxin, le froid & l'humidité des forêts & du Danube, rendoient cette contrée insupportable à un homme né en Italie. On ignore. le véritable crime d'Ovide. C'étoit apparemment d'avoir vu quelque chose de honteux dans la maison.

aimoit & qui protégeoit Horace. dont les Poésies sont souillées de tous les termes de la plus infame profitution? Il est vraisemblable qu'Osave alléguoit une raison prétendue, n'ofant parier de la véritable. Une preuve qu'il s'agissoit de quelque inceste, de quelque aventure secrette de la famille impériale, c'est que Tiblre, ce monstre de lasciveté comme de diffimulation. ne rappella point Ovide. Il eut beau demander grace à l'auteur des prof-. criptions & à l'empoisonneur de Germanicus; il resta sur les bords du Danube, soupirant sans cesse après les plaisirs de Rome. Il mourut dans ces regrets, l'an 17° de J. C., à 57 ans, après en avoir pasié 7 ans dans son exil. M. Poinfinet de Sivry a publié dans le Mercure de France, (Avril, 1773, 114 partie, p. 181 & f.) une Lettre, dans laquelle il semble établir que la cause de l'exil d'Ovide est fondée sur un tout autre motif que celui qu'on allègue communément : (le commerce incestueux d'Auguste avec Julie sa fille. ) Cette Lettre contient des raisons qui paroissent plausibles; mais après tout, ces raifons ne sont que des conjectures. On peut faire à Ovide un reproche presque aussi grand qu'à Auguste & à Tibére, c'est de les avoir loués. Les éloges qu'il leur prodigue sont si outrés, qu'ils exciteroient encore aujourd'hui l'indignation, s'il les eût donnés à des princes légitimes, ses bienfaiteurs; mais il les donnoit, (dit un homme d'esprit, ) à des ryrans. Chose étrange que les louanges, & les louanges des poëtes! Il est bien clair qu'Ovide souhaitoit de tout son cœur que quelque Brutus délivrât Rome de d'Auguste. Comment cet empereur son Auguste, & il lui souhaite en auroit-il pu exiler Ovide pour son vers l'immortalité. Lorsqu'il apprie Poëme de l'Art d'aimer, lui qui sa mort, il poussa la solie & la

bassesse jusqu'à lui consacrer une espèce de Temple, où il lui offroit tous les matins de l'encens. On lui pardonneroit cet avilissement, fi la reconnoissance l'avoit produit; mais il est très-probable que ce n'est que la lâcheté & le défaut de courage. Ovide faifoit un Dieu d'Auguste, parce qu'il espéroit de toucher Tibére & d'en faire un homme. Les ouvrages qui nous restent de ce poëte, sont: I. Les Métamorphoses. C'est, dit-on, son chef-d'œuvre; mais quel nom peuton lui donner? Ce n'est point un Poëme épique; ce genre de poë-Ge a des règles, & Ovide n'en connoît point dans son ouvrage. Ce n'est point non plus un Poëme historique; c'est plutôt une ingénieuse compilation, dont l'invention étoit due aux poêtes anciens, & les ornemens à Ovide. Le nom de Poëme didactique convient encore moins à cet ouvrage bizarre; ce sont des peintures, sans gaze, des amours des Dieux & des hommes. Ces tableaux font d'autant plus propres à corrompre les mœurs, qu'Ovide les expose d'une manière pathétique, tendre & touchante. Nous avons la Traduction des Métamorphoses par l'abbé Banier, Amsterdam, 1732, 2 vol. infol., figures de Picare, & reimprimée à Paris avec de nouvelles figures fort bien exécutées, 1767 & fuiv., 4 vol. in-4°. Elles font aussi en 3 vol. in-12, de Hollande & de Paris. M. de Fontanelle en adonné une nouvelle version, en 2 vol. in-8°, qui est estimée. II. Ses Fastes, en 6 livres, dans lesquels, à travers plusieurs morceaux négligés & quelques écarts, on découvre une imagination belle, noble & riante. III. Les Tristes & les Elégies; elles sont pleines de graces touchantes. L'auteur donne du

relief aux plus petites choses; mais il manque souvent de précision & de noblesse; & en cherchant les ornemens de l'esprit, il perd le langage de la nature. Le P. Kervillars, Jésuite, a traduit les Tristes & les Fastes, en 3 vol. in-12; & l'on prépare act. une nouv. Verfion de ces derniéres, avec notes & fig. 4 v. in-8°. IV. Les Héroïdes, pleines d'esprit, de bonne poësse & de volupté. V. Les 3 livres des *Amours*, qu'on peut joindre à ses trois chants sur l'Are d'aimer. L'un & l'autre ouvrage en plaisant beaucoup à l'esprit. sont très-propres à gâter le cœur. Le poison y est préparé avec tout l'art possible. VI. Ibis, Poëme satyrique sans finesse & où le sel est trop délayé. VII. Des fragmens de quelques autres ouvrages. La nature n'avoit point été avare à l'égard d'Ovide; son esprit est vif & sécond, fon imagination belle & riche; l'expression semble courir audevant de sa pensée. Avec ces grandes qualités, il gâta le goût des Romains; il prodigua les fleurs, les faillies & les pointes. Ce défaut plut à son siècle, il lui donna le ton. La belle nature fut négligée; on courut après le faux-brillant. Ce ne fut pas assez de ce qui plait aux yeux; on chercha ce qui les éblouit. Les premières éditions de ses Œuvres complettes sont de Rome, 1471, 2 vol. in-fol., & de Bologne, même année, in-fol. Les bonnes font d'Elzevir, 1629, 3 v. in-12... Cum notis Var., 1662,3 vol. in-8°, à cause des figures; mais moins ample que celles de 1670, 1683 & 1702, ad usum Delph.; Lyon, 1686 & 1689, 4 vol. in-4°; & avec les notes de Burmann, 1727, 4 vol. in-4°. Il y a encore celle de 1762. en 3 vol. in-12, à Paris, chez Barbou : elle est faite sur l'édition de Nicolas Heinsius, & on a profité des

a corrections d'un exemplaire ni avoit appartenu à Politien. Martignac a traduit toutes les Œuvres Oride, 9 v. in-12, avec le latin. L OVIEDO, (Gonzalès-Fer**rand d')** intendant ou inspect/-geérai du commerce dans le Nourezu - Monde, sous le règne de harles - Quint, est auteur d'une Histoire générale des Indes Occidenleles, Salamanque, 1545, in-fol. **ll l'écrivit en Espagnol ; on la tra**luisit en italien à Venise en 1534, m-4°. & en françois, Paris 1556, in-fol. Cette Histoire est curieuse, mais pleine d'exagérations.

IL OVIEDO, (Jean-Gonsaive d') fut le premier, au rapport de Fellope, qui se servit du bois de gayac dans le traitement de la ma-Madie vénérienne. Etant à Naples quand cette maladie commença à se faire sentir vers la fin du xvi fiécle, & s'en trouvant lui-même attaqué, il s'imagina que, comme elle étoit venue des Indes Occidentales, on devoit avoir en ce pays des remèdes propres pour s'en délivrer. Dans cette pensée il entreprit ce voyage. Il vit qu'on y employoit avec succès le bois de gayac: il en fit l'expérience sur lui-même, & fut heureusement guéri. De retour en Espagne, il employa ce remède, qui lui procura des biens immenfes.

OUSEL, (Philippe) né à Dantzick en 1671, d'une famille origivaire de France, devint ministre de l'Eglise Allemande de Leyde, puis professeur en théologie Francfort fur l'Oder, en 1717. Il remplit cette chaire avec distinction jusqu'à sa mort, arrivée en 1724.Il conferva, jusqu'au dernier moment, une présence d'esprit ad-

latin ou en allemand pour sa confolation, il corrigeoit la version sur l'hébreu ou sur le grec, avec la même exactitude que si son lit cut été une chaire de philosophie sacrée. Ses principaux ouvrages font: I. Introductio in Accentuationen Hebraorum metricam, in-4°. Il soutient dans la Préface de cet ouvrage, que les points & les accens hébreux sont aussi anciens que les livres de l'Ecriture-sainte. Cette singularité l'engagea dans quelques disputes littéraires. II. De Accentuatione Hebraorum prosaica, in-8°. III. De Lepra, in-4°, 1709... Un autre Ousel, (Jacques) parent du précédent, a laissé des notes estimées sur l'*Ottavius* de Minutius Folix. Elles ont été insérées en entier, avec celles de Meursius, dans l'édition Variorum de 1672, in-8°.

OUSTRILLE, (St) Voyet Aus-TREGESILE.

OUTRAM, (Guillaume) théologien Anglois du dernier siécle. dont nous avons un Traité estimé sous ce titre: De sacrificiis Judeorum Libri duo, à Londres, 1677, in-4°. L'auteur y disserte sur les facrifices de la Loi ancienne & fur ceux des Gentils, & finit par celui de la Croix. Les préjugés de sa secte l'ont engagé à rejetter celui de la Messe.

OUTREMER, (Louis d') Voyez

Louis, n° ix.

OUVILLE, (Antoine le Metel fieur d') frere de l'abbé de Boisrobert, & fils d'un procureur de la cour des Aides de Rouen, étoit ingénieur - géographe. Il cultiva moins les mathématiques que la poësie. On a de lui diverses Cor médies imprimées depuis 1638 jusqu'en 1650 : elles font au deffous mirable. Son collègue lui rappel- du médiocre. Il est beaucoup plus lant pendant sa dernière maladie connu par un recueil de Contes, qui les paffages de l'Ecriture-sainte en quoiqu'inférieurs à ceux de la Fon-

Tome V.

saine, ont eu du succès. La pudeur

n'y est guéres ménagée.

OUVRARD, (René) chanoine de Tours, habile dans les belles-lettres, la philosophie, les mathématiques, la théologie & dans la musique, mourut en sa patrie l'an 1694, aimé pour son caractère & respecté pour sa conduite. Ses ouwrages font: I. Secret pour compofer en Musique par un art nouveau. II. Biblia Sacra, 529 carminibus mnemonicis comprehensa. Le même ouvrage en françois. III. Motifs de réunion à l'Eglise Catholique, &c. IV. Calendarium novum perpetuum & irrevocabile. Le docteur Arnauld ne faifoit pas grand cas de ce dernier ouwrage. On voit fur la tombe d'Ouvrard les 2 vers suivans, de sa composition:

Dum vixi, divina mihi laus unica

Post obitum sit laus divina mihi unica merces.

Mon soin sut ici-bas de louer le Seigneur:

Que ce toin, dans le Ciel, fasse tout mon bonheur

I. OWEN, (Jean) Audoënus, né à Armon, dans le comté de Caërnarvan en Angleterre, se rendit habile dans les belles-lettres, & fut obligé de tenir école pour fubfister. Il soutint cet état d'indigence avec une fermeté qui fit honneur à sa philosophie. C'est principalement dans la poessie qu'il excella. Il mourut à Londres en 1622. Ses compatriotes le laissérent passer sa vie dans la misère, & après sa mort ils lui ont élevé un tombeau dans l'Eglise de S. Paul. C'est le sort de presque tous les gens-de-lettres. Persécutés ou mé- rémonies, &c. Il fut ministre dans prisés lorsqu'ils vivent, ils sont le parti des Non-Conformistes. adorés lorsqu'ils ne sont plus. On Owen, sur la fin de 1649, sit l'a-

a de lui un grand nombre d'Ep grammes, Elzevir 1625, in-16, q sont estimées, mais qui ne soi pas toutes dignes de l'être. Owen raison de dire, au commencemes de son ouvrage:

Qui legis ista, tuam reprehendo,, mea laudas

Omnia, stultitiam; si nihil, invidiam

Toi qui parcours mes Vers, qu'y trouves-tu de bon?

Tout?.. Tu n'es pas sensé, je ris de la folie...

Rien?.. C'est être jaloux; je méprisé l'envie :

Pèse ton jugement, & vois quel est ton

On loue la pureté & la fimplicité de son style. Ses pointes sont assez naturelles, à quelques-unes près; on peut dire même qu'elles sont trop naturelles : car la plupart manquent de ce trait vif & saillant qui fait l'Epigramme. Le Brun a fait un choix des meilleures, & les a publiées en vers françois, 1709, in-12. Il a retranché, avec raison, celles dans lesquelles l'auteur déclame contre les moines, les ecclésiastiques & la cour de Rome. Les ennemis de cette cour n'ont point manqué de répéter ses bons-mots. Par exemple, dans une de ses Epigrammes, Owen dit qu'il est incertain que St Pierre ait été à Rome, mais qu'on est sûr du voyage de Simon... C'est une saillie qui a été copiée par l'auteur du Dictionnaire Philosophique.

II. OWEN, (Jean) élevé à Oxford, prit les ordres felon le rit Anglican; mais dans le tems de la puissance du parlement, il prêcha avec la fureur d'un enthousiaste contre les évêques, les cé-

logie des meurtriers du toi Charal, prêcha contre Charles II & berre tous les royalistes. Il defint ensuite doyen de l'Eglise de Chift à Oxford, & vice-chance-Les de cette ville. On le dépouilla te ces deux places quelques anates après. Il mourut en 1683, à trans, à Eling près d'Acton. On ste lui un très-grand nombre d'ourages de controverse, remplis Cemportement, & indignes d'être as par les gens raisonnables.

I. OXENSTIERN, (Axel) grands chancelier de Suède, & premier ministre-d'état de Gustave-Adolphe, mérita la confiance de ce prince per son génie & son intégrité. Il eut, après la mort de ce héros, méàlabataille de Lutzen en 1632, fadministration des affaires des Suédois & de leurs alliés en Allemaque, en qualité de directeur-général; mais la perte de la bataille de Nordingue l'obligea de passer par lifrance pour pouvoir s'en retoutner en Suède, où il fut l'un des 5 ruteurs de la reine pendant sa minorité. Toutes les affaires de ce royaume s'y gouvernérent principalement par son conseil, jusqu'à sa mort. Le chancelier étoit scavant dans la politique & dans les belles-lettres. On lui attribue le 2° vol. de l'Histoire de Suède en allemand. Son fils Jean Oxens-TIERN, ambassadeur & plénipotentiaire à la paix de Munster, en '1648, soutint dignement la réputation de son pere. Gabriel Oxens-TIERN, grand-maréchal de Suède; Benoit Oxenstiern, grand-chanceher de Suede, & principal ministre-d'état de ce royaume, tous les deux de la même famille que le leur mérite.

pent - neveu d'Axel Oxenstiern,

mourut fort âgé en 1707, dans son gouvernement du duche de Deux-Ponts. Il se fit connoître par les voyages qu'il fit dans presque tous les pays de l'Europe. Il embrassa la religion Catholique en Italie. Son esprit étoit naturellement très-enjoué; mais un mariage malheureux. les douleurs de la goutte, la perté de ses blens, qu'il avoit consumés. dans le luxe des cours, remplirent sa vieillesse d'amertume. C'est alors qu'il écrivit ses Pensées sur divers sujets, avec des Réflexions Morales. imprimées à la Haye, chez Van-Duren, en 1754, 2 vol. in-12. Bruzen de la *Martinière*, qui dirigea cette édition, en retoucha le style, qui étoit celui d'un étranger, mais il y laissa bien des trivialités, dont le lecteur est quelquesois dédommagé par des pensées solides & des traits agréables.

OZANAM, (Jacques) ne à Bougneux en Bresse, l'an 1640, d'une famille Juive d'origine, fut destiné par son pere à l'état écclésiastique. Il entreprit son cours de théologie par obéissance; mais après la mort de son pere, il quitta la cléricature par amour pour les mathématiques. Cette science avoit toujours eu beaucoup d'attraits pour lui, & des l'âge de 15 ans, il composa un ouvrage sur cette matière, qui resta manuscrit; mais où il trouva, dans la fuite, des choses dignes de passer dans ses ouvrages imprimés. Il se mit à enseigner à Lyon, & il fit quelques bons mathématiciens. La passion du jeu l'agitoit presque autant que celle des fciences spéculatives. Il jouoit bien & heureusement; mais il ne gagnoit que pour donner. Deux étran-Précédent, se firent un nom par gers qui étoient au nombre de ses 'élèves, n'ayant point reçu de let-II. OXENSTIERN, (N. comte d') tres de change pour se rendre à Paris, ils en témoignérent leur

Mil

chagrin à leur maitre. Ozanam leur prêta sur le champ 50 pistoles, sans vouloir de billet. Arrivés à Paris, ils firent part d'une action fi noble au pere du chancelier d'Ague∬eau , qui appella dans la capitale le généreux mathématicien. Son nom fut bientôt connu; il étoit jeune, affez bien fait, affez gai, quoique mathématicien. Des aventures de galanterie vinrent le chercher. Le célibat lui paroissant un état dangereux, il épousa une femme presque sans bien, qui l'avoit touché par son air de douceur & de modestie. Ces belles apparences ne le trompérent point; ce qui est aussi heureux que rare. Ses études ne l'empêchérent pas de gouter, avec elle & avec ses enfans, les plaisirs purs & simples attachés aux noms de mari & de pere: plaisirs presque entiérement réservés pour les familles obscures. Il eut jusqu'à 12 enfans, dont la plûpart moururent, &. il les regretta comme s'il eût été riche. A l'âge de 61 ans, c'est-àdire en 1701, il perdit sa semme, & avec elle tout le repos & le bonheur de sa vie. La guerre, qui s'alluma aussi-tôt pour la succession d'Espagne, lui enleva presque tous ses élèves, & le réduisit à un état fort trifte. Ce fut alors qu'il entra dans l'académie des sciences, où il voulut bien prendre la qualité d'*E*lère, qu'on avoit sans doute dessein de relever par un homme de cet âge & de ce mérite. Sa fituation ne lui fit pas perdre sa gaieté na-

turelle, ni une sorte de plaisantes rie, qui le délassoit d'autant mieux qu'elle étoit moins recherchée. II mourut d'apoplexie-en 1717, à 77 ans. Un cœur naturellement droit & fimple avoit été en lui une grande disposition à la piété. La fienne n'étoit pas seulement solide; elle étoit tendre, & ne dédaignoit pas ces petites pratiques, qui paroissent être plus à l'usage des femmes que des hommes. Il ne se permettoit pas d'en sçavoir plus que le peuple en matière de religion. Il appartient, disoit-il souvent, aux Docteurs de Sorbonne de disputer, au Pape de prononcer, & auss Mathématiciens d'aller en Paradis en ligne perpendiculaire. Il composoit avec une extrême facilité, quoique ses études roulassent sur des fujets difficiles. Ses ouvrages font : I. Un Dictionnaire des Mathématiques, très-ample, imprimé en 1691, in-4°. II. Un Cours de Mathématiques, en 5 vol. in-8°, publié en 1693. III. Récréations Mathématiques & Physiques, ouvrage curieux, réimprimé plusieurs fois, en 4 vol. in-8°. IV. Méthode facile pour arpenter, in 12. V. L'Usage du Compas de proportion, in-12. VI. Nouveaux Elémens d'Algèbre, in-4°. VII. Géométrie pratique, in-12. La nouvelle Géométrie n'y paroît point, c'est-à-dire celle qui s'est élevée fi haut par le moyen de l'infini ; on n'y trouve que l'ancienne, mais approfondie avec beaucoup de travail.

OZIAS, Voyez Azarias.

P.

PAAS, Voyez Pas (Crispin de).
PAATS, Voyez Parts.
PAAW, (Pierre) né à Amsterdam en 1564, exerta la médecine

avec succès. Sa réputation le sis appeller à Leyden, & après s'y être distingué dans l'exercice de son art, il mourut en 1617, Ses

boranique. Les Traités qu'il a boranique. Les Traités qu'il a boranique. Les Traités qu'il a boranique. Les Traités que ce qui font par paru jusqu'alors, ont été lipsés par ceux qui sont venus les. On les estime pourtant entes. Les principaux sont : I. Un traité le Peste, en latin, ley de 1636, in - 4°. II. Un Traité la Peste, en latin, Ley de 1636, in - 12. III. Hortus Lugduno-Batavus, in - 8°. On trouve dans le le le Nicéron, (Mémoires, tom. 12) le catalogue de tous ses écrits.

PACÆUS, Voyez PACZ & PASSÆUS.

PACATIEN, (Titus-Julius-Mamins Pacatianus) se souleva dans le Midi des Gaules, sur la sin du règne de l'empereur Philippe; mais il sut désait & mis à mort l'an 249, par les troupes qui avoient élevé Dèce à l'empire. Cet usurpateur m'est connu que par les médailles latines qu'on trouve de lui.

· PACATUS , Voyer LATINUS.

PACAUD, (Pierre) prêtre de l'Oratoire, né en Bretagne, mort en 1760, s'acquit de la réputation pour la chaire. Les personnes qui aimoient la noble simplicité de l'Evangile, l'entendirent avec plaisir. On a de lui des Discours de piété, en 3 vol. in 12, 1745, qui ont été bien reçus du public.

PACHACAMAC, nom que les Idolâtres du Pérou connoient au Souverain-Être qu'ils adoroient avec le Soleil. Le principal Temple de cette fausse Divinité étoit dans une vallée, à 4 lieues de Lima, & avoit été fondé par les Incas ou empereurs du Pérou. Ils lui offroient ce qu'ils avoient de plus précieux, & ils avoient pour hii une si grande vénération, qu'ils n'osoient le regarder. Les

rois mêmes & les prêtres entroient à reculons dans son Temple, ayant toujours le dos tourné à l'autel, & en sortoient sans se retourner. Les ruines de ce Temple témoignent encore aujourd'hui la magnificence de sa structure & sa grandeur prodigieuse. Les Péruviens y avoient mis plusieurs Idoles

mis plusieurs Idoles. PACHECO, (Jean de) marquis de Villena, grand-maître de l'ordre de S. Jacques, devint le favori de Henri IV, roi de Castille, avec lequel il avoit été élevé. Son autorité fut si grande, qu'il disposa presque de tout an-dedans & audehors du royaume. Ce perfide ministre paya son souverain d'ingratitude. Louis XI, roi de France: trouva le secret de le corrompre moyennant une pension de 12000. écus. Il le fit consentir, en 1463, à plusieurs articles préjudiciables à son maître au sujet de la Catalogne. Henri IV, instruit de cetto prévarication, lui en fit des reproches; mais Pacheco, au lieu de reconnoître sa faute, chercha à se venger du monarque son bienfaiteur. Il voulut le faire enlever de son palais, pour mettre sur le trône le prince Alfonfe, frere de ce roi, sous prétexte que celui-ci étoit impuissant. Alfonse fut en effet proclamé roi de Castille est 1465; par les soins de Pacheco, après. avoir déclaré, avec des cérémonies. injurieufes, Henri déchu de la couronne. Cependant le nouveau roi. mourut peu de tems après, & le bruit courut que Villena lui avoit ôté la vie par le poison, après lui avoir procuré le trône. Quoi qu'il en soit, après cette mort précipipitée, le ministre turbulent se réconcilia avec son légitime souverain, & n'eut que plus d'ascendant sur ce trop foible monarque. Il profita de son crédit, pour se faire

Mij

remettre par ruse ou par sorce, des villes, des châteaux & d'aupres places. Ce fut au milieu de ces injustices criantes, qu'il mourut d'un abscès dans le gosser en 1473. Ce qui est étonnant, c'est que Henri IV, qui avoit eu tant à **se** plaindre de ce monstre de perfidie, le regretta beaucoup, & le fit enterrer avec autant de pompe, que s'il avoit honoré le ministère par les plus grandes vertus.

PACHOME, Voyez PACOME...

& de même PACORUS.

PACHYMERE, (George) naquit à Nicée & se distingua de bonne heure par ses talens. Michel Paléologue l'emmena avec lui à Constantinople, lorsqu'il reprit cette ville sur les François. Il paryint aux premières dignités de l'Eglise & de l'Etat, & mourut vers 1310. Nous avons de lui une Histoire d'Orient, qui commence à Fan 1308. Cet ouvrage est estimable. L'historien a été non seulement témoin des affaires dont il parle, mais même il y a eu trèsgrande part. Son style est à la vérité obscur, pesant & chargé de digressions; mais il est plus sincére que les autres historiens Grecs. Son ouvrage remplit d'ailleurs la suite de l'Histoire Byzantine, qui étoit inferrompue depuis le tems où Nicetas & Acropolite finissent, jusqu'à celui où Cantacuzène commence. Le Pere Poussines, Jésuite, le donna au public en 1666 & 1669 à Rome, in-folio, avec une Traduction latine & de sçavantes notes. Le président Cousin l'a aussi ttaduit en françois. L'édition du P. Poussines est quelquesois reliée en 2 vol., dont le 1er contient ce que fit Michel Paléologue avant qu'il fût sur le trône & après qu'il y fut monté; & le 2°, ce que fit phe Colomb en Amérique, en 1493, Andrenie le Vieux. On attribue en- puisque notre auteur en fait men-

core à Pachymére une Paraphrafe des Ouvrages de St. Denys l'Aréopagite. Le P. Cordier l'a inférée avec les Scholies de St. Maxime. dans l'édition qu'il a donnée de St. Denys. On trouve dans le recueil d'Allatius, Rome, 1651 & 1659, 2 vol. in-4°, un Traité sur la Procession du St-Esprit, de Pachymére.

PACIEN, (St) évêque de Barcelone, florissoit sous le règne de Valens. Il mourut vers l'an 390, sous celui de Théodose, après avoir gouverné faintement son troupeuu. & s'être distingué par ses vertus , son sçavoir & son éloquence. II nous reste de lui : I. Trois Lettres au Donatiste Sempronien, dans la 1re desquelles on trouve ces paroles fi connues: CHRETIEN est mon noms, & CATHOLIQUE mon furnom. II. Une Exhortation à la Pénitence. III. Un Discours sur le Baptême. Son latin est pur & élégant, ses raifonnemens justes, ses pensées nobles. L'auteur sçait à la fois inspirer la vertu & détourner du vice. Ses Ouvrages ont été mis au jourpar Jean du Tillet, à Paris, en 1538, in - 4°.

PACIFIÇUS MAXIMUS, né à Ascoli, d'une famille noble, l'an 1400, vécut un fiécle. Ses Poësies latines ont été imprimées sous le titre d'Hecatelegium, sive Elegiæ, &c. à Florence, 1489, in-4°, édition très-rare, réimprimée à Boulogne, 1523, in-8°; & avec fes autres ouvrages, à Parme, 1691, in - 4°. On a retranché les vers licencieux dans cetté dernière édition. La maladie vénérienne est si bien décrite dans ses Poësies. qu'on ne peut révoquer en doute que ce poison n'ait infecté l'Europe avant le voyage de Christo-

dans un ouvrage imprimé en 1489. Il faudra donc adopter l'o-Pinion de ceux qui regardent l'inmoduction de cette maladie comme une épidémie qui régna dans ce tems-là.

PACIUS, (Jules) chevalier de 5. Marc, philosophe, né à Vicence en 1550, composa un Traité l'Arithmétique dès l'âge de 13 ans. Son humeur inconstante & des traefferies que lui suscita son évêque l'ayant tiré de sa patrie, il alla enseigner le droit en Suisse, en Allemagne & en Hongrie. Il vint ensuite en France, & il y professa à Sedan, à Nîmes, à Montpellier, à Aix & à Valence, avec tant de réputation, qu'on lui of-Eit des chaires de droit à Leyde, à Pise & à Padoue. Il preféra cette dernière ville; & après y avoir enseigné quelque tems avec un succes qui lui mérita le collier de S. Marc, il revint à Valence, où il mourut en 1635, à 85 ans. Un de ses amis sit ce distique:

Itala dat cunas tellus, Germanica Gallica jus civis: dic mihi que patria?

il vit le jour sous le ciel d'Hespérie, Dut auxGermains l'éclat deses talens; La France l'adopta pour un de ses en-Germain - Franc - Italien, quelle est donc la patrie?

On a de lui un grand nombre d'ouvrages de Droit. Les principaux sont : 1. De Contractibus, in - fol. II. Epitome Juris, in-fol. III. De jure Maris Adriatici, à Francsort, 1669, in-8°. IV. In Decretales

tamener à la religion Catholique. PACOME, (St) né dans la haute Thébaïde, de parens idolâtres, porta les armes des l'age de 20 ans. Les vertus des Chrétiens le touchérent, & dès que la guerre fut finie, il reçut le Baptême. Il y avoit alors dans la Thébaïde un saint solitaire, nommé Palemon, il se mit sous sa discipline. Le disciple sit des progrès fi rapides dans la vertu fous cet excellent maître , qu'il devint luimême chef du monastère de Tabène sur le bord du Nil. Ses austérités & ses lumières se répandirent au loin; les solitaires accoururent en grand nombre. La haute Thébaïde fut bientôt peuplée de monastéres, qui reconnu→ rent ce faint homme pour leur fondateur. Ses disciples étoiens dispersés dans différentes maisons composées de 30 à 40 moines. It falloit autant de maisons pour former un monastère, de façon que chaque monastère comprenoit depuis 12 jusqu'à 1600 cénobites. Ils s'affembloient tous les Dimanches dans l'Oratoire commun de tous les monastères. Chaque monastères avoit un abbé, chaque maison unv supérieur, & chaque dixaine de moines un doyen. Tous ces différens membres reconnoissoient un même chef, & s'assembloient avec lui pour célébrer la fête de Paque, quelquefois jusqu'au nombre de 5000. La sœur de S. Pacôme, touchée des exemples de son frere, fonda elle-même un monastére de filles, de l'autre côté du Nil, gouverné par la règle que son frere avoit donnée à ses moines. Le saint solitaire, affligé d'un mal contagieux qui avoit désolé Lib. v, in-8°. Pacius étoit un Pro- son monastère, mourut en 348. testant zèlé; Peiresc, qui avoit été Nous avons de lui : I. Une Règle, son disciple, tenta en vain de le qu'on trouve dans sa Vie. U. Onze Lettres, imprimées dans le Réctieil de Benoît d'Aniane. Un ancien auteur Grec écrivit la Vie de cet illustre patriarche; Denys le Petit la traduisit en latin, & Arnauld d'Andilly l'a mise en françois. On la trouve parmi celles des Peres du Désert.

PACONIUS, (Agrippinus) sénateur Romain, envelopé sous Néron dans la disgrace de Soranus & de Thrabea, étoit un philosophe Stoicien, qui avoit toutes les vertus de sa secte. Lorsqu'on lui eut annoncé que le sénat l'avoit banni d'Italie & qu'on lui avoit laissé ses biens: Allons, dît-il froidement, allons dîner à Aricia... Tibére avoit sait mourir son pere, Marcus Paconius, parce qu'il avoit déplu à un nain dont ce prince bateleur se servoit dans ses divertissemens.

PACORI, (Ambroise) né de parens obscurs à Ceaucé dans le bas-Maine, devint principal du Collège de cette ville. Les ennemis que son caractère dur & sévère lui firent, l'obligérent de se retirer en Anjou. Peu de tems après, Coislin, évêque d'Orléans le chargea de fon petit Séminaire de Meun. Pendant 18 aus qu'il eut la conduite de ce Séminaire, il procura au diocèse d'Orléans, l'établissement d'un grand nombre d'écoles pour l'éducation des jeumes clercs. Après la mort du cardinal de Coissin, il fut obligé de sortir du diocèse. Il vint alors à Paris, où il passa tout le reste de sa vie dans la retraite. Il y mourut en 1730, à près de 80 ans. La pureté de ses mœurs donnoit beaucoup de lustre à ses talens. La haute idee qu'il avoit de l'auguste caractère de prêtre, ne lui permit pas de recevoir le sacerdoce, quoiqu'il cût été élevé au Miaconat. On a de lui un grand

nombre de Livres de piécé. Les principaux sont : I. Avis falutaires aux Peres & aux Meres pour bien élever leurs Enfans. II. Entretiens Sur la sanctification des Dimanches & des Fêtes. III. Règles Chrétiennes pour faire saintement toutes ses actions. IV. Journée Chrétienne. V. Les Regrets de l'abus du Pater. VI. Pensées Chrétiennes. VII. Une Edition augmentée des Histoires choisies. VIII. Une nouvelle Edition des Epîtres & Evangiles, en 4 vol. &c. Ces ouvrages eurent beaucoup de cours dans un certain parti, quoiqu'écrits d'un style pesant & prolixe.

PACORUS, fils d'Orodes, roi des Parthes, neveu de Mithridate, se signala par la défaite de Crassus, dont il tailla l'armée en pièces, dont il tailla l'armée en pièces, l'an 53 avant J. C. Il prit le parti de Pompée, & se déclara pour les meurtriers de César. Après avoir ravagé la Syrie & la Judée, Ventidius marcha contre lui, & lui ôta la victoire & la vie, l'an 39 avant J. C... Il ne faut pas le confondre avec Pacorus, roi des Parthes, & ami de Décébale, roi des Daces, Il mourut l'an 107 de J. C.

PACTYAS, fut chargé de la. garde des tréfors de Crasus, après la destruction du royaume de Lydie. Cet emploi, qui devoit faire fon bonheur , ne contribua qu'à le perdre. Il crut pouvoir se servir des richesses qu'on lui avoit confiées, pour se rendre indépendant. Il attira à lui par ses largesses beaucoup de vagabonds, ou des gens qui haissoient la domination des Perses. On le vit bientôt à la tête d'un parti considérable, auquel rien ne manquoit qu'un bon chef. Padyas ayant affiégé en vain la citadelle de Sardes, prit honteusement la fuite, dès qu'il apstit que Mazares, l'un des génémux de Cyrus, approchoit. Il erra ensuite de ville en ville, jusqu'à œ que les infulaires de Chio le livrérent aux Perses.

PACUVIUS, (Marcus) neveu d'Ennius, se distingua dans la poëhe & dans la peinture; il publia diverses Pièces de théâtre, dont la plus applaudie fut celle d'Oreste. Son style n'a ni élégance ni pureté. Il nous reste de lui quelques fragmens, qui'on trouve dans le Corpus Poëtarum Latinorum de Maittaire. Ce poëte étoit né à Brindes, & il mourut à Tarente, âgé de plus de 90 ans, l'an 154 avant J, C.

PACZ ou PAS, (Richard) Pacaus doyen de S. Paul de Londres, fut employé par Henri VIII dans pluheurs négociations importantes, dont il se tira avec honneur. Volley, jaloux de son crédit, le lui sit perdre par de faux rapports.. Pacz, sensiblement touché de sa digrace, en mourut de chagrin 👊 1532, après avoir perdu l'es-Put. Son sçavoir & son caractère lui avoient mérité l'amitié & l'estime d'Erasme, & des autres sçavans de son siécle. On a de lui: L Des Lettres. 11. De fructu Scientiarum, 1517, in-4°. III. Un Traité De lapsu Hebraicorum Interpretum, & d'autres ouvrages.

PADOUAN, (Louis Léon, furnommé le ) peintre, natif de Padoue, mort âgé de 75 ans, sous le pontificat de Paul V, se confacra au Portrait: genre dans lequel il a excellé. Il a austi grave, " sur l'acier & sur l'argent, des Médailles fort recherchées des cuneux connoisseurs. On a gravé d'après lui. Il eut un fils, qui se il mourut agé de 52 ans. On con- 1631, 2 vol. in-fol-

fond fouvent les ouvrages du perc & du fils, qui sont dans le même goût & dans le même genre.

PAETZ, ou PAATS, (Adrien de) Pacaus, illustre Hollandois. fonda l'Ecole de Roterdam en faveur de *Jurieu &* de *Bayle*. Il avoit beaucoup de génie & de grands talens pour les négociations, dont il donna des preuves dans fon ambassade d'Espagne. Il mourut en 1685, à 55 ans. On a de lui une Lettre, qui parut en 1685, sur les derniers troubles d'Angleterre, où il est parlé de la tolérance de ceux qui ne suivent pas la Religion dominante. On trouve aussi plusieurs de ses Leures dans le Recueil intitulé: Præstantium ac eruditorum Epistolæ, Amsterd. 1704, in-fol. Paëtz avoit le caractère doux & l'esprit conciliant.

I. PAEZ, (François-Alvar) théologien Portugais, se fit Cordelier en 1304, & devint pénitencier du pape Jean XXII. Ce pontife lui donna l'évêché de Coron, puis celui de Sylves, & la qualité de nonce en Portugal. On a de lui : Un fameux Traité de Planctu Ecclesia, où il soutient l'opinion des Ultramontains sur l'autorité du Pape; une Somme de Théologie; & l'Apologie de Jean XXII. Ulm, 1474; Lyon, 1517; Venise, 1560, în-fol. Ce sçavant évêque mourut à Séville en 1352. Il joignoit à beaucoup d'érudition un esprit insinuant.

II. PAEZ, (Balthafar) docteus en théologie, de l'ordre de la Trinité, natif de Lisbonne, mort dans sa patrie en 1638, étoit pieux & sçavant. On a de lui des Sermons & des Commentaires sur l'Epitre de Zassoit pareillement appeller le S. Jacques, & sur quelques autres Padouan, quoique né à Rome, où livres de l'Ecriture-sainte, à Paris,

I. PAGAN, (Pierre) Paganus, c'est-à-dire Heide en Allemand, poëte de Wanfrid dans la basse-Hesse, sut prosesseur en poësse & en histoire à Marpurg, & mourut à Wanfrid le 29 Mai 1576. On a de lui: I. Plusieurs Pièces de Poësse, qui se ressentent de l'humeur enjouée de l'auteur. Il. Praxis Metrica. III. L'Histoire des Horaces & Curiaces, en vers latins. Ce morceau prouve plus de facilité que de véritable talent pour la poësse, sur-tout pour cette poësse sublime, pleine de traits & d'images.

II. PAGAN, (Blaife-François, comte de ) naquit à Remies, près de Marseille, en 1604. A peine avoit-il 12 ans, qu'il commença à porter les armes ; il montra une valeur au-dessus de son âge. Il n'y eut presque aucun siége, ni aucun combat, où il ne se signalât par quelques actions d'adresse ou de bravoure. Au passage des Alpes & aux Barricades de Suze, il entreprit, à la tête des Enfans-perdus, d'arriver le premier à l'attaque par un chemin particulier. Ayant gagné le haut d'une montagne efcarpée qui aboutissoit dans la place, il se laissa glisser le long de cette montagne, en disant : Voici le chemin de la gloire. Ses compagnons le fuivirent, & forcérent les barricades. Louis XIII, charmé de cette action héroique, la raconta avec beaucoup de complaisance au duc de Savoye, en la présence de la cour. Ce monarque le nomma maréchal-de-camp, & l'envoya fervir en Portugal l'an 1642. Ce fut cette année qu'il devint entièrement aveugle, à l'âge de 38 ans. Un coup de mousquet lui avoit fait perdre l'œil gauche au siége

hit être utile au public par la plume. Les mathématiques avoient toujours eu beaucoup d'attrait pour kui: il s'y consacra avec plus d'ardeur que jamais, & se sit un nom parmi les ingénieurs & parmi les astronomes. Sa maison étoit le rendez-vous de ce que la cour & la ville avoient de plus distingué dans les sciences. Cet illustre mathématicien mourut à Paris en 1651, à 62 ans. Le roi le fit visiter dans fa dernière maladie par son premier médecin. Pagan, malgré ses humières, avoit le foible de l'aftrologie judiciaire. Ses principaux ouvrages sont: I. Traité des Fortifications, imprimé en 1645. Il passa pour le meilleur ouvrage qu'on ent publié jusqu'alors sur cette matière. Ses principes furent détruits par le célèbre Vauban; il prouva qu'ils avoient le défaut de rendre les flancs trop courts, trop étroits & trop serrés. II. Théorèmes Géométriques, 1651. III. Théorie des Planettes, 1657. IV. Tables Astronomiques, 1658. V. Une Relation Historique de la Riviére des Amazones, in-8°. qui est curieuse & n'est pas commune.

PAGENSTECHER, (Alexandre-Arnold) natif de Brême dans la basse-Saxe, sur la fin du dernier siècle, mourut vers 1730. Cet auteur appliqua ce qu'il sçavoit de jurisprudence, à des Traités particuliers sur la même matière. Celui qu'il donna au public sous ce titre: De jure ventris, & auquel il joignit deux Dissertations de Cornibus & de Cornitis, est recherché pour sa singularité. Ces 3 petits ouvr. ne forment ensemble qu'un volume in-12, imprimé en 1714.

Rit perdre l'œil gauche au siège PAGET, (Guillaume) fils d'un de Montauban, & une maladie lui simple huissier de Londres, s'éle-enleva l'autre. Hors d'état de ser-va par son mérite aux premières vir son prince par son bras, il vou-charges. Il devine elerc-du-caches

du roi Henri VIII, ensuite cletcdu-confeil & du sceau-privé, & peu de tems après clerc du greffier au parlement. Il se conduisit dans ces divers emplois avec une prudence confommée. Henri VIII l'employa en France en qualité d'ambassadeur, & le sit à son retour chevalier, secrétaire-d'état, & l'un des exécuteurs de son testament. Après la mort de ce prince, Paget fut membre du conseilprivé d'Edouard VI, puis envoyé ambaffadeur à l'empereur Charles-Quint, pour demander du secours contre les Ecossois & les François. De retour, il fut élevé à de nouvelles dignités; mais sa faveur auprès d'Edouard ne se soutint pas. Il fut envelopé dans la difgrace du duc de Sommerset, & renfermé dans la tour de Londres. On l'obligea en même toms de se démettre de toutes fes charges, & on le condamna à 6000 livres sterlings d'amende. Paget fut rétabli dans ses emplois, à l'avénement de la reine Marie à la couronne; & mourut en 1564, la 6° année du règne d'Elizabeth.

I. PAGI, (Jean-baptiste) peintre & graveur, né à Gênes en 1556, mourut dans la même ville én 1629. Som pere, noble Génois, voulant détruire la passion de son fils pour la peinture, lui fit étudier les mathématiques, & employa les menaces; mais ce fut inutilement: il fallut céder à son inclination. Pagi avoit appris de luimême le dessin. Il n'avoit pas encore essayé de mélanger des couleurs, lorfqu'il se trouva chez un peintre qui faisoit très - mal un portrait. Le jeune-homme prit le pinceau, & conduit par l'instinct

heureuse affaire l'obligea de se retirer à Florence, où les princes François & Ferdinand de Médicis. protecteurs des artifles célèbres. l'arrêtérent quelque tems par leurs bienfaits & par la protection dont ils l'honorérent. La faveur de ces grands-hommes donne une grande idée des talens de Pagi. Ce maitre s'occupa aussi à graver des planches de cuivre, & à écrire sur la peinture un ouvrage, intitulé: Definizione è divizione della Pittura, in-fol.

II. PAGI, (Antoine) Cordelier, naquit à Rogne en Provence, l'an 1624. Après avoir achevé son cours de philosophie & de théologie, il prêcha quelque tems avec fuccès. Ses talens lui méritérent les premiers emplois de son ordre. Il sut 4 fois provincial, & les occupations de sa place ne l'empêchérent pas de s'appliquer avec ardeur à l'étude de la chronologie & de l'histoire ecclésiastique. Il entreprit l'examen des Annales de Baronius. Le livre de cet illustre cardinal, quoique le plus étendu qu'on eût alors sur cette matière, offroit une infinité de méprises, & il étoit difficile de les éviter dans un tems où la faine critique étoit encore au berceau. Le P. Pagi les apperçue & entreprit de les réformer année par année. Il fit paroître le 1er tome de sa critique à Paris en 1689, in-f. Les 3 autres vol. n'ont vu le jour qu'après sa mort, à Genève en 1705, par les foins de son neveu François Pagi. Cet ouvrage important a été réimprimé dans la même ville en 1727. On y voit un sçavant profond, un critique fage, un écrivain d'un esprit net & solide, un homme doux de la nature, il peignit le portrait & modéré. Cette critique est d'une très-ressemblant. Il se mit depuis utilité infinie; elle va jusqu'à l'an dans l'école du Cangiage. Une mal- 1198, où finit Baronius. L'abbé de

1

3

3

L

I

I

R

7

3

J

Longuerue avoit beaucoup aidé l'auteur de ce grand ouvragé. Le P. Pagi finit ses jours à Aix, en 1695. Ses mœurs douces le taifoient autant aimer, que son sçavoir profond le faisoit estimer.

III. PAGI, (François) neveu du précédent & Cordelier comme lui, naquit a Lambesc en 1654. Il hérita du goût de son oncle pour l'histoire, & le soulagea dans la. critique des Annales de Baronius. Il mourut en 1721, à 66 ans, après avoir été élevé aux charges de son ordre. On a de lui une Histoire des Papes sous ce titre: Breviarium historico-chronologico-criticum, illustriora Pontificum Romanorum gesta... complectens, en 4 vol. in-4°. dont le 1er parut en 1717 & le dernier a été publié en 1747, par le Pere Antoine PAGI, second du nom, son neveu, qui a continué cet ouvrage. Le zèle qu'on y trouve pour les prétentions Ultramontaines, lui a donné plus de cours en Italie qu'en France. L'auteur est exact dans ses recherches & assez net dans son style.

IV. PAGI, (l'Abbé) ex-Jésuite, prévôt de Cavaillon, né au Martigues en Provence, étoit neveu du Pere François Pagi. Il est auteur de l'Histoire de Cyrus le Jeune, publiée à Paris en 1736, in-12. C'étoit un homme plein d'esprit & d'imagination, mais d'une imagination fans frein. Son Histoire de Cyrus est plutôt l'ouvrage d'un orateur de collège, que celui d'un historien formé sur la lecture des anciens. Le style en est ampoulé, diffus, romanesque & très-souvent négligé. L'auteur promettoit une Histoire d'Athènes; mais sa mort prematurée priva le public de cet ouvrage. On a encore de Pays-Bas, 1727, in-12,

PAGNIN, Voyer SANCTES!

PAJON, (Claude) célèbre ministre de la Religion prétendueréformée, & l'une des meilleures plumes que les Protestans aient eues, naquit à Romorantin en 1626. Il se distingua tellement par son esprit & ses talens, qu'il devint ministre à 24 ans, & quelques années après, professeur de théologie à Saumur. A peine avoit-il commencé ses leçons, que les Calvinistes d'Orléans le chaisirent pour leur ministre. Il eut de grands démêlés avec Jurieu, sur l'efficacité de la Grace, & sur la manière dons'opére la conversion du pécheur. Jurieu fit condamner ses opinions dans quelques synodes. Cette condamnation n'empêcha pas son systême de prendre faveur, & ses disciples qui étoient en grand nombre furent nommes Pajonites. 11 mourut en 1685, immédiatement avant la révocation de l'édit de Nintes. Ses ouvrages font: I. Examen des Préjugés légitimes contre les Calvinistes, 2 vol. in-12. II. Remarques fur l'Avertissement Pastoral, &c. Ces deux ouvrages passent chez les Calvinistes pour des chefd'œuyres.

PAJOT, (Louis-Léon) comte d'Onsembray, naquit à Paris en 1678. Il essuya dans sa jeunētie un mai d'yeux considérable, pendant lequel on lui apprit la philosophie de Descartes. Sa vue s'étant rétablie, il sit un voyage en Hollande. où il se lia avec les grands-hommes qu'elle possédoit alors, Huyghens, Ruysch, Boërhaave, &c.Chargé de la direction générale des postes, il l'exerça avec tant d'exactitude, qu'il mérita l'estime du public & la confiance de Louis XIV. Ce monarque le fit appeller dans lui l'Histoire des Révolutions des sa dernière maladie pour cacheter son testament, avant de l'envoyer

déposer au parlement. Il hérita, après la mort de son pere, d'une maison de campagne à Bercy. Il la destina, non pas à une maison de plaisir, mais à un cabinet philosophique, qu'il remplit de curiolités naturelles & méchaniques, & pour lequel il n'épargna ni soins ni dépenses. Il devint si célèbre, qu'il attira au comte d'Onsembray les visites de Pierre le Grand, de l'Empereur, du prince Charles de Lorraine, &c. C'étoit peut-être le cabinet le plus curieux de l'Europe, sur-tout en méchanique. Le recueil de l'académie des Sciences dont il étoit membre, renferme plusieurs Mémoires de lui sur cette partie des mathématiques. Les principaux font: I. Un fur un Inftrument pour mesurer les liquides. II. L'Anémomètre ou Mesure - vent. IIL Un 3° fur une Machine pour battre la mesure des différens airs de musique, d'une manière fixe, &c. L'intérêt des sciences lui étoit fi cher, qu'il légua ses cabinets à l'académie, avec des conditions qui les rendent utiles au public. Cette compagnie le perdit en 1753. Ce fur aussi une perte pour les pauvres des paroisses de Bercy & de S. Germain l'Auxerrois. L'humanité, la probité & le desir du progrès des sciences, étoient, pour ainfi dire, ses seules passions.

PAIVA, Voyez I. ANDRADA.

PAIX, Divinité allégorique, fille de Jupiter & de Thémis. On la représente avec un air doux, tenant d'une main une petite statue du Dieu Plutus, & de l'autre une poignée d'épis, de roses & de branches d'olivier, avec une demi-couronne de laurier sur sa tête, & des cornes d'abondance à ses pieds. On trouve dans les Œuvres de Rousseau, une belle Ode à cette Divinité.

PALÆSTRA, fille de Mercure, à qui on attribue l'invention de l'exercice de la lutte. D'autres la disent fille d'Hercule.

PALAFOX, (Jean de) naquit en 1600 dans le royaume d'Aragon, d'une famille illustre. Après avoir étudié avec succès dans l'univerfité de Salamanque, il fut chois par Philippe IV pour être du conseil de guerre, puis de celui des Indes; mais il ne tarda pas de se dégoûter du monde & d'embrasser l'état ecclésiastique. Le monarque Espagnol, auquel son mérite étoit connu, le nomma l'an 1639 à l'évêché d'Angélopolis en Amérique, avec le titre de juge de l'administration des trois vice-rois des Indes. L'Amérique étoit alors le théâtre du brigandage ainsi que du déréglement: Palafox mit tous ses soins à réprimer la tyrannie des grands & les vices des petits. Les Indiens gémissoient sous le fardeau du joug le plus insupportable; le saint prélat adoucit leur fervitude. Ses vertus ne purent le mettre à couvert des poursuites des Jésuites; il soutenoit vivement les droits de l'épifcopat, & vouloit soumettre ces religieux à sa jurisdiction. Ils cherchérent toutes fortes de détours pour ne pas la reconnoître. Cette affaire fut portée au roi d'Espagne, auquel Palafox vint rendre compte de sa conduite. Ce prince en fut sa fatisfait, qu'il l'éleva à l'évêché d'Osma en 1653. Le saint évêque ne fit pas moins éclater fa charité & son zèle sur ce nouveau théâtre. Ses ouailles furent sa famille. & il fut pour elles le pere le plus tendre & le plus compatissant. If mourut en odeur de sainteté en 1659, à 59 ans, après s'être dressé lui-même cette épitaphe, monument de son humilité; His jaçes

pulvis & cinis, Joannes Oxoniensis. L'Eglise lui doit plusieurs ouvrages écrits avec onction : I. Le Pafteur de la nuit de Noël; à Léon en 1660, en espagnol; & à Paris en 167.... en françois. II. Plusieurs Traités mystiques, dont quelquesuns ont été traduits en françois par l'abbé le Roy. III. Des Homélies sur la Passion de Notre - Seigneur J.C., traduites par Amelot de la touffaye, in-16. VI. Des Remarques sur les Lettres de Ste Thérèse. V. L'Hiszoire de la Conquête de la Chine par les Tartares, publiée en françois à Paris en 1670, in-8°. par Collé. VI. **L'**Histoire du Siége de Fontarabie, en 1638, imprimée à Madrid l'année d'après, in-4°. On trouve dans le IV° vol. de la Morale Pratique des Jésuites, l'Histoire de Don Jean de Palafox & des différends qu'il a eus avec les Jésuites. Cette Histoire: composée principalement sur les écrits du prélat, est du docteur Arnauld qui y a inséré plusieurs de ses Lettres traduites en françois. Le roi d'Espagne régnant, prince qui a l'œil sur toutes les parties de son empire, demanda à Clément XIII la canonifation de Palafox; mais cette affaire n'a pas été suivie. M. l'abbé *Dinouart* a donné en 1767, in-12, une nouvelle Histoire de cet illustre prélat.

PALAMEDE, fils de Nauplius, roi de l'isse d'Eubée, découvrit la feinte d'Ulysse, qui contresaisoit l'insensé, pour ne point aller à la guerre de Troie. Il prit Télémaque encore au berceau, & le mit devant le soc de la charrue qu'Ulysse conduisoit; mais Ulysse courut aussi-tôt à son fils, & le retira du danger. Lorsqu'ils surent au siège de Troie, Ulysse, pour se venger, cacha dans la tente de Palamède une somme d'argent qu'il l'accusa d'avoir reçue des Troyens

pour trahir les Grecs, & selon d'autres, de lui avoir volée à luimeme; & en punition de ce crime supposé, il le fit lapider.

PALAMNEENS, Dieux malfaifans, qu'on croyoit toujours occupés à nuire aux hommes. Ils
font les mêmes que les Dieux
TELCHINES. Jupiter étoit surnommé Palamnéen, quand il punissoit

les coupables.

PALANTHA, ou PALANTHIA, ou PALANTHIA, ou PALATUA, fille d'Hyperborée, épousate Hercule dont elle eut Latinus. C'est ce que dit Festus; mais Varron la faix fille d'Evandre & semme de Latinus. On croit qu'elle donna son nom aux Mont-Palatin. Elle étoit particuliérement révérée à Rome sur ce Mont. On nommoit ses prêtres Palatuales, & le sacrifice qu'on lui offroit Palatual.

PALAPRAT, (Jean) né à Toulouse en 1650; d'une famille de robe, se fignala de bonne heure par le talent de la poësie. A peine avoit-il fini ses études, qu'il remporta plus. prix aux Jeux Floraux. Il prit d'abord le parti du barreau, auquel sa naissance sembloit l'appeller. Créé capitoul en 1675; & chef de consistoire en 1684, il s'acquitta de ces deux emplois avec la droiture de cœur & la liberté d'esprit qui formoient son caractére; mais ces charges ne purent l'arrêter dans sa patrie. Il en sortit 3 fois, d'abord pour voir Paris, ensuite pour passer à Rome auprès de la reine Christine, qui tâcha vainement de l'arrêter auprès d'elle. De retour à Paris, il plut au duc de Vendôme, qui se l'attacha en qualité de secrétaire des commandemens du grandprieur. Il se permettoit avec ce princes des saillies ingénieuses & des vérités hardies. Le maréchal de Catinat craignoit que sa hardief-

k ne fat prise en mauvaise part. Rasurez-vous, lui dit plaisamment Palaprat, ce sont mes gages. Dès les premières années de son séjour à Paris, il travailla pour le théâtre; & son goût pour le genre dramatique augmenta, lorsqu'il ent fait connoissance avec l'abbé Brueys. Ces deux poëtes amis, avoient le même génie pour la plaisanterie. Ils étoient tous les deux desirés dans les compagnies, d'où ils bannissoient l'ennui & le férieux par leurs faillies & leurs propos amusans. Ils travailloient presque toujours de concert; & s'ils se disputoient quelques morceaux de leurs ouvrages, c'étoit toujours les endroits foibles. Enfin leur amitié dura jusqu'à la mort: exemple rare, & difficile à imiter pour ceux qui courent la même carrière. Les pièces de Brueys auxquelles Palaprat a eu part, sont : le Secret révélé, le Grondeur, le Muet, le Concert ridicule. Ces trois derniéres ont été conservées au théâtre. Les piéces auxquelles il a seul travaillé, sont : Hercule & Omphale, le Ballet extravagant, & la Prude du Tems. Le Ballet extravagant se joue encore. Palaprat, à une imagination vive & plaisante, joignoit une candeur de mœurs, une simplicité de caractére singulière. Il réunissoit à la sois les faillies du bel - esprit & la naïveté d'un enfant. Il mourut à Paris, en 1721, à 72 ans. Il se sie lui-même cette épitaphe:

Pai vécu l'homme le moins fin Qui sût dans la machine ronde, Et je suis mort la dupe enfin De la dupe de sout le mondés

Ses ouvrages respirent la gaieté &

191 vent dans le recueil de ceux de Brueys, publié en 5 pet. vol. in-12.

PALATI, (Jean) historien Latin, né dans les états de Venise au commencement du xvII° fiécle, mort vers 1680, s'est fait connoître par quelques histoires ou plutôt quelques compilations sur l'Empire d'Occident. La principale est sous ce titre: Monarchia Occidentalis, Venise, 1671 & 1673, 2 vol. in-fol. Elle comprend les empereurs François, depuis Charlemagne. L'auteur a orné cette Histoire de médailles, d'emblêmes & de figures. On a encore de lui: I. Aquila Franca, 1679, in-folio. II. Aquila Sueva, 1679, in-folio. III. Fasti Ducales Venetorum, 1696, in-4°. Celui-ci est le plus exact.

PALATUA, Voyez PALANTHA.

PALAZZO, (Paul de) théologien, né à Grenade, fut professeur des saintes lettres à Conimbre , & mourut en 1582. On a de lui un Commentaire sur l'Ecclésiastique, & des Enarrations sur St Manhieu. en 2 vol. in-folio.

PALEARIUS, (Aonius) né à Véroli en Italie, sit de bonnes études sous les plus célèbres maitres de son pays. Après avoir passé plusieurs années à Rome, il se fixa à Sienne, & y professa le Grec & le Latin avec beaucoup de réputation. Son mérite, joint à quelq. paroles indiscrettes, lui suscita des envieux, & ces envieux devinrent bien-tôt des ennemis implacables. Palearius échapa à leur persécution, en se retirant à Lucques, où les magistrats lui accordérent une chaire avec des appointemens considérables. De Lucques il passa à Milan, & il y jouissoir des avanla légéreté d'un esprit vis & sé tages dus à ses talens, lorsqu'il cond. La plupart manquent de jus- fut arrêté par ordre du pape Pie V, tesse & de précision. La se trous & conduit à Rome. Convaincu. d'avoir parlé en faveur des Luthériens & contre l'Inquisition, il fut condamné à être brûlé, après avoir été préalablement pendu & étranglé. Cette sentence cruelle, qui n'est pas une des plus belles actions de ce pontife, fut exécutée en 1569; mais (comme l'a dit un homme d'esprit) toutes les œuvres des Saints ne sont pas de saintes œuvres. M. de Thou remarque qu'un des griefs de sa condamnation fut d'avoir comparé l'Inquisition à un poignard porté à la gorge des gens de lettres: Inquisitionem sicam esse districtam in jugula Litteratorum. C'est être bien malheureux, d'aimer mieux perdre un ami qu'un bon-mot; mais c'est l'être bien davantage, d'aimer mieux se perdre soi-même. Outre un Poëme de l'Immortalité de l'Ame, on a de Palearius divers ouvrages en vers & en profe, dont la meilleure édition est celle d'Amsterdam, en 1696, in-8°. ou d'Iène, 1728, in-8°. Ils sont la plupart bien écrits en Latin. Sadolet en faisoit cas.

I. PALEMON, ou MELICERTE, Dieu Marin, fils d'Athamas roi de Thèbes, & d'Ino, qui craignant la fureur du prince son époux, prit Mélicerte entre ses bras, & se jetta avec lui dans la mer. Ils furent changés en Divinités marines; la mere, sous le nom de Leucothée, que l'on suppose être la même que l'Aurore; & le fils, sous celui de Palemon, ou de Portumne, Dieu qui préfidoit aux ports. Pausanias dit que Mélicerte fut fauvé sur le dos d'un dauphin, & jetté dans l'isthme de Corinthe, où Sifyphe son oncle, qui régnoit en cette ville, institua les Jeux isthmiques en son honneur.

II. PALEMON, (Q. Rhemmius) grammairien, natif de Vicence,

étoit fils d'un esclave. Il enseigne à Rome avec une réputation extraordinaire, sous Tibére & Clande, & fuivant Suétone, il faisoit des vers sur le champ. Il ne nous reste que des fragmens de ses écrits, dans les Poeta Latini Minores, Leyde, 1731, 2 vol. in-4°, & ces fragmens donnent une idée avantageuse de son érudition. On a encore de lui un Traité de Ponderibus & Mensuris, Leyde, 1587, in-8°. Sa présomption & la corruption de ses mœurs dégradérent ses tallens.

PALEMON, Voyez PACOME.

PALEOTA, (Gabriel) cardinal, natif de Bologne, fut lié d'une etroite amitié avec St Charles Borromée, & mourut à Rome en 1597, à 73 ans. On a de lui dinvers ouvrages, qui font honneur à fon sçavoir. Les plus connus sont : I. De bono Senectutis, Anvers, 1598, in-8°. plein d'excellentes réflexions morales & chrétiennes. II. Archiepiscopale Bononiense, Rome, 1594, in-fol. III. De nothis spuriisque filiis, in-8°. curieux.

PALEPHATE, ancien philosophe Grec, dont il nous reste un Traité Des choses incroyables. La meilleure édition de cet ouvrage est celle d'Amsterdam, en 1688, in-8°; il y en a une d'Elzevir, 1649, in-12. On ignore en quel tems vivoit Palephate. Il paroît probable qu'il est postérieur au tems d'Aristote, & antérieur à la naissance de J. C. Cet auteur explique d'une manière historique, dans son ouvrage, diverses sables.

PALÈS, Déesse des Pasteurs, à laquelle ils saisoient des sacrifices de miel & de lait, afin qu'elle les délivrât, eux & les troupeaux, des loups & des dangers. On lui offroit dans ses sacrifices du vin cuit, du millet ou d'autres grains; & l'on

fai(oit

faifoit tourner les troupeaux autour de l'autel, pour la prier d'écarter les loups. Une cérémonie effentielle à la fête, étoit de mettre le fen à des tas de paille, sur lesq. les bergers passoient en sautant.

PALEUR (Pallor): Les Romains l'adoroient conjointement avec la Peur. Ils en avoient fait des Dieux, parce qu'en latin leurs noms font masculins.

PALFIN, (Jean) lecteur en chirurgie à Gand sa patrie, s'est acquis une grande réputation par son sçavoir & par ses ouvrages. Les principaux sont : I. Une excellente Oftéologie, à Paris, 1731, in-12. C'est une traduction du flamand. II. Une Anatomie du Corps humain, Paris, 1734, 2 vol. in-8°. Il mourut à Gand, en 1730, dans un âge avancé, avec la réputation d'un des plus habiles anatomistes du siécle.

PALICE, Voyez CHABANES.

PALINGENE, (Marcel) Palingenius, fameux poète du XVI siécle, dont le vrai nom étoit Pierre-Ange MANZOLI, est très-connu par son Poëme en 12 livres, intitule: Zodiacus vita, Rotterdam, 1722, in-8°. Il le dédia à Hercule II d'Est, duc de Ferrare, dont, selon quelques-uns, il étoit médecin; mais d'autres disent qu'il étoit un de ces sçavans Luthériens, que la duchesse de Ferrare reçut à sa cour, '& qu'elle honora de sa protection. Ce Poëme, dont le fond des choses ne se rapporte pas toujours au titre, renferme des maximes judicieuses & philosophiques; mais il fait trop valoir les difficultés des libertins contre la religion. Ce défaut, joint aux traits satyriques qu'il st besucoup d'ennemis à l'auteur. De la nature des Eaux, des Fontai-

Ils obtinrent, dit-on, que son cadavre fût exhumé & brûlé. La congrégation de l'Index mit son ouvrage au nombre des livres hérétiques de la première classe. Nous en avons une traduction françoise en prose, publiée en 1731 par la Monnerie. Elle est indigne de l'original.

PALINURE, pilote du vaisseau d'Enée, s'étant endormi, tomba dans la mer avec son gouvernail. Après avoir nagé trois jours il aborda en Italie.Les habitans le tuérent, & jettérent son corps dans la mer. lls en furent punis par une pesto terrible, qui ne cessa que quand ils eurent rendu, suivant la réponse de l'Oracle, les derniers devoirs à Palinure. Enée le retrouva dans, les Enfers, où il apprit au héros sa triste catastrophe.

PALIQUES, (Palici) freres jumeaux, enfans de Jupiter & de Thalie. Cette Nymphe se voyant grosse, craignit la colére de Junon, & pria la Terre de l'engloutir, Sa priére fut exaucée, & elle y accoucha de deux garçons, qui furent appellés Paliques, parce qu'ils naquirent deux fois: la première fois de *Thalie*, & la feconde de la Terre qui les mit au jour. Il se forma deux lacs formidables aux parjures & aux criminels, dans l'endroit où ils naquirent. Les Siciliens leur l'acrificient comme à des Divinités, & leur Temple étoit un lieu de refuge & de sûreté pour les esclaves fugitifs.

PALISSY, (Bernard de) né à Agen, étoit potier de terre; mais il étoit au-dessus de son état par son esprit & ses connoissances. Il vivoit encore en 1584,& il avoit alors 60 ans. Nous avons de lui lance contre le clergé, l'Eglise deux livres singuliers & dissiciles à Catholique, le pape & les cardinaux, trouver. Le premier est intitulé:

nes, des Méraux, Sels & Salines; des Terres, des Pierres, du Feu & des Emaux; Paris 1680, in-8°. Le fecond a pour titre: Le moyen de devenir riche par l'Agriculture, avec un Traité des Minétaux, Métaux, Fierres précieuses. Il y a dans ces deux Traités quelques idées hazardées; mais ils offrent aussi des observasions très-justes & fondées sur la pratique. Le dernier fut imprimé à Paris, en 1636, 2 v. in-8°, & on y a fait entrer aussi celui de la Nasure des Eaux. On a réimprimé les ouvrages de Palissy à Paris, 1777, in-4°, avec les notes de M. Faujas de St-Fonds. Palissy fut le premier qui enfeigna la vraie théorie des sontaines. Foncenelle dit qu'il étoit auss grand Physicien que la nature seule juisse en former.

PALLADE, Palladius, de Cappadoce, se sit solitaire de Nitrie en 388, & devint en 401 évêque d'Helenopolis en Bithynie, puis d'Aspone. Il étoit lié d'une étroite amitié avec S. Jean - Chrysoftôme, pour lequel il essuya de cruelles perfécutions. Chaffé de son Eglise, il parcourut les différentes provinces, recueillant avec soin les actions édifiantes qu'il voyoit. C'est d'après ces Mémoires qu'il forma son Histoire des Solitaires, appellée Histoire Lausiaque, parce qu'il la composa à la prière de Lausus, gouvern. de Cappadoce, auquel il la dédia en 420. Hervet l'a fait imprimer en latin, Paris 1555, in-4°. On lui attribue encore un Dialogue contenant la Vie de St Jean-Chrysoftôme, grec & latin, dans la Bibliothèque des Peres; & Paris 1680, in.4°. Mais ce dernier ouvrage est vraisemblablement d'un autre Pal-LADE, ami de S. Chrysostôme, & évêque en Orient au commencement du ve fiécle.

PALLADINO, (lacques) areteur eccléfiastique du XIV fiécle 🚄 connu sous le nom de Jacques de Teramo, parce qu'il naquit dans cette ville en 1349, devint succes fivement évêque de Monopoli, de Tarente, de Florence, de Spolette, légat en Pologne; & tout cela pour quelques pitoyables ouvrages vraiment dignes d'un fiécle aussi barbare. Le plus fameux est un roman de piété, pluseurs fois imprimé & traduit dans presque toutoutes les langues. Il est intitulé : Jacobi de Teramo Compendium perbreve, Consolatio Peccatorum nuncupatum, & apud nonnullos Belial vocitatum; id est, Processus Lucifer? contra Jesum, Ausbourg 1472, infol.; & plufieurs autres fois dans le xv° & le xv1° fiécle.On le trouve austi dans un recueil intitulé: Processus Juris joco-serii, Hanoviæ 1611, in-8°, qui contient encore le Procès de Satan contre la Vierge par Barthole,& les Arrêts d'Amour. Pierre Farget, Augustin, a traduit en françois le Procès de Bélial, Lyon 1485. in-4°, & plusieurs autres sois du même format. Il a été aussi imprimé sous le nom de Jacques d'Ancharano. L'auteur mourut en Pologne en 1417.

PALLADIO, (André) architecte, né à Vicence en 1508, & mort l'an 1580. Ses parens étoient d'une condition médiocre; mais en considération de son mérite & des ayantages qu'il avoit procurés à sa patrie, il fut mis au nombre des citovens & anobli. Il commença par exercer la sculpture; mais le célèbre poëte Jean-Georges Trissino, lui voyant beaucoup d'inclination pour les mathématiques, se mit à lui expliquer l'architecture de Vitruve, & ensuite le conduisit avec lui en 3 voyages qu'il fit à Rome. Ce fut dans ces voyages & deux

se gu'il fit depuis exprès, que lediso s'appliqua à dessiner, & à er les monumens antiques de **ville.** Son livre posthume des icis de l'ancienne Rome, tout deic qu'il est, montre assez il avoit approfondi le géne anciens. C'est dans cette qu'il découvrit les véritables **acun art, qui jusqu'à son** éspit demeuré enséveli sous shris de la barbarie Gothique. vas a tzissé un Traité d'Archir, divisé en 4 livres, admiré & **sché des** connoisseurs. Il le in en 1570, in-fol. avec figu-**Nothing Frierd** l'a traduit en fran-, la Haie 1726, 2 vol. in-fol. 🕪 pluticurs magnifiques édifidont cet illustre architecte a tine les dessins & qu'il a con-**Confir**uifit à Vicence sa patrie, la preuve la plus complette de l'amplience de fes telens.

RALLADIUS, (Rutilius Taurus Reflicus) vivoit après la décaligité des lettres à Rome, & avant ligité des lettres à Rome, & avant ligité précifément en quel tems. On a de lui un ligité De re ruftica, dans les Rei mêtes Scriptores, à Leipfick 1735, a vol. in-4°. M. Saboureux de la light en a donné une traduction finaire, paris 1775, in-8°, qui fie le tome, v° de l'Economie Rusile, en fo vol. in-8°. On trouve une fee very de l'Alladius dans le Corpes Passerum de Maittaire.

PALLAS, afranchi de l'empereur Glande , ent la plus grande repris sous le règne de ce printe la pour été d'abord esclave de l'abord esclave de lui qui porta la lettre où elle sous a l'empereur de la confirmation de Séjan. Il engagea l'ente à épouser Agrippine sa nièce,

à adopter Néron, & à le désigner pour son successeur. La haute fortune à laquelle il parvint le ren+ dit si insolent, qu'il ne parloit à ses esclaves que par signes. Agripa pine acheta ses services, & de concert avec elle, la mort de Claude fut par lui accélérée. Quoique Néron dût se couronne à Pallas, ce prince se dégoûta de lui, le disgracia, & 7 ang après le fit périr secrettement pour hériter de ses biens; mais il laissa subsister le tombeau de cet orgueilleux affranchi. Ce tombeau superbe étoit sur le chemin de Tibur, à un mille de la ville, avec une inscription fastueuse gravée dessus, & ordonnée par un décret du fénat.

I. PALLAVICINI, (Antoine) cardinal, évêque de Vintimille & de Pampelune, naquit à Gènes l'an 1441, d'une maison noble & ancienne en Italie, & dont les diverses branches établies à Rome, à Gènes & en Lombardie, ont été sécondes en grands - hommes. Ce cardinal eut la consiance des papes Innocent VIII, Alexandre VI & Jules II. Il rendit de grands services au saint-siège dans les négociations dont il su chargé, & mourut à Rome en 1507, à 66 ans.

II. PALLAVICINI, (Sforza) cardinal, naquit à Rome en 1607. Il étoit l'aîné de sa maison; son goût pour la piété le sit renoncer aux espérances du siécle pour embrasser l'état ecclésiastique. Il devint, par son mérite, l'un des membres des congrégations Romaines, puis de l'académie des Humbristes, & ensuite gouverneur de Jesi, d'Orviette & de Camerino. Pallavicini renonça à tous ces avantages, & se sit Jésuite en 1638. Après son noviciat, il enseigna la philosophie & la théologie dans

Nij

la société. Le pape Innocent X le chargea de diverses affaires importantes; & Alexandre VII, son ancien ami, qui lui devoit en partie sa fortune, l'honora de la pourpre en 1657. Pallavicini fut en grand crédit auprès de ce pape. Son principal ouvrage est l'Histoire du Concile de Trente, qu'il opposa à celle de Fra-Paolo. Les faits sont à-peuprès les mêmes; mais les circonftances, & les conséquences que les deux historiens veulent en tirer, sont différentes. Si Pallavicini ne s'étoit pas laissé aveugler par les préjugés de l'Ultramontanisme, son Histoire seroit un chef-d'œuvre. Le ftyle en est noble & soutenu. L'auteur avoit puisé ses matériaux dans les Archives du château St.-Ange, où sont toutes les négociations du Concile. L'édition la plus recherchée de cet ouvrage intéressant est celle de Rome en 1656 & 1657, en 2 vol. in-fol., qui est la première. Il sut réimprimé dans la même ville, 1664, 3 vol. in-4°, & traduit en latin 1670, 3 vol. in-4°. Le Pere Puccinelli en a donné un affez bon Abrégé, dépouillé de toutes les discussions théologiques. On a encore de lui un Traité du Style & du Dialogue, teur curieux trouvera un bon abréaussi en italien, Rome 1662, in-16, ouvrage estimé; & des Lettres, 1669, in-12, aussi en Italien.

III. PALLAVICINI, (Ferrante) chanoine-régulier de S. Augustin, de la congrégation de Latran, natit de Plaisance, reçut de la nature beaucoup d'esprit & d'imagination. Ce présent lui fut funeste ; il composa des Saryrès sanglantes contre le pape Urbain VIII, de la maison des Barberins, pendant la guerre de ce pontife contre Odoard Farnèse, duc de Parmo & de Plaisance. Ces Saryres parurent d'abord écrites à la main, & peu après furent

imprimées, avec une planche su Taquelle étoit grave un Crucifix planté dans des épines ardentes. & environné d'un gros effaim d'abeilles, avec ce verset: Circumdederunt me sicut apes, & exarserunt secus ignis in spinis; taisant allusion area abeilles que les Barberins portent dans l'écusson de leurs armes. Pallavicini devint l'exécration de la cour de Rome, & le saint-siège mit sa tête à prix. Il se retira à Venise. Il y vivoit en repos, lorsqu'un jeune-homme, qui affecta de prendre part à son malheur, lui conseille de venir en France, où il lui faisoit espérer de grands avantages. Le malheureux Ferrantz se laissa conduire par ce faux ami. qui le fit passer sur le Pont de Sorgues dans le comtat Venaissin, où il fut arrêté par des gens apostés, qui le conduifirent à Avignon. Il eut la tête tranchée dans cette derniére ville 14 mois après, en 1644 ; à la fleur de son âge. Le perfide qui avoit ainsi vendu sa vie, ne jouit pas long-tems du fruit de sa trahison; un des amis de l'infortuné Pallavicini le sua quelques années après. Nous avons de lui plusieurs écrits en italien. Le lecgé de sa Vie, à la tête de la Traduction du Divorce Céleste, Amsterdam 1696, que la Monnoye soutient n'être pas de lui, quoiqu'on le lui attribué communément. On a imprimé un Choix des Œuvres de ce satyrique à Villesranche, un vol. qui se relie en 2. Le continuateur de Ladvocat veut qu'on prenne garde si la Retorica delle Puttane s'y trouve. Toutes ses Œuvres permises sont imprimées à Venise, 1655; 4 vol. in-12.

PALLIOT, (Pierre) imprimeurlibraire à Dijon, né à Paris en 1608, mourut en 1698, dans la

197

ille où il étoit établi. C'étoit un pune exact, laborieux & infa-puble. Ses connoissances dans le ann & dans les généalogies, lui nitérent le titre de Généalogiste duché & comté de Bourgogne. curieux recherchent deux de ouvrages : I. Le Parlement deingogne, ses origines, qualités, Legon; Dijon, 1649, in-fol. Franpis Petitot a donné une continuation de cet ouvrage, 1733, in-fol. #. Science des Armoiries de Gussiot, aignentée de plus de 6000 éculfons; Paris 1660, in-fol. avec figares. Ce qu'il y a de singulier, **cet** que non seulement il imprima 🕰 livres ; mais qu'il grava encore ke nombre infini de planches dont is font remplis. Il y a des vers de le Monnoye fur cet imprimeur, dans lesquels il lui demande comment, eyent tant lu, il a pu tant écrire; & comment, ayant tant écrit, il a trou-Me tems de tant lire.

. PALLU, (Martin, né en 1661, entradans la compagnie de Jesus & exerça le ministère de la chaire **Prec** beaucoup de succès. Il precha l'Avent en 1706 devant Louis XIV, & ce prince le nomma pour un Carême; mais fes infirmités l'obligérent de renoncer à la chaire. Il s'attacha dans la suite à compolet plusieurs ouvrages de piété, qui eurent du succès. Nous avons de lui : I. Un Traité Du saint & fréquent usage des Sacremens de Péniunce & d'Eucharistie, Paris 1739, Vol. in-12. II. Des Sermons, publiés en 6 vol. in-12, par le P. Ségaud, en 1744. Ils sont remplis d'onction, & enrichis de l'application de l'Ecriture & des pensées des Peres. Le style est d'une simplicité noble. Le P. Pallu mourut à Paris en 1742... Il y a eu du même nom

in-4°: ouvrage rare & recherché.

PALLU, Voyez PALU.

I. PALME l'Ancien, (Jacques) peintre, né à Sermalta dans le territoire de Bergame en 1540, est ainsi nommé, pour le distinguer de Palme le Jeune son neveu. Elevé dans l'école du Titien, il reçut de ce grand maitre un pinceau moëlleux, qui le fit choisir pour finir une Descente de croix que ce peintre avoit laissée imparfaite en mourant. Ce n'est point dans les ouvrages de Palme qu'il faut chercher la correction & le grand goût dè dessin; mais il n'y en a point qui foient terminés avec plus de patience, où les couleurs foient plus fondues, plus unies, plus fraîches, & dans lesquels la nature soit mieux imitée par rapport au caractère de chaque objet en particulier. Ce peintre a été fort inégal; ses premiers ouvrages sont les plus estimés. Ses dessins sont dans la manière du Titien & du Giorgion: mais, pour la plûpart, inférieurs à ceux de ces deux grands artistes. Le roi posséde plusieurs tableaux de Palme. On a gravé d'après ce maître, qui mourut à Venise en 1588.

II. PALME le Jeune, (Jacques) peintre, né à Venise en 1544, étoit neveu du précédent. On croit que ce peintre étudia sous le Tintoret, dont il a retenu le goût. Le duc d'*Urbin*, & à sa recommandation le cardinal d'*Urbin*, protégérent cet illustre artiste. Sa réputation s'accrut en peu de tems avec sa fortune; mais l'amour du gain lui fit faire un trop grand nombre de tableaux, pour qu'ils lui fissent tous également honneur. Palme le Jeune avoit un bon goût de peinture. Son génie est en même Esienne PALLU, dont on a la Cou- tems vif & fécond; sa touche admus de Touraine, commentée, 1661, mirable pour la hardiesse & la lémourut à Venise en 1628.

d'Alverny de la ) un des auteurs ville. du Journal des Sçavans, né à Carlui procurérent beaucoup d'amis, le titre de patriarche de Jérusa-La générosité de lui donner un in- la Palestine, y sit quelques fruits. Il mourut à Paris en 1759.

civile, à Florence, 1529, in 8°. III. Un Poeme intitulé: Citta Divina, en 3 livres, qui n'a point été imprimé. Cet ouvrage lui attira des désagrémens. Il y enseignoit que Malines, prosesseur en théologie nos ames font les Anges qui, dans la révolte de Lucifer, ne voulurent noine & curé de S. Pierre dans s'attacher ni à Dieu, ni à ce rebelle; & que Dieu pour les punir les relégua dans des corps, afin qu'ils pussent être sauvés ou

géreté, ses draperies bien jettées, sut condamné au seu; mais il n'est & son coloris très-agréable. Ses pas vrai que l'auteur ait essuyé defins sont des plus précieux; le même sort. Matthias Palmieri ... il y mettoit beaucoup d'esprit. Sa dont nous avons parlé dans cet arplume est d'une finesse & d'u- ticle, traduisit en latin l'Histoire ne légéreté surprenantes. Palme sabuleuse des soixante-dix Interle Jeune a gravé de sa main un S. prètes par Ariste. Cette version Jean-Baptiste & un Livre à dessiner. parut pour la 114 fois à la tête de On a aussi gravé d'après lui. Il la Bible, qu'il sit imprimer à Rome, en 1471, in-fol. 2 vol. C'est III. PALME, (l'abbé Marc la première publiée dans cette

PALU, (Pierro de la) Paludicassonne le 3 Mars 1711, avoit aus, d'une maison illustre, prit l'haun talent distingué pour le genre bit de S. Dominique, & prosessa la d'ouvrages auquel il s'étoit con, théologie à Paris avec succès. Jeans facré. Ses mœurs & son caractère XXII récompensa son mérite par entr'autres l'abbé Trublet, qui eut lem en 1329. La Palu partit pour dult, dont il auroit pu se servir & revint en Europe avec une foravantageusement pour lui-même, te envie de faire entreprendre une nouvelle croisade. Son zèle six PALMIERI, (Matthieu) parut de vains efforts pour animer les avec éclat au concile de Floren- princes. Le patriarche de Jérusace sa patrie, & mourut en 1475, lem, ne pouvant aller se fignaler à 70 ans. On a de lui : I. Une en Asie, se distingua en Europe; continuation de la Chronique de il fut un des premes docteurs qui Prosper jusqu'en 1449. Matthias se déclarérent contre l'opinion de PAZMIERI de Pise, qui vivoit à- Jean XXII sur la vision béatifipeu-près dans le même tems, pous, que. Il mourut à Paris en 1342, sa cet ouvrage jusqu'en 1481, in- après avoir publié des Commentai-4°, 1483. On le trouve dans la res sur le Maître des Semences. Collection de l'Histoire des Ecrivains in-fol., & d'autres ouvrages qui d'Italie. II. Un Traité Della Vita sont heureusement restés manuscrits.

PALU, Voyez PALLU.

PALUD, (La) Voyer GOFRIDY. I. PALUDANUS, (Jean) de dans l'université de Louvain, chala même ville, mourut en 1630. On a de lui quelques ouvrages, pour lesquels le public montra quelque empressement. Les princicondamnés, suivant la conduite paux sont : I. Vindicia Theologica, bonne ou mauvaise qu'ils mene- adversus verbi Dei corruptelas, Anreient dans ce monde. Ce Poeme vers, 2 vol. in -8°, 1620. C'est

explication de presque tous endrons de l'Ecriture, sur less on dispute entre les Catho-Le ceuk qui suivent une aupierògatives de la Ste Vier-Comme ce livre, publié in-4° à Mevain, 1623. III. De Sancto Igna-Course facra, in-8°, ibid. même tice. IV. Officina spiritalis sacris circopibus adaptata, in-4°, à Lou-1624.

PALUDANUS, (Bernard)

Colonie de philosophie à Ley
Marie vers 1634, voyagea dans s quitre parties du monde. Il de la pénétration, de l'élo-le du vait encore mieux, une Monte probire. On a de lui divers de lui divers de notes dont il a enrichi de maritimes de Linschot, Anticit. 1610, in-fol.

Pare , (Jacques de) Pame-Bruges en 1636, d'un thilitier - d'état de l'empereur theiles-Daine, obtint un canonicat din la patrie. Après avoir acquis béaucoup de connoillances à Louisie & à Bruges, son premier 10in für de dreffer une belle bibliothemie; mais les guerres civiles l'obligarent de le retirer à St-Omer, bù l'évêque lui donna l'archidiaconé de sa cathédrale. Philippe II le mit dans la suite à la tete de ce diocêse. Ses ouvrages sont: L'Liturgica Latinorum, 2 vol. 19-4°, Cologne, 1571; ouvrage carlenz & peu commun. II. Miconque de Ecclesiasticis observationibil: III. Catalogus Commentarioran vererum selectorum in universam Biblida; Anvers 1565, in-8°. IV.

te de Caffiodore. De divinis nominibus. On a encore de lui une nouvelle Edition de Raban, qui parut à Cologne après sa mort. On trouve dans cette édition les Comments de Pamelius sur Judith & sur l'Epitre de S. Paul aux Hébreux. Ce Tçavant mourut en 1587, à 72 ans, en allant prendre policition de l'évêché de St-Omer. Il se fit autant estimer par les dons de l'ame que par ceux de l'esprit.

PAMMAQUE, (St) prêtre de Rome, célèbre par la vertu, étoit d'une famille illustre. Il embraffa l'état monastique après la mort de la femme, & employa tout son bien à secourir les pauvres dans un hôpital qu'il fonda à Porto. Il étoit ami de S. Jérôme & de S. Paulin, & mourut en 409, honore des regrets de ces deux grands-

hommes.

1. PAMPHILE, (St) prêtre & martyr de Césarée en Palestine, recueillit une très-belle bibliothèque, & transcrivit de sa main les Œuvres d'Origène. S. Jérôme, qui posséda depuis ce manuscrit, dit qu'il le préféroit aux plus grands tréfors. S. Pamphile reçuit la couronne du martyre sous Mazimin, vers 308, & Eusèbe de Cesarée donne de justes éloges à ses différentes vertus.

II. PAMPHILE, peintre Macé-Conien, scavoit parfaitement les mathématiques. Il honora l'art de la peinture par ses mœurs & par ses talens. Les personnes de condition l'apprenoient sous lui. Il figordonner par un édit à Sicyone, & ensuite dans toute la Grèce, qu'il n'y aurole que les enfans des nobles qui s'exerceroient à la peinture, & que les esclaves ne pour Conciliorum Paralipomena, &c. Il pu- roient s'en mêter. Il fut le fonda-Mis les Euvres de Tertullien & de teur de l'école de peinture à Si-S. Cyprien, avec des notes; Ele Trai- cyone. & fut le premier peintre

Niv

son art. Apelies sut disciple de cet illustre maitre.

III. PAMPHILE MAURILIEF, nom sous lequel a été donne, par un auteur inconnu, le Roman en vers latins de Pamphile & Galacée, qui est imprimé avec la traduction en vers françois, à Paris chez Verard, 1494, in-fol. Cet ouvrage fut fait pour Charles VIII, avant

qu'il partit pour l'Italie.

PAN, fils de Mercure, Dieu des campagnes, & particuliérement des bergers, poursuivit Syriaz jusqu'au fleuva Ladon, entre les bras duquel se jetta cette nymphe. Elle fut métamorphofée en roseau, que ce Dieu coupa & dont il fit la première flute. Il accompagna Bacchus dans les Indes, & fut pere de plufieurs Satyres. Les poëtes le représentent avec un visage enflammé, des cornes sur la tête, l'estomac couvert d'étoiles, & la partie inférieure du corps semblable à celle d'un bouc. Beaucoup le confondent avec le Dieu Sylvain & le Dieu Faune. Les Arcadiens l'honoroient particulièrement. Voy. I. BRENNUS.

PANACEE, fille d'Esculape, fut révérée comme une Déesse. On croyoit qu'elle présidoit à la guérison de toutes sortes de maladies.

PANAGIOTI, premier interprète du grand-seigneur, né dans l'isle de Chio, mort en 1673, défendit avec zèle la Foi de l'Eglise Grecque contre le patriarche Cyrille Lucar. Il eut beaucoup de crédit à la Porte, & il en profita Qui de mes pas tardifs excuse la pour rendre des services importans à sa nation. On a de lui un livre curieux, écrit en grec vulgaire, & imprimé en Hol-. lande sous le titre de : Confession orthodoxe de l'Eglise Catholique & Peut-être pour mon bien, n'ont capti-Apostolique d'Orient... Panagioti

qui applique les mathématiques à étoit un homme très - estimable. Les Grecs ont un proverbe qua dit, "qu'il est aussi difficile de trous-» ver un cheval verd, qu'un hom— » me sage de l'isse de Chio. » Panagioti étoit de cette isle, & comme il avoit beaucoup de prudence & de génie, on le nommoit le Cheval verd.

-PANARD, (Charles-François) né à Courville proche de Chartres. montra de bonne heure beaucoup de genie pour le Vaudeville moral, dont il est regardé comme le Pere. Il resta long-tems inconnu, dans un bureau où il avoit ura petit emploi. Le comédien le .Grand, ayant vu quelques-uns de ses essais, alla déterrer l'auteur, l'encouragea, & lui promit qu'il feroit mieux que lui. M. Marmontel l'a surnommé le la Fontaine du Vaudeville. Il ressembloit encore plus à ce poête par son caractére. C'étoit le même désintéressement, la même probité, la même douceur de mœurs. Cet homme, qui sçavoit si bien aiguiser les traits de l'Epigramme, ne s'en servit jamais contre personne; il chansonna le vice, & non le vicieux. Il avoit de la philosophie & sçavoit se contenter de peu. Ce poëte estimable mourut à Paris d'une apoplexie, le 13 Juin 1765, à 74 ans. Il s'est peint lui-même dans ces

Mon corps, dont la structure a cinq pieds de hauteur,

Porte sous l'estomaç une masse rotonde .

lenteur.

Peu vif dans l'entretien, craintif, distrait, réveur:

Aimant, sans m'asservir; jamais Brune ni Blonde,

vé mon cœur,

Chan sonnier, sans chanter, passable Coupleteur,

Jamais dans mes Chansons on n'a rien vu d'immonde.

D'une indolence sans seconde,

Paresseux, s'il en sut & toujours endormi,

Du revenu qu'il faut je n'eus pas le demi:

Plus content tousefois que ceux où l'or abonde.

On a imprimé ses ouvrages sous le titre de Théâtre & Œuvres diverses de M. Panard, à Paris, chez Duchesne, rue S. Jacques, 1763, 4 vol. in-12. On y trouve 5 Comédies, 13 Opéra - comiques & des Œuvres diverses, qui commencent à la fin du 3° vol. Elles contiennent des Chansons galantes & bacchiques, de petits Morceaux détachés fur l'amour, des Plaisanteries & des Mots, des Piéces Anacréontiques, des Fables, des Allégories, des Tableaux de la nature & de nos mœurs, des Comparations & des Maximes, des Epigrammes & des Madrigaux, des Cantates, des Bouquets, des Etrennes, des Conseils à une jeune demoiselle, & des Moralités religieuses, qui sont les derniéres productions de l'auteur. Il y a dans ces différens ouvrages beaucoup de facilité, de naturel, de sentiment, d'esprit, de bon-sens; mais trop de négligences, de longueurs, & de fautes contre la langue & la poësie. Cet auteur, ainsi que Bour-Jault, étoit illettré : il dut tout à la nature, qu'il seconda à propos par l'exercice & le travail.

PANCIROLE, (Gui) né à Reggio en 1523, d'une famille distin-

guée, sit de grands progrès dans l'étude du droit, auquel il s'appliqua dans les différentes universités d'Italie. Sa réputation engagea le sénut de Venise à le nommer, en 1547, le second professeur des Institutes à Padoue. Il remplit successivement plusieurs chaires dans la même université, & toujours avec beaucoup d'honneur. La science du droit ne l'occupoit pas seule. Il consacroit une partie de son tems à l'étude des belleslettres. Philibert-Emmanuel, duc de Savoye, touché de son mérite, l'attira dans l'université de Turin en 1571. Pancirole y eut autant d'admirateurs qu'à Padoue; mais la crainte de perdre la vue, le fit revenir dans cette derniére ville. Il continua d'y enseigner le droit, & y mourut en 1599, à 76 ans. On a de lui : I. Un Traité curieux & intéressant : De rebus inventis & perditis. Il écrivit ce livre en italien; mais Henri Salmuth le traduifit en latin, & le fit imprimer en 1599 & 1602, en 2 vol. in-8°. On donna une nouvelle édition de cette version à Francsort, in-4°, en 1660. Pierre de la Noue mit cette traduction latime en françois, à Lyon 1617, in-8°. II. Comment. in notitiam utriusque Imperii, & de Magistratibus, Lyon, 1608, in-fol., & dans la collection des Antiquités Romaines de Grævius. Cet ouvrage, plein d'érudition, roule sur un sujet important. III. De Numismatibus antiquis. IV. De Juris antiquitate. V. De claris Juris Interpretibus, Francfort, 1721, in-4°. VI. Plusieurs autres ouvrages sur différentes parties du Droit.

PANDARE, fils de Lycaon, un de ceux qui vinrent au secours des Troïens contre les Grecs, sut tué par Diomède. Il y eut un autre

PANDARE, qui suivit Ende & sur

tué par Turnus.

PANDION, v' roi d'Athènes, vers l'an 1463 avant J. C., eut la consolation de voir sous son règne une si grande abondance de bled & de vin, que l'on disoit que Cérès & Bacchus étoient allés dans l'Attique. Il donna sa fille Progné en mariage à Térée; mais la brutalité de ce prince envers Philomèle, sa belle-sœur, alluma le flambeau de la discorde dans la famille de Pandion, qui en mourut de chagrin, vers l'an 1423 avant J. C.

PANDORE: C'étoit une Statue que Vulcain fit & qu'il anima. Les Dieux s'assemblérent pour la rendre parfaite, en lui donnant chacun une perfection. Venus lui donna la beauté , *Pollas* la fagesse , Mercure l'éloquence, &c. Jupiter, irrité contre Prométhée, qui avoit dérobé le feu du Ciel pour animer les premiers hommes, envoya Pandore sur la terre avec une boëte, où tous les maux étoient renfermés. Proméshée, à qui elle présența cette boete, l'ayant refusée, elle la donna à Epiméthée, qui eut l'indiscrétion de l'ouvrir. C'est de cette malheureuse boëte que sortirent tous les maux qui inondérent la terre: il no resta que la seule Esperance dans le fond.

PANIGAROLA, (François) évêque d'Asti en Piémont, né à Milan en 1548, entra jeune dans l'ordre des F. F. Mineurs Observantins, où il se rendit très-sçavant dans la philosophie & la théologie, & se distingua sur-tout par ses talens pour la prédication. Son mérite lui valut l'évêché d'Afti, qui lui fut donné par Sixte V en 1587; & le fit choisir avec le Jésuite Bellarmin, pour accompagner que des soldats accouroient pour en France le cardinal Gaëtan, en- tuer son maître qui avoit été pros-voyé en 1590 par le pape Gré- crit, il changea d'habit avec lui;

goire XIV, pour y soutenis parti de la Ligue contre Henri IV. Panigarola mourut à Asti en 1594 Ses Sermons furent imprimés 2 Rome en 1596, in-4°. On a de lui plusieurs autres ouvrages, la plupart de piété & de controverse, tant en latin qu'en italien. Le plus connu est un Traité de l'éloquence de la chaire, en italien, intitulé: Il Prediçatore, Venise, Giunti, 1609, in-4°.

PANNON, (Janus Pannonius) évêque de la ville de Cinq-Eglises dans la basse-Hongrie, mort en 1490, cultiva les belles-lettres avec succès en Italie, & travailla ensuite à les faire fleurir en Hongrie. On a de lui des *Elégies* & des Epigrammes, Venise, 1553. in-8°. & dans les Deliçiæ Poëtarum Hungarorum, in-16, Francfort, 1619; parmi lesquelles on en trouve quelques-unes d'heureuses.

PANŒTIUS, philosophe Gree de la secte des Storciens, natif de Rhodes, fut ami de Scipion l'Afriçain le Jeune. Il florissoit vers l'an 127 avant J. C. Il avoit composé: I. Un livre sur les Sectes des Philosophes. II. Un autre De la tranquillité de l'Ame. III. Un Des Offer

ces, &c.

PANOPE, l'une des Néréides, se rendit recommandable par sa sagesse & par l'intégrité de ses mœurs. C'étoit une des Divinités qu'on nommoit Littorales. Il y eut une autre PANOPE, fille de Thésée, qu'Hercule épousa, & dont il eut un fils qu'il nomma austi Panope.

PANOPION, Romain, dont parle Valere Maxime, à l'occasion d'un trait de fidélité héroïque de fon esclave. Celui-ci ayant appris

le sit sortir secrettement par une porte de derrière, & montant à la chambre, alla fe mettre dans le lit de son maître, où il se laissa mer à la place de Panopion.

PANORMITA, le Panormitain, Voy. ANTOINE de Palerme, n° 1X.

I. PANTALEON, (Saint) célèbre martyr de Nicomédie, que Yon croit avoir souffert la mort vers 305, sous l'empire de Galére.

II. PANTALEON, diacre de l'église de Constantinople dans le Im' fiécle, est auteur d'un Traisé contre les erreurs des Grecs, qui se trouve dans la Biblioth. des PP.

III. PANTALEON, (Jacques)

Voyer URBAIN IV.

PANTENUS, philosophe Stoicien, né en Sicile, florissoit sous l'empereur Commode. Il enseigna trans la célèbre école d'Alexandrie, où depuis S. Mare, fondateur de cette Eglise, il y avoit toujours eu quelques théologiens qui expliquoient l'Ecriture-sainte. Les Ethiopiens ayant demandé quelqu'un capable de les inftruire dans la religion Chrétienne, on leur envoya Pantenus. On prétend qu'il trouva chez ces peuples un Evangile de S. Masshieu, écrit en hébreu, que S. Barthélemi leur avoit laissé. Pantenus, de rétour à Alexandrie, continua d'y expliquer l'Ecriture-fainte. Il avoit composé des Commentaires sur la Bible, qui ne sont pas venus jusqu'à nous. Les Interprètes lui sont redevables d'une remarque touchant les Prophéties: c'est qu'elles sont souvent exprimées en termes indéfinis, & que le tems présent y est mis pour le passé & pour le sutur. On peut juger de la manière dont Pantenus expliquoit le Texte les élèves de cette école. Leurs nonce pas une grande impartialité;

Commentaires font pleins d'allégories; ils s'éloignent souvent de la lettre, & trouvent presque parsout des mystéres dont l'explication est mêlée de beaucoup d'érudition.

PANTHEE, Voyer ABRADATE. I. PANTIN, (Guillaume) médecin à Bruges, mort en 1583, laissa un seavant Commentaire sur le traité de CELSE, De re medică, à Bâle, 1552, in-fol. Il étoit oncle du fuivant.

II. PANTIN, (Pierre) de Thiel en Flandres, se rendit habile dans les langues, & les enseigna à Louvain & à Tolède. Il devint doyen de Ste Gudule, & mourut à Bruxelles en 1611, à 56 ans. On a de lui : I. Des Traductions de plusieurs Auteurs Grecs, II. Un Traité De Dignitatibus & Officiis regni ac domús regia Gothorum, dans les Conciles de Loaysa, & dans l'Hispania illustrata, 4 vol. in-fol. & d'autres écrits dont les sçayans

ne font pas fort curieux.

PANVINI, (Onuphre) célèbre religieux Augustin du xvi siécle, natif de Vérone, mourut à Palerme en 1568, à 39 ans, après avoir rempli divers emplois dans fon ordre. Ses manières affables, polies & prévenantes le firent aimer de ses confréres, autant que fon érudition profonde le fit eftimer des scavans. Paul Manuce l'anpelle helluonem antiquarum Historiarum. Il avoit pris pour devise: In utrumque paratus, avec un Boeuf placé entre une charrue & un autel. Il vouloit dire qu'il étoit également prêt à supporter les fatigues du service divin & celles des fciences humaines. Nous avons de lui: I. Les Vies des Papes, en 1567, sacré, par celle qu'ont suivie Clé- in-4°. L'auteur dédia son ouvrage ment d'Alexandrie, Origène, & tous à Pie V, & cet hommage n'anaussi la vérité y est-elle souvent desirée; un vernis de flatterie s'y fait remarquer à chaque page. II. De antiquis Romanorum nominibus, in-fol. III. De'ritu sepeliendi mortuos apud veteres Christianos, & de Cameteriis corumdem, in-8°: traduit en franç. in-8°. IV. De Principibus Romanis, in-fol. V. De antiquo ritu baptizandi Catechumenos, in-4° & in-8°: sçavant. VI. De Republica Romana, in-8°, Paris 1588: profond & instructif. VII. Fastorum libri v, in-fol., à Venise, 1557: livre peu commun, & utile pour l'ancienne Histoire & celle du moyen âge. VIII. De primatu Petri. 1X. Topographia Rome, Francfort, 3 vol. in-fol. X. De Triumpho & ludis Circenfibus, Patavii, 1681, in-fol. XI. Chronicon Ecclesiasticum, in-fol.: ouvrage plein de recherches. On a accusé cet auteur de forger des inscriptions & des monumens antiques pour autoriser fes opinions.

PAOLO, Voyez SARPI.

PAOLUCCIO, (Paul-Anafesto) autrement Paul-Luc Anafeste, premier doge ou duc de Venise. Cette république sut d'abord gouvernée, pendant 200 ans, par des tribuns que l'on élisoit tous les ans. Mais en 697, les Vénitiens choisirent un doge: ce choix tomba fur Paoluccio, mort en 717, & auquel fuccédérent deux autres doges. Enfuite on donna le gouvernement de la république à des généraux d'armée, dont le pouvoir ne duroit qu'un an. Mais fix ans après, on élut des doges comme auparavant; & cet usage s'est toujours observé depuis.

PAPE, (Gui) Voyez GUI-PAPE. \* PAPEBROCH, (Daniel) Jésuite

res Bollandus & Henschenius, collecteurs des Actes des Saints, l'afsociérent à leur immense travail. Papebroch étoit également propre à rétablir l'Histoire dans les faits authentiques, & par sa sagacité & par fes recherches. Il épurala Légende des absurdités dont, elle four milloit. Le sçavant Jésuite, ayant à fixer l'origine des Carmes, ne donna dans aucune chimére. Il la marqua au xii° siécle; il assigna, d'après Baronius & Bellarmin, le bienheureux Berthold pour premier général de l'ordre. Quelques Carmes, qui faisoient remonter leur origine jusqu'à Elie, entrérent en fureur. Ils inondérent les Pays-Bas de libelles épouvantables contre Papebroch, & le traitérent avec ce ton de hauteur qu'un Noble Allemand prend à l'égard d'un gentilhomme de deux jours. C'étoit partout de grands mots, échafaudés sur des passages de l'Ecriture. Le nouvel Ismaël, le Jésuite réduit en poudre, le Jésuite Papebroch Historien conjectural & bombardant, firent beaucoup rire le public. Les descendans d'Elie ne s'en tinrent pas à des brochures. Ils dénoncérent, en 1690, le Pere Papebroch au pape Innocent X & a l'Inquisition de Madrid, comme auteur des erreurs grossières qui remplissoient les 14 volumes des Actes des Saints de Mars, Avril & Mai, à la tête desquels on voyoit son nom. Quelles étoient ces erreurs? Celles-ci. Il n'est pas certain que la face de J. C. ait été imprimée sur le mouchoir de Ste Véronique, ni même qu'il y ait jamais eu une Sainte de ce nom. L'Eglise d'Anvers est en possession de montrer le prépuce du Sauveur du monde; d'Anvers, né en 1628, professa mais cette Eglise est-elle bien asles belles-lettres & la philosophie sûrée de l'avoir? Le Mont-Carmel avec beaucoup de succès. Les Pe- n'étoit pas anciennement un lieu

de dévotion. & les Carmes n'ont **point e**u le Prophète *Elie* pour leur fondateur, &c. Un Pere Sébastien **de Se Paul**, Carme, avoit déja dé**voilé** une partie de ces erreurs dans un gros volume imprimé à Cologne en 1693. Toute l'Europe scavante attendoit avec impatience le jugement de Rome & de Madrid. L'Inquisition d'Espagne promonça enfin, en 1695; son anathême contre les 13 vol. des Actes des Saints. Le triomphe des Carmes étoit complet; mais un incident vint affoiblir leur gloire. Un religieux de la congrégation de S. Jean-de-Dieu, disputa d'ancienneré avec eux. Il prétendit que l'ordre des Freres de la Charité avoit 900 ans de primauté fur celui des Carmes. Son raisonnement étoit tout fimple. Abraham a été le premier général des Freres de la Charité: ce grand patriarche fonda l'ordre dans la vallée de Mambré, en faisant de sa maison un hôpital. Cependant les Jésuites furent admis à se justifier au tribunal de l'Inquisition. Le Pere Papebroch défendit, article par article, les propositions dénoncées au Saint-Office. Ce tribunal, fatiguó de cette affaire, défendit soulement les écrits faits pour & contre; le Pape confirma ce sage décret par un Bref, qui faisoit défense de traiter de l'institution primitive & de la succession de l'ordre des Carmes par les Prophètes Elie & Eliséc. Le Pere Pa*pebroch* continua à travailler à fon ouvrage, & à bien mériter de la république des lettres jusqu'à sa mort, arrivée en 1714, à 78 ans. Les volumes des Actes des Saints

compilation. On fait beaucoup de cas aussi de ses Réponses aux Carmes; elles sont en 4 vol. in-4°.

PAPHNUCE, disciple de S. Antoine, puis évêque dans la haute-Thébaide, confessa J. C. durant la persécution de Galére & de Maximin. Il eut le jarret gauche. coupé, l'œil droit arraché, & fut condamné aux mines. Ce généreux confesseur assista dans la suite au concile de Nicée en 325, & il y reçut de grands honneurs. L'empereur Constantin le faisoit venir presque tous les jours dans son palais, & lui baifoit l'œil qu'il avoit perdu pour la foi. Socrate & Sozomène rapportent que quelques évêques ayant proposé dans ce Concile d'obliger au célibat ceux qui étoient dans les ordres facrés, Paphnuce s'y opposa, en disant, « qu'il ne falloit point imposer aux "Clercs un joug si pesant. "On'crois que c'est sans sondement que Baronius & quelques autres auteurs ont voulu contester la vérité de ce trait d'histoire, puisque la loi du célibat des Clercs n'a jamais été établie universellement en Orient. Paphnuce foutint avec zèle la cause de S. Athanase, son ami, au concile de Tyr, & engagea Maxime, évêque de Jérusalem, à prendre sa défense,

I. PAPIAS, évêque d'Hiéraple, ville de Phrygie, fut disciple de Primitive & de la succession de l'ordre des Carmes par les Propères Elie & Elisée. Le Pere Papebroch continua à travailler à fon ouvrage, & à bien mériter de la république des lettres jusqu'à sa mort, arrivée en 1714, à 78 ans. Les volumes des Actes des Saints auxquels ce laborieux sçavant travaille, font au nombre de 47, infol., & passent publicieux de cette vaste aux avant le Jugement, pour as-

fembler les Elus après la résurrection, dans la ville de Jérusalem.

II. PAPIAS, Grammairien, qui Aorissoit vers 1053, est auteur d'un Vocabularium Latinum, dont la 1<sup>re</sup> édition à Milan 1476, in-sol. est rare, ainsi que celle de Man-

10ue, 1496, in-fol.

I. PAPILLON, (Almaque) poëte François, ami & contemporain de Marot, naquit à Dijon en 1487, d'une famille noble, ancienne, & originaire de Tours, établie depuis 1321 en Bourgogne. Il fut page de Marguerite de France, femme du duc d'Alençon, & valet-dechambre de François I. Il suivit · ce prince & fut fait prisonnier avec lui à la bataille de Pavie. La Croisdu-Maine, dans sa Bibliothèque Françoise, attribue à Papillon un livre intitulé: Le Trône d'honneur. Ce poëte mourut à Dijon en 1559, âgé de 72 ans.

II. PAPILLON, (Thomas) neveu d'Almaque Papillon, bon jurisconfulte, célèbre avocat au par-Jement de Paris, & l'un des plus grands orateurs de son siécle, naquit à Dijon en 1514, d'un pere qu's lui-même avoit acquis un nom par ses talens pour le barreau. Il l'envoya à Paris pour y faire ses études de droit. Il s'y livra avec ardeur, & devint en peu de tems un habile jurisconsulte. Il se perfectionna dans l'étude des langues, des grands orateurs Grec's, Latins & François, & mourut à Paris en 1596. On a de lui un Traité intitulé: Libellus de jure accrescendi; imprimé à Paris en 1571, in-8°. Un autre: De directis hæredum subskitutionibus; à Paris 1616, in-8°... & encore Commentaril in quatuor riores titulos libri primi Digestorum; à Paris 1624, in-12. Les deux premiers ont été réimprimés dans le IV volume de la Collection du Jude en 1729, in-fol. sous le titre de Thesaurus Juris Romani. Tous ces différens ouvrages sont trèsa estimés.

13,

4

III. PAPILLON, (Philibert) naquit à Dijon le 1º Mai 1666, de Philippe Papillon, avocat distingué. Après avoir fait avec succès ses études au collège des Jésuires de Dijon, il vint à Paris & fue reçu docteur de Sorbonne en 16944 ll se mérita par ses talens un accès facile chez les fçavans 🚬 🝣 recueillit, dans leur commerce 🖪 des richesses littéraires qu'il augmenta toujours depuis. De retour dans sa patrie, il y sut pourvu d'un canonicat de la Chapelle aux. Riches, bénéfice d'un revenu médiocre, mais sufficant pour un homme qui n'avoit d'autre ambition que celle de cultiver les lettres. & qui d'ailleurs jouissoit d'un patrimoine considérable. L'Histoire littéraire de la province fut le principal objet de ses sçavantes recherches.Après sa mort,arrivés à Dijon le 23 Février 1738, à l'âge de 72 ans, le fruit de son travail parut sous le titre de: Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne, en 1742 & 1745, en 2 vol. infol. par les foins de M. Papillon de Flavignerot, son neveu, maître en la chambre des Comptes de Dijon, le saul qui reste de cette samille. Cet ouvrage marque, un, grand fonds de littérature & des connoissances très-variées. Il y a, quelques discussions, qui pourroient paroître minutieules à up philosophe, mais qui sont nécessaires dans ces sortes de livres. La république des lettrés est zedevable à l'abbé Papillon, sçavant communicatif, d'un grand nombre de Mémoires intéressans, que le Pere le Long inséra dans sa Bibliothèque

des Historiens de France, imprimée 44 1719. Il fournit au même autur peaucoup d'observations, dont il a fait usage dans sa Bibliothèque Secrée, composée en latin & imprince en 1723. Le Pere Desmoles de l'Oratoire, successeur du Pere le Long, enrichit ses Mémoipu d'Histoire & de Littérature, de divers morceaux précieux que lui ayon communiqués l'abbé Papillon. Il est encore auteur de la Vie de Pierre Abailard, & de celle de Jac*sur Amyot é*vêque d'Auxerre, tontes deux imprimées en 1702. Il dirigea, par ses recherches & ses lumiéres, l'ouvrage de M. Garna qui a pour titre: Description de Gouvernement de Bourgogne, imprimée à Dijon en 1717, & réimprimée en 1734. L'abbé Papillon sut intimement lié avec le présdent Bouhier, le sqavant Pere Oudin & le célèbre la Monnoie, & a aidé beaucoup d'autres sçavans de ses huniéres. La mort l'empêcha de mettre en ordre les matériaux qu'il avoit recueillis avec foin pour l'Histoire de sa province.

IV. PAPILLON, (Jean) né à Sr-Quentin en 1661, d'un graveur en bois, hérita des talens de son pere & les perfectionna. Il vint de bonne heure à Paris, où dès l'année 1684 il fut en réputation parmi les brodeurs, les apisfiers, les gaziers, les rubanmers, pour lesquels il faisoit des desiins pleins de graces & de goût. Ce fur lui qui fit ceux des dentelles, cravattes, rabats, manchet-🗠 pour le mariage de l'empereur, du roi des Romains & des Princesses leurs femmes. Papillon put sur-tout employé par les im-Primeurs. Il y a de kui un grand

propreté. Cet habile graveur mourut en 1744. Son talent s'est perpétué dans son fils, qui a donné une Histoire de la Gravere en bois. 1766, 2 vol. in-8°. & qui est mort en 1776, laissant des regrets aux amateurs des beaux-arts & à ses amis.

PAPIN, (Isaac) né à Blois en 1657, étudia la philosophie & la théologie à Genève, & le grec & l'hébreu à Orléans, fous le minifire Pajon, son oncle maternel. Ce ministre admettoit le dogme de la Grace efficace; mais il ne l'expliquoit pas selon la même manière que les Prétendus-Réformés en général, & Jurieu en particulier. Papin embrassa le sessiment de son oncle, & le désendit contre ce dernier avec chaleur. Jurien. théologien fanatique & perfécuteur, fonna le tocim contre Papin, qui se vit contraint de passer en Angleterre & de-là en Allemagne. Il prêcha avec fuccès à Hambourg & à Dantzick, Dès que son persécuteur le sçut en Allemagne, il écrivit par-tout qu'on ne devoit point lui donner de chaire. En effet c'étoit un ministre indulgent & foible, selon lui, qui foutenoir que, les Catholiques faisant gloire de suivre l'Ecriture, les Protestans les plus zèlés devoient les tolérer. Le sage Papin, persécuté par ceux de sa secte, revint en France abjurer le Calvinisme entre les mains du grand Bossue, on 1690. Le fougueux Jurieu écrivit à ce sujet une Lettre Passorale. bien digne de lui. Il y prétendoit que le nouveau converti avoit toujours regardé toutes les religions comme indifférentes, & que c'étoit dans cet esprit qu'il étoit rennombre de vignettes, de culs-de- tré dans l'Eglise Catholique. Papin lampe & d'autres ornemens de li-mourut à Paris en 1709. Le Pere

publia en 1723, en 3 vol. in-12. le recueil des Ouvrages composés par seu M. Papin en saveur de la Religion. Cette collection offre plusieurs Traités: I. La Foi réduite à ses justes bornes. II. De la tolérance des Protestans, & de l'autorité de l'Eglise. III. La Cause des Hérétiques disputée & condamnée par la méthode du Droit, &c. Tous ces Traités sont solidement écrits. Nicolas PAPIN son oncle, & Denys PAPIN fon cousin-germain, tous deux habiles médecins & Calvinistes, sont aussi auteurs de divers ouvrages. Le premier, d'un Traité sur la salure, le flux & reflux de la Mer, l'origine des sources tant des fleuves que des fontaines, in-12; & de quelques Disfertations latines fur la poudre sympathique, sur la diastole du cœur, &c. Le second laissa une Dissertation sur une Machine propre à amol-Lir les Os, pour en faire du Bouillon, en françois, Paris 1682, in-12; & dans Fasciculus Dissertationum de quibusdam Machinis Physicis, Marpurg, 1695, in-12, fig. L'utilité de cette machine qui porte son nom, a été si bien reconnue, qu'elle a mérité, dans ces derniéres années, d'être perfectionnée. Elle peut être d'une grando épargne dans les Hôpitaux, & par-là fon auteur étoit digne qu'on fit une mention particulière de lui.

PAPINIEN, célèbre jurisconsulte du III<sup>e</sup> siècle, sut avocat du sisc, puis préset du prétoire, sous l'empereur Septime Sévére. Ce prince conçut une grande d'estime pour lui, & on prétend qu'il contribua beaucoup à adoucir son humeur séroce. Le principal emploi du préset du prétoire, étoit de juger les procès avec l'empereur. Sévére ne décida jamais rien sans son avis; il lui recommanda en mourant ses

deux fils Caracalla & Géta. Le promier, ayant fait massacrer son frere entre les bras même de leur mere, voulut engager Papinien lui faire un discours pour excuse. ce forfait devant le sénat. Sçaches lui répondit le généreux juriscons sulte, qu'il n'est pas aussi aisé d'es. cuser un parricide que de le commetet. D'ailleurs c'est se souiller d'un secour meurtre, que d'accuser un innoces après lui avoir ôté la vie. Cette reponse irrita Caracalla, qui le te décapiter en 212. Cet homme 📭 lustre n'avoit que 36 ans au plus. Tous les jurisconsultes en font 114 cas infini. Valentinien III ordonna en 426, que quand les juges te trouveroient partagés sur quelque point de Droit épineux, on suivroit le sentiment qui seroit appuyé par ce Génie éminent. C'est le titre qu'il donna à Papinien. Cujas dit que c'est le plus habile jurisconsulte qui ait jamais été & qui sera jamais. Zosime, qui lui avoit donné le même éloge, ajoûte que Papinien aimoit autant la justice qu'il la connoissoit. Il y a plusieurs loix de ce célèbre jurisconsulte dans le Digeste; mais la plupart de ses ouvrages sont perdus.

PAPIRE-MASSON , (Jean ) né à S. Germain-Laval en Forez, en 1544, prit l'habit de Jésuite. & le quitta après avoir enseigné avec réputation en Italie & en France. Il se consacra à l'étude du Droit à Angers, & se sit recevoir avocat au parlement de Paris. Ses connoissances & son intégrité lui méritérent la charge de substitut du procureur-général. Il l'exerca avec honneur, & mourut à Paris en 1611 à 67 ans; vivement regretté des gens-de-lettres, dont la plupart étoient ses amis. Ses ouvrages sont: I. Annalium libri Ir, 1598, in-4°; ouvrage où l'on troi-

e des choses curieuses & recherhées fur l'Histoire de France. IL Vecisia Episcoporum Gallia, in-8°. y a des recherches & des inexaitudes. III. Vita Joannis Calvini, 1-4°. Cette Histoire, qui est assez ien écrite, appartient, suivant uelques-uns, à Jacques Gillot. IV. Pes Eloges latins des Hommes ilulires, recueillis par Balesdens de académie Françoise, 1656, in-8°; s sont plus emphatiques qu'insructifs. V. Une Histoire des Papes sous ce titre: De Episcopis Vrbis, in-4°. VI. Une Description k la France par les Riviéres. L'abbé Baudrand en a donné une édition rvec des notes, 1685, in-8°, en arin.

1. PAPIRIUS-CURSOR, (Luriw) dictateur Romain, vers l'an 320 avant J. C., vainquit les Sapins, triompha des Samuites, & prit la ville de Lucerie. Sa sévéme lui fit perdre l'affection du peuple. Sa famille étoit illustre à Rome, entre les Patriciennes, & donna plusieurs grands-hommes à

la république.

IL PAPIRIUS, surnommé Præextatus, étoit de la même famille que le précédent. Il acquit le surnom de Prætextatus, parce qu'il fit une action d'une rare prudence, dans le tems qu'il portoit encore la tobe nommée Pratexta. Son pere l'ayant mené un jour au fénat, où l'on trairoit des affaires les plus importantes, sa mere voulut absolument sçavoir ce qui s'étoir passé à l'assemblée. Le jeune Papirius le délivra de ses importunites, en lui faifant accroire que l'on avoit agité la question: S'il stroit plus avantageux à la République de donner deux femmes à un mari, que de donner deux maris à une somme? La mere de Papirius communiqua ce secret aux dames Ro- ce Grecque & Latine, in-8°. III. Re-

maines, qui se présentérent le lendemain au fénat pour demander que l'on ordonnât plutôt le mariage d'une femme avec deux hommes, que celui d'un homme avec deux femmes. Les fénateurs ne comprenant rien aux cris & aux larmes de ces femmes attroupées tumultueusement, le jeune Papirius leur apprit qu'il étoit l'auteur de leurs allarmes. Il fut extrêmement loué de sa prudence; mais on ordonna qu'à l'avenir aucun jeune-homme n'auroit l'entrée au sénat, à la réserve de Papirius. C'est ainsi que fut aboli l'usage où étoient les sénateurs d'introduire leurs enfans au sénat. avant même qu'ils eussent atteint l'âge de puberté, afin de les former de bonne heure à la science du gouvernement. Auguste rétablic cet usage, qui, ainsi que toutes les institutions humaines, avoit les avantages & les délavantages.

PAPIUS, (Andre) de Gand. fut élevé avec soin dans les lettres & dans les sciences par Levinus Torrentius, son oncle. Dès l'âge de 18 ans, il publia le livre de Denys d'Alexandrie, De fitu Orbis, avec sa traduction en vers latins & de sçavantes notes. Il devint ensuite chanoine à Liége, où il mourut en 1581, à l'âge de 30 ans. On a encore de lui des Poësies latines & d'autres ouvrages.

PAPON, (Jean) lieutenant-général de Montbrison en Forez, naquit dans cette ville en 1505, & y mourut en 1590. Il devint maître-des-requêtes ordinaire de la reine Catherine de Médicis, qui l'honora de sa confiance. On a de lui : I. Des Commentaires latins sur la Courume du Bourbonnois, infol.; ouvrage peu exact. II. Rapport des deux principes de l'Eloquen-

Tome V.

cueil d'Arrêts notables, en 3 vol. in - fol. C'est une espèce de pratique de toutes les parties du droit. Ce jurisconsulte ne jouit plus de la même célébrité qu'autrefois.

I. PAPPUS, philosophe & mathématicien d'Alexandrie, sous le règne de Théodose le Grand, se fit un nom par ses Collections Mathématiques, en VIII livres, Pisauri, 1588, in-fol. On y trouve les Traités suivans: Syntaxis Mathematica in Ptolomaum... Explicationes in Aristarcum Samium, de magnitudinibus ac distantiis Solis ac Luna, &c. Tractatus de Fluviis Libya...: Univer-Salis Chorographia, &c. Tous ces ouvrages sont utiles, quoiqu'ils ne soient pas exemts de fautes.

II. PAPPUS, (Jean) théologien Protestant, né à Lindau en 1549, devint, dès l'âge de 21 ans, ministre & professeur à Strasbourg, & mourut en t610, après s'être acquis une grande réputation par son sçavoir. On dit qu'il avoit une mémoire si heureuse, qu'il retenoit une page, entière, après l'avoir lue ou entendu lire une seule fois. On a de lui en latin un Abrégé de l'Histoire Eccléfiastique, 1584, in-8°; & quelques Livres de controverse, in-4°, qui eurent quelque vogue dans le tems.

PAPUS, ( Æmilius ) Voyez FA-BRICIUS.

PARABOSCO, (Jérôme) né à Plaisance vers le commencement du xvi siècle, est auteur de plusieurs Comédies Italiennes en prose & en vers: Il Ladro; Il Marinaio; La Notte; Il Pellegrino, &c. La plupart de ces Piéces sont d'un caractére original, qui les fait rechercher. Les meilleures éditions sont celles de Giolito, à Venise. Parabosco a aussi composé des Nou-

velles dans le goût de celles de Boccace, de Bandello, &c. imprimées à Venise en 1558, in-8°, sous le titre de Diporti di Girolemo Parabosco; & quelques autres ouvrages moins connus, & qui mé-

ritent peu de l'être.

PARACELSE, (Aurèle-Philippe-Théophraste Bombast de Hohenheim) naquit à Einsidt, bourg du canton de Zurich, en 1493. Son pere, fils naturel d'un prince, lui donna une excellente éducation; il fit en peu de tems de grands progrès dans la médecine. Il voyagea ensuite en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, pour y connoître les plus célèbres médecins. De retour en Suisse, il s'arrêta à Bâle en 1527, où il fit ses leçons de médecine en langue allemande. Il croyoit que le latin n'étoit pas digne d'être parlé par un philosophe. Il expliquoit ses propres ouvrages, & particulièrement ses livres intitules: De Compositionibus, de Gradibus & de Tartaro; livres, dit Helmont, pleins de bagatelles & vuides de choses. Gravement affis dans sa chaire, à la première leçon, il fit brûler les Œuvres de Galien & d'Avicenne... Sçachez, disoit-il, Médecins, que mon bonnet est plus sçavant que vous, que ma barbe a plus d'expérience que vos Académies; Grecs, Latins, François, Italiens, je serai votre Roi. Se seroit-on attendu à une pareille rodomontade de la part d'un homme, qui convenoit que sa bibliothèque ne contenoit pas dix pages? Paracelse se faisoit une gloire de détruire la méthode de Galien & d'Hippocrate, qu'il croyoit peu sûre. C'étoit, selon lui, des Charlatans, & le ciel l'avoit envoyé pour être le Résormateur de la Médecine. C'étoit le nom que cet impudent no crais

**En**oit pas de se donner. Il se vanbit de pouvoir conserver, par ses jemedes, la vie aux hommes penunt plusieurs siécles; mais il **Spouva lui-même la vanité de** 🗱 promesses, étant mort à Saltzhourg en 1541; à 48 ans. La meildepre édition de ses Œuvres est selle de Genève, en 1658, 3 vol. 4-fol.. Elles roulent toutes sur Les marières philosophiques & mésacinales, & le mauvais y absorbe le peu-de bon qui peut s'y trouver. L'aureur parle toujours avec la modestie d'un homme qui Fattribuoit. la monarchie de la médecine. "Dieu lui avoit révé-\* k, disoit-il, le secret de faire # de l'or & de prolonger la vie à n son gré, &c. n Son style est d'une obseurité impénétrable; il n'a ni méthode, ni jugement. Enfin ce visionnaire, si vanté par ses parillans, n'étoit qu'un esprit saux, digne d'être mis en parallèle avec ces effrontés qui montent sur des treteaux, & qui se sont un reve-🏜 de leur babil &c de leur imoudence. On lui a attribué un livre latyrique contre la cour de Rome. Il est composé de plusieurs sigures énigmatiques, sous lesquelles on a voulu désigner le pape & ses ministres. Paracelse dans cet ouvrage les explique avec autant de licence que de malignité. En ·roici le titre: Expositio vera harum Imaginum Nurembergæ repertarum, ex fundatiffimo veræ Magia. vaticistio deducte, 1570, in-8°. Il est peu commun, & on ne doit pas en être

que, in-4°. II. L'Histoire de notre tems, faite en latin par Guillaume Paradin, & par lui mise en françois; à Lyon, 1552, in-16. C'est la traduction de l'Histoire latine, dont nous parlons au n° vIII. Elle est assez estimée; mais il est dissicile d'écrire l'Histoire du tems, que l'on ne flatte plus ou moins. III. Annales Burgundia, in-fol. IV. De moribus Gallia Historia, in-4°. V. Mémoires de l'Histoire de Lyon, 1625, in-fol. VI. De rebus in Belgio, anno 1543, gestie; 1543, in-8°. VII. La Chronique de Savoie, 1602, infol. VIII. Historia Gallia à Francisci I coronatione, ad annum 1550. IX. Historia Ecclesia Gallicana. X. Memorialia insignium Francia samiliarum... Paradin étoit doyen de Beaujeu; il vivoit encore en 1581, & il avoit alors plus de 80 ans.

II. PARADIN, (Claude) chanoine de Beaujeu, & frere du précédent, fut comme lui un hommede-lettres. Il vivoit encore en 1569. Il est connu par ses Alliences généalogiques de France, 1636, in-fol. livre curieux; & par ses Devises héroïques, qu'augmenta François d'Amboise, 1621, in-8°.

III. PARADIN, (Jean) parent des précédens, & natif de Louchans en Bourgogne, se mêloit de versifier vers le milieu du xvi° siécle. Il donna ses rimailles sous le titre de Micropædie, à Lyon, m-12.

- PARADIS, (Jacques de) en latin de Paradiso, Chartreux Anglois du xv' siècle, s'est fait connoître par un Traité de l'Eglise & de la Ré-L PARADIN, (Guillaume) la- formation. Cet ouvrage est meilborieux écrivain du xVIº fiécle, leur que la plupart de ceux qui né à Cuiseaux dans la Brosse Châ- parurent dans ce tems sur le mêlonoise, est auteur d'un grand me sujet. Galdast lui a donné une nombre d'ouvrages. Les princi- place dans sa Monarchie. Nous Paux sont : I. L'Histoire d'Aristée, avons du même un Traité trèstouchant la version du Pentateu, rare, intitulé: De verisate dicenda,

in-fol. sans nom de ville ni d'année... Il ne faut pas le consondre avec Paul PARADIS, Vénitien, le premier qui ait enseigné la langue hébraique dans le Collége-royal

à Paris, en 1530.

PARAMO, (Louis de) Inquisiteur Espagnol, publia à Madrid, en 1598, in-sol. l'ouvrage le plus rare & le plus curieux que nous ayons sur le tribunal appellé le St-Office. Ce livre singulier est intitulé: De origine & progressu Officii S. Inquisitionis, ejusque utilitate & dignitate, libri tres. L'auteur étoit un homme simple, très-exact dans les dates, n'omettant aucun fait intéressant, & supputant avec scrupule les victimes que le St-Office a immolées. Le compte n'en étoit pas court.

PARASOLS, (Barthélemi de) fils d'un médecin de la reine Jeanne, naquit à Sisteron. On a de lui · plufieurs ouvrages en Provençai; entr'autres, des Vers à la louange de Marie, fille de Jean roi de France, & femme de Louis I roi de Naples. Il se signala sur-tout par v Tragédies, qui contiennent toute la Vie de la reine Jeanne. Il les dédia à *Clément VII*, qui lui donna un canonicat de Sifteron & la prébende de Paraiois, où l'on dit que notre poête fut empoisonné en 1383. Ses ouvrages font grossiers ainsi que son siécle; mais on y voit briller de tems en tems quelques étincelles de génie.

PARC, (Du) Voyez II. SAU-

VAGE.

Pour 1 firent des protecteurs. soutenir dans cette ville, il traq d'abord des méridiennes & des d drans avec une justesse peu con mune, & lorsqu'il fur plus à s aife, il communiqua fes lumiés au public dans différens ouvrage Les principal bien accueillis. sont : I. Traité de Trigonométrie re tiligne & sphérique, 1741, in-4°; out exact & méthodique. II. Essais si les probabilités de la durée de la 🛍 humaine, 1746, in-4°. Ce live intéressant, dont on propose un nouvelle édition, a été aussi bid reçu par les étrangers que 🎮 les François. III. Mémoires sur l possibilité d'amener à Paris les eaus de la rivière de l'Yvette, réimprimes avec des additions en 1777, in 4°: projet digne d'un bon citoyets De Parcieux l'étoit. Son coent étoit aussi respectable que ses écriss étoient estimables. Il se livroit avec zèle à tout ce qui avoit rapport au bien public. Il ignoroit l'art de se faire valoir, & on pouvoir dire de lui ce qu'on avoit dit autrefois du P. Sébastien, qu'il étoit aussi simple que ses machines. Cet académicien mourut en 1769, justement regretté.

## PAR

Pique. Ses ouvrages sont écrits mflyle net,-concis & affez pur, quelques expressions provinciaprès. On a de lui : L. Horolo-Thaumanticum duplex, à Paen 1662, in-4°. II. Dissertatio mou & natura Cometarum, à Bormax, en 1665, in-8°. III. Difmus du Mouvement local, à Paris, 1670, in-12, & en 1673. IV. Miners de Géométrie, à Paris, en 1671, & plusieurs sois téimprimis depuis. On en a deux traducsons latine: l'une de Joseph Ser-🐙 , professeur en philosophie en mathématiques à Utrecht, **Exprimée dans la même ville en** Mii, in-12: l'autre de Jean-An-🏕 Schmid, à lène en 1685. V. Discours de la connoissance des Bêta, à Paris, en 1672. On y trouveles raisons des Cartésiens, proposes dans toute leur sorce, & rélutées très-foiblement. On s'apperçoit aisément que le P. Pardies k sût déclaré ouvertement pour Descartes, si l'esprit claustral, qui craint d'annoncer les vérités nouvelles, l'eût laissé libre de le faire. D'ailleurs il aimoit mieux passer pour l'inventeur de ses idées, que Pour le propagateur de celles des autres. Il avoit l'art de donner à les fentimens un air neuf & une tournure plausible. VI. La Statique, ou la Science des Forces mouvantes, à Paris en 1673. VII. Description & explication de deux Machines propres à faire des Cadrans erec une grande facilité, à Paris en 1678. On en donna une 3° édition à Paris, en 1689, in-12. VIII. Glohi calestis in Tabula plana redacti Descriptio, Paris 1675, in-fol. Ces Carres étoient les meilleures avant Mait cherché à déterminer la dé-

rive d'un vaisseau par les loix de la méchanique. Son principe, adopté d'abord par le chevalier Renau, fut démontré saux par Huyghens. Ses principaux Ouvrages ont pa-

ru à Lyon, en 1725, in-12.

PARE, (Ambroise) né à Laval dans le Maine, fut chirurgien d'Henri II, de François II, de Charles IX, & d'Henri III. Comme il étoit Huguenot, il auroit été enveloppé dans l'affreux massacre de la St. Barthélemi, fi Charles IX, qui tiroit lui-même avec une arquebuse sur ses sujets, n'eur enfermé Paré dans sa chambre, en disan:: Qu'il n'étoit pas raisonnable qu'un qui pouvoit servir à tout un petit monde, fût ainsi massacré. C'est ce que rapporte Brantôme. Paré donna au public plusieurs Traités en françois, qui parurent en 1561, avec des figures. Jacques. Guillemeau les. traduisit en latin, & les fit imprimer in-fol. en 1561 à Paris. Cette collection a été plusieurs fois réimprimée; la meilleure édition est celle de 1614, Paris, in-fol. Paré tut le premier qui donna une description de la membrane commune des muscles. Il étoit cependant plus habile opérateur, que profond anatomiste. Il mourut en 1592, après avoir joui de la réputation de citoyen estimable.

PARENNIN, Voy. PARRENNIN.

Paris en 1673. VII.

Paris en 1666, d'un avocat au confeil, étudia la jurifprudence pardecune grande facilité, à Paris en devoir, & les mathématiques par inclination. Son droit fini, il s'ention à Paris, en 1689, in-12. VIII.

Globi calestis in Tabula plana redaction de Beauvais, pour se dévouer à son étude chérie. Il vécut content les meilleures avant celles de Flamstéed; mais elles ne sons livres & moins de 200 liv. de revenu. Quand il se sentions fort sur les mathématiques, il prit des écoliers pour pouvoir donner.

des leçons des fortifications. Il fit deux campagnes avec le marquis d'Alègre, & s'instruisit à fond par la vue des places. De retour à Paris, il fut reçu à l'académie des sciences. Il enrichit les Mémoires de cette compagnie d'un grand nombre de piéces. Cet estimable académicien mourut en 1716, avec la fermeté que donne la philosophie foutenue par la piété la plus tendre. Il avoit un grand fond de bonté, sans en avoir l'agréable superficie. On ne laissoit pas de sentir son mérite à travers ses maniérés; mais on l'auroit fenti encore mieux, s'il avoit sçu se plier à certains égards que demande la fociété. On a de lui : I. Des Recherches de Mathématiques & de Physique, en 3 vol. in-12. 1714. II. Une Arithmétique Théorico-pratique, 1714, in-8°. III. Elémens de Méchanique & de Physique, 1700, in - 12. IV. Plusieurs ouvrages manuscrits.

PARÈS ou PERÈS, (Jacques) théologien Espagnol, connu sous le nom de Jacques de Valence sa patrie, se sit religieux parmi les Hermites de S. Augustin, & devint évêque de Christopole. Son zèle & sa charité le rendirent l'objet de l'amour & du respect de ses ouailles, qui le perdirent en 1491. On a de lui: I. Des Commentaires sur les Pseaumes, sur le Cantique des Cantiques, &c. II. Un livre contre les Juiss, De Christo reparatore generis humani, Paris 1518, in-sol.

PARESSE, ou OISIVETÉ, Divinité allégorique, fille du Sommeib & de la Nuit, fut métamorphosée en tortue, pour avoir prêté l'ocille aux paroles flateuses de Vultain. Le limaçon & la tortue lui étoient confacrés.

I. PAREUS, (David) né à Frankenstein dans la Silésie en 1548,

fut mis d'abord en apprentifia chez un cordonnier; mais ses lens engagérent son maître à tirer de cet état pour le faire et dier. Son professeur, de Luthérs le rendit Calviniste, & lui prod ra une place dans l'académie d'H delberg. Cette école étoit aid florissante, Pareus y mérita par se application une chaire de théologi gie, la remplit avec succès, & mo rut en 1622, à 74 ans. La vie d ce sçavant ne fut guéres tranquil le: sans cesse aiguillonné par le épines de la controverse, il nu fçut ni faire des heureux, ni l'eu lui-même. On a de lui différen Traités contre Bellarmin & d'autre ouvrages de controverse, qui [4] trouvent dans le Recueil de ses Ein vres, publiées par son fils à Francis fort, en 1647, en 4 vol. in-fol, Ce recueil renferme aussi des Commentaires sur l'Ancien & le Nouveau - Testament. Son Commentairs sur l'Epitre de S. Paul aux Romains, fut brûlé en Angleterre par la main du bourreau, comme contenant des maximes contraires au droit des fouverains.

II. PAREUS, (Jean-Philippe) fils du précédent, né en 1576, a été un des plus laborieux grammairiens de l'Allemagne. Il mourut vers l'an 1650, après avoir été recteur de divers colléges. Nous avons de lui Lexicon Criticon, à Nuremberg; ce n'est qu'un gros in-8°, mais qui lui coûta de gr. recherches. Il. Lexicon Plautinum, 1614, in-8°. C'est un excellent Vocabulaire des Comédies de Plaute. Il mériteroit d'être réimprimé dans quelque nouvelle édition de ce comique Latin. III. Analecta Plautina, 1617, in-8°. Il s'étoit élevé entre Pareus & Gruter une querelle furieuse à l'occasion de Plaute. On en voit des traces dans ce livre, assaisonné de toules élégantes saillies des croleteurs. IV. Une nouvelle Edilen de Plaute en 1619, avec de grantes remarques. V. Des Compraires sur l'Ecriture-sainte & autres ouvrages.

M. PAREUS, (Daniel) fils du mécédent, marcha sur les traces de son pere; il sut tué par des voleurs de grand chemin vers l'an 1645. Vossius en faisoit beaucoup de cas. On a de lui un grand in-4. intitulé Mellisicum Atticum; c'est me recueil de lieux-communs tirés des Auteurs Grecs. II. Historia Palatina, Francsort 1717, in-4°; c'est un assez bon abrégé. III. Medulla Historia Ecclesiastica. IV. Medulla Historia universalis, in-12. V. Un Lexicon, avec des Notes sur Lucrèce, in-8°.

PARFAIT, (François) né à Paris en 1698, d'une famille ancienne & distinguée, fit paroître de bonne heure du goût pour le théâtre. Il fréquenta les acteurs & les auteurs dramatiques julqu'à sa mort, arrivée en 1753, à 55 ans. Ce sçavant joignoit à son mérite littéraire un caractère doux & sociable. Simple dans ses maniéres, enjoué dans son humeur, il étoit tres-agréable en conversation. Ses haisons & ses lectures lui avoient rempli l'esprit d'une infinité d'anecdotes littéraires, qu'il faisoit valoir par sa façon de les raconter.On a de lui : I.L'Histoire générale du Théâtre François, depuis son origine jusqu'à présent, en 15 vol. in-12. Il fut aidé dans cet ouvrage sçavant, mais écrit avec trop peu de correction, par Claude PAR-FUT, fon frere, mort en 1777. II. Mémoires pour servir à l'Histoire du Théâtre de la Foire, 2 v. in-12, avec ion frere. III. Histoire de l'ancien Théâtre Italien, 1753,in-12. IV. Hifwire de l'Opera, manuscrite. V. Diccompilation mal digérée & fort ennuyeuse. VI. Atrèe, Tragédie; & Panurge, Ballet. Ces deux piéces n'ont point été représentées, & ne méritent guéres de l'être, à ce que nous ont assuré des gens de goût.

I. PARIS ou ALEXANDRE, fils de Priam & d'Hécube. Sa mere étant enceinte de lui, eut un songe, où elle croyoit porter dans son sein un flambeau. Effrayée elle alla confulter l'Oracle, qui répondit que cet enfant seroit un jour cause de la ruine de sa patrie. Priam, pour éviter ce malheur, ordonna à Archelaus, un de ses officiers, de faire mourir l'enfant aussi - tôt qu'il seroit né; mais Archelaüs, touché de compassion à la vue de cette tendre victime, le donna à des bergers du Mont-Ida pour l'élever, & montra à Priam un autre enfant mort. Quoique *Păris* fût elevé parmi des bergers, ce jeune prince s'occupoit à des choses bien au-dessus de cette condition. Sa valeur lui fit donner le nom d'Alexandre, & sa beauté lui mérita le cœur & la main d'Œnone, nymphe du Mont-Ida. Jupiter le choisit pour terminer le différend entre Janon, Pallas & Vinus, touchant la pomme que la Discorde avoit jettée für la table, dans le festin des Dieux aux noces de Téthis & de Pelée. Páris, devant qui ces trois Déesses parurent. donna la pomme à Vénus, dont il mérita la protection par ce jugement; mais il s'attira la haine de Junon & de Pallas. Lorsqu'on célébroit des jeux à Troie, il entroit dans la lice, & remportoit souvent la victoire sur Hestor son frere aîné. S'étant rendu à la cour de Ménélas, roi de Mycênes, il profita de son absence pour enlever Hélène, épouse de ce, prince,

(Voyez HELENE.) & alluma par ce rapt la guerre de Troie. Il s'y signala, tua Achille d'un coup de stèche au talon, & sut tué à son tour par Pyrrhus, sils de ce héros; & selon d'autres par Philostète, possesseur des stèches d'Hercule. Lorsqu'il sut blessé, il se sit porter sur le Mont-Ida, auprès d'Enone, pour s'en faire guérir: car elle avoit une connoissance parsaite de la médecine; mais Enone, indignée contre lui de ce qu'il l'avoit abandonnée, le reçut mal, & le laissa moutir: Voyes ENONE.

II. PARIS, (Matthieu) Bénédictin Anglois, au monastére de St-Alban, mort en 1259, possédoit à la fois l'art de la poësse, celui de l'éloquence, la peinture, l'archite & ure, les mathématiques, l'histoire, & la théologie. Il fit paroître tant de régularité, qu'on le chargea de réformer les monaftères. Il s'en acquitta avec zèle & avec fuccès. Son principal ouvrage est une Histoire Universelle jusqu'en 1259, qui peut être utile, quoique l'auteur soit quelquesois inexact & crédule. Son style est pesant & lourd; mais il écrit avec Deaucoup de sincérité le bien & le mal. Les meilleures éditions de cette Histoire sont celles de 1571 & de 1640, toutes les deux à Londres, in-fol. la 1" en un vol. & la 2° en deux. Matthicu avoit fait un abrégé de cet ouvrage, qu'il intitula Historia minor, par opposition à sa grande Histoire, qu'il appelloit *Historia major*.

III. PARIS, (François) né à verses solitudes, il se confina dans une maison du fauxbourg S. Marmille pauvre, sut domestique de l'abbé Varet, grand-vicaire ne Sens, qui le sit élever au sacerdo-goureuses de la pénitence, & au travail des mains. Il faisoit des bas bert, travailla ensuite dans une au métier pour les pauvres, qu'il

autre. & vint se fixer à Paris, of il mourut fort âgé en 1718, sous vicaire de S. Etienne-du-Mont. 🔾 a de lui divers ouvrages de piété : les principaux sont: I. Les Pseud mes en sorme de Priéres, in-12. 🖪 Priéres tirées de l'Ecriture-Sainte, pa raphrasées, in-12. III. Un Martyrol loge, ou Idée de la Vie des Saints in-8°. IV. Traité de l'usage des See eremens de Pénitence & de l'Euchan ristie, imprimé en 1673, par of dre de *Gondrin* archevêque de Sent V. Règles Chrétiennes pour la conduite de la vie, &c. in-12. VI. Quelques Ecrits pour prouver, contre Bocquillot, que les Auteurs peuvent le gitimement retirer quelque profit hor nête des Ouvrages qu'ils font imprimer sur la Théologie & la Morale. L'abbé Bocquillot, plus sévére que raisonnable, foutenoit le contraire, & agissoit d'après ses principes.

IV. PARIS, (François) fameux diacre de Paris, étoit fils aîné d'un conseiller au parlement. Il devoit naturellement fuccéder à sa charge; mais il aima mieux embrasser l'état ecclésiastique. Après la mort de son pere, il abandonna tous fes biens à son frere. Il fit pendant quelque tems des catéchifmes à la paroisse de S. Côme, se chargea de la conduite des clercs & leur fit des conférences. Le cardinal de Noailles, à la cause duquel il étoit attaché, voulut le faire nommer curé de cette paroisse; mais un obstacle imprévu rompit ses mesures. L'abbé Pâris se consacra alors entiérement à la retraite. Après avoir essayé de diverses solitudes, il se confina dans une maison du fauxbourg S. Marcel. Il s'y livra sans réserve à la prière, aux pratiques les plus ri-

Egardoit comme ses freses. Il mouput dans cet asyle en 1727, à 37 **ens. L'abbé** *Páris* **avoit adhéré à** Pappel de la Bulle Unigenitus, interjetté par les 17 Evêques, & avoit resouvellé son appel en 1720. Ainfi à a dû être peint diversement par les partis opposés. Avant que de faire des bas, il avoit enfanté des tivres affez médiocres. On a de kni des Explications sur l'Epitre de 5. Paul aux Romains, fur celle aux Galates & une Analyse de l'Epitre aux Hébreux, que peu de personpes lifent. Son frere lui ayant fait triger un tombeau dans le petit cimetière de S. Médard, les pauvres que le pieux diacre avoit secourus, quelques riches qu'il avoit édifiés, plufieurs femmes qu'il avoit instruites, allérent y faire leurs priéres. Il y eut des guérisons, qui parurent merveilleuses; il y eut des convultions, qu'on trouva dangereuses & ridicules. La cour fut enun obligée de faire cesser ce spectacle, en ordonnant la clôture du cimetière, le 27 Janv. 1732. Alors les mêmes enthousiastes allérent faire leurs convulsions dans les maisons. Ce tombeau du diacre Páris fut le tombeau du Jansénisme, dans l'esprit de bien des gens. Mais quelques autres personnes y Crurent voir le doigt de Dieu, (Voy. MONTGERON.) & ne furent que plus attachées à un parti qui produisoit de telles merveilles. On a différentes Vies imprimées de ce diacre, dont on n'auroit peut-être jamais parlé, si on n'avoit voulu en faire un Thaumaturge.

PARISIERE, (Jean-César Roussieau de la) né en 1667 à Poitiers; d'une des plus anciennes familles de Poitou, évêque de Nîmes, mourut dans cette ville en 1736. On publia en 1740 le recueil de ses Harangues, Panégyriques, Sermons de

morale & Mandemens, 2 V. in-12. Lz modestie, ou l'amour-propre éclairé de ce prélat, le porta à brûler presque toutes les productions qu'il avoit composées dans un âge moins mûr. Les piéces qui composent les 2 vol. dont nous avons parlé, échappérent à ses perquifitions. La Fable allégorique sur le Bonheur & l'Imagination, qu'on trouve dans le recueil des ouvrages de Mll' Bernard, est de ce prélat: elle est ingénieuse. Cet auteur a employé dans sa prose un style serré & concis, qui nuit quelquefois à la clarté de ses pensées. Quelques-unes de ses piéces offrent néanmoins de tems en tems des traits de la plus grande force. Les belles-lettres avoient occupé la Parisière dans sa jeunesse; & elles adoucirent les maux dont il fut affligé sur la fin des jours. Le prélat étoit plus estimable en lui que l'orateur. Toutes ses ouailles lui étoient également chéres. Les Calvinistes eurent à se louer de sa modération. Il appuyoit la morale qu'il prêchoit, par l'exemple d'une régularité vraiment épiscopale.

PARISOT, (Jean-Patrocle) auteur impie de la fin du dernier siécle, est connu par un mauvais ouvrage rempli d'impiétés; il parut sous ce titre: La Foi dévoilée par la Raison, Paris 1681, in -8°. La religion & ses mystères, Dieu & sa nature y sont également attaqués. Il sut supprimé dès sa naissance. Ce livre, mauvais en tout sens, n'est recherché que par ceux qui trouvent bon tout ce qui est

licencieux.

PARISOT, Voyer NORBERT,

(le Pere.)

rut dans cette ville en 1736. On I. PARKER, (Matthieu) né à publia en 1740 le recueil de ses Norwick en 1504, fut élevé à Harangues, Panégyriques, Sermons de Cambridge au collège de Bennes.

218

Il devint ensuite doyen de l'Eglise de Lincoln, puis archevêque de Cantorberi en 1559. Quelques écrivains Catholiques, aveugles par le fanatisme, ont dit que Parker fut ordonné dans un cabaret; mais les habiles critiques mettent, avec raison, ce récit au nombre des sables. On a de lui un Traité De antiquitate Britannica Ecclesia, in-fol. dans lequel il donne l'Histoire de 70 archevêques. Jean Stype publia en 1711, en un vol. in-fol., la Vie de ce célèbre prélat, mort en 1575.

~PAR

II. PARKER, (Samuel) né à Northampton, en 1640, d'une famille noble, fut élevé au collège de Vadham à Oxford, puis à celui de la Trinité. Son mérite le fit nommer archidiacre de Cantorberi, puis évêque d'Oxford en 1686. On a de lui un grand nombre d'ouvrages en latin & en anglois, sur des matières de controverse & de théologie. Les travaux de l'épiscopat & du cabinet l'épuisérent. Il mourut en 1687. Ses productions n'ont pas passé la mer. Les principales font: I. Tentamina Physico-Theologica. II. Disputationes de Deo & Providentia, Londres 1679, in-4°. III. Démonstration de l'Autorité Divine de la Loi naturelle & de la Religion Chrétienne, en anglois, ainsi que les suiv. IV. Discours sur le Gouvernement Ecclésiastique. V. Discours apologétique pour l'Evêque Bramhall, &c.

PARKINSON, (Jean) célèbre botaniste Anglois, florissoit dans Je dernier siécle. On a de lui un ouvrage aussi estimé que recherché sous ce titre: Theatrum Botanicum, five Herbarium amplissimum, englice descriptum, à Londres 1640, 2 vol. in-fol. Ce livre est rare en France, & n'est pas commun en An. gleterre; non plus que sa Collection de Fleurs, Londres, 1656, in-fol en anglois.

PARME (Ducs de); Voji I. FARNESE... XVI. ALEXANDRI & v. PAUL.

PARMENIDES D'ELÉE, phile fophe Grec, vivoit vers l'an 42 avant J. C. Il étoir disciple de X nophante, & adopta toutes les chi méres de son maître. Il n'admes toit que deux élémens, le Feu ( la Terre, & soutenoit que la prés mière génération des hommes et venue du Soleil. Il disoit aussi qu'in y a deux sortes de philosophie; l'une fondée sur la raison, & l'auge tre fur l'opinion. Il avoit mis fon système en vers. Il ne nous reste que des fragmens de cet ouvrage, qu'on ne doit guéres regretter.

PARMENION, général des armées d'Alexandre le Grand, eut beaucoup de part à la confiance & aux exploits de ce conquérant. Darius, roi de Perse, ayant offert à Alexandre de lui abandonner tout le pays d'au-delà de l'Euphrate, avec sa fille Statira en mariage, & 10,000 talens d'or, pour avoir la paix; Parmenion lui conseilla d'accepter des offres si avantageuses. On sçait la réponse d'Alexandre: (Voyez son article.) Le zèle & la fidélité inviolable avec laquelle cet illustre capitaine avoit servi son prince, furent mal payés par ce héros, qui, sur un simple soupçon assez léger, fit massacrer le fils, & ensuite le pere, âgé pour lors de 70 ans. L'Histoire nous le peint comme un homme qui avoit les vertus que donnent les exercices militaires, la force, la constance, l'intrépidité; & celles qui naissent de la paix, la douceur, la générolité , l'humanité. Il avoit remporté plusieurs victoires lans. Alexandre; mais Alexandre n'avoit jamais vaincu sans Parmenion. U.

doit aimé des grands, ce qui fait éloge de sa conduite & de sa prulence; il étoit encore plus chéri les soldats, dont l'estime ne s'acquiert que par des vertus & de

randes qualités. PARMENTIER, (Jean) marchand de la ville de Dieppe, ne an 1494, se fit un nom par son gout pour les sciences & par ses voyages. Il mourut en 1530, dans l'îste de Sumatra. Voici ce que Pierre Crignon, son intime ami, mous en dit: "Dès l'an 1522, il pa s'étoit appliqué à la pratique de \* la cosmographie sur les grosses \* & lourdes fluctuations de la mer. " Il y devint très-profond, & en » la science de l'Astrologie... Il a » composé plusieurs Mappemondes » en globe & en plat, d'après les-» quelles on a navigé sûrement. » C'étoit un homme digne d'être n estimé de tous les sçavans, & ca-» pable, s'il eût yécu, de faire hon-» neur à son pays, par ses hautes » entreprises. Il est le premier » pilote qui ait conduit des vais-» seaux au Brésil, & le premier » François qui ait découvert les » Indes jusqu'à l'isse de Samothra » ou Sumatra, nommée Trapo-» bane par les anciens cosmo-» graphes; il comptoit même al-" ler jusqu'aux Molucques, & " m'avoit dit plusieurs fois qu'il » étoit déterminé, quand il se-» roit de retour en France, d'aller » chercher un paffage au Nord & " découvrir par-là jusqu'au Sud. " On a de Jean Parmentier diverses Poësies, entr'autres une piéce intitulée: Moralités à dix personnages alhonneur de l'Assomption de la Vierge Marie. Le recueil de ses vers, imprimé en 1531 in -4°, porte ce titre: Description des dignités du Monde.

PARMESAN, (Le) Voyez MAz-

PARNASSUS, fils de Neptune & de Cléodore, habitoit les environs du Mont-Parnasse, auquel il donna son nom. On lui attribue l'invention de l'art des Augures.

PARNELL, (Thomas) poëte Anglois, a fleuri dans le XVIII fiécle, Il jouit de l'amitié & de l'estime de Pope, de Swift, de Gay, des comtes de Bolingbrocke & d'Oxford. Swift l'ayant mené un jour à l'audience de ce dernier, au lieu de présenter le poëte au ministre, il alla prendre le comte & le mena chercher Parnell à travers la foule des courtisans. On a de lui le Conte de l'Hermite , dont nous avons deux imitations dans 2 Romances, par M's Feutry & Berquin; & d'autres ouvrages qui pourroient réussir en France, s'ils étoient traduits par d'aussi habiles plumes.

PARQUES, filles de l'Enfer & de la Nuit, étoient trois: Clothon, Lachefis & Atropos. La vie des hommes, dont ces trois sœurs filoient la trame, étoit entre leurs mains. Clothon tenoit la quenouille, Lachesis tournoit le suseau, & Atropos coupoit le fil avec des ciseaux. Quelques anciens leur donnent une autre origine, d'autres sonctions & d'autres noms. Ils les appellent Vesta, Minerve, Martia ou Marté: ou bien Nona, Decim & Marta.

PARR, (Catherine) fut la fixiéme femme de Henri VIII, roi d'Angleterre. Ge prince ayant fait mourir Catherine Howard, qu'il n'avoit pas trouvée vierge, disoit - il, se maria vers l'an 1542 à Catherine Parr, veuve du baron Latimer, & sœur du comte de Northampton. La nouvelle reine avoit du penchant pour le Luthéranisme. Henri VIII, destructeur de la religion Catholique, & cependant ennemi de Luther & de Calvin, se préparoit

a lui faire faire son procès, lorsqu'il mourut en 1546. Catherine ne resta que 34 jours veuve du roi, & elle se remaria à Thomas de Seymour, amiral d'Angleterre, qui la garda peu de tems; car elle mourut le 7 Septembre 1547. On soupçonna, peut-être témérairement, que son mari, qui aimoit la princesse Elizabeth qu'il se slattoit d'épouser, avoit avancé cette mort.

PARREIN, Voyez Coutures.

PARRENNIN, (Dominique) Jé**fuite** de la province de Lyon, fut envoyé à la Chine en 1698. L'emp. Camhi le goûta, l'estima, & avoit fouvent des entretiens avec lui ; ce **fu**t pour ce prince que le P. Parrennin traduisit en langue Tartare ce qu'il y avoit de plus nouveau **en géométrie, astronomie & ana**tomie, &c. dans les ouvrages de l'académie des Sciences & dans les auteurs modernes. Il suivoit toujours le monarque Chinois dans ses voyages de Tartarie, & il a été le médiateur dans les contestations survenues entre les cours de Pekin & de Moskou. C'est à lui qu'on est redevable des Cartes de l'empire de la Chine. Il mourut le 27 Septembre 1741. L'empereur voulut faire les frais de ses funérailles, & les grands de l'empire y assissérent. Le Pere Parrennin étoit en correspondance avec M. de Mairan, & leurs Lettres respectives ont été imprimées, 1759, in-12: elles font honneur à l'un & l'autre.

I. PARRHASIUS, ou PARAsius, fils de Mars & de Philonomie, fut nourri par une louve avec son frere Lycaste, dans une forêt où leur mere les avoit abandonnés aussi-tôt après leur naissance.

natif d'Ephèse, contemporain & ri-suite à Venise, où il étudia le co-val de Zeuxis, vivoit vers l'an 420 loris des sçavans maîtres qui ont

avant J. C. Ce fameux artiste reu fissoit particuliérement dans la pa tie qu'on appelle le Dessin. Q remarquoit encore dans ses ouvr ges beaucoup de génie & d'invei tion. Il avoit étudié, sous Socrate les expressions qui caractérises ordinairement les grandes passions il rendoit, dans toute leur force les mouvemens impétueux de l'a me. Ses figures étoient à la foi correctes & élégantes, ses touche sçavantes & spirituelles; enfin son pinceau embellissoit la nature fans l'altérer. Le Tableau allégorique que ce peintre fit du Peuple d'Athènes, lui acquit une grande réputation. Cette nation bizarre, tantôt fière & hautaine, tantôt timide & rampante, & qui à l'injustice & à l'inconstance allioit l'humanité & la clémence, étoit représentée avec tous les traits distinctifs de son caractére. Les artistes d'un mérite supérieur ne sont pas souvent assez en garde contre la vanité. Parchasius avoit conçu une si haute idée de luimême, qu'il se prodiguoit les louanges les plus fortes; il étoit méprisant & magnifique dans tout ce qui environnoit sa personne. Il étoit ordinairement vêtu de pourpre, avec une couronne sur la tête, se regardant comme le Roi de la Peinture.

I. PARROCEL, (Joseph) peintre & graveur, né en 1648 à Brignoles en Provence, mort à Paris en 1704. Il perdit son pere dans son ensance, & n'hérita que de ses talens pour son art. Un de ses freres sut son premier maître. Il le quitta pour se perfectionner à Paris & en Italie. Il rencontra à Rome le Bourguignon, sameux peintre de batailles, & se mit sous sa discipline. Il passa ensuite à Venise, où il étudia le coloris des sçavans maîtres qui ont

mbelli cette ville. La réputation que ses ouvrages hii firent, l'avoit **déterminé à** fe fixer dans ce pays; **Pais les envieux ayant tenté de** le faire assassiner, il changea de Molution, revint en France, & la maria à Paris. On le reçut avec affinction à l'académie de peinture, & il y fut nommé conseiller. Ce célèbre artiste a peint avec faccès le Portrait, des **fujets** d'histoire & de caprice; mais il a excellé à représenter des batailles, failant tout de génie, sans avoir jamais été dans des camps, ni fuivi des armées. Cependant il a mis tans ses tableaux de batailles, un mouvement & un fracas prodigieux. Il a peint, avec la dernière vérité, la fureur du foldat: Aucun Peintre, suivant son expression, r'a sçu mieux tuer son homme. Sa touche est d'une légéreté, & son coloris d'une fraîcheur admirable. Il peignoit avec beaucoup de faulité, & ne négligeoit jamais de consulter la nature. A ces rares talens, il joignit un esprit cultivé, un cœur généreux, un caractère franc & une physionomie heureuie. Il a gravé avec beaucoup d'intelligence une suite de la Vie de Issus-Christ; & quelques autres morceaux: on a peu gravé d'après lui.

II. PARROCEL, (Charles) ancien professeur de l'académie, mort au mois de Mai 1752, à 63 ans, étoit fils du précédent, & son élève. Il excelloit dans le genre de son pere. Cer artiste eut sa gloire d'être choisi pour peindre les Conquêtes de Louis XV. Plusieurs de ses tableaux ont été exécutés en tapisserie aux Gobelins. Si Charles Parrocel a mis moins de chaleur

dessiner avec plus de go ût, de fermeté & d'enthousiasme, les chevaux & les divers événemens militaires.

III. PARROCEL, (Pierre) d'A-Vignon, mort en 1739 à 75 ans, peintre d'histoire, fut l'élève de Joseph Parrocel son oncle, & de Charles Marate. Son ouvrage le plus confidérable est à S. Germain-en-Laye, où il a peint, dans une galerie de l'hôtel de Noailles, l'Hiftoire de Tobie en 16 tableaux. Son chef-d'œuvre est à Marseille, dans l'Eglise des Religieuses de Ste Marie; l'Enfant Jesus assis sur un trône est représenté couronnant la Vierge, qui est humbsement inclinée devant lui. Cet ouvrage offre les graces du dessin & du coloris, unies aux charmes des effets agréables & séduisans. Pierre Parrocel a rèpandu plusieurs de ses productions dans la Provence, le Languedoc & le Comtat Venaissin. L'académie royale de peinture & de sculpture le reçut au nombre de ses agréés.

I. PARTHENAY, (Anne de) de l'illustre maison de Parthenay, femme d'Antoine de Pons, comte de Marennes, fut un des principaux ornemens de la cour de Renée de France, duchesse de Ferrare, & fille de Louis XII. Elle avoit une belle voix, chantoit bien, & sçavoit parfaitement la musique. Elle apprit le Latià, le Grec, l'Ecriture-sainte & la théologie. Elle prenoit un plaisir singulier à s'entretenir presque tous les jours avec les scavans; mais cette curiosité lui fut funeste. Elle embrassa les erreurs de Calvin, & travailla beau-

coup à les répandre.

II. PARTHENAY, (Catherine dans son coloris que son pere, il y de) nièce de la précédente, fille a répandu plus de vérité. Il s'étoit & héritière de Jean de Parthenay, engage dans la cavalerie, pour seigneur de Soubise, épousa en 1568 le baron du Pont; puis en 1575, René vicomite de Rohan, IIº du nom, qu'elle perdit dix ans après. Son veuvage fut un modèle de vertu. Uniquement occupée à élever ses enfans, elle leur inspira les grands sentimens de l'héroisme & la magnanimité. Le fameux Henri duc de Rohan, son fils aîné, (Voyez Son article no II.) & ses deux filles Catherine & Anne de Rohan, répondirent dignement à ses soins. Catherine, décédée en 1607, femme de Jean II duc de Deux-Ponts, s'immortalisa par sa vertu. Ce fut elle qui fit cette belle réponse à Henri IV: Je suis trop pauvre pour être votre femme, & trop noble pour être votre maîtresse... Anne, morte sans alliance en 1646, foutint courageusement toutes les incommodités du fiége de la Rochelle, aussi bien que sa mere, qui, malgré sa vieillesse, supportaavec fermeté la nécessité où elle se vit réduite, de vivre pendant trois mois de chair . de cheval. & de 4 onces de pain par jour. Elle & sa fille resusérent d'être comprises dans la capitulation, & demeurérent prisonnières de guerre. Cette dame, d'un courage au-dessus de son sexe, mourut en 1631, à 77 ans. Elle avoit fair une Tragédie d'Holopherne, jouée à la Rochelle pendant le siège de cette ville, & d'autres Pièces Tragiques & Comiques, qui n'ont pas été imprimées.

III. PARTHENAY, (Jean de) Voyez Soubise.

IV. PARTHENAY, (Emmanuel de) aumônier de la duchesse de Berry, est connu par une Traduction latine, publiée en 1718, in-12, du Discours sur l'Histoire Universelle de Bossuer, sous ce titre: Commentarii universam complettentes Historiam, ab Orbe condite ad Carolum Magnum;

quibus accedunt series Religionis
Imperiorum vices.

PARTHENIUS, de Nicée, qua florissoit sous l'empire d'Auguste, cauteur d'un Traité De amatoriis au sestibus, imprimé en grec & en la tin plusieurs sois, in-8°; entr'autres dans Historia Poètica Scriptures, de Gale. Jean Fornier les a trais duits en françois, Lyon, 1557, in-8°, réimprimés en 1743, petit in-8°.

PARTHENOPE, l'une des trois Sirènes qui tentérent envain de charmer Ulyffe par leur chant, tua de désespoir. Son corps fug jetté par les flots sur les côtes d'Ltalie, & les peuples habitans de ces bords, qui le trouvérent, luz élevérent un tombeau, La ville où étoit ce tombeau fut depuis appellee Parthénope, du nom de la Syrène dont elle possédoit les dépouilles; mais cette ville ayant été renversée, on y en bâtit une autre plus magnifique, qu'on appella Neapolis, c'est-à-dire, Ville nouvelle.

I. PARUTA, (Paul) noble Vénitien, mort en 1598 à 58 ans, se fit un nom par son sçavoir & par son habileté dans les affaires d'état. Il fut d'abord historiographe de la république. Son esprit l'éleva par dégrés aux premiéres charges. Il fut nommé à plusieurs ambassades, devint gouverneur de Breffe, & fur enfin élu procurateur de St-Marc. Il remplit ces différens postes avec une intégrité & un zèle peu commun. On a de lui plusieurs ouvrages en italien: I. De bonnes Notes sur Tacite. II. Des Discours politiques, in-4°, pleins d'idees profondes, dont quelquesunes sont fausses. Ils parurent à Venise en 1599, in-4°. Le président de Montesquieu en a fait usage dans la Décadence des Rom. III. Un

Mente de la perfection de la Vie poli-Mente, à Venise, 1582, in-46: livre Médicieux. IV. Une Histoire de Ve-Médicieux. IV. Une Histoire de Ve-Médicieux 1513 jusqu'en 1551; in-40, 1605 & 1703, avec une Relation de la guerre de Chypre. Quoique cet mavrage ait son mérite, il n'est pas difficile de s'appercevoir qu'il a médicile de s'appercevoir qu'il a

IL PARUTA, (Philippe) connu par ses immenses recherches sur la Sicile, donna la 1<sup>re</sup> édition de sa Collection de ses Médailles de Sicile, à Palerme, 1612, in-fol. Cet ouvrage sur réimprimé à Rome en 1649, à a Lyon en 1697. L'édition de Rome est la plus estimée après celle de Palerme. Havercamp en publia une édition latine, en 3 vol. infol., qui font partie de la grande collection des Antiquités d'Italie, par Gravius & Burmann, Leyde, 1725, & années suiv. 45 vol. in-f.

PARYSATIS; sœur de Xercès, & semme de Darius Ochus, roi de Perfe, fut mere d'Artaxercès-Mnemon & de Cyrus le Jeune. Elle favorifa l'ambition de ce dernier, qui se révolta contre son frere Artaxercès; & fut tué à la fameuse bataille de Cunaxa, l'an 401 avant J.C. Parysatis, infiniment sensible à cette perte, tira une cruelle vengeance de tous ceux qui avoient eu part à sa mort. Elle sit empoisonner Statira, femme de son fils Artaxercès, qu'elle n'aimoit point, & se souilla de tous les crimes que la vengeance animée par l'ambition peut commettre.

I. PAS, (Manassès de) marquis de Feuquières, d'une des plus anciennes maisons d'Artois, naquit à Saumur en 1590. Il se trouva en maissant le seul de sa maison. Son pere, chambellan de Henri IV, avoit été tué à la bataille d'Ivri, & ses oncles paternels avoient per-

du la vie pour le même monarque. Le jeune Feuquières prit le moufquet à l'âge de 13 ans, & monte de dégré en dégré jusqu'aux grades de lieutenant-général & de général d'armée. Ce fut lui qui, pendant le siège de la Rochelle, conduisit toutes les menées pour surprendre cette ville, & il fut pris en reconnoissant l'endroit par lequel on devoit entrer. Louis XIII fit faire des offres confidérables pour sa rançon; mais les rebelles les refuférent toutes, dans l'espérance qu'un tel prisonnier sauveroit la vie à ceux de leur parti qui étoient au pouvoir du roi. Sa prifon dura 9 mois, pendant lesquels il contribua besucoup à la reddition de la place, par les intrigues de Mad' de Noailles, belle-mere de sa femme. Après la mort de Gustave-Adolphe, il fut envoyé ambassadeur extraordinaire en Allemagne pour y maintenir les alliés. Son esprit y parut avec autant d'éclat, que son courage s'étoit montré à la Rochelle. Il forma, après bien des peines, cette importante union des Suédois & de plusieurs princes de l'Empire, avec le roi, si avantageuse à la France & si utile à la liberté de l'Europe. La guerre s'étant bientôt allumée contre la maison d'Autriche, il commanda en 1635 l'armée Françoise, conjointement avec le duc de Saxe-Weimar. La fatigue de cette campagne lui causa la seule maladie qu'il ait eue dans sa vie. Le roi envoyoit tenir conseil à la ruelle de son lit. Dès qu'il fut rétabli, il continua de se fignaler. Il assiégea, en 1639, Thionville avec un petit corps d'armée. Picolomini l'attaqua avec une armée supérieure, & il ne put le vaincre, que lorsque le sang qu'il perdoit par ses blessures, l'eut fait tomber évanoui entre les mains

des ennemis. Sa rançon coûtà au roi, le général Ekenfore, deux colonels, & 18 mille écus. Feuquiéres étoit alors mourant de ses blessures; il expira à Thionville, le 14 Mars 1640. Ses Négociations d'Al-(lemagne en 1633 & 34,0nt été publiées à Paris, 1753, en 3 vol. 1D-12.

II. PAS, (Isaac de) fils aîné du précédent, lieutenant-général du .roi, & gouverneur de Verdun, mourut ambassadeur extraordinaire en Espagne l'an 1688. Il avoit été vice-roi de l'Amérique, & ambassadeur en Suède, où il demeura dix ans, & où il donna plusieurs preuves, non seulement de sa sage conduite comme ambassadeur, mais encore de son courage comme capitaine.

III. PAS, (Antoine de) marquis de Feuguières, fils aîné d'Isaac, commença à se signaler en Allemagne en 1688. Il partit d'Helbron à la tête de mille chevaux, parcourut un pays très - étendu, battit plusieurs partis fort considérables, pas-1a des rivières, évita des piéges, retira des contributions, & après 35 jours de courses, retourna triomphant au lieu d'où il étoit parti. Vous avez beaucoup risqué, lui dit un de ses amis: --- Pas tant qu'on se l'est imaginé, répond le modeste Feuquiéres. On étoit ignorant, comme on l'est toujours, lorsque la guerre a commencé: les ennemis étoient épouvantés, & ils me croyoient plus fort que je n'étois. Cette campagne lui valut le grade de maréchal-decamp l'année d'après. D'Allemagne il patta en Italie, & se signala à la bataille de Stafarde, aux prises de Suse & de quelques autres villes du Piémont, & dans les vallées de Luserne contre les Barbets. marck l'appella à sa cour. Il y de-Nommé lieutenant-général en 1693, meura jusqu'à sa mort, arrivée il servit en sette qualité jusqu'à vers le commencement du xvii

la paix, & mourut en 1711, à 6 ans. Le marquis de Feuquières étoi un excellent officier, & connois soit la guerre par principe & pa expérience; mais son esprit n' toit pas moins chagrin qu'éclair Aristarque & quelquefois Zoile de généraux, il se plaignoit de tout le monde, & tout le monde se plat gnoit de lui. On disoit qu'il étos le plus brave homme de l'Europe, par ce qu'il dormoit au milieu de cen mille de ses ennemis. Sa capacit n'ayant point été récompensée pag le bâton de maréchal de France il employa trop, contre ceux que servoient l'Etat, des lumiéres que auroient été très – utiles, s'il eus eu le génie aussi conciliant, qu pénétrant, appliqué & hardi. On a de lui des Mémoires in - 4°, & 4 vol. in-12. C'est la liste des fautes des généraux François du règne de Louis XIV. L'auteur altère quelquefois les faits, pour avoir le plaisir de censurer. A cela près, on peut mettre ces Mémoires au nombre des meilleurs livres qui aient paru fur l'art militaire. La clarté du style, la variété des faits, la liberté des réflexions, la fidelité des portraits, soit des ministres de la guerre, soit des génée raux; la fagacité avec laquelle il dévelope les causes diverses de tous les funestes événemens de la guerre de 1701: tout cela rend cet ou; vrage digne d'être lu, non seulement par les guerriers, mais encore par les bons citoyens.

IV. PAS, Pacaus, (Richard)

Voyez PAGZ.

V. PAS, (Crispin de) célèbre graveur, né à Cologne, fut disciple de Cornehard, & se rendit digne de son maître. Le roi de Danesiécle

Me. On a de lui un grand nomd'Estampes. Il grava toutes ses loires de la Bible & une partie contes de la Fable. Ses filles gielène & Barbe héritérent du bude leur pere, & s'en servirent Edistinction; ainsi que deux au-🕏 graveurs de la même famille, dames l'un Simon, l'autre Cris-

nde Pas, dit le Jeune.

PASCAL, (Blaise) né à Clermont Mauvergne, en 1623, d'un prédent à la cour des Aides, fut un and-homme dès son enfance. Son me fut son précepteur; il se reh de bonne heure à Paris, pour te à portée d'orner l'esprit de In fils de toutes les connoissances tat il paroissoit avide. Les mathematiques eurent pour lui un atmait fingulier; mais son pere lui en cacha avec soin les principes, le peur qu'elles ne le dégoûtafsent de l'étude des langues. Le Jeune Pascal, gêné dans son goût Pour la géométrie, ne devint que plus ardent à l'apprendre. Sur la imple définition de cette science, il vint à bout de deviner, par la seule sorce d'un génie pénétrant, jusqu'à la 32° proposition d'Euclide. Son pere, cédant à la nature, lui confia les élémens du géomètre Grec. Le jeune mathématicien en saist si bien toutes les difficultés, qu'à l'âge de 16 ans il publia un Traité des Sections Coniques, qui fut admiré des hommes consommés dans cette science. Descartes ne voulut jamais croire qu'il fût de Pascal le fils, & il prétendit que son pere lui en faisoit honneur. De la geometrie, l'illustre sçavant passa, avec la même facilité, aux autres parties des mathématiques; mais sa grande application donna quelque atteinte à sa santé, dès l'âge de 18 hventa cette Machine d'arithmé-

tique, si connue & si singulière, par laquelle on fait non seulement toutes sortes de supputations sans plume & sans jertons, mais même sans sçavoir l'arithmétique. Il est fâcheux seulement que cette machine foit d'un volume un peu embarrassant, qui en rend l'usage incommode; mais étant composée de beaucoup de roues & d'autres piéces, cela ne pouvoit pas être autrement. De nouveaux prodiges vinrent exciter l'admiration de l'Europe littéraire. Toricelli avoit fait des expériences sur le vuide; Pascal les vit & les exécuta, à l'âge de 23 ans. Il fut le premier qui prouva clairement que les effets que l'on avoit attribués jusqu'alors à l'horreur du vuide, sont causés par la pesanteur de l'air. Il découvrit quelques années après, au milieu des vives douleurs d'un mal de dents, la folution du problême proposé par le Pere Mersenne, contre lequel la pénétration de tous les géomètres avoit échoué. Il s'agit dans ce problême de déterminer la ligne courbe que décrit en l'air le clou d'une roue, quand elle roule de son mouvement ordinaire. Tous les vieux mathématiciens de l'Europe furent défiés par ce jeune-homme. Il consigna 40 pistoles pour celui qui trouveroit la folution du problême; mais aucun n'ayant réussi, il mit au jour la sienne sous le nom d'A. d'Ettonville, Paris, 1649; in-4°. Les sciences profanes ne le détournérent pas de la grande science de la religion. S'étant trouvé à Rouen, dont son pere avoit l'intendance; il fit revenir un philosophe de ses erreurs, & l'éclaira sur le précipice qu'il avoit à ses pieds. Sa piété devenant de jour ans. A peine en avoit-il 19, qu'il en jour plus tendre, il se retira à Port-royal des Champs, & se con-

de l'Ecriture-sainte. Les illustres ques Jésuites Flamands & Espasolitaires qui habitoient ce désert, gnols. On les auroit peut-être aussiétoient alors dans l'ardeur de leurs bien déterrées ailleurs; mais c'édisputes avec les Jésuites. Ils cher- toit aux seuls Jésuites qu'on en choient toutes les voies de ren- vouloit. Ces Peres, n'ayant alors dre ces Peres odieux. Pascal fit plus aux yeux des François, il les rendit ridicules. Ses dix - huit Lettres-Provinciales, écrites d'un style dont on n'avoit point eu jusqu'alors peu-près qu'au cardinal Mazarin. d'idée en France, parurent toutes in-4°, l'une après l'autre, depuis le mois de Janvier 1656, jusqu'au mois de Mars de l'année suivante, Elles sont un mélange de plaisanterie fine, de satyre violente, & de sublime. Les meilleures Comédies de Molière n'ont pas plus de sel, & Bossuet n'a rien de plus éloquent. Boileau les regardoit avec raison comme le plus parfait ouvrage en prose qui sût dans notre langue, & il le disoit même aux Jésuites. Un de ces Peres, plaisantant un jour devant ce poëte sur Pascal, & sur le travail des mains de ses confréres: Pascal, disoit-il, s'occupe à Port-Royal à faire des sabots. --- Fignore, répondit le Satyrique avec plus de vérité que de finesse, si Pascal travaille à des souliers; mais je sçais bien qu'avec ses Provinciales, il vous a porté une bonne botte... Bossuet, interrogé lequel de tous les ouvrages écrits en françois, il aimeroit mieux avoir fait ? répondit : Les Provinciales. En effet toutes les sortes d'éloquence y sont rensermées. Il n'y a pas un seul mot qui depuis 100 ans se soit ressenti du changement qui altére souvent les langues vivantes. Il faut rapporter à ces Lettres, dit l'auteur du Siècle de Louis XIV, l'époque de la fixation du langage. Si l'on confidére cet ouvrage du ganes. Suivant le Distionnaire des côté des choses, on y attribue Livres Jansénistes, c'étoit un hypoadroitement à toute la Société, condre, un cerveau blesse, ainsi qu'un.

sacra dans cette retraite à l'étude les opinions extravagantes de quelaucun bon éorivain, ne purent effacer l'opprobre dont Pascal. les couvrit; mais il leur arriva dans leurs querelles la même chose à-Les Blots & les Marignis avoient fait rire toute la France à ses dépens, & il sut maître de la France. Les Jésuites eurent le crédit de faire foudroyer les Provinciales par la puissance ecclésiastique & par la puissance civile. Le pape, le conseil-d'état, des parlemens, des évêques, les condamnérent comme un Libelle diffamatoire; mais tous ces anathêmes ne fervirent qu'à les répandre. Les Jansénistes y trouvoient les avantages d'un traité théologique & les agrémens d'une comédie; car c'en étoit une, suivant Racine, avec cette différence, que les dramatiques ordinaires prennent leurs rôles dans le monde, & que Pascal avoit choisi ses personnages dans les couveus & dans la Sorbonne. Cependant Pascal dépérissoit tous les jours; sa santé s'affoiblissoit, & son cerveau se sentit de cette foiblesse. Il croyoit toujours voir un abyme à son côté gauche ; il y faisoit mettre une chaise pour se rassûrer. Ses amis, fon confesseur, son direceur, avoient beau calmer ses alarmes; il se tranquillisoit pour un moment, & l'instant d'après il creusoit de nouveau le précipice. Quelques Jésuites ont eu la basfesse de reprocher avec amertume à Pascal le dérangement de ses or-

ir cette maladie? Elle n'est, k un homme d'esprit), ni plus renante, ni plus humiliante la fiévre & la migraine. Si le N*Pascal* en a été attaqué , c'est for qui perd sa force. Durant **Mernières années de sa vie, il** trouvoit à tous les Saluts, viit toutes les Eglises où l'on expit des Reliques, & avoit un mach spirituel qui l'instruisoit mus les lieux où il y avoit des otions particulières. On a dit ette occasion que la Religion renks grands esprits capables de pev choses, & les petits esprits caes de grandes... Pascal mourut aris en 1662, à 39 ans. Outre puvrages dont nous avons paron a de lui : I. Des Pensées, reallies & données au public defamort, Amsterdam 1688, en vol. in-12. C'est le fruit de diftentes réflexions qu'il avoit fai-🗯 sur le Christianisme. Cet auentéloguent avoit destiné les derires années de sa vie à méditer kla Religion, & à travailler pour désense contre les Athées, les Libertins & les Juiss. Ses infirmi-🏞 l'empêchérent d'achever cet ou**vrage**, & il n'en resta que quelques fragmens, écrits fans aucune haifon & fans aucun ordre: ce font 🗪 fragmens qu'on a donnés au public, & dans ces restes précieux **Cun** grand-homme, on reconnoît cette force, cette sublimité de géme, sette précision qui le distinguoient. Cet ouvrage a été attaque par Voltaire. Non content d'a-Voir traité l'auteur de misanthrope sublime & de vertueux fou, il a beaucom déprimé son livre. On convient généralement que ce poete célèbre a tort dans tout ce qui regarde la Religion, mais il a quelquesois raison dans quelques dis-

de littérature. Pascal s'est trompé, par exemple, en avançant que « la Poësie n'avoit point » d'objet fixe. » Ce fublime génie . qui sçavoit tant de choses & qui les sçavoit si bien, ne se connoissoit que très-médiocrement en beautés poétiques. Pourquoi parler de ce qu'on n'entend pas ? C'est ce que dit Voltaire à Pascal, & il auroit dû sele dire à lui-même en bien des circonstances. Le public auroit souhaité que cet homme distingué par tant de talens. se fût reafermé dans çeux qui lui sont proptes, sans étêndre sa critique sur des objets respectables. qui ne sont ni du ressort de la philosophie, ni de celui du bel-esprit. II. Un Traité de l'Equilibre des Liqueurs, in-12. III. Quelques autres Ecrits pour les Curés de Paris, contre l'Apologie des Cafuistes, du Pe~ re Pirot. Les éditions les plus recherchées des Provinciales sont, celle qui fut imprimée en quatre langues, à Cologne en 1684, in-8°; & celle in-12, en françois seulement, sans notes, imprimée à Cologne en 1657. On estime encore l'édition d'Amsterdam en 4 vol. in-12, 1739, avec-les notes de Wandrock: (Voyez NICOLE.) Gilberte Pascal, sa sœur, veuve de Florin Perrier, a mis à la tête des Pensées sur la Religion, la Vie de fon frere.

> I. PASCHAL I', (St,) Paschasiue, Romain, succéda dans la chaire de S. Pierre à Etienne IV, en 817. Il envoya des légats à Louis le Débonnaire, qui confirma en sa faveur les donations faites au faint-fiége. Il reçut à Rome les Grecs exilés pour le culte des saintes Images, & couronna Lothaire empereur. Ce pontife, digne des tems apostoliques par ses vertus & ses lumiéres, mourut en 824. Il ne lui man

quoit qu'un caractère plus ferme. Rome fut déchirée par les factions fous fon pontificat; il s'y commit des meurtres & d'autres crimes.

suices de l'anarchie.

II. PASCHAL II, Tofcan, nommé auparavant Reinier, fuccéda au pape Urbain II en 1099. Il avoit été religieux de Cluni, avant que d'être souverain pontife. Il excommunia l'antipape Guibert, mit à la raison divers petits tyrans qui maltraitoient les Romains, tint plusieurs conciles, & s'attira de grandes affaires au sujet des investitures, de la part de Henri I roi d'Angleterre, & de l'empereur Henri IV. Il contribua par ses intrigues

faire détrôner l'empereur, & à placer son fils Henri V sur le trône. Ce prince passa en Italie l'an zili pour recevoir la couronne impériale; mais le pape ne vou-Lut la lui accorder, qu'à condition qu'il renonceroit au droit des investitures. Henri étoit si peu disposé à satisfaire le pontife, qu'après avoir chicané quelques heures, il le fit arrêter. Cette violence irrita tellement les citoyens de Rome, que dès le même jour ils firent main-basse fur tous les Allemands qui se trouvoient dans leur ville. L'empereur, obligé de quitzer Rome, emmena le pape avec lui, & le retint prisonnier jusqu'à ce qu'il lui eût accordé ce qu'il souhaitoit. La concession des investitures, qui avoit été le prix de la liberté de *Paschal* , fut blàmée par les cardinaux, & anathématisée dans deux conciles. Il s'éleva peu de tems après une autre révolte contre le pontife, qui fit de vains efforts pour réduire les rebelles. Accablé autant que dégoûté du poids de la grandeur, il voulut abdiquer le pontificat, & n'en put venir à bout. Il mourut le 22 Janvier 1118. On a de lui un gre nombre de Lettres, dans la Colh tion des Conciles du P. Labbe. In faut pas le confondre avec de antipapes du nom de PASCHA l'un, du tems de Serge I; l'auta qui s'opposa au pape Alexandre I Ces deux faux pontifes ene me tent pas qu'on en fasse une me tion particulière.

III. PASCHAL, (S. PIERRE), N ligieux de la Mercy, enseigna philosophie & la théologie **av** fuccès dans fon ordre. Sa-réput tion le fit nommer précepteur : l'infant Don Sanche, puis év que de Jaen en 1295. Il combe tit avec zèle le Mahométisme , tut pris par les Maures de Gf nade en 1297. Ces barbares le 1 tinrent en esclavage, & le fires ensuite mourir cruellement. Se nom est en grafide vénération é

Lipagne.

IV. PASCHAL, (Charles) at l'an 1547, à Coni en Piémont, vicomte de Quente, confeillet-d'état, & avocat-général au parle-q ment de Rouen, fut ami du célés bre Pibrac, dont il écrivit la Vid Ses talens le firent envoyer att bassadeur en Pologne l'an 1576 puis en Angleterre l'an 1589, 🗷 chez les Grisons en 1604. Il ser-Vit son prince en homme d'esprit & en citoyen zèlé. Son ambassade de Pologne plut si fort au roi, qu'il l'honora du titre de chevalier, & ajoûta à fes armes une fleurde-lys. Une paralysie ne lui permettant plus de travailler pour l'état, il alla mourir à sa terre de Quente près d'Abbeville, en 1625, à 79 ans. On a de lui : I. Un Traité intitulé Legatus, dens lequel il parle des devoirs du négociateur, en homme qui sçavoit & les connoître & les remplir. La meilleure édition est celle d'Elzevir, 1643:

sta. II. Son Ambaffade chez les sons, publiée in-8°. sous le tii de Legazio Rhatica, n'est pas muée au même coin que l'ouvr. eced. III. La Vie de Gui du Faur Ribrac, 1584, in-12, en latin. best curieuse, & a été traduite Mançois par du Faur d'Hermay, 47, in-12. IV. Un bon ouvra**t de Coronis**, Leyde 1671, in-8°. . Censura animi ingrati , in+8°. PASCHASE-RATBERT, né à issons, fut élevé avec soin par n religieuses de Notre-Dame de **ette v**ille , dans l'extérieur de prmonastère. Il prit ensuite l'hade Bénédictin dans l'abbaye de whie, fous S. Adélard. Pendant mil de son abbé Wala, successeur Adélard, il composa vers 831 un Itaité du Corps & du Sang du Seiwer, pour l'instruction des jeu-🞥 religieux de la nouvelle Cor-Thie en Saxe. Il enseigne dans ce Traité, que « le Corps de J. C. n est réellement, dans l'Eucharis-\* tie, le même qui est né de la Vierge, qui a été crucifié, qui » est ressuscité & qui est monté au » Ciel. » Cet ouvrage , où l'auteur ne disoit rien de nouveau, rentermoit quelques expressions couvelles. Ratramne & Jean Scot les attaquérent ; Paschase les défendit avec force, & prouva qu'il n'avoit écrit, que ce que tout le monde croyoit depuis les Apôtres: Quod totus Orbis cre-DIT ET CONFITETUR. Paschase étoit alors abbé de Corbie. Les traconferies que ses ennemis lui fuscitérent, & l'aversion que ses moines concurent contre lui, l'obligerent de s'en démettre. Il vécut en simple religieux, uniquement eccupé à orner son esprit des conaoissances facrées & ecclésiastiques, & à enrichir fon cœur de toutes les vertus de son état. Ce

faint religieux mourut le 26 Avril 865, n'étant que diacre, & n'ayant point voulu par humilité être ordonné prêtre. Le ministre Claude, & plusieurs écrivains Calvinistes, échos de cet écrivain, ont prétendu que le dogme de la Tranfsubstantiation n'étoit pas antérieur à Paschase, qui en est l'inventeur selon eux; mais Arnauld & Nicole ont fait voir le ridicule de cette prétention chimérique. Ils ont démontré dans leur Traité de *la Per*pétuité de la Foi, que Paschase n'a rien enfeigné de nouveau sur ce point, & que la Présence réelle a été crue & enseignée de tout tems dans l'Eglife. Les ouvrages du 1avant abbé de Corbie sont: I. Des Commentaires sur St Matthieu, sur les Lamentations de Jérémie. II. Un Traité du Corps & du Sang de J. C. dans l'Eucharistie. III. Une Epitra à Frudegard, sur le même fujet. IV. La Vie de S. Adélard ; & d'autres Ouvrages fçavans, mais mal écrits, que le Pere Sirmond fit imprimer à Paris, en 1616, in-fol. D. Martène a inséré dans sa collection le traité De Corpore Chrifei, plus exact que dans l'édition du P. Sirmond, & quelques ouvrages découverts depuis 1618. Le Pere d'Achery a publié dans le tome XII de son Spicilége, le traité de Paschase Rathort, De partu Virginis: question qui sit grand bruit aussi dans le x1° siécle, & à laquelle cet illustre Bénédictin prit part.

PASCHIUS, (George) sçavant Allemand, storissoit dans le dernier siècle. Sa vie nous est inconnue; mais il y a de lui un ouvrage qui mérite d'être connu. Il est 
intitulé: Trastatus de novis inventis, quorum accuratiori cultui facem 
pratulit antiquitas, à Leipsick 1700, 
in-4°. Ce livre peu commun est

rempli de recherches profondes.

PASIPHAE, fille d'Apollon ou du Soleil, & de la Nymphe Perseide, épousa Minos, roi de Crète, dont elle eut Androgée, Ariadne & Phèdre. Elle conçut, selon la fable, de la passion pour un Taureau, & en eut le Minotaure, que *Minos* enferma dans un labyrinthe , parce qu'il ravageoit tout & qu'il ne se nourrissoit que de chair humaine. Thésée ayant été du nombre des jeunes Grecs qui devoient en être la proie, le tua, & sortit du labyrinthe par le moyen d'un peloton de fil qu'Ariadne, fille de Minos., lui avoit donné.

PASMANS, (Barthélemi) de Maëstricht, docteur en théologie à Louvain, obtint la place de président au collège d'Arras, où il forma d'excellens fujets. Il fervit très-utilement l'évêque de Ruremonde, dont il fut le conseil. Ce sçavant & pieux ecclésiastique mourut à Louvain en 1690, à - 49 ans. On a de lui un grand nombre de Thèses sur la règle des mœurs, qui renferment des lecons utiles.

PASOR, (Matthias) né à Herbron dans le comté de Nassau. fit de très-bonnes études à Heidelberg, où fes fuccès dans plusieurs actes académiques lui valurent une chaire de mathématiques en 1620. Les guerres du Palatinat l'obligérent de s'enfuir en Angleterre; il se fixa à Oxford, & y protessa langues Orientales jusqu'en 1629, qu'on lui offrit la chaire de philosophie à Groningue. Il y enseigna aussi les mathématiques, la théologie, la mora-Ic; & y mourut aimé & estimé, en 1658. On a de lui : I. Recueil de Thèses auxquelles il avoit pré- » voltes dans le royaume. Avec sidé lui-même. II. Un Traité con- » ce beau vœu qu'elle fait au Patenant des idées générales de quel- » pe, elle en a obtenu des pri-

ques sciences. Il a publié les Ou? vrages de George PASOR, son pere, professeur en grec à Francker, mort en 1637. Les principaux sont: I. Lexicon Novi Testamenti, livre utile contenant tous les mots grecs du Nouveau-Testament, Elzevir. 1672, in-8°. II. Manuale Testamenti, &c. III. Collegium Hesiodæum, dans lequel il analyse les mots difficiles d'Héfiode.

PASQUALIGUS, (Zacharie) Théatin de Verone vers le milieu du dernier siécle, s'appliqua à l'étude de la théologie morale. Il a donné Praxis Jejunii, Gênes 1655, in-fol. Le pays où il naquit a conservé l'usage de dépouiller quelques enfans de leur virilité: usage barbare que la jalousie inventa autrefois en Orient, & qu'on renouvella en Occident pour avoir quelques belles voix de plus. Pafqualigus a fait un Traité moral sur cette cruelle opération. La fingularité de la matière le fait rechercher.

PASQUIER, (Etienne) né à Paris en 1528, fut reçu avocat au parlement, & y plaida avec un fuccès distingué. Son éloquence brilla fur-tout dans le tems des querelles des Jésuites avec l'université. Versoris se chargea de la cause des enfans d'Ignace, & Pasquier défendit celle de leurs adversaires. Le portrait qu'il fit de la société, n'étoit rien moins que flateur. « Cette société, ( disoit-il) » fous l'apparence d'enfeigner gra-» tuitement la jeunesse, ne cher-» che que ses avantages. Elle épui-» se les familles par des Testa-" mens extorqués, gagne la jeu-» nesse sous prétexte de piété, » médite des féditions & des ré-

Méges qui doivent faire soupmaner sa sidélité, & craindre sour les libertés de l'Eglise de France, l'autorité & la person-🗯 de nos Rois, & le repos de mous les particuliers. » Sa conto fut: "Que cette nouvelle Prociété de Religieux qui se difoient de la compagnie de Jz-SUS, non seulement ne devoit point être aggrégée au corps de · Puniversité, mais qu'elle devoit l'encore être bannie entiérement, chaffée & exterminée de Franr ce. » Cette conclusion parut un en dure, ainfi que le reste du laidoyer, qui n'étoit d'ailleurs u uné déclamation ampoulée. Les Jésuites furent seulement exclus de l'université. Le mérite de Pafquier fut récompensé par Henri III. Ce monarque le gratifia de la charge d'avocat-géneral de la chambre des Comptes, qu'il exerça avec une intégrité peu commune. Il la remit à son fils peu de tems après, & mourut à Paris en se fermant les yeux lui-même, en 1615, à 87 ans. Cet homme illustre avoit une ame honnête & un cœur bienfaisant. Sa conversation étoit agréable & facile, ses mœurs douces, son tempérament enjoué. Il n'étoit emporté que dans ses plaidoyers, ou dans ses écrits. Il avoit une parfaite connoissance de l'histoire ancienne, & particuliérement de celle de France. On peut juger de ses talens par ses ouvrages. Les principaux sont : I. Des Poëses latines & françoises. Celles-ci sont très-foibles, & les autres l'emportent de beaucoup. On trouve dans les latines six livres d'Epigrammes & un livre des Portraits de plusieurs grands-hom-

Puce & la Main sont ce qu'il y a de plus faillant. Pasquier ayant apperçu une puce sur le sein de Mll' des Roches, en 1588, pendant la tenue des grands Jours de Poitiers; tous les poëtes Latins & François du royaume prirent part à cette rare découverte ; & cet infecte fit bourdonner tous les insectes du Parnasse. Ce sut le sujet d'un recueil intitulé: La Puce des Grands Jours de Poitiers. La Main de Pasquier est un autre recueil de vers à l'honneur de cet homme célèbre. S'étant trouvé aux grands Jours de Troyes, un peintre par qui il s'étoit fait tirer, avoit oublié de lui faire des mains. Cette fingularité excita la verve de tous les rimailleurs du tems. II. Recherches sur la France, en dix livres, dont la meilleure édition est de 1665, in-fol. Cet ouvrage est un parterre varié de fruits & de fleurs; on y trouve l'utile & l'agréable. Quoique le style en ait vieilli, il ne laisse pas de plaire, parce que l'auteur avoit de l'imagination. Mais il faut se défier de ses éloges & de ses satyres. Quand il parle des personnes ou des choses qui lui déplaisent, il se livre à ses préventions, il s'échauffe, il outre. III. Des Epieres, en 5 vol. in-8°. publiées en 1619. On y trouve beaucoup d'anecdotes curieuses sur notre Histoire. IV. Le Catéchisme des Jésuites. Ce n'est pas celui des hommes qui abhorrent la fatyre. V. Le Monophile, en 7 livres, en prose mêlée de vers... Ce magistrat laissa des enfans dignes de lui, Théodore, Nicolas & Gui. Le premier fut avocat-général de la chambre des comptes; le second, maitre des requêtes, laissa un vol. de mes. Les Françoises sont divisées Lettres, in-8°. pleines de particuen Jeux Poétiques, en Versions Poéti- larités historiques; & le dernier ques, en Sonness, en Paftorales. La fut auditeur des comptes. Les Qu~ PAS

vres de Pasquier ont été imprimées quin, diseur de bons-mots, des en 1723, à Trevoux, en 2 vol. in-fol. Il y manque, 1°. Son Catéchisme des Jésuites. Ces l'eres n'ont rien oublié pour flétrir sa mémoire: (|Voyez GARASSE.) 2°. Son Exhortation aux Princes, &c. pour obvier aux séditions qui sémblent nous menacer pour le fait de la Religion, 1562, in-8° de 27 feuillets, indiquée dans le nouveau P. le Long fous le n° 17838. Si le P. Garasse eût connu cet ouvrage, dont l'objet est de prouver la nécessité & l'avantage de l'exercice des deux Religions, il n'auroit pas manqué de s'en prévaloir. Paseuier s'est indiqué à la fin de cet écrit par ces lettres : S. P. P. Faciebat. Dans l'exemplaire de M. Pithou, elles sont ainsi remplies de sa main : Stephanus Paschasius, Parisinus. Il en avoit paru dès 1561 des éditions mutilées. que Pasquier désavoue dans un avis à la tôte de l'in-8°. Il a depuis été inséré dans le recueil connu sous le titre de Mémoires de Condé, dont il termine le 1er vol. La notice de cet écrit est d'autant plus nécessaire ici, que les rédacteurs de l'édition de Trévoux ne lui ont point donné place dans leur collection, à la tête de laquelle il auroit dû paroître. Pasquier étoit âgé de 32 ans, lorsqu'il publia cet écrit.

PASQUIN, Statue de marbre, fans nez, sans bras & sans jambes, placée à Rome près du Palais des Urfins, à laquelle les plaisants viennent attacher la nuit les billets satyriques appelles Pasquinades. Il semble que ce tronc soit le reste de la figure d'un Gladiateur, qui en frappe un autre. L'usage de charger ce buste de toutes les satyres du tems, vient, dit-on, d'un Saverier Romain appellé Pas-

la boutique duquel s'affembloica les oilifs & les malins de Rome. Ce bureau de médisance leur ayan été fermé par la mort du propriétaire, ils dressérent à côté de 🗱 porte une statue nouvellement de terrée, à laquelle ils attachérent secrettement les productions de leur méchanceté. Cette liberté s'est confervée fuccessivement jusqu'à notre tems. On voit encore tous; les jours les feigneurs & les prélats de la cour de Rome, les prin-, ces étrangers & les papes mêmes, exposés aux traits ingénieux des ; Pasquinades. "Il est surprenant, (dit 3 un auteur) que dans une ville, » où l'on sçait si bien fermer la bou-» che aux hommes, on a'ait eacore pu trouver le secret de faire ! » taire un morceau de marbre.». Ce n'est pas que quelques papes ' n'aient eu dessein de réprimer la licence de ces railleries, qui degénérent quelquefois en libelles diffamatoires; mais ç'a toujours été fans succès. Adrien VI, entr'autres, indigné de se voir si souvent attaqué par les satyres qui couroient sous le nom de Pasquin, résolut de faire enlever la Statue, pour la précipiter dans le Tibre, ou pour la réduire en cendres; mais un de ses courtisans l'en détourna. Il lui représenta que, «ti ". l'on noyoit Pasquin, il se feroit " entendre plus haut que les gre-» nouilles du fond de leurs marais; " & que si on le brûloit, les poë-» tes, nation naturellement portée » à médire, s'assembleroient tous » les ans dans le lieu du supplice " de leur patron, pour y célébrer » ses obsèques, en déchirant la » mémoire de celui qui lui auroit " fait son proces. " Pasquin resta donc en possession du droit impuni de déchirer les vivans & les mosts.

Marphorio, pare Statue de Rome, qui met **lans** ses réponses autant de mali**entré** que dans les interrogations.

PASSÆUS, (Crispin) sçavant **Reu**riste d'Arnheim, y a publié en **\$607**, 1614, 1616 & 1617, les Tazere parties de son Hortus Flori-

des, in-4°. fig. obl.

PASSAVANTE, (Jacques) né **≱ Florence** d'une famille distinguée, mort en 1357, entra dans Pordre de St Dominique, & rendit son nom célèbre en Italie par un Traité intitulé: Le Miroir de la vocie Pénisence, imprimé pour la 1<sup>re</sup> fois en 1495, in-4°. Cet ouvrage est fort estimé, tant pour le fond que pour le style. L'académie de la Crusca en donna une édition en 1681, qui est la VII°; celle de Florence 1725, in-4°, qui est la dermère, est la meilleure.

PASSERAT, (Jean) né en 1534 à Troyes en Champagne, étudia le drost à Bourges sous Cujas; ses talens lui firent prendre le chemin de la capitale. Il enseigna les belles-leures avec réputation dans les colléges de l'Université, & obtint, en 1572, la charge de professeur - royal en éloquence, vacante par la mort de Ramus. Ses leçons furent extrêmement fréquentées par ce que Paris avoit de plus brillant & de plus délicat. Charles IX & Henri III lui donnérent des marques d'estime. Les fureurs de la Ligue ayant bouleversé la république des lettres ainsi que l'Etar, le sçavant professeur ferma son école, & ne l'ouvrit que lorsque la paix eut été rendue à la France, après l'entrée d'Henri le Grand dans Paris, en 1594, Passerat eut le malheur de perdre un ceil, d'un coup de balle qu'il accident le défigura; mais quoi-

qu'il eût l'air sévère, sombre & farouche, il n'y avoit rien de si aimable que son esprit, & de plus gai que sa conversation. Son mérite lui acquit l'amitié de Henri de Mesmes, qui lui accorda un appartement dans sa maison. Il y demeura 30 ans, pendant lesquels il ne cessa de célébrer son généreux Micène. Son ardeur pour l'étude étoit extrême; il passoit souvent des journées entiéres sans prendre aucun repas. Cette opiniatreté au travail lui fut funeste; il fut attaqué d'une paralysie dont il mourut en 1602, à 68 ans, après avoir souffert les douleurs les plus aigues pendant 5 années. On connoît l'Epitaphe qu'il se fit peu avant de mourir; elle finit ainsi:

. Mea molliter ossa quiescent, Sint modò carminibus non onerata malis.

Afin que rien ne pèle à ma cendre & mes os,

Amis, de mauvais vers ne chargezpoint ma tombe.

Cet écrivain s'est principalement distingué par ses Poësies latines & françoises. Parmi ses vers latins on distingue ses Epigrammes, ses Epicaphes, & quelques piéces intitulées Etrennes. On voit que l'auteur avoit acquis, par la lecture afsidue des anciens, cette facilité d'expression, cette pureté de langage si rares dans les poetes Latins modernes; mais il n'a point cet enthousiasme, ce beau feu d'imagination, qui caractérisent le génie. Il étoit plus fait pour donner de l'agrément à des petits riens, que pour exprimer les grands traits de la poësse. Ses Vers françois, publiés en 1606 in -8°, iont tecut dans un jeu de paume. Cet divisés en Poëmes, en Elégies, en Sonnets, en Chansons, en Odes,

en Epigrammes. Quoique le langage, ait vieilli, on les lit encore avec. plaisir, pour les traits ingénieux & les graces naïves qu'ils offrent; ces agrémens se font sur tout remarquer dans la Métamorphose d'un Homme en Oiseau, petit chef-d'œuvre, sur lequel le célèbre la Fonsaine se forma dans le siècle suivant pour ses Contes. Passerat composa avec Rapin les vers de la Satyre Ménipée, Ratisbonne 1709, 5 vol. in-8°, a la Lamentation près sur le trépas de l'Ane Ligueur, qui est de Durand de la Bergerie. Ces vers ne se trouvent point dans le recueil de ses Poësies; mais on y trouve son Pozine intitulé le Chien courant, qu'il composa à la priére de Henri III. C'est un traité en vers de dix syllabes, des propriétés, de l'ufage, de l'éducation & des maladies des chiens de chasse. On a de lui : I. De Cognatione Litterarum, imprimé à Paris en 1606, in-8°. L'auteur y parle de l'ancienne orthographe des mots; il en faisoit tant de cas, qu'il souhaitoit que ce fût le seul de ses ouvrages qui passat à la postérité. II. Oraziones & Præfationes, publiées d'abord en 1606, & réimprimées en 1637, in-8°. Ces Discours, écrits avec élégance, offrent différences remarques de littérature. III. Des Commentaires sur Catulle, Tibulle & Properce, dont les sçavans sont cas.

PASSERI, (Jean-baptiste) poëte médiocre & peintre de quelque mérite, mort à Rome en 1679, âgé d'environ 70 ans, a écrit les Vies des Peintres, Sculpteurs & Architestes qui travaillérent à Rome de son tems, & qui fleurirent depuis 1641 jusqu'en 1673. Cet ouvrage, rempli d'anecdotes curieuses & intéressantes, a été publié à Rome, en italien, en 1772. L'auteur, comme peintre, étoit élève

du célèbre Domenichino, & ami d'AF gardi & de Garzi. Comme poëte, il fit d'affez mauvais Sonnets, dont l'un servit à sa fortune. C'est s'en-

richir à peu de frais.

PASSIGNANI, (Dominique) peintre, natif de Florence, mourut dans cette ville, âgé de 80 ans, fous le pontificat d'Urbain! VIII. Il étoit élève de Fréderic Zuccharo, & se distingua par plusieurs grands ouvrages à Rome. On y admire fon goût de dessin, & la noblesse de ses compositions. La fortune & les honneurs furent la récompense de son mérite. Il eut pour disciple Marthieu Rosselli.

PASSIONEI, (Dominique) cardinal, naquit à Fossombrone dans le duché d'Urbin, en 1682, d'une famille illustre. Il fit fes écudes au collège Clémentin à Rome, où il commença à former dès-lors une riche bibliothèque, devenue depuis fi utile aux fçavans. En 1706, il vint à Paris pour porter la barrette au nonce Gualterio fon parent; il s'y livra, comme à Rome, a son goût pour les lettres, visitant les bibliothèques & les hommes illustres dans tous les genres d'érudition. Dom Mabillon & Dom de Montfaucon furent sur-tout l'objet de son attention. Passionei, deja fort riche du côté de l'esprit & des connoissances, passa en Hollande en 1708, & y augmenta ses richesses. Il n'avoit entrepris ce voyage que comme sçavant; mais il joua bientôt le rôle de négociateur. On commençoit à être fatigué de la longue & funeste guerre de la succession d'Espagne. Les puisfances belligérantes y avoient envoyé des députés pour la paix. Le pape Clément XI, ne pouvant y avoir un nonce, choisit Passionei pour défendre secrettement les intérêts du saint-siège. Ses soins ne

brent pas inutiles; il obtint des Inscriptions & belles - lettres lui alliés l'évacuation des domaines du pape, où les troupes Allemandes s'étoient établies. Le jeune négociateur repassa par la France en resournant a Rome. Louis XIV lui sit l'accueil le plus favorable, & lui donna son portrait enrichi de diamans. Clément XI le récompensa, en 1713, par les places de camérier secret, & de prélat domestique. En 1714 il l'envoya au congres de Bâle, & en 1715 à Soleure. Son zèle, ses talens, sa dextérité, son activité, sa prudence, sa fermeré, son éloquence éclatérent dans ces deux négociations. Quoiqu'il ne fût pas heureux dans la première, Clément XI n'approuva pas moins sa conduire, & le nomma secrétaire de la Propagande en 1719. Sa faveur continua, après la mort de ce pontiie, sous Innocent XIII, qui le nomma archevêque d'Ephèse, & lui donna la nonciature de Suisse, qu'il garda jusqu'en 1730. Clément XII le nomma alors à celle de Vienne, où l'empereur Charles VI & le prince Eugène lui firent un, accueil diftingué. Ses travaux apoftoliques dans ces différens pays furent utiles à plufieurs personnes. L'abjuration du sçavant Eccard, & celle du prince de Wittemberg furent ses ouvrages. Cet ulustre bienfaiteur des lettres & du Christianisme, fut fait secrétaire des brefs & cardinal en 1738, & incorporé dans le même tems aux différentes congrégations de Rome. Benoît XIV étant monté fur le trône pontifical, le chargea des affaires les plus importantes, & le nomma bibliothécaire du Vatican en 1755. Il enrichit con-

donna la même année le titre d'associé étranger. Le cardinal Passionei ne survécut pas long-tems à ces honneurs. Il mourut d'apoplexie le 5 Juillet 1761, à 79 ans. L'auteur de son Eloge historique, imprimé en 1763, prétend que la violence qu'il se fit en signant le Bref de condamnation lancé contre l'Exposition de la Doctrine Chrétienne de Mesengui, hâta sa mort. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'étoit pas favorable aux ennemis de cet écrivain. Il s'opposa fortement à la canonisation du cardinal Bellarmin, & proscrivit (diton) de sa bibliothèque tous les ouvrages des Jésuites. Il n'aimois pas davantage les autres religieux. La vivacité de son esprit le jettoit dans des disputes dont il vouloit toujours sortir victorieux. Malgré l'amitié que Benote XIV avoit pour lui, il s'opiniàtroit à foutenir dans la conversation ses sentimens avec une opiniatreté inflexible; c'étoit presque toujours le pape qui étoit obligé de céder. Il n'aimoit pas le cardinal V\*\*, secrétaire-d'état : il l'appelloit le Bacha. Un jour en lui donnant le baiser de paix. il lui dît assez haut Salamalec, au lieu de Pax tecum. Malgré ces défauts, le cardinal Passionei a des droits aux regrets des sçavans & à l'estime de la postérité. La révision qu'il fit avec le célèbre Fontanini du Liber diurnus Romanorum Pontificum; une Paraphrase du Pseaume xix, faite sur l'hébreu; une du 1er chapitre de l'Apocalypse, sur le Syriaque; la Traduction d'un ouvrage Grec sur l'Antechrist; l'Oraison funèbre du prince Eugène, traduite en françois par Made du adérablement ce trésor, & il en Boccage; mille secours littéraires augmenta l'utilité par la commu- fournis aux sçavans les plus illusnication. L'académie royale des tres de son siècle, sont autant de

monumens de son goût; de ses connoissances, de son esprit, de la bienfaifance & de son amour généreux pour les lettres. Outre les ouvrages dont nous avons parlé, Passionei est l'auteur des Acta Legationis Helvetica, in-fol. C'est, pour ainsi dire, un compte rendu des affaires qu'il eut à traiter en Suisse. Il peut servir d'inttruction & de modèle aux nonces qui lui succèderont, puisqu'ils doivent avoir le même but, le maintien de la Religion Catholique. M. Benoît PASSIONEI, son neveu, a rendu à la littérature un service important', en publiant à Lucques en 1765, un vol. Italien, in-f. où il a réuni toutes les Inferiptions greeques & latines, rafsemblées par ce sçavant cardinal. Cette précieuse collection, quiza été dissipée après sa mort, renfermoit aussi beaucoup de bas-reliefs, d'urnes, &c.

PASTRINGO, Voyez Guil-LAUME de Pastringo, n° XXI.

PATEL, peintre, appellé communément Patel le Tué, ou le Bon Patel. On a de lui des Paysages & des morceaux d'architecture, d'une manière agréable, d'un coloris brillant; mais ses ouvrages sont la plûpart trop sinis, & manquent d'effet. Nous ignorons dans quel tems il vivoit, ainsi qu'un autre peintre de ce nom, dit le Jeune, qui a travaillé dans le même genre.

I. PATER, (Paul) né en 1656, à Menersdorf en Hongrie, fut chassé de son pays dès sa jeunesse, à cause de son attachement à la religion Protestante. Il devint successivement bibliothécaire du duc de Wolssembuttel, professeur au collège de Thorn, & ensin professeur en mathématiques à Dantzick, où il mourut en 1724. Son ardeur pour le travail étoit si vive,

qu'il ne dormoit d'ordinaire que se heures par jour en été & 4 en hiver. Il est auteur de divers Ouvrages de Philosophie & de Littérature, qui réussirent en Allemagne.

II. PATER, (Jean-baptiste) peintre, né à Valenciennes en 1695, mort à Paris en 1736, se mit sous la discipline de Wazteau, son compatriote. Mais ce maître étoit d'une humeur trop difficile & d'un caractère trop impatient pour former un élève. Il l'obligea de fortir de son école, & d'étudier seul, sans autre secours que celui de ses réflexions & de son travail. Wasteau, sur la fin de ses jours, eut regret de n'avoir pas secondé Pater. Il consacra les derniers momens de fa vie, à former les talens; mais la mort enleva le maitre au bout d'un mois. Pater avoit, pour le coloris, ce goût si naturel aux Flamands. Il auroit pu devenir un excellent peintre; mais il a trop négligé le dessin, cherchant plus à se faire une fortune honnête, qu'une réputation brillante. Ses compositions sont mal ordonnées, & ses tableaux sont faits de pratique. Il étoit continuellement adonné au travail, & se refusoit tous les plaisirs pour amasser du bien. On a gravé quelques morceaux d'après lui.

PATERCULUS, V. VELLEIUS.

I. PATERE, ou PATERA,
(Autius) né à Bayeux & élevé
dans l'école des Druides de certe
ville, alla enseigner la grammaire
& les lettres à Bordeaux. Il passa
depuis à Rome, où il professa la
rhétorique avec réputation vers
l'an 326. Ausone en fait un magnisque éloge. Ce portrait est
bien capable d'honorer l'école des
Druides de Bayeux, si, comme il
y a apparence, les mœurs de
ce rhéteur, qu'il peint si avan-

tigensement, furent le fruit des leçons qu'il y avoit reçues. Patére sue pour fils Delphidius, digne do son pere pour les talens de l'esprit, mais bien différent pour les qualités du cœur. V. DELPHIDIUS.

II. PATERE, Paterius, disciple & intime ami de st Grégoire le Grand, dans le vi fiécle, fut notaire de l'Eglise Romaine, & enfaite évêque de Breffe, suivant quelques sçavans. Cet écrivain eceléfiastique est principalement conmu par un Commentaire sur l'Ecriture-sainte, tiré des ouvrages de S. Grégoire, à la suite desquels il a été imprimé. Ce livre est meilkur pour le sens spirituel que pour le littéral.

L. PATIN, (Gui) médecin, né a Houdan, petite, ville du Beauvoisis, en 1601, prit le bonnet de docteur en 1626, à Paris. Ce fut dans cette ville qu'il exerça fon art, & il y fut moins connu par son habileté que par l'enjouement de la converlation & par son caractère satyrique. Il avoit, dit-on, le visage de Cicéron, & dans l'esprit la tournure de celui de Rabelais. Tout en lui portoit un air de singularité: son habillement ressembloit à celui qu'on portoit un fiécle auparavant: il s'exprimoit en latin d'une manière si recherchée & si extraordinaire, que tout Paris accouroit à ses Thèles comme à une comédie. Il étoit grand partisan des anciens, & avoit pour adversaires tous les disciples des modernes; les malades étoient la victime de ce double fanatisme; & on pouvoit les comparer à l'Homme entre deux âges, couttisé par deux femmes, dont la plus noirs, & la plus jeune tous les chevre homme reste chauve, Les que-

relles de l'Antimoine, qui s'élevérent de son tems dans la faculté de médecine de Paris, donnérent beaucoup d'exercice à la bile de Patin; il regarda toujours ce remède comme un poison, & il n'oublia rien pour le décrier. Il avoit dressé un gros registre de ceux qu'il prétendoit avoir été les victimes de ce remède : il nommoit ce registre, le Martyrologe de l'Antimoine. Les injures ne furent pas épargnées; il les prodigua, & on les lui rendit avec usure. A tous les reproches généraux que pouvoient se faire des sectateurs d'Hippocrate & de Galien, ils ajoûtérent des accusations particulières & des personnalités diffamantes. Jamais la dignité doctorale ne fut plus compromise; la querelle devint si vive, qu'il fallut que le parlement ordonnat que la faculté décideroit au plutôt sur les dangers & l'utilité de l'Antimoine. Les docteurs s'assemblérent le 29 Mars 1666; quatre - vingt - douze furent d'avis de mettre le Vin Emétique au rang des remèdes purgatifs. Patin fut inconsolable; il mourut en 1672, à 71 ans, regardé comme un sçavant médecin & un bon littérateur. Il possédoit assez bien la science des livres, & il en avoit amassé un grand nombre. On a de lui : I. Le Médecin & l'Apothicaire charitables. II. Des Notes sur le Traité de la Peste, de Nicolas Allain. III. Des Lettres en 5 vol. in-12, qu'il ne faut lire qu'avec défiance. La plupart de ses anecdotes politiques & littéraires sont ou fausses ou mal rendues. Patia y déchire impitoyablement ses amis & ses ennemis. Outre fon penchant âgée arrache tous les cheveux à la médisance, il en avoit, diton, beaucoup à l'impiété; mais veux blancs, de façon que le pau- cette accusation odieuse n'a pas été prouvée. Ses fils Robert Parin, habile médecin, mort en 1671, & Charles qui suit, se firent un nom.

II. PATIN, (Charles) fils du précédent, né à Paris en 1633, fit des progrès surprenans dans les sciences. A peine étoit-il âgé de 14 ans, qu'il soutint sur toute la philosophie des Thèses grecques & latines, auxquelles assistérent & applaudirent 34 évêques, beaucoup de grands-feigneurs & le nonce du pape. On le destina d'abord au barreau, mais son goût le portoit vers la médecine; il quitta le droit après s'être fait passer avocat, & reçut le bonnet de médecin. Il exerçoit son art avec distinction, lorsqu'il fut obligé de quitter la France. On attribue sa disgrace à un prince du sang, qui l'accusa d'avoir débité quesques exemplaires d'un ouvrage saryrique, qu'il s'étoit chargé d'anéantir. Il parcourut successivement l'Allemagne, la Hollande, l'Angleterre, la Suisse & l'Italie. Il fixa enfin son séjour à Padoue, où on le gratifia de la premiére chaire de chirurgie & du titre de chevalier de S. Marc. Il mourut dans cette ville en 1693. On a de lui un grand nombre d'écrits en latin, en françois & en italien. Les plus confidérables font : I. Itinerarium Comitis Briennæ, in-8°, Paris 1662. II. Familia Romana ex antiquis Numismatibus, Paris 1663, infol. Il y en aune édition de 1703, augmentée. Le fonds de l'ouvrage est de Fulvius Urfinus. III. Traité des Tourbes combustibles, Paris 1663, in-12. IV. Introduction à l'Histoire par la connoissance des Médailles, Paris 1665, & Amsterd. 1667, in-12. XI & Charles XII s'étoient arro-V. Imperatorum Romanorum Numis- gée. A la mort du premier, il tenmata, Strasbourg 1671, in - folio. ta de livrer la Livonie au czar VI. Introduction à l'Histoire par les Pierre, ou au roi de Pologne Au-Médailles, 1691, in-12. VII. Qua- guste. Son entreprise ayant échoué.

tre Relations historiques de divers: Voyages en Europe; Bâle 1673. & Lyon 1674, in-12. VIII. Prattica delle Medaglie, Venezia, 1673. 1 X. Suetonius ex Numismatibus illustratus, Basileæ, 1675, in-4°. De optimá Medicorum Sectá, Padouc 1676. XI. De Febribus, ibid. 1677. XII. De Scorbuto, ibid. 1679. XIII. Lycaum Patavinum, ibid. 1682. XIV. The sautus Numismatum à Petro Mauroceno collectorum, Venise1684. in - 4°. X V. Commentarii in Monumenta antiqua Marcellina, Padoue 1688.

III. PATIN, (Charlotte & Gabrielle) filles du précédent, étoient ainsi que leur mere de l'académie des Ricorrati de Padoue, dont leur pere avoit été long-tems chef & directeur. L'une & l'autre ont publié des ouvrages savans en latin, & leur mere est auteur d'un recueil de Réflexions Morales & Chrétiennes. Les ouvrages de Charlotte sont: Une Harangue latine fur la levée du siège de Vienne; & Tabella Selecta, in-fol. à Padoue 1691, avec des figures. C'est l'explication de 41 Tableaux des plus fameux peintres, que l'on voit à Padoue. Il y a une 42° éstampe représentant la famille des Patin. On compte parmi les productions de Gabrielle, le Panégyrique de Louis XIV; & une Dissertation, in-4°. sur le Phénix d'une Médaille de Caracalla, à Venise, en 1683, in-4°.

PATKUL, (Jean Réginold de) gentilhomme Livonien, supportoit impatiemment la perte des priviléges de sa patrie, anéantis par l'autorité absolue que Charles

I passa au service de ce dernier, primé les unes & les autres dans prince, & fut revêtu du caractére de réfident de Moscovie en Saxe. Charles XII n'en contraignit pas moins le roi Auguste de lui livrer Patkul par le traité d'Alt-Ranstad. Le Czar le réclama en vain; Charles XII le fit rouer & écarteler en 1707. Ses membres, coupés en quartiers, restérent exposes sur des pôteaux jusqu'en 1713, qu'Auguste étant remonté sur son trone, les sit rassembler & mettre dans une cassette.

I. PATRICE, (St) évêque & apôtre d'Irlande en 377, mort vers l'an 460 à 83 ans, après avoir fondé l'Eglise d'Armach, métropolitaine du pays, & introduit l'usage des lettres chez les Irlandois, avoit été solitaire de Lérins. Le Purgatoire de St Patrice est une caverne dans une isle d'Irlande, dans laquelle, à ce que prétendent les Légendaires, les peines de l'Enfer étoient représentees. L'Apôtre d'Irlande avoit obtenu du Ciel cette image des souffrances des damnés, pour toucher le cœur de ses ouailles. Les Ouvrages qu'on lui attribue, peutêtre mal-à-propos, parurent à Londres en 1656, in-8°.

II. PATRICE, (Pierre) né à Thessalonique, vivoit sous l'empereur Justinien, qui l'envoya l'an 534 en ambassade vers Amala-Some reine des Goths, & en 550, à Chofroès roi des Perses, pour conclure la paix avec lui. La charge de maître du palais fut la récompense de ses services. Nous avons des fragmens de l'Histoire des Ambassadeurs, qu'il avoit composée en 2 parties. Chanteclair a traduit cet ouvrage intéressant, de grec en latin, avec des notes savantes, auxquelles Henri de Valois joignit les siennes. On a im-

le corps de l'Histoire Byzantine, publiée au Louvre en 1648, in. folio.

III. PATRICE, Patricius, (Augustin Piccolomini) habile écrivain du xve fiecle, né à Sienne d'une famille illustre, sut d'abord chanoine de cette ville, puis secrétaire de Pie II en 1460. Ce pape lui donna ordre de composer un Abrégé des Actes du concile de Bale, qui se trouve en manuscrit dans la Bibliothèque du roi. Ses services lui valurent la place de maître des cérémonies de la chapelle du pape. & l'évêché de Pienza dans la Tofcane. Il y mourut en 1496, regardé comme un des plus sçavans hommes de son tems. Il étoit également versé dans l'histoire sacrée & profane. Il eut part au Pontificale, imprimé à Rome en 1485, infol. On trouve de lui dans le Musaum Italicum du P. Mabillon, Adventus Friderici III ad Paulum II ; Vita Bencii... & dans Freher, De Comitiis Ratisbona celebratis. On lui attribue le Traité des Rits de l'Eglise Romaine, que Christophe Marcel, archevêque de Cortou, fit imprimer fous fon nom a Venife, 1516, in-fol.

IV. PATRICE, (André) habile Polonois du XVI° siécle. Après avoir été prévôt de Varsovie, & archidiacre de Wilna, il fut nommé 1er évêque de Wenden dans la Livonie. Il dut ces différentes places à son mérite; mais il ne jouit pas long-tems de la derniére, étant mort en 1783. Il a laissé des Harangues latines a Etienne Battori roi de Pologne; des Commentaires sur deux Oraisons de Cicéron; & divers ouvrages de controverse & de belles-lettres.

PATRICIUS, Voy. PATRIZI.

PAT Cambridge. Il s'y dillingua tellement par son sçavoir & par son mérite, qu'il en devint président. dans le Surrey, puis curé de Coventgarden, paroisse de S. Paul à Londres, où sa charité compatissante & ses connoissances supérieures lui gagnérent les cœurs & les esprits. Après avoir refusé plusieurs autres bénéfices, il fut élevé en 1678 au doyenné de Petersborough, puis à l'évêché de Chichester en 1689. On le transféra en 1691 à l'évêché d'Ely, où il termina sa carriéré en 1707, à 81 ans. Ses mœurs honoroient les dignités dont il étoit revêtu; mais son emportement contre l'Eglise Romaine ternit sa gloire. Cet emportement éclata fut-tout dans ses ouvrages. Les principaux font: I. Des Commentaires sur le Penzateuque & fur d'autres Livres de l'Ecriture - sainte. II. Un Recueil de Priéres. III. Un grand nombre d'autres ouvrages très-bien écrits en anglois, & remplis d'érudition.

PATRIX, (Pierre) né à Caen en 1585, d'un conseiller au bailliage, fut élevé par son pere dans l'étude des loix. Le barreau ne lui inspirant que de l'ennui, il se livra à son goût pour la poësse. Parvenu à l'âge de 40 ans, il entra chez Gaston d'Orléans. Patrix suivit constamment ce prince dans la bonne & la mauvaise fortune; & après samort, il fut attaché evec autant de fidélité à Marguerite de Lorraine, sa veuve. Il fit les délices de cette cour, par son esprit, par fon enjouement, par sa conversation agréable & facile. La gra-

PATRICK, (Simon) ne en ce ayant touché son coeur, il 1626 à Cainsborough, dans la supprima, autant qu'il put, les province de Lincoln, d'un mar- Poësses licencieuses de sa jeuneschand, fut élevé au collège de se. Il mourut à Paris en 1672, 88 ans, avec de grands sentimens de religion & de repentir. L'esprit de plaisanterie l'accompagna Il fut ensuite vicaire de Bartersea jusqu'au tombeau; il répondit à ses amis qui le félicitoient d'êtré revenu d'une grande maladie, a. 80 ans, & qui lui conseilloient de se lever : Hélas! Messieurs, ce n'est pas la peine dem'habiller... a de lui : I. Un Recueil de Vers intitulé : La Miséricorde de Dies sur un Pécheur pénitent, in-4°, 2 Blois, 1660. II. Plaintes des Consonnes qui n'ont pas l'honneur d'entrer dans le nom de NEUFGERMAIN, dans les Œuvres de Voiture. IJL. Poësies diverses, dans le Recueil de Barbin. La plupart sont trèsfoibles, à quelques endroits près qui sont remarquables par un tour facile & original. Sa Piéce la plus connue ne se lit point dans ce recueil. C'est celle qui commence par ces vers:

> Je ∫ongeois cette nait que, de mal consumé, &c. &c.

> Il la fit quelques jours avant sa mort. Elle se trouve dans trop d'endroits pour la rapporter ici.

I. PATRIZI ou PATRIZIO, (Francois) en latin Patricius, évêque de Gayette dans la Terre de Labour, mort en 1494, fut envelopé dans une sédition arrivée dans sa ville épiscopale en 1457, & le bruit courut qu'il avoit été condamné à perdre la tête; mais c'étoit une fausseté. On a de lui plusieurs ouvrages de morale, de politique & de poësie, qui ont leur mérite.Les principaux sont :L Dix Dialogues en italien sur la manière d'écrire & d'étudier l'Histoire; à Venile,

Jenise, 1560, in-4°. C'est son milleur ouvrage. II. De Regno Regis institutione, 1531, in-fol. De institutione Reipublica, 1519, dol. Ces deux dern. productions **L'été traduites en françois: la** par Jean de Ferrey, Paris 1577, 8: la 2' ibid. 1530, in fol. La Mouchetière en a fait une nouvelle vertion, Paris 1610, in-8°. IV. Del vero Reggimento. V. Discorsi. **VI. Poemata de antiquitate Sinarum.** 

II. PATRIZI ou PATRIZIO, (François) de Cherso en Istrie, esseigna la philosophie à Ferra-👥 , à Rome & à Padoue, avec une reputation extraordinaire, & fut ennemi déclaré des sentimens Péripatéticiens. Il mourut à Rome en 1597, à 67 ans. On a de lui: L'Une édition des livres attribués à Mercure Trismégiste. II. Une Poëtique en itala Ferrare 1536, in-4°, divisée en 2 décades, qui est une preuve que l'auteur avoit bien lu les anciens. III. Paralleli Militan, à Rome, 1594, in-folio. C'est un Parallèle de l'Art militaire ancien avec le moderne. Joseph Scaliger dit que Patrizio est le seul qui ait expliqué les difficultés de ce sujet important. Ceux qui sont venus après lui, n'ont fait que le copier. C'est le plus rare & le Plus utile des écrits de cet auteur.

. PATROCLE, fils de*Menætius* &de Sthenèle, fut élevé par Chiron avec Achille, & devint célèbre par l'étroite amitié qu'il lia avec ce héros. Il fut l'un des princes Grecs qui allérent au siège de Troie; & voyant qu'Achille, qui s'étoit brouillé avec Agamemnon, ne vouloit plus combattre en faveur des Grecs, après avoir tenté vaine-Tome V.

de la terreur aux Troïens. Cet artifice ranima la valeur des Grecs consternés. Patrocle fit suir devant lui les Troïens qui le prenoient pour Achille, & vainquit Sarpedon dans un combat singulier; mais ayant été reconnu, il fut enfin vaincu lui-même & tué par Hector. Achille devint furieux à la nouvelle de sa mort, & s'en vengea par la mort d'Hector, dont par trois fois il traîna impitoyablement le cadavre autour des murs de Troie.

PATRONA-KALIL., Albanois de nation, âgé de 43 ans, excita la fameuse révolte de Constantinople en 1730. Après avoir servi fur mer & fur terre, & commis plusieurs assassinats, il fut fait Janissaire de la garde du grand-Seigneur. Les Perses étant en guerre avec les Turcs, firent couper le nez à 300 Janissaires qui tombérent entre leurs mains, & les renvoyérent par mer en Turquie. Ibrahim bacha, ne voulant pas que Constantinople fût témoin de cet horrible spectacle, fit noyer ces infortunés. Patrona résolut de tirer vengeance de cet outrage; il excita une rébellion, dans laquelle entrérent tous les Janissaires. Il fit fermer les boutiques de Constantinople, & eut la hardiesse d'envoyer un détachement au serrail, & de faire demander qu'on lui livrât le grandvisir Ibrahim, le gouverneur de Constantinople & le chef des Janissaires. Le sultan étonné assemble le divan, & après plusieurs délibérations, il fit étrangler les trois personnes qu'on lui demandoit, & envoya leurs corps aux rebelles. Ceux-ci, surpris & irriment de le fléchir, il se couvrit tés, se plaignirent de ce qu'on des armes de son ami, pour ins- leur avoit envoyé morts ceux pier, au moins par ses dehors, qu'ils vouloient avoir en vie, &

sous ce prétexte ils déposérent le sultan. Ils mirent sur le trône Mahmoud son neveu, âgé de 33 ans, dont le pere avoit été déposé 25 ans auparavant. Le nouveau fultan eut d'abord beaucoup d'égards pour Patrona. Il accorda, à sa demande, la suppression de quelques impôts, qui avoient été mis Sous le règne de celui qu'il remplaçoir. Ce chef des Révoltés resta tranquille quelque tems; mais ennuyé de son oisiveté, il forma de nouveaux complots: il distribua des places: il se nomma capiran-bacha ou amiral, & eut la 'hardiesse de se saisir de l'arsenal. Le grand-Seigneur ne pouvant se défaire de lui, le fit appeller dans la falle d'audience, où il fut masfacré avec ceux qui l'accompagnoient, par des gens armés, pendant que ce prince lui conféroit des graces & des honneurs dont il n'avoit pas dessein de le revêtir.

PATRU, (Olivier) naquit à Paris en 1604. Après avoir fait un voyage à Rome, il suivit le barreau, & cultiva avec succès le talent qu'il avoit pour bien parler & bien écrire. Sa réputation lui mérita une place à l'académie Françoise, où il fut reçu en 1640. Il fit à sa réception un'Remerciment qui plut tellement aux académiciens, qu'ils ordonnérent qu'à l'avenir tous ceux qui seroient reçus, feroient un Discours pour remercier cette compagnie. L'auteur étoit lié avec la plupart des membres de ce corps. Vaugelas le confultoit, comme un oracle, dans toutes les difficultés qui s'élevoient fur la langue. Cet auteur avoue dans ses Remarques qu'il lui doit beaucoup. Patru ju- in-4°, & de 1732 en 2 vol. in-4° geoit sainement des choses de goût, On y trouve des Lettres & les Vies & mérita le surnom de Quintilien de quelques - uns de ses amis.

autres beaux-esprits de son tems: lui lisoient leurs ouvrages, & s'es trouvoient bien. Patru avoit une vertu à l'épreuve de la corruption du monde. Après la mort de Conrare, de l'académie Françoise, un grants seigneur ignorant se présenta pour remplir sa place; Patru détourte cetre compagnie d'un tel choix par cet apologue: Un ahcien Grec avoit une lyre admirable, à laquelle il fe rompit une corde. Au lieu d'en remetter une de boyau, il en voulut une d'argent, & la lyre n'eut plus d'harmonie. Ame fidèle & officieux, Patru avoit un; cœur supérieur à son esprir ; il étoit généreux, compatissant, & toujours gai, malgré sa mauvaise fortune: (Voy. III. BOILEAU.) Il fe contenta long-tems de vivre en honnête-homme, & un peu en philosophe. Bossuet l'étant allé voir dans sa derniére maialie, lui dit: On vous a regardé jusqu'ici, Monfieur, comme un Esprit-fort; songez à décromper le Public par des discours sinceres & religieux. -- Il est plus à propos que je me taise, répondit Patru; on ne parle dans ces derniers momens que par foiblesse ou par vanite. On prétend néanmoins qu'il mourut en bon Chrétien, à Paris, et 1681, dans sa 77° annèe, aprè; avoir reçu une visite de la part de Colbert, qui lui envoya une gratification de 500 écus. L'indigence qui accompagna Patru ju (qu'au tombeau, fit dire à un magistrat ingénieux : Comment cet Avocat qui plaida si bien la cause de l'Académie & de la Langue Françoise, n'a-t-il rien entendu à plaider la cause de sa fortune? On a de lui des Plaidoyers & d'autres ouvrages, dont les meilleures éditions sont celles de 1714, François. Despréaux, Racine & les La plupart de ces ouvrages sont

mès-foibles, & ils n'ont pas la réputation qu'ils ont eue autrefois.

Voy. MAISTRE, (le) n° 111.

PATU, (Claude-Pierre) écuyer, Nocat au parlement de Paris, naruit posthume à Paris, au mois Octobre 1729. Il se produisit sur Trène en 1754, & le fuccès bril**ant d**e fa petite Comédie d**e**s *Adieux* 🚾 Goût, justifia sa témérité. Le lujet, le plan, la distribution sont **intié**rement de lui, ainsi que les ents vers. M. Portelance, alors fon mi, se chargea des vers alexanirius: genre de travail, dont *Patu* convenoit que la vivacité de son fprit ne s'accommodoit pas. Encouragé par les applaudissemens Honnés aux Adieux du Goût, le jeube poëte fit le voyage d'Angleterre, uniquement pour s'en rendre la langue familière. Le fruit de cette étude fut une Traduction, rauffi fidelle qu'élégante, de quelques Comédies Angloises, qu'il donma en 1756. Le desir de connoître les savans, & peut-être aussi l'inquiétude que cause à tous les hommes le dépérissement d'une santé chancelante, lui donnérent le goût des voyages. Il se rendit à Genève avec M. Palissot, pour y voir M. de Voltaire, qui les reçut avec bonté. De Genève, Patu passa à Naples, & de Naples à Rome, où l'académie des Arcades lui donna une place parmi ses bergers. Il revenoit en France; mais une pulmonie l'emporta, à S. Jean-de-Maurienne, le 20 Août 1757, à 28 ans. Patu favoit le Latin, l'Anglois, l'Italien, & parloit ces langues avec facilité. Il en connoissoit tous les bons auteurs, il les avoit lus avec goût, & en auroit approché Par ses talens, si sa carrière eût été plus longue.

PATYE, (Jean) chantre ordimire de la Chapelle du rol, cha-

noine de Bayeux, most en 1540, étoit du diocèse de Chartres. Cet ecclésiaftique ne se seroit jamais attendu au rôle qu'on lui a prêté après sa mort dans un Roman forgé à la fin du xv1° fiécle. On y raconte que le chapitre de Bayeux étoit obligé d'envoyer tous les ans un de ses membres à Rome, pour y chanter l'Epitre à la Messe de la nuit de Noël, en réparation du crime qu'il avoit commis au IX" sième, par l'affassinat de Waltfride son évêque: que le tour de *Patye* étant venu d'aller à Rome, il employa le secours du Diable, qui l'y porta & le rapporta à Bayeux; & qu'il fit ce voyage en la même nuit, après avoir jeté au feu l'Acte original qui obligeoit à cette servitude. Ce conte, également abfurde & ridicule, se trouve dans l'Histoire manuscrite des Evêques de Bayeux. Nous n'en faisons mention, que comme d'un trait à ajoûter aux extravagances déja affez nombreufes de l'esprit humain.

PAVIE, (Raimond de) baron de Fourquevaux: V. ce dern. mot.

I. PAVILLON, (Nicolas) fils d'Etienne Pavillon, correcteur de la chambre des Comptes, & petit-fils de Nicolas Pavillon, sçavant avocat au parlement de Paris, naquit en 1597. Vincent de Paul, instituteur des Missions, sous la direction duquel il s'étoit mis, connut ses talens & les employa. Il le mit à la tête des Assemblées de charité & des Conférences des jeunes Eccléstastiques. La réputation de son zèle, de ses vertus & de ses talens pour la chaire, parvint au cardinal de Richelieu, qui l'éleva malgré lui à l'évêché d'Alet. L'ignorance & le vice, deux fléaux également funestes, suite des guerres civiles & de la négligence des pasteurs, régnoient depuis long-tems dans ce

diocèse. Le nouvel évêque travailla avec une ardeur infatigable à l'instruction & à la réforme de son clergé & de son peuple. Il augmenta le nombre des Ecoles pour les filles & pour les garçons; il forma lui-même des maîtres & des maitresses, & leur donna des instructions & des exemples. La vivaciré de son zèle lui fit des ennemis; on porta à la cour les plaintes les plus graves contre Pavillon. Le roi nomma des commissaires, qui, après le plus mur examen, rendirent jumce à l'innocence de l'illustre évêque. Les querelles du Formulaire vinrent encore troubler sa tranquillité: il se déclara contre ceux qui le 🗸 fignoient, & cette démarche prévint Louis XIV contre lui. Ce monarque fut encore plus irrité, lorsque l'évêque d'Alet refusa de se soumettre au droit de Régale. Il mourut dans la disgrace en 1677, âgé de plus de 80 ans. On avoit dit de lui, " qu'il étoit un autre » St Paul en chaire; à l'autel, un » autre Basile; avec les princes, » un autre Ambroise; envers les » pauvres, un autre Nicolas ». Son tombeau fut honoré d'une Epitaphe, qui est un panégyrique. On l'appelle le Pere des Pauvres, le Conseil des gens de bien, la lumiére & le soutien du Clergé, le Défenseur de la discipline, de la vérité & de la liberté Ecclésiastique; un Homme humble au milieu des vertus & des éloges; toujours le même dans des fituations différentes; enfin un Prodige de piété & de sollicitude Pastorale. On a de lui: 1. Rituel à l'usage du Diocèse d'Alet, avec les Instructions & les Rubriques, en françois, à Paris en 1667 & 1670, in-4°. Cet ouvrage, attribué au docteur Arnauld, est un des mieux faits qu'on connoisse en ce genre. Il fut examiné à Rome avec sévérité, & enfin condamné par

le pape Clément IX; le Décret est de 1668. L'évêque d'Alet, malgré ce anathême, continua de faire observer son Rituel dans son diocèse. Il Des Ordonnances & des Statuts Syne daux, 1675, in-12. (Voyez les Mimoires pour servir à la Vie de Nicola Pavillon, Evêque d'Alet, in-12, 1733

II. PAVILLON, (Etienne) ne veu du précédent, né à Paris en 1632; fut membre de l'académie Françoise & de celle des Inscriprions & belles-lettres. Il se distingua d'abord en qualité d'avocatgeneral au parlement de Metz. L'amour du repos, la foiblesse de son tempérament, le retirérent biencôt de la pénible carrière qu'il couroit. Il fe livra, dans un doux loifir, aux charmes de la poësie. Louis XIV lui donna une pension de 2000 liv. Made de Pontchartrain, en lui envoyant le brevet, lui fit dire que ce n'étoit qu'en attendant... Pavillon, alors très-malade, fit répondre à cette dame, " que si elle vouloit lui faire du bien , il falloit qu'elle se dépêchât ». Il mourut en 1705, a 73 ans, avec la réputation d'un homme qui avoit beaucoup de philosophie, sans afficher la philosophie. Il ne voulut jamais se charger de l'éducation d'un jeune prince, qui lui faisoit espérer une brillante fortune.La douceur de ses mœurs & la gaieté de son caractère lui firent beaucoup d'amis. Ses Poèfies ont été recueillies en 1720, in-12, & réimprimées depuis en 2 petits vol. in-12. Quoique la plupart soient négligées, & que quelques-unes se sentent des glaces de la vieillesse, elles ont un naturel & une délicatesse qui flattent. Il a travaille dans le goût de Voiture, mais il a surpassé son modèle. Ses Poësies confistent en Stances; en Lettres, dont la plupart sont mêlées de prose & de vers. Il a fait aussi quelques

Rebles, un Conte, une Idylle; & une Mamorphose d'Iris en Astre, pièce Fun sty le enjoué, mais dont le fond peu noble; plusieurs Elégies; ac. En prose, le Portrait du pur Amour ; les Conseils défintéressés ; L'Are de se taire; &c.

PAVIN, Voy. SAINT-PAVIN.

L PAUL, (Saint) nommé auparavant Saul, de la tribu de Benja-· 🗪, étoit né à Tarse ville de Cilicie, & en cette qualité citoyen Romain. Son pere, qui étoit Pharisen, l'envoya à Jérusalem, où il fut élevé & instruit par Gamaliel dans la science de la loi. Il puisa dans la secte des Pharisiens une haine violente contre le Christianime. Lorsqu'on lapidoit S. Etienæ, il consentit à sa mort, en gardant les habillemens des bourreaux qui lapidoient ce faint martyr. Il ne respiroit alors que le sang & le carnage contre les disciples de L. C. Il obtint des lettres du grandprêtre des Juiss, pour aller à Damas se saisir de tous les Chrétiens, les mener chargés de chaînes à Jérulalem; mais dans le chemin, il fut tout-à-coup frappé d'un éclat de lumière qui le renversa. Il entendit 🖎 même tems une voix qui lui dît : SAUL, SAUE, pourquoi me persécutezvous? --Qui êtes-vous, Seigneur? tépondit-il. = Je suis Iksus que vous persécutez. -- Paul en tremblant s'écria: Seigneur, que voulez-vous que je fasse? = Jėsus lui dit de se lever. & d'aller à Damas où il lui feroit connoître ses volontés. Il fut baptile à Damas par Ananie, & prêcha aussinôt l'Evangile avec zèle en Arabie, à Jérusalem, à Césarée & à Tarfe, d'où S. Barnabé le mena à Antioche. Ils y instruisirent un si grand nombre de personnes, l'an 38 de J. C., que ce fut alors que le l'observation des cérémonies léganom de Chrétiens fut donné, pour les. Les Apôtres s'étant assemblés la première fois, aux disciples de pour en délibérer, arrêtérent, d'ani

J. C. De-là il fut envoyé à Jérusalem, pour y porter les aumônes des Chrétiens d'Antioche. S. Barnabé l'accompagna dans ce voyage. Après avoir rempli leur commisfion, ils revinrent à Antioche. Ils allérent ensuite dans l'isse de Chypre, l'an 43, puis à Paphos, où ils convertirent le proconsul Sergius-Paulus: (Voyez ce mot.) On croit que ce fut du nom de ce magistrat, que l'Apôtre des Gentils prit le nom de Pauz, pour lequel il changea son nom primitif de Saul. De l'isle de Chypre ils passérent à . Antioche de Pisidie, & d'Antioche à Icone. Ils convertirent plusieurs Juifs & Gentils; mais ayant encore couru risque d'être lapidés par les Juiss incrédules, ils allérent à Lystres. Ce fut-là que l'Apôtre guérit un homme perclus dès sa naissance, nommé Enée. Ce miracle les fix prendre pour des Dieux; le peuple vouloit leur sacrifier. Ils avoient bien de la peine à réprimer les mouvemens de leur idolâtre reconnoissance, lorsque quelques Juifs, venus d'Icone & d'Antioche de Pisidie, changérent les dispositions de la populace, qui se jetta fur Paul, l'accabla de pierres, & l'ayant traîné hors de la ville, l'y laissa pour mort. Il revint néanmoins dans la ville, d'où il fortit le lendemain pour aller à Derbe avec Barnabé. Ils repassérent par Lystres, Icone, Antioche de Pisidie, vinrent à Pamphylie, & ayant annoncé la parole de Dieu à Perge, ils. passérent à Attalie, où ils s'embarquérent pour Antioche de Syrie. d'où ils étoient partis l'année précédente. Les fidèles de cette ville . les députérent à Jérusalem vers les. Apôtres, pour les consulter sur-

près le sentiment de Paul qui prévalut sur celui de Pierre, que l'on n'imposeroit point aux Gentils le joug de la loi; mais qu'on les obligeroit seulement à éviter l'idolâtrie, la fornication, & l'usage des chairs étouffées & du sang. Paul & Barnabé revintent avec cette décision, dont ils firent part à l'Eglise d'Antioche, Paul ayant proposé à Barnabé de parcourir enfemble les villes où ils avoient prêché l'Evangile, ils se séparérent à l'occasion de Marc, que Barnabé vouloit emmener avec eux. Paul prit Sylas avec lui, & parcourut la Syrie, la Cilicie, la Lycaonie, la Phrygie, la Galatie. la Macédoine, &c. Il convertit à Athènes Denys l'Aréopagite. Etant retourné à Jérusalem, l'an 58 de J. C., il y fut arrêté par le tribun Lysias, & conduit à Felix gouverneur de la Judée, qui le retint pendant 2 ans prisonnier à Césarée. Festus, son successeur, ayant fait paroître Paul devant son tribunal, & ne le trouvant coupable d'aucun crime, lui proposa d'aller à Jérusalem pour y être jugé. Mais Paul, averti que les Juiss vouloient le tuer en chemin, en appella à César, & il sut arrêté qu'on l'enverroit à Rome. Quelques jours après il parut devant Agrippa & la reine son épouse, qu'il convainquit de son innocence. Il partit pour Rome, & aborda dans l'isle de Malte, dont les habitans le reçurent humainement. L'Apôtre paffa 3 mois dans cette isle; il guérit le pere de Publius, le premier du lieu, & fit plusieurs autres miracles. Arrivé à Rome, il eut permission de demeurer où il voudroit avec le foldat qui le gardoit. Il passa 2 ans entiers à Rome, occupé à prêcher le royaume de Dieu & la religion de J. C., sans que personne l'en empêchât. Il con-

vertit plusieurs personnes, jusqu dans la cour même de l'empere Enfin après 2 ans de captivité, fut mis en liberté, sans que l' sçache comment il fut déchargé l'accufation que les Juits avoi intentée contre lui. Il parcou alors l'Italie, d'où il écrivit l'Epi aux Hébreux. Il repassa en Ass alla à Ephèse, où il laissa Timot en Crète, & où il établit Tite. Il ensuite quelque séjour à Nicopoli revint à Troade, passa par Ephés puis par Mîlet, & enfin il se tran porta à Rome, où il fut de nouve mis en prison. Ce grand Apôth confomma fon martyre le 29 Jui de l'an 66 de J. C. Il eut la tê tranchée par l'ordre de Néron, a lieu nommé les Eaux Salviennes, 🚾 fut enterré sur le chemin d'Ostie, On bâtit fur fon tombeau une magnifique Eglise, qui subsiste encore aujourdhui. Nous avons de S. Paul XIV Epitres, qui portent son nom, A l'exception de l'Epître aux Hébreux, elles ne sont pas rangées dans le Nouveau-Testament selon l'ordre des tems; on a eu égard à la dignité de ceux à qui elles sont écrites, & à l'importance des matiéres dont elles traitent. Ces Epitres font: I. L'Epitre aux Romains écrite de Corinthe, vers l'an 57 de J. C. II. La 1<sup>re</sup> & la 11<sup>e</sup> Epúres aux Corinthiens, écrites d'Ephèle, vers l'an 57. III. L'Epitre aux Galates, écrite à la fin de l'an 56. IV. L'Epitre aux Ephéfiens, écrite de Rome pendant sa prison. V. L'Epître aux Philippiens, écrite vers l'an 62. VI. L'Epitre aux Colossiens, la même année. VII. La 11 Epitre aux Theffaloniciens, qui est la plus ancienne, sut écrite l'an 52. VIII. La 11º Epitre aux mêmes, écrite quelque tems après. IX. La 1re à Timothée, l'an 58. X. La 11'au même, écrite de Rome pendant sa

mion XI. Celle à Tice, l'an 63. XIL L'Epitre à Philemon, écrite de Rome l'an 61. XIII. Enfin l'Epitre aux Hébreux. On lui a attribué plujeurs ouvrages apocryphes; comeles prétendues Lettres à Senèque; me aux Laodiciens, les Actes de Thècle, dont un prêtre d'Asie sus mavaincu d'être le fabricateur; une mocalypse & un Evangile, condamnés dans le concile de Rome sous Gelase. Ce qui nous reste de ce saint Apôtre, sussit pour le faire considérer comme un prodige de grace & de sainteré, & comme le maître de toute PEglise. St Augustin le regarde comme celui de tous les Apôtres qui a écrit avec le plus d'étendue, de profondeur & de lumiére.

II. PAUL, (St) premier Hermite, naquit dans la Thébaide de parens riches. Il perdit son pere & sa mere dès l'âge de 15 ans, & se trouva maître d'un bien confidérable. Il en fit deux emplois également utiles : il soulagea les pauvres, & se sit instruire dans les sciences. Le feu de la persécution s'étant allumé sous Dèce, en 250, il se retira dans une maison de campagne. Son beau-frere, avide de son bien, ayant voulu le dénoncer pour en jouir plutôt, Paul s'enfonça dans les déserts de la Thébaïde. Une caverne, habitée aurrefois pardes faux monnoyeurs, lui servit de retraite. Cette soliande, à laq. il s'étoit d'abord condamné par nécessité, ne tarda pas de lui plaire. Il y passa le reste de fa vie, inconnu au reste des hommes, & ne vivant que des fruits d'un palmier, dont les feuilles servoient à le couvrir. Dieu le découvrit à St Antoine, quelque tems heur d'entretenir. Le saint solitaire ticles, Paul n'exécuta que celui

lui apprit qu'il touchoit à fon dernier moment & lui demanda lo manteau de St Athanase. Antoine l'alla chercher; mais au retour il ne trouva plus que le cadavre de Paul. Ce Saint expira en 341, à 114 ans, après avoir donné naissance à la vie hérémitique. On dit qu'après qu'il se fut nourri des dattes d'un palmier jusqu'à l'âge de 53 ans, un corbeau lui apporta tous les jours du pain miraculeusement, & qu'après sa mort deux lions firent la fosse dans laquelle St Antoine l'enterra; mais plusieurs critiques révoquent en doute ces faits.

III. PAUL I, (St) fuccéda au pape Etienne II, son frere, en 757. Il donna avis de son élection à Pepin, lui promettant amitié & fidélité jusqu'à l'effusion de son sang. Ce prince lui prêta des secours, pour le défendre contre les vexations de Didier, roi des Lombards. Paul fonda diverses Eglises, & après avoir gouverné avec sagesse & avec prudence, il mourut en 767. On a de lui 22 Lettres dans le Recueil de Greiser. Elles prouvent que ce pontife n'étoit pas aussi éclairé que pieux.

IV. PAUL II, (Pierre Barbo,) noble Vénitien, neveu du pape Eugène IV, qui l'honora du chapeau de cardinal en 1440, monta fur la chaire de S. Pierre après Pie II, en 1464. On fit jurer au nouveau pape d'observer plusieurs loix que les cardinaux avoient faites dans le conclave. Elles regardoient la continuation de la guerre contre les Turcs, le rétablissement de l'ancienne discipline. de la cour Romaine, la convoca-Want sa mort. Cet anachorète alla tion d'un Concile Général dans 8 le chercher, & vint jusqu'à la ans, & la fixation du nombre des grotte de Paul, qu'il eut le bon- cardinaux à 44. De tous ces ar-

qui regardoit la guerre contre les Infidèles. Cependant, pour se concilier les cardinaux, il leur accorda le privilége de porter l'habit de pourpre, le bonnet de soie rouge, & une mître de soie, semblable à celle que les souverains pontifes avoient seuls droit de por-.ter. Il excommunia enfuite Podiebrad, roi de Bohême, qui persécutoit ouvertement les Catholiques de ses états. Cet anathême fut Luivi d'une Croisade qu'il fit prêcher contre ce prince; mais elle ne produifit aucun effet remarquable. Les feigneurs d'Italie, divisés entr'eux, exerçoient des vexations horribles: Paul II travailla à les réunir, & eut le bonheur d'y réussir. Ce pontife mourut en 1471, à 54 ans, d'un excès de melon. On a de lui des Lettres & des Ordonnances; & on lui attribue un Traité des Règles de la Chancellerie.Le card. Quirini a donné sa Vie, Rome. 1740, in-4°. C'étoit un pape qui aimoit la pompe & la magnificence extérieure. Il étoit bel homme & ne l'ignoroit pas. A fon exaltation il prit le nom de Formose, qui fignifie Beau; mais il sentit le ridicule qu'il se donneroit par cette vanité, & il prit celui de Paul. Jamais on n'a pleuré avec autant

de facilité que ce pontife. Il tâ-

choit d'obtenir par ses larmes, ce

qu'il ne pouvoit persuader par ses raisons. C'est lui qui réduisit le

Jubilé à 25 ans, par une Bulle

du 19 Avril 1470. Il n'aimoit pas

les gens-de-lettres, & il supprima

le collége des Abbréviateurs, com-

posé des plus beaux - esprits de

Rome. Platine, l'un de ces abbré-

viateurs, ne le ménage pas; mais

comme il avoit été dépouillé de

ses biens & mis 2 fois en prison

par ordre de ce pape, il ne faut

pas toujours compter sur ce qu'il

en dit. On ne peut pas cependans fe dissimuler sa mollesse, son avairice & sa mauvaise soi.

V. PAUL III, (Alexandre Fan nèse, ) Romain, évêque d'Ostie, doyen du facré collège, fur mi fur la chaire de S. Pierre, d'un voix unanime, après Clémenz VII, le 13 Octobre 1534. Le comment cement de son pontificat fut marqué par l'indication d'un Concile à général à Mantoue, qu'il transféra. ensuite à Trente, où la 1" session se tint le 13 Décembre 1545. II fit avec l'empereur. & les **Véni**tiens une Ligue contre les Turcs,. qui échoua. Il engagea, en 1538, le roi François I & Charles - Quint de se trouver à Nice, où ils firent une trève de dix ans, qui fut rompue par l'ambition de l'empereur. Son zèle étoit ardent & s'étendoit à tout. Il établit l'Inquisition. approuva la société des Jésuites. condamna l'*Interim* de *Charles*-Quint, & se conduisit avec beaucoup de rigueur envers Henri VIII, roi d'Angleterre : rigueur qui enleva, dit-on, cette isle florissante à l'Eglise Romaine. Ce pontife avoit eu, avant que d'embrasser l'état ecclésiastique, une fille qui épousa Bosio Sforce; & un fils, nommé Pierre-Louis Farnèse, qu'il fit duc de Parme & de Plaisance, en retranchant du Patrimoine de St Pierre ces deux villes. Ce fils ingrat répondit mal auxfoins de fon pere; il gouverna en tyran. Ses sujets se révoltérent & lui ôtérent la vie. Le petit-fils de Paul III ne se comporta pas mieux que son pere; & les chagrins qu'il fit naitre dans le cœur du pontife, le mirent au tombeau, en 1549, à 82 ans. Près d'expirer, il s'écria, pénétré de douleur d'avoir souillé son ame pour des ingrats : Si mei non fuissent dominati, &c. Paul III

Amoit les lettres & la poésie, & récompensoit ceux qui les cultivoient. Il nous reste de lui quelques Lettres de littérature à Sa-Vole & à Erasme. Il avoit composé des remarques sur plusieurs Epitres de Cicéron.

VI. PAUL IV, (Jean - Pierre Caraffe,) doyen des cardinaux & archevêque de Théate, autrement Chieti, dans le royaume de Naples, obtint la tiare après Marcel 11, en 1555, à 80 ans. Il montra, des le commencement de son pontificat, une vigueur qu'on n'attendoit pas de son grand age. Il menaça des foudres ecclésiastiques l'empereur Charles-Quint, qui ne s'opposoit pas avec affez de zèle aux Luthériens; & se ligua avec la France, pour faire la conquête du royaume de Naples sur la maisond'Autriche. Ferdinand ayant accepté l'empire sans consulter le saint-siège, Paul IV qui, en qualité de pape, croyoit que les couronnes dépendoient de son autorité, le trouva fort mauvais. Il renvoya injurieusement l'ambassadeur de ce prince, qui, outré de cette dureté, ne se rendit point à Rome pour se faire couronner; exemple que tous ses successeurs ont imité. Ce pontife inflexible ne se conduisit pas avec plus de Prudence à l'égard d'Elizabeth, reine d'Angleterre, qui lui envoya un ambassadeur. Il se plaignit avec hauteur de ce qu'elle montoit, sans le consentement de la cour de Rome, sur un trône qui étoit un des fiefs du faint-siège, &, qui d'ailleurs n'appartenoit pas à une Bâtarde. Il lui déclara en même tems Me le seul parti qu'elle éût à Prendre, étoit de renoncer à toutes ses prétentions, pour s'en rap-Porter à ce qu'il en ordonneroit. Elizabeth, trop haute de son côté

pour se soumettre à cette humiliation, rappella son ambassadeur, & rompit entiérement avec la cour Romaine. Paul IV, odieux au dehors, n'étoit pas plus aimé audedans. Il fulmina, en 1559, une Bulle terrible contre les hérétiques, par laquelle il déclara tous ceux qui faisoient prosession publique d'hérésie, prélats, princes, rois, empereurs, déchus de leurs bénéfices, dignités, royaumes & empires, qu'il livroit en proie aux princes Catholiques. Le dernier supplice lui paroissoit le principal remède contre l'erreur. Ce pontife érigea ensuite divers évêches en arthevêchés, & créa de nouveaux évêchés pour être leurs suffragans. Enfin, après avoir rendu à l'Eglise quelques services qui furent affoiblis par la mal-adresse qu'il eut de lui susciter de nouveaux ennemis, il mourut le 18 Août 1559, à 89 ans. Il s'étoit rendu recommandable par son zèle. sa charité & la régularité de sa vie; mais il n'en fut pas plus aimé. Le peuple de Rome ne pouvoit lui pardonner d'avoir fait construire une nouvelle prison de l'Inquisition. Elle fut abbatue, dès qu'on eut appris sa mort, & on en fit fortir tous les prisonniers. Sastatue fut insultée par la populace, qui la brisa, en jetta la tête dans le Tibre, & brûla la maison de l'Inquisiteur qu'il avoit créé. On a de lui divers écrits : I. De Symbolo.II. De emendanda Ecclefia. III. La Règle des Théatins, dont il fut l'instituteur avec St Gaëtan, & qui tirérent leur nom de son évêché de Théate.

VII. PAUL V, (Camille Borghefe,) Romain, originaire de Sienne, fut d'abord clerc de la chambre, & ensuite nonce en Espagne sous Clément VIII, qui lui accorda le cha350

peau de cardinal. Il monta sur le trône pontifical en 1605, après Léon XI. L'ancienne querelle de la Jurisdiction séculière & de l'ecclesiastique, qui avoit fait verser autrefois tant de sang, renaquit sous ce pontife. Le sénat de Venise avoit désendu par deux Décrets: I. Les nouvelles fondations de monastéres, faites sans son concours: II. L'aliénation des biensfonds, soit ecclésiastiques, soit séculiers. Le 1er décret fut donné en 1603, & le 2º en 1605. Le sénat fit arrêter vers le même tems un chanoine & un abbé, accusés de rapines & de meurtres, & èn attribua la connoissance à la Justice séculiére. C'en étoit plus qu'il n'en falloit pour choquer la cour de Rome. Clément VIII avoit cru dissimuler; mais Paul V, qui venoit de faire plier les Génois dans une pareille occasion, se flatta que les Vénitiens seroient aussi souples; il se trompa. Le fénat soutint qu'il ne tenoit que de Dieu le pouvoir de faire des loix. Il refusa de révoquer ses décrets, & de remettre les eccléfiastiquesprisonniers entre les mains du nonce, comme le pape, le demandoit. Paul V, irrité, excommunie le doge & le fénat. & met tout l'état en interdit, si on ne lui fait satisfaction dans 24 jours. Le sénat ne fit que protester contre ce monitoire, & en défendit la publication dans toute l'étendue de ses états. Une foule d'écrits, lancés de part & d'autre, annonçoient l'animosité des deux partis. Les Capucins, les Théatins & les Jésuites furent les seuls qui observérent l'interdit. Le sénat les fit tous embarquer pour Rome, & les Jésuites furent bannis à perpétuité. Cependant Paul V se pré- sait est demeuré jusqu'à présent paroit à soutenir les armes spiri- saus autre preuve, que le projet de

voit des troupes contre les Ve nitiens; mais il s'apperçut bier tôt qu'il ne pourroit pas fort de cette affaire aussi aisément qu' s'y étoit engage. La cause de Vénitiens paroissoit la cause con mune de tous les princes. Il en recours à Henri IV, qui eut tou l'honneur de cet accommodement Ses ambassadeurs à Rome & à Ve nise entamérent la négociation, & le cardinal de Joyeuse la terms. na en 1607. On convint que ce cardinal déclareroit à son entrée dans le fénat, que les censures étoient levées, ou qu'il les levoit; & qu'en même tems le doge lui remettroit la révocation de la protestation. On accorda le rétablissement des religieux bannis, excepté celui des Jésuites. Enfin les Venitiens promirent d'envoyer à Rome un ambassadeur extraordinaire, pour remercier le pape de leur avoir rendu ses bonnes-graces; mais ils ne voulurent pas qu'on parlat d'absolution. Paul V ne pensa plus qu'à terminer un autre différend, non moins vif que celui qu'occasionnérent les foudres, lancés contre Venise. Nous voulons parler des Congrégations de Auxiliis. Le Pape fit dire aux Disputans & aux Consultans, que les congrégations étant finies, il publieroit sa Décision quand il le jugeroit à propos, & que cependant il faisoit désense aux parties belligérantes de se censurer mutuellement. Cette Décision, si longtems attendue dans toute l'Europe, n'a jamais paru. Quelques auteurs ont avancé que Paul V avoit. dressé contre la doctrine de Molina. une Bulle, à laquelle il n'a manqué que d'être promulguée; mais ce tuelles par les temporelles. Il le- cette Bulle, qui se trouve à la fin

de l'Histoire des Congrégations de Mailiis. On pressa Paul V, non bins vainement, de faire un arde de Foi de l'Immaculée Concepin de la See Vierge. Il se contenta de défendre d'enseigner le contrairen public, pour ne pas choquer les Dominicains, qui prétendoient alors qu'elle avoit été conçue, comme les autres créatures, dans le péché originel. Paul V s'appliof the ensuite à embellir Rome, & à y rassembler les plus beaux ouvrages de peinture & de sculpture. Cette ville lui doit ses plus belles Fontaines, fur-tout celle qui fait jaillir l'eau d'un vase antique tiré des Thermes de Vespafien, & celle qu'on appella l'Acqua Paola, ancien ouvrage d'Auguste, que Paul V rétablit. Il y sit conduire l'eau par un Aqueduc de 35000 pas, à l'exemple de Sixte-Quint. Il eut la gloire d'achever le Palais de Monte-Cavallo, & cette gloire fut d'autant plus flatteuse, que son pontificat sut honoré de plusieurs illustres ambassades. Un roi du Japon, celui de Congo & quelques autres princes des Indes lui envoyérent des ambassadeurs. Ce pontife eut soin de leur donner des missionnaires, & de fonder des évêchés dans ces pays nouvellement conquis à la foi. Il témoigna la même bonté aux Maronites & aux autres Chrétiens Orientaux. Il envoya des légats à divers princes orthodoxes, soit pour leur témoigner son estime, foit pour les confirmer dans leur zèle pour la Religion. Ce pontife termina sa carriére en 1621, à 69 ans, après avoir confirmé l'Oratoire de France, les Ursulines, l'ordre

brilloit plus par sa piété & son savoir que par sa politique. On a remarqué qu'il ne passa aucun jour de son pontificat sans célébrer la Messe. Il ordonna à tous les religieux d'avoir, dans leurs études. des professeurs réguliers pour le latin, le grec, l'hébreu & l'arabe. s'il s'en trouvoit parmi eux d'affez habiles; ou du moins de séculiers. jusqu'à ce qu'il y eût des religieux affez fçavans pour instruire leurs confréres. Il étoit bien difficile qu'un pareil décret eût son exécution, & il ne l'a point eue en effet.

VIII. PAUL DE SAMOSATHE, ainfi appellé, parce qu'il étoit de la ville de Samofathe für l'Euphrate , fut nommé patriarche d'Antioche, l'an 260 de J. C. Zénobie régnoit alors en Syrie, & sa cour rassembloit tous les hommes célèbres par leurs talens & par leurs lumiéres. Elle y appella *Paul* de Samosathe, admira son éloquence, & voulut s'entretenir avec lui sur les dogmes du Christianisme. Cette princesse préséroit la religion Juive à toutes les religions, & elle ne pouvoit croire les Mystéres de la religion Chrétienne. Pour affoiblir cette répugnance, Paul tacha de réduire les Mystéres à des notions fimples & intelligibles. Il dît à Zénobie, que les trois Personnes de la Trinité n'étoient point trois Dieux, mais trois attributs fous lesquels la Divinité s'était manifestée aux hommes; que Jesus-Christ n'étoit point un Dieu, mais un homme auquel la Sagesse s'étoit communiquée extraordinairement , & qu'elle n'avoit jamais abandonné... Paul de Samosathe ne regarda d'abord ce de la Charité & quelques autres Inf- changement dans la doctine de tituts. Paul V, hardi dans ses pré- l'Eglise, que comme une condestentions, mais borné dans ses vues, cendance propre à faire cesser les

préjugés de Zénobie. Mais lorsque les fidèles lui reprochérent cette prévarication, il s'efforça de la justifier, en soutenant qu'en effet J. C. n'étoit pas Dieu, & qu'il n'y avoit en Dieu qu'une personne. Les erreurs de Paul allarmérent le zèle des évêques ; ils s'assemblérent à Antioche, & l'adroit fectaire leur protesta qu'il n'avoit point enseigné les erreurs qu'on lui imputoit. On le crut, & les évêques se retirérent; mais Paul persevera dans son erreur, & elle le répandit. Les prélats d'Orient s'étant assemblés de nouveau à Antroche, en 270, il fut convaincu de nier la Divinité de J. C., déposé & excommunié. Ses rêveries se dissipérent peu-à-peu. Il ne fut Chef que d'une sette obscure. dont on ne voyoit pas les moindres restes au milieu du v° siécle, & que la plupart ne connoissoient pas même de nom; tandis que l'Arianisme, dont on fit tine affaire d'état, remplissoit, dans le nécle suivant, l'empire de troubles & de désordres. Paul refusant de souscrire à la décision du concile qui l'avoit condamné comme un hérétique, & déposé comme chargé de plusieurs crimes, demeuroit toujours à Antioche, & ne vouloit point quitter sa maison qui appartenoit à l'Eglise. Les Chrétiens s'en plaignirent à l'empereur Aurelien, qui ordonna que la maison fût adjugée à ceux qui seroient unis aux évêques de Rome; tant il étoit notoire, même aux Paiens, que l'union de l'Eglile de Rome étoit la marque des vrais Chrétiens. Les disciples de Paul furent nommés Paulianistes.

IX. PAUL DE TYR, professeur de rhétorique l'an 120 de J.C., sut député par ses concitoyens vers Adrien. Cet empereur, touché de son éloquence, lui accorda le ti tre de métropole pour la ville de Tyr. Il a laissé quelques Ecrits es grec sur son art, qui sont judicieux

X. PAUL, (Julius Paulus) jurisconsulte célèbre qui florissois vers l'an 193 de J. C., sut conseil ler-d'état avec Ulpien & Papinien. Les Padouans, voulant honorer le sameux médecin Apon, sirens choix de Julius Paulus avec Tite-Live pour accompagner le buste de seur concitoyen sur la porte du sénat: ce qui suppose une grande estime pour ce jurisconsulte. On a de sui quesques ouvrages de Droit, entr'autres les Recepte Sententie, dont Sichard a donné une bonne édition.

XI. PAUL LE SILENTIAIRE, auteur Grec du VI fiécle, à qui nous devons une Histoire curieuse en vers de l'Eglise de Ste Sophie. On la trouve dans l'Histoire Byzantine, avec la traduction & les notes de du Cange, Paris 1670, in-s.

XII. PAUL EGINETTE, médecin du VII° siècle, sut ainsi nommé parce qu'il étoit natif de l'Isle d'Egine, aujourd'hui Engia. Il laissa un Abrégé des Œuvres de Galien, & plusieurs autres ouvrages en grec, qui renferment des choses curieuses & intéressantes. Son Traité De re medica sut imprimé à Bâle en 1551, in-s.; & ses autres écrits le surent en grec à Venise 1528, in-sol. & en latin 1538, in-4°. Les modernes y ont beaucoup puisé.

XIII. PAUL, diacre de Mérida dans l'Estramadure, florissoit aux premières années du VII siècle. On a de lui une Histoire des Peres d'Espagne, dont la meilleure édit. est celle d'Anvers en 1635 in-4°.

XIV. PAUL, diacre d'Áquilée, illustre par sa piété & ses lumiéres, florissoit dans le 1xe siècle.

Mats secrétaire de Didier, dernier des Lombards, & mourut moine du Mont-Cassin. On a de mi une Histoire des Lombards en 6 mi une Histoire des Lombards en 6 mi une Histoire des Lombards en 6 moissance de ce peuple. On la connoissance de ce peuple. On la connoissance de ce peuple. On la connoissance de Rome, & à la suite de l'Entrope de Rome, 1471 in sol. On lui attribue aussi l'Hymne de St Jean: Ut queant laxis, &c. Il connoissance de son nom de famille.

AV. PAUL, (Marc) on MARCO PAULO, célèbre voyageur Vénitien, vers la fin du XIII fiécle. Entraîné par le desir de s'instruire des mœurs des autres peuples, il entreprit divers voyages & parvint jusqu'à l'empire de la Chine; à son retour, il en publia la Relation sous ce titre: De Regionibus Orientalibus Libri tres. Cet ouvrage, curieux & intéressant pour des siécles obscurs, parut à Cologne, en 1671 in-4°; & sut traduit en franç. dans un Recueil de Voyages, à la Haye 1735, 2 vol. in-4°.

XVI. PAUL DE SANCTA MA-**RIA**, on DE BURGOS, sçavant Juif, natif de cette ville, fut détrompé de ses erreurs en lisant la Somme de S. Thomas. Il embrassa la religion Chrécienne, & entra dans l'état ecclésiastique après la mort. de sa femme. Son mérite lui protura des places importantes & des bénéfices considérables. Il fut précepteur de Jean II roi de Castille, puis archidiacre de Trévigno, évêque de Carthagène, & enfin évêque de Burgos. On dit qu'il mourut patriarche d'Aquilée, en 1435, à 82 ans; après avoir défendu la religion par ses écrits. Les principaux sont : I. Des Additions aux Postilles de Nicolas de Lyra. II. Un Traité intitulé: Scruunium Scripturarum, Mantoue 1474,

in-f. & d'autres sçavans ouvrages. Ses trois fils surent baptisés avec lui, & se rendirent recommandables par leur mérite. Le 1°, Alphon-se, évêque de Burgos, composa un Abrégé de l'Histoire d'Espagne, qu'on trouve dans l'Hispania illustrata, 4 vol. in-fol.; le 2°, Gonsalve, sur évêque de Placentia; & le 3°, Alvarès, publia l'Histoire de Jean II, roi de Castille.

PAUL-EMILE, Voyez EMILE, n° 1. & 11.

PAUL, (S. Vincent de) Voyez VINCENT, n° v.

PAUL DE VENISE, Voy. SARPI. PAUL-JOVE, Voy. Jove.

PAULA, (Julia Cornelia) première femme de l'empereur Heliogabale, étoit fille de Julius Paulus préset du prétoire, d'une des plus. anciennes maisons de Rome. He*liogabale* en étoit éperduement amoureux lorsqu'il l'épousa; mais bientôt après il se dégoûta d'elle, & la chassa du palais. Paula, dépouillée du titre d'Auguste & des honneurs qui l'accompagnoient, rentra paisiblement dans le cours d'une vi rdinaire, comme si elle fe fût éveillée après un beau songe. Elle avoit des vertus, embellies par la beauté & les agrémens. On croit qu'elle avoit eu un premier époux & des enfans; puisqu'*Heliogabale* dit qu'il se marioit avec elle pour être bientôt pere, lui que ses débauches avoient presque rayé du rang des hommes.

PAULE, (Ste) dame Romaine, descendoit par samere des Scipions & des Gracques. Elle en eut les grandes qualités, qu'elle releva par toutes les vertus du Christianisme. Devenue veuve, elle quitta toutes les pompes & les délices de Rome, pour se rensermer dans le monastère de Bethléem. Elle y

354 PAU

mena une vie pénitente, sous la conduite de St Jérôme, & sit bâtir des monastères & des maisons d'hospitalité. Elle apprit l'Hébreu, pour mieux entendre l'Ecriture-sainte dont elle faisoit sa consolation. Cette illustre Sainte termina sa carrière en 407, à 58 ans. St Jérôme a écrit sa Vie.

PAULE, (St François de) Voyez FRANÇOIS, n° 1X.

I. PAULET, fils d'un gentilhomme Suédois établi à Foligni,
prit l'habit de St François en 1323,
à 14 ans. Il ne voulut être que
frere lai, afin de pratiquer mieux
l'humilité. Gémissant sur l'inobfervance de la règle, il entreprit
une résorme, qu'il appella de
l'Observance. Plusieurs religieux
se rangérent sous sa bannière, &
les Observantins occupoient déja un
grand nombre de couvens, lorsque leur instituteur mourut saintement en 1390.

II. PAULET, (Guillaume) d'une noble & ancienne famille du comté de Sommerset, sut fait trésorier de la maison de coi d'Angleterre, Henri VIII, & Tut élevé à la dignité de baron du royaume. Il eut divers autres emplois importans fous Edouard VI, & fut confirmé dans la charge de grandtrésorier du royaume par la reine Marie, & par la reine Elizabeth. Il mourut la 13° année du règne de cette derniére princesse, à 97 ans, comptant 103 personnes descendues de lui. On lui demanda un jour comment il avoit fait pour se maintenir sous 4 règnes différens, parmi tant de troubles & de résolutions dans l'Etat & dans l'Eglise? Il répondit : J'ai été un Saule & non pas un Chêne. Ses principales qualités furent l'amour des lettres, l'intégrité & la probité.

PAULI; (Grégoire ) minist de Cracovie vers l'an 1560 & 156 étoit infecté de l'erreur des no veaux Ariens. Il fut un des pr miers qui la répandirent dans Pologne. Il eut même l'effront rie de faire peindre un grand Te ple, dont Luther abattoit le tod dont Calvin démolissoit les mura les, & dont lui-même sappoit fondemens en combattant le My tére de la Trinité. Aussi disoithautement, que Dieu n'avoit re vélé que peu de choses à *Luther* qu'il, en avoit plus dit à Z*uingle* & plus encore à Calvin; que lus même en avoit appris davantage & qu'il espéroit qu'il en viendro d'autres, qui auroient encore de plus parfaites connoissances de tout... Voy. PAULLI.

I. PAULIN, (St) né à Bordeaux! vers 353, d'une famille illustre par la dignité confulaire, fut conduit dans ses études par le célèbre Ausone. Ses talens, ses richesses & ses vertus l'élevérent aux plus hautes dignités de l'empire. Il fut honore du confulat l'an 378, & épousa peu de tems après Therasie, fille illustre d'Espagne , qui lui apporta de grands biens. Au milieu des richesses, des honneurs & de la gloire, *Paulin* reconnut le néant du monde. De concert avec sa femme, ils allérent chercher une retraite en Espagne, où il avoir des terres. Après y avoir demeuré 4 ans, ils se dépouillérent en faveur des pauvres & des Eglises, & vécurent dans la continence. Le peuple & le clergé de Barcelone, touchés des grands exemples de vertu & de mortification que leur donna Paulin, le firent ordonner prêtre en 393. Le saint solitaire, trop connu & trop admiré en Espagne, passa en Italie, & se fixa à Nole en Campanie, où

Hit de sa maison une communaute moines. Le peuple de cette ville le tira bientôt de son monasre, pour le placer sur le siége piscopal. Les commencemens de on épiscopat furent troublés par s incursions des Goths, qui sirent la ville de Nole. Ce sut tant ses malheurs publics que sa charité éclata le plus; il soulagea les indigens, racheta les captifs, tosfola les malheureux, encouragea les foibles, anima les forts. Après avoir donné des exemples d'humanité & de grandeur d'ame, il jouit affez paisiblement de son évêché jusqu'à sa mort, arrivée en en 431, à 74 ans. On lit dans les Dialogues de St Grégoire, qu'il se mit dans les fers en Afrique pour délivrer le fils d'une veuve, qui avoit été pris par les Vandales; mais cette fable ne s'accorde nullement avec les circonstances du tems & de la vie de St Paulin. Nous avons de ce Saint plufieurs ouvrages en vers & en prose, dans la Bibliothèque des PP. La plus ample édition est celle de Vérone, 1736, in-fol. par le marquis Maffei. La plus estimée est celle de le Brun Desmarettes, 1685, 2 tom. en 1 vol. in-4°. On y trouve: I. 50 Lettres trad. en françois 1724, in-8°. que St Augustin ne fe lassoit point de lire. II. Un Discours fur l'aumône. III. Histoire du martyre de St Geniès. VI. Plusieurs Pièces de Poësse. Le style de St Paulin est fleuri, quoiqu'il ne soit pas toujours correct. Il y a de la vivacité dans les pensées, & de la nobleffe dans les comparaisons. Il ecrit tour-à-tour avec onction & wec agrement, & on peut le mettre au rang des Peres de l'Eglise qui méritent le plus d'être lus. Voyez sa Vie in-4°, par D. Gervaise.

II. PAULIN, évêque de Trèves, mort en exil dans la Phrygie l'an 359, fut le défenseur de la doctrine & de la personne de S. Athanase. Ses vertus & les persécutions qu'il essuya à ce sujet, déterminérent les Orthodoxes à le regarder comme un Saint. Les Ariens, assemblés à Arles en concile, le condamnérent. On en trouve les Asses dans la Collection Royale & dans celle du P. Labbe.

111. PAULIN, (Saint) né en Autriche, fut élevé au patriarchat d'Aquilée, vers l'an 777, par Charlemagne, qui vouloit récompenser ses connoissances en littérature. Il parut avec éclat au concile de Francfort, tenu en 794 contre Elipand de Tôlède & Felix d'Urgel. Le sçavant archevêque réfuta ce dernier par ordre de Charlemagne, auquel il dédia fon ouvrage. Il mourut en 804, aimé & estimé. Madresius, prêtre de l'Oratoire d'Italie, a publië en 1737, à Venise, une édition complette des Ouvrages de ce Saint, avec des notes & des corrections. Les principaux font : I. Le Traité de la Trinité contre Felix d'Urgel, connu sous le nom de Sacro-Syllabus. II. Un livre d'Instructions salutaires, attribué long-tems à S. Augustin. La plus ample édition de ses Œuvres est celle de Venise, 1737.

IV. PAULIN, (Louis) acteur de la comédie Françoise, mort en 1770, âgé d'environ 54 ans, étoit fils d'un maçon de Paris. Il excelloit dans le rôle de Paysan. Il jouoit aussi dans le tragique; une voix forte, & des grands sourcils noirs, furent en partie ce qui lui sit donner le rôle des Tyrans. Quoiqu'il ne sût pas du premier mérite, il étoit agréable au public. Honnêtehomme & bon citoyen, d'une so-

ciété paisible, égale & douce, Paulin vécut garçon & aimé de tous ses égaux.

I. PAULINE, dame Romaine, également illustre par les avantages de la naissance & de la figure, épousa Saturnin, gouverneur de Syrie, dans le premier siècle. Un jeune-homme, bien mal nommé Mundus, conçut pour elle une violente passion, à laquelle il ne put jamais la faire répondre, Pour satisfaire ses desirs, il corrompit un des prêtres de la Déesse Isis, qui fit dire à Pauline que le Dieu Anubis vouloit la voir en particulier. Mundus, sous le masque du Dieu. jouit de-l'objet de son amour. Quelque tems après, Pauline ayant appris du jeune-homme cet artifice, le découvrit à son mari, qui en porta ses plaintes à Tibére. Ce prince sit pendré les prêtres d'Is, renverser le temple de cette Déesse, après en avoir fait jetter la statue dans le Tibre. Mundus en fut quitte pour quelques années d'exil.

II. PAULINE, (Pompeïa) femme de Sénèque le Philosophe, voulut mourir avec son époux, lorsque le barbare Néron l'eut condamné à perdre la vie. Elle s'étoit déja fait ouvrir les veines ; mais Néron, qui n'avoit aucune haine particulière contre elle, les lui fit refermer. Elle vécut encore quelques années, portant fur fon visage les glorieuses marques de l'amour conjugal... Il ne faut pas la confondre avec Pauline, femme de Maximin I, impératrice d'une beauté parfaite & d'une douceur admirable. Elle calma fouvent les fureurs de son époux.

PAULLI, (Simon) né en 1603, devint professeur de médecine à Copenhague & sut appellé à la cour par Fréderic III, qui le fil son premier médecin. Christiern I fuccesseur de ce prince, lui do na l'évêché d'Arhusen, qui est de venu héréditaire dans sa samille Il mourut en 1680, à 77 ans i après avoir publié plusieurs on vrages : I. Un Traité *De Febrik*u malignis, 1678, in-4°. II. Un Train de l'abus du Tabac & du Thé, 16814 in-4°. Il en condamne l'usage. Illa Quadripartitum Botanicum, Hafning 1655, in-12 : c'est un Traité des ! vertus des Simples. IV. Flora Denica, 1647, in-4°. & Francfort 1708, in-4°. dans lequel il parle des Plantes singulières qui naissent en Danemarck & en Norwège. Ses qualités le rendirent cher à sa patrie, & son caractère doux & officieux le fit aimer & estimer des courtisans... Voyez PAULI.

I. PAULMIER DE GRENTE-MESNIL, (Julien le ) né dans le Cotentin d'une famille ancienne, docteur en médecine à Paris & à Caen, fut disciple de Fernel, & égala son maître. Des veilles mmodérées ayant réduit le roi Charles IX dans le plus triste état, Paulmier entreprit de guérir ce prince, & y réussit. Il suivit le duc d'Anjou, frere de ce monarque, dans les Pays-Bas, & s'y fignala comme médecin & comme guerrier. Cet homme estimable mourut à Caen en 1583, à 68 ans. On a de lui : I. Un Traité De Vino & Pomaceo, in-8°. imprimé à Paris en 1588. II. De Lue Venerea, in-8°. III. De Morbis contagiosis, in-4°... Il ne faut pas le confondre avec un autre médecin, nommé aussi PAULMIER, qui fut chassé en 1609 de la faculté de Paris, pour avoir ordonné l'Antimoine malgré l'arrêt du parlement qui en défendoit l'usage. Voyez GRE-VIN.

IL PAULMIER DE GRENTEfassit, (Jacques le ) fils de Ju-🖦, nó am pays d'Auge en 1587, t élevé par son pere dans la reion prétendue-Réformée. Il seravec honneur en Hollande & t France , & se retira ensuite **lez l**ui pour se livrer à l'étude. Les belles - lettres & l'antiquité **Poient** toujours en pour lui des durmes invincibles; il les cultiva **Perc** fuccès jusqu'à sa mort, arrivée 🗪 1670, à 83 ans. C'étoit un homi **ned'un esprit** droit, d'un jugement imquis,dont les mœurs étoient putes, & qui détestoit le mensonge & la dissimulation. Il s'étoit éta-· Mi à Caen. Ce féjour lui plaifoit, parce que cette ville renfermoit dans fon fein un grand nombre de gens d'esprit & d'hommes de lettres. Il fut le premier promoteur de l'académie qui y est établie, & la soutint contre les esforts de l'envie & de l'ignorance. Ses principaux ouvrages font: I. Observationes in optimos Auctores Grecos, Leyde 1688, in-4°. II. Une Description de l'ancienne Grèce, en latin, in-4°. 1678. On trouve à la tête de cet ouvrage une amplé Vis de l'auteur. III. Des Poësies grecques , latines , françoifes , italiennes, espagnoles, qui sont au-dessous du médiocre. L'auteur versifois en trop de langues, pour réuffir dans aucune.

PAULUS, Voyá I. Sergius... & X. PAUL.

I. PAUSANIAS, général des Lacédémoniens, contribua beaucoup au succès de la journée de Platée, où Aristide livra bataille aux Perses. La valeur & la prudente activité de Pausanias forcétent Mardonius, général de l'ar-

devinrent inutiles. Le nom Persan n'en imposa plus aux Grecs. Paufanias porta ses armes & son courage en Asie, & mit en liberté toutes les colonies de la Grèce; mais il aliéna les cœurs par fes manières rudes & impérieuses. Les alliés ne voulurent plus obéir qu'à des généraux Athénieus. Le héros Spartiate, mécontent de sa patrie. fe laissa séduire par les présens & les promesses du roi de Perse. Il trahit non seulement les intérêts de Lacédémone, mais il aspira encore à devenir le tyran de la Grèce. Les Ephores, instruits de fes projets ambitieux, le rappellérent. On avoit de violens soupcons contre lui , mais aucune preuve suffisante. Sparte restoit en suspens sur le sort de son sujet, lorfqu'un efclave à qui Paufanias avoit remis une lettre pour Artabaze, satrape du roi de Perse, acheva de convaincre les magistrats de la trahison de cet indigne citoyen. Le coupable se sau va dans le temple de Minerve. On mura la porte, & sa mere porta la première pierre. Il y mourut, confumé par la faim, l'an 474 av. J. C. - II. PAUSANIAS, historien &

orateur Grec, établi à Rome sous l'empereur Antonin le Philosophe, y mourut dans un âge très-avancé. Cet auteur s'est fait un nom célèbre par son Voyage historique de la Grèce, en x livres. Cet ouvrage plein de faits historiques, de mythologie, de science géographique & chronologique, & où il est parlé de tant de héros & de tant de statues, est très-utile à ceux qui veulent s'appliquer à l'Histoire ancienne. Le style, quoique serré & obscur, offre quelmée ennemie, à combattre dans quesois des morceaux pleins de un lieu étroit où ses sorces lui noblesse. Pausanias avoit l'art de

raconter; mais il étoit crédule, comme la plupart des anciens historiens. Toutes les traditions populaires se trouvent consignées dans son livre. La meilleure édition que nous en ayons, a été publiée en 1696, in-fol. avec les sçavantes remarques de Kuhnius... Voy. GEDOYN.

PAUSIAS, peintre natif de Sicyone, disciple de Pamphile, florissoit vers l'an 352 avant J. C. Il réussissoit dans un genre particulier de peinture appellé Caustique, parce qu'on taisoit tenir les couleurs sur le bois ou sur l'ivoire, par le moyen du feu. Il est le premier qui ait décoré de cette sorte de peinture, les voutes & les lambris. On a fur-tout célébré parmi ses tableaux une Ivresse, peinte avec un tel art, que l'on appercevoit à travers un vase qu'elle vuidoit, tous les traits de son visage enluminé. La courtisane Glycère vivoit de son tems, & elle étoit aussi de Sicyone; elle excelloit dans l'art de faire des couronnes avec des sleurs. Pausias', pour lui faire sa cour, imitoit avec le pinceau fes couronnes, & son art égaloit fouvent le fini & l'éclat de la nature.

I. PAUTRE, (Antoine le) architecte de Paris, excelloit dans les ornemens & les décorations des édifices. Ses talens en ce genre lui méritérent les places d'architecte de Louis XIV, & de Monfieur, frere unique du roi. Ce fut lui qui donna le dessin des Cascades du château de St-Cloud, & qui bâtit l'Eglise des Religieuses de Port-royal à Paris, en 1625. Il fut reçu de l'académie de sculpture, en 1671. Cette compagnie le perdit quelques années après. Les Œuvres d'Antoine le Pautre parurent à Paris, en 1652, in-fol. avec 60 planches.

II. PAUTRE, (Jean le ) paren du précédent, né à Paris en 1617, fut mis chez un menuisier, qui lui donda les premiers élémens de dessin. Il devint par son application un excellent dessinateur & un ha bile graveur. Ce maître entendo très-bien les ornemens d'archite ture, & les décorations des mais ions de plaisance, comme les for taines, les grottes, les jets-d'eau & tous les autres embellissemens des jardins. Il fut reçu de l'acadés mie royale de peinture & de sculpture en 1677, & mourur l'an 1682, à 65 ans. Son Œuvre comprend plus de mille Planches, dont le Cavalier Bernini faisoit un cas infini. On le partage en trois vol. in-fol.

III. PAUTRE, (Pierre le ) fils du précédent, né à Paris le 4 Mars . 1659, mort dans la même Ville le 22 Janvier 1744, s'appliqua à la sculpture. Son pere dévelopa ses talens pour le dessin; l'étude de la nature & des grands maîtres les perfectionna. Cet habile artiste fut directeur de l'académie de S. Luc. Plufieurs de ses ouvrages embellissent Marly. Il fit à Rome, en 1691, le grouppe d'Enée & d'Anchise, que l'on voit dans la grande allée des Thuilleries. Il acheva en 1716 celui de *Lucrèce* qui se poignarde en présence de Collatinus, lequel avoit été commencé à Rome par Théodon. Son imagination est vive & abondante; ses compositions pleines de seu; on y remarque toujours de la facilité / mais quelquefois peu de présilion.

PAUVRETÉ, Divinité allégorique, fille du Luxe & de l'Oisiveté ou de la Paresse, étoit la mere de l'Industrie & des Beaux-Arts. On la représente timide, honteuse, avec un air pâle, & vêtue de lamex; & quelquefois aussi sembla-Là une Furie, assamée, sarou-L, & prête à se désespérer.

i. PAYS, (Pierre le) Jésuite, a nom parmi les Géographes, ar avoir le premier des Euromes découvert la source du Nil, mois d'Avril 1618. Les obsertions qu'il donna à ce sujet, ont muit toutes les fables qu'il avoit aux voyageurs de débiter & compilateurs de répéter sur me matière qu'ils ne connoisient pas.

IL PAYS, (René le ) sieur de illeneuve , né à Nantes l'an 36, passa une partie de sa vie as les provinces du Dauphiné & Provence, où il étoit directeur taéral des Gabelles. Il mêla les eurs du Parnasse avec les épines es Finances. Ses Amitiés, Amours L'Amourettes, ouvrage mêlé de vers k de prose, publié en 1685 in-2, trouvérent des admirateurs à a cour & à la ville. Les dames furout les lurent avec plaisir, & quellues-unes, en prenant du goût pour l'ouvrage, en prirent pour l'auteur. On s'informa du libraire comment il étoit fait? La duchesse de Nemours ayant eu cette curiosité, le Pays lui adressa le Portrait de l'Auteur des Amitiés, Amours & Amourettes. Cette production est en vers & en prose, comme la précédente; le style en est enjoué. L'auteur affectoit d'imirer Voiture; mais aux yeux des gens d'esprit, il n'en sut que le singe. Despréaux, ne le cacha point, dans la Satyre où il fait dire à un campagnard qui présère le Pays à Voiture :

Le Pays, sans mentir, est un bouffon plaisant.

Le rimeur ridiculisé, loin de s'en sicher, sur le premier à en badi-

ner, dans une lettre qu'il écrivit de Grenoble à un de ses amis de la capitale. Quelque tems après il vint à Paris , alla voir *Boilea*u foutint devant ce fatyrique le caractère enjoué qu'il avoit pris dans sa lettre, & ils se séparérent bons amis. Son esprit facile, plein de vivacité & d'agrément, plut à Despréaux, ainsi qu'à la plupart des gens-de-lettres qui connurent le Pays. Le duc de Savoys l'honora du titre de chevalier de S. Maurice, & l'académie d'Arles se l'asfocia. Ses derniers jours furent troublés par un procès très-fàcheux; un de ses associés ayant malverfé, il fut condamné à payer pour ce fripon. Il mourut peu de de tems après, en 1690, à 54 ans. On a de lui , outre les ouvrages dont nous avons parle : I. Zélotide, Histoire galante, qui fut goûtée en province & méprisée à Paris. II. Un Recueil de Pièces de poesse, Eglogues, Sonners, Stances, où l'on trouve les finesses du petit bel-esprit, & presque jamais les beautés de génie. Il le publia sous le titre de Nouvelles Œuvres ; Paris 1672.

I. PAZZI, (Jacques) banquier Florentin, d'une famille distinguée, fut chef de la faction opposée aux Médicis. Il s'unit avec François Salviati, archevêque de Pise, & de cardinal Riario, pour se défaire des deux freres Julien & Laurent, dont l'autorité faisoit ombrage à quelques - uns de ses concitoyens & des princes voisins, & sur-tout au pape. Pazzi devoit les faire affassiner, l'archevêque devoit s'emparer'du palais; & Riario, neveu de Sixte IV, devoit approuver l'entreprise au nom de son oncle. Ce projet fut exécuté le 26 Avril 1478. On choisit pour cela, la solemnité d'une grande fête qu'on

célébroit dans l'Eglise de Ste Réparate. Le moment de l'élévation de l'hostie, sur celui qu'on prit pour le meurtre, afin que le peuple attentif & prosterné ne pût empêcher l'exécution. En effet, dans cet instant même; Julien fut affassiné par un frère Pazzi & par d'autres conjurés; & Laurent, blessé légérement, se sauva dans la sacristie. L'archevêque se promenoit dans le palais, pour s'en emparer à l'instant qu'il auroit bruit de la mort des deux freres. Mais, aux premiéres rumeurs du peuple, le gonfalonnier se doutant de quelque chose, arrêta ce prélat; Pazzi le fut aussi, & on les pendit aux senêtres du palais. La dignité de cardinal fauva Riario, qui fut renvoyé à Rome un mois après. Les Florentins, qui aimoient les Médicis, les vengérent par le supplice de tous les coupables. Bernard Bandini, l'un des meurtriers, s'étant retiré chez les Turcs, fut livré à Laurent de Médicis par le sultan Bajazet. La maison des Pazzi se réconcilia ensuite avec les Médicis, & s'unit à olle par des mariages. Côme PAZZI, archevêque de Florence en 1508, homme versé dans la littératureGrecque & Romaine, auroit été honoré de la pourpre par Léon X son oncle & son ami, sil n'étoit mort peu de tems après l'élection de ce pontife. Il traduifit Maxime de Tyr, de grec en latin. Alexandre PAZZI, fon frere, publia quelques Tragédies, & uneTraduction de la Poëtique d'Aristote, qui lui a mérité une place dans les Eloges de Paul Jove.

II. PAZZI, Voyez MAGDELE-

NE, nº II.

PEARSON, (Jean) né à Snoring en 1613, fut élevé à Eaton & à Cambridge, & prit les ordres selon le rit Anglica a n 1639. Il

cut enfuite plusieurs emplois et cléfiastiques, jusqu'à la mort fi neste de Charles I, dont il étoit se partisan. Il demeura sans emper Sous Cromwel; mais Charles II étai remonté sur le trône, le sit chapelain, le nomma principal collège de la Trinité, & enfin, e 1672, évêque de Chester, où 🖠 mourut en 1686. Ce prélaz fut exemple de la force & de la foi blesse de l'esprit humain. Aprè avoir fait éclater son génie dans la maturité de l'âge, il perdit entiérement la mémoire sur la fin de ses jours, & tomba dans l'enfance. Ses mœurs & son caractérs étoient faciles; on le trouvoit même trop relaché dans son dioces se; & l'onne peut nier qu'il ne fût plussévére dans ses écrits que dans sa conduite. On a de lui un grand. nombre d'ouvrages. Les principaux sont : I. Vindicia Epistolarum Sancti Ignatii , 1672, in-4°: ouvrage dans lequel il démontre l'authenticité des Epitres de St Ignace martyr, contre quelques Calvinistes. II. Des Annales de la Vie & des Ouvrages de St Cyprien, qui se trouvent dans l'édition de ce Pere, donnée par Jean Fell évêque d'Oxford. III. Un excellent Commentaire en anglois sur le Symbole des Apôtres. Il a été traduit en latin, in-4°. Francfort, 1691. IV. Les Annales de la Vie de St Paul, & des Leçons sur les Actes des Apôtres, avec des Dissertations chronologiques sur l'ordre & la succession des premiers évêques de Rome, en latin, &c. Ces deux ouvrages fe trouvent dans fes Opers posthuma, 1688, in-4°. V. Prolegomena in Hieroclem, in-8°, avec les Œuvres de ce philosophe. Dans tous ces différens écrits on voit le sçavant profond, le critique judicieux, & ce qui est plus rare,

théologien modéré. On lui doit le conjointement avec son fre-Richard, mort en 1670 Catholie Romain, une édition des Critiques, Londres 1660, foil. in-fol., réimprimés à Amstan, en 1684, 8 tomes en 9 vol. Il faut y joindre le The-Theologico-Philologicus, Amstan 1701 & 1702, 2 vol. inol.; la Critica sacra de Louis de Pier, un vol. in-folio; le Synotic Criticorum, Londres 1669, ou l'eccht 1684, 5 vol. in-fol.

**PECHANTRÉ**, (Nicolas de) equit à Toulouse en 1638, d'un chirurgien de cette ville. Il fit sas ques Piéces de vers latins, qui par estimées, & s'appliqua prin-**Epale**ment à la poësse françoise. Couronné 3 fois par l'académie des Floraux, il se crut digne des **Enriers** du Théâtre. Il vint donc à Paris, & débuta par la Tragédie de Geta, représentée en 1687. Le jeune auteur ayant montré cette pièce à Baron, ce comédien commença à lui en dire le plus de mal qu'il put, & finit par lui en offrir 200 livres. Péchantré, homme simple, d'ailleurs peu aisé, accepta l'offre; mais un autre comédien ayant fou cette convention, & ayant lu Geta, jugea autrement de cette piéce, & prêta à l'auteur les 20 pistoles nécessaires pour la retirer. Quoi qu'il en foit de cette anecdote, que quelques auteurs contestent, cette Tragédie reçut de grands applaudiffemens. Le poëte enhardi en fit la dédicace à Monseigneur, qui lui donna des marques de sa libéralité. On encore de lui: Le Sacrifice d'Abraham, & Joseph vendu par ses Freres, Tragédies, qui ont été repré-

de Néron, une anecdote affez fingulière. Péchantré travailloit ordinairement dans une auberge; il oublia un jour un papier où il disposoit sa piéce, & où il avoit mis, après quelques chiffres: Ici le Roi sera sué. L'aubergiste avertit aussi-tôt le commissaire du quartier, & lui remit le papier en main. Le poëte étant revenu à son ordinaire à l'auberge, fut bien étonné de se voir environné de gens armés qui vouloient s'emparer de sa personne. Mais ayant apperçu fon papier entre les mains du commissaire, il s'écria plein de joie : Ah! le voilà; c'est la Scène où j'ai dessein de placer la mort de Néron. Cest ainsi que l'innocence du poëte fut reconnue. Péchantré mourut à Paris en 1708; il avoit exercé la médecine pendant quelque tems, avant que de se produire fur le brillant & dangereux théàtre de la capitale.

PECK, (Pierre) Peckius, jurifconsulte de Ziriczée en Zélande, enseigna pendant 40 ans le droit à Louvain; & devint en 1586 conseiller de Malines, où il mourut en 1589, à 60 ans. On a de lui divers Ouvrages de jurisprudence, que personne ne consulte plus.

I. PECQUET, (Jean) médecia de Dieppe, mort à Paris en 1674. avoit été médecin du célèbre *Fouc*quet, qu'il entretenoit à ses heures perdues des questions les plus agréables de la physique. Il s'estimmortalisé par la découverte d'une Veine lactée, qui porte le chyle au cœur, & qui, de son nom, est appellée le Réservoir de Pecquet. Cette découverte fut une nouvelle preuve de la vérité de la circulation du fang; mais elle sentées à Paris dans plusieurs col- lui attira plusieurs adversaites, enléges de l'université. On rapporte tr'autres Riolan, qui écrivit contre à l'égard de sa tragédie de la More lui un livre intitulé: Adversus Pecquenum & Pecquetianos. On a de lui: I. Experimenta nova Anasomica, à Paris, 1654. II. De thoracis lasteis, à Amsterdam, 1661. Ce médecin avoit l'esprit vis & actif; mais cette vivacité le jettoit quelquesois dans des opinions dangereuses. Il conseilloit, comme un remède universel, l'usage de l'eau de-vie; elle sut pour lui une eau de mort, en avançant ses jours, qu'il auroit pu employer à l'utilité du public.

II. PECQUET, (Antoine) grand-maître des eaux & forêts de Rouen, & intendant de l'Ecole militaire en survivance, naquit en 1704, & mourut en 1762. C'étoit un homme d'un esprit très-cultivé, & qui s'étoit consacré à la politique, à la philosophie, à la littérature & à la morale. On a de lui: I. Analyse de l'Esprit des Loix, & 1'Esprit des Maximes Politiques, 1757, 3 vol. in-12. II. Loix Forestiéres de France, 1753, en 2 vol. in-4°: ouvrage estimé. III. L'Art de négocier, in-12. IV. Pensées sur l'Homme, in-12. V. Discours sur l'emploi du loisir, in-12. VI. Parallèle du Cœur, de l'Esprit & du Bon-sens, in-12. VII. Il a traduit le Pastor sido, l'Aminte du Tasse, l'Arcadie de Sannazar; & sesversions se font lire avec plaisir.

PEDIANUS, Poyez ASCONIUS. F PEDRUZZI, (Paul) sçavant Jésuite de Mantoue, se sit un nom par ses connoissances dans l'antiquité. Ranney, duc de Parme, le choisit pour arranger son riche cabinet de médailles. Ce travail l'occupa jusqu'à sa mort, arrivée l'an 1721 à 75 ans. On a de lui 8 vol. du Museo Farnese, depuis 1694 à 1727, qui forment 10 tomes in-se. C'étoit un homme estimable, pour les qualités du cœur & de l'esprit.

I. PEGASE, Cheval ailé, célèbre dans la fable, fut produit par Nepfang de Méduse, lorsque Perse Romang de Méduse, lorsque Perse Romang du pied contre terre, & sit jail une sontaine, qui sut appellée Himpocrène. Il habitoit les monts Pour nasse, Hélicon & Pierius, & pais soit sur les bords d'Hippocrène de Castalie & du Permesse. Perse délivrer Andromède. Bellerophon s'éservit aussi pour combattre la Chimére.

II. PEGASE, (Manuel-Alvarès)
jurisconsultePortugais, natif d'Esctremos, mort à Lisbonne en 1696,
à 60 ans, laissa un Recueil des Ordonnances & des Loix de Portugal, en 14 vol. in-sol. depuis 1669
jusqu'en 1714, & d'autres ouvrages, qui ne l'empêchérent pas de donner ses avis sur les affaires des particuliers.

PEGUILLON, Voyez BEAU-

CAIRE de Peguillon.

PEIRESC, (Nicolas-Claude FA-BRI, seigneur de ) naquit au château de Beaugencier en Provence. l'an 1580: sa famille, originaire d'Italie, étoit établie en Provence depuis le XIII° fiécle. Après avoir étudié avec succès à Aix, à Avignon & à Tournon, il passa ensuite en Italie, & s'arrêta à Padoue, pour finir son droit. Il séjourna quelque tems à Venise, pour y jouir des lumiéres de Fra-*Paolo* & des autres fçavans de cette ville. Florence, Rome, Naples le possédérent ensuite tour-à-tour. U y parut en sçavant qui vouloit tout voir & tout remarquer. Rien n'échapa à ses regards, des restes de l'antiquité, & de ce que les bibliqthèques & les cabinets offroient de curieux & de rare. De retour à Aix, il y prit en 1604 le dégré de docteur. Les Thèses qu'il soutint dans cette occasion pendant

jours de suite, furent long-tems Bebres en Provence. Le jeune avant se rendit ensuite à Paris, les de Thou, les Casaubon, les Schou, les Ste-Marthe l'aimérent l'Pestimérent. Il alla de-là en Aneterre, y visita les sçavans de bondres & d'Oxford, & fut trèssen accueilli par le roi Jacques. De Londres il passa en Hollande, tit Joseph Scaliger à Leyde, & Mugues Grotius à la Haye. Enfin, après avoir parcouru la Flandre une partie de la France, il revint à Aix, & y fut reçu conseil-. der au parlement. Sa maison sut des-lors l'asyle des sciences, & le bureau d'adresse de tous les sça-**Vans**: ( Voyer V ALOIS, nº I. ) Cet homme illustre mourut à Aix 🕰 1637, également regretté pour les qualités brillantes & les morales. On célébra son mérite dans toutes sortes de langues; & ce recueil d'éloges a été imprimé sous le titre de Panglossia. L'académie Romaine lui rendit des honneurs diftingués, & l'abbé Bouchard, Paruien, prononça son éloge sunèbre dans une nombreuse assemblée de cardinaux & de sçavans. La trop vaste érudition de Peiresc, jointe peut-être à la passion d'embraffer trop de matières, l'empêcha de finir aucun ouvrage. On n'a de lui qu'une Differtation curieuse & sçavante sur un Trépied ancien, imprimée dans le Tome x' des Mémoires de Littérature du Pere Desmolets. Il laissa plusieurs manuscrits; mais la plupart n'ont pas reçu le dernier coup de plume. Gassendi a donné la Vie de ce sçavant, la Haye 1651, in-12; écrite avec beaucoup de pureté & d'élégance,& traduite en françois par M. Requier , in-12 , 1770.

I. PELAGE I, Romain, diacre de l'Eglise Romaine, sut archidia-

ere du pape Vigile, & apocrisiaire en Orient, où il se signala par fa prudence & fa fermeté. Il fut mis sur la chaire de S. Pierre en 555. Il dut en partie son élévation à l'empereur Justinien, qui avoit goûté son esprit. Le nouveau pontife s'appliqua à réformer les mœurs & à réprimer les nouveautés. Il anathématisa les Trois Chapitres, dont il avoit auparavant pris la défense avec zèle, & travailla à faire recevoir le v' concile. Les Romains, assiégés par les Goths, lui durent beaucoup. II distribua des vivres, & obtint de Totila, à la prise de la ville en 556, pluficurs graces en faveur des citoyens. Il mourut en 560. On a de lui xvI Epitres. Le droit que s'attribua alors Justinien dans l'élection des papes, (droit nouveau felon le P. Pagi:) foutenu par ses successeurs, occasionna, dans la suite, des vacances du siége de Rome beaucoup plus longues qu'auparavant. On voit cependant que, dès le tems d'Odoacre, les fouverains d'Italie usoient de ce droit.

II. PELAGE II, Romain, fils de Wingil, qui est un nom Goth. obtint le trône pontifical après Benoît I, en 578. Il travailla avec zèle, mais sans succès, à ramener à l'unité de l'Eglise les évéques d'Istrie & de Venetie, qui faisoient schisme pour la désense des Trois Chapitres. Non moins zèlé pour les droits de son Eglise, il s'opposa à Jean, patriarche de Constantinople, qui prenoit le titre d'Evêque Œcuménique. Il s'éleva de son tems une peste si violente que souvent on expiroit en éternuant & en bâillant; d'où est venue, selon quelques historiens, la coutume de dire à celui qui éteraue, Dieu vous assiste! & cello

de faire le signe de la croix sur la bouche lorsqu'on baille. Pélage II fut attaqué de cette peste, & en mourut l'an 590. Sa mort sut honorée des larmes des pauvres, qu'il secouroit avec largesse. On lui attribue x Epitres; mais-la 1re, la 2e, la 8° & la 9° sont supposées.

PEL

III. PELAGE, fameux hérésiarque, né au Ive fiécle dans la Grande-Bretagne, embrassa monastique, & vint à Rome, où il brilla par ses mœurs & par ses connoissances. Il étoit né avec un esprit ardent & impétueux. Son zèle étoit extrême, & il croyoit être toujours au-desfous du devoir, lorsqu'il n'étoit pas au premier dégré de la vertu. Dans des caractéres de cette espèce, la piété est jointe ordinairement au desir d'amener tout le monde à sa manière de vivre & de penser. Ceux que Pélage exhortoit à se dévouer à la perfection, répondoient qu'il n'étoit pas donné à tout le monde de l'atteindre, & s'excusoient sur la foiblesse & la corruption de la nature humaine. Pélage chercha dans l'Ecriture & dans les Peres, tout ce qui pourroit ôter ces excuses aux pécheurs. Son attention le fixa naturellement fur tous les endroits dans lesquels les Peres défendent la liberté de l'homme contre les partisans de la fatalité; & tout ce qui prouvoit la corruption de " l'homme, ou le besoin de la grace, lui échapa. Il crut donç ne . suivre que la doctrine de l'Eglise, en enseignant que « l'Homme pouvoit, par ses propres » forces, s'élever au plus haut » dégré de perfection; & qu'on » ne pouvoit rejetter sur la cor-» ruption de la nature, l'attache- ciles firent part de leur jugement » ment aux besoins de la ter- au pape Innocene I, qui se joignir » re , & l'indifférence pour la à eux pour l'anathématiser. Ce

n vertu. n Il dévelopa ses idés dans le Iv' livre du Libre - Arts tre qu'il publia contre S. Jérôme & dans lequel il découvroit tous la doctrine, en y ajoûtant da erreurs nouvelles. Les principa les étoient : I. Qu'Adam avois été créé mortel, & qu'il seros mort, soit qu'il eût péché ou non II. Que le péché d'Adam n'avon fait de mal qu'à lui, & non à tout le genre humain. III. Que la Loi conduisoit au royaume céleste. austi bien que l'Evangile. I V. Qu'avant l'avénement de J. C. les hommes ont été sans péché. V. Que les enfans nouveaux-nés fost dans le même état où Adam étois avant sa chute. VI. Que tout le genre humain ne meurt point par la mort & par la prévarication d'Adam, comme tout le genre humain ne ressuscite point par la refurrection de J. C. VII. Que l'homme naît sans péché, & qu'il peut aisément obéir aux Commandemens de Dieu, s'il veut... Rome ayant été prise par les Goths, Pélage en sortit, & passa en Atrique avec Celestius, le plus habile de ses sectateurs. Il ne s'arrêtapas long-tems en Afrique; il y laissa Celestius, qui se sixa à Carrhage, où il enseigna les sentimens de son maître. Cependant Pélage dogmatisa en Orient où il s'étoit rendu. Ses erreurs furent dénoncées au concile de Diospolis. Les Peres de cette assemblée les anathématisérent solemnellement, & l'auteur sut sorcé de se rétracter; mais cette rétractation ne changea pas son coeur. Il fut condamné de nouveau en 415, dans le concile de Carthage dans celui de Milève. Les Peres de ces con-

PEL Met pontife étant mort peu de 1995 après, Pélage écrivit à Zoziplon luccesseur, & lui députa Cedies pour faire lever l'excommuication portée contre lui & conthe son ami. Le pape Zozime vout bien recevoir fon apologie; mais il affembla en même tems des évêques & des prêtres, qui condamnérent ses sentimens, en ap-Prouvant la réfolution où il étoit de se corriger. Il reçut en même tems une Confession de Foi de Pélage, mptieuse, à laquelle il se laissa surprendre, & il écrivit en sa saveur aux évêques d'Afrique. Ces prélats affemblérent un nouveau concile à Carthage, en 417. Il s'y trouve 214 évêques, qui ordonsérent que la sentence prononcée par le pape Innocent contre Péla-🌠 & Celestius, subsisteroit jusqu'à ce qu'ils anathématifaffent leurs erreurs. Le pape Zozime eut la grandeur d'ame de reconnoître **Tu'il avoit été furpris. Il confirma** le jugement du concile, & condamna les deux hérériques dans le même sens que son prédécesfeur. L'empereur Honosius, instruit ce ces différens anathêmes, ordonna qu'on traiteroit les Pélagiens comme des hérétiques, & que Pélage seroit chassé de Rome avec Celestius, comme hérésiarques & perturbateurs Ce rescrit est du 30 Avril 418. Le 1et Mai luivant il y eut un concile général à Carthage contre les Pélagiens, dans lequel brilla S. Ausustin, le docteur de la Grace. On y dressa ix articles d'anathêmes sontre cette héréfie. Les évêques qui ne voulurent point souscrire à la condamnation, furent dépolés par les juges eccléfiastiques & chassés de leur siège par l'autorité impériale. Pélage, obligé de sortir de Rome, so retira à Jerusalem, où

A ne trouva pas d'asyle; & l'on n'a sçu ni en quel tems, ni en quel pays il mourut. Julien d'Eclane fut le chef des Pélagiens après la mort de leur premier pere. Cette héresie prit une nouvelle forme sous co nouveau chef. Elle ravagea pendant quelque tems l'Orient & l'Occident, & s'éteignit enfin tout-àfait. Nous avons de *Pélage* une Leure à Démétriade, dans le tome 2° de S. Augustin, de l'édition des Bénédictins ; des fragmens de ses zy Livres du Libre-Arbitre; & des Commentaires sur les Epitres de S. Paul, qui se trouvent dans l'Appendix Operum Divi Augustini, Antuerpiæ 1703, in-fol. L'Histoire du Pélagianisme a été très-bien traitée par le sçavant cardinal Noris.

PELAGE-ALVARÈS, ou ALVA-RES-PELAGE, Voy. PAEZ.

I. PÉLAGIE, (Ste) vierge & martyre d'Antioche, dans le Ive siècle, durant lla persecution de Maximin Daïa. Elle se précipita du haut du toît de sa maison, pour échaper par cette mort violente à la perte de son honneur, que des gens envoyés par les magistrats Païens vouloient lui ravir.

II, PELAGIE, (Ste) illustre pénitente du ve siècle, avoit été la principale comédienne de la ville d'Antioche. La grace ayant touché son cœur, elle reçut le Baptême. & se retira sur la montagne des Oliviers, près de Jérusalem, où, déguisée en homme, elle mena une vie très-austére. On reconnut son sexe après sa

PELARGUS, Voy. STORCK. PELEE, Voy. THETIS.

I. PELETIER, (Claude le) né à Paris en 1630 avec des dispositions heureuses, fut lié de honne

heure avec Bignon, Molé, Lamoignon, Despréaux & les autres grand-hommes de son siècle. Il sut d'abord conseiller au Châtelet, puis au parlem., ensuite président de la IV chambre des enquêtes, & prévôt des marchands en 1668, & il fignala sa gestion en faisant construire le Quai de Paris, qu'on nomme encore aujourd'hui le Quai Peletier. Il se distingua extrêmement dans cette place, & succéda en 1683 à Colbert, dans celle de contrôleur-général des finances. Ce fut alors que Defpréaux, se présentant dans la foule pour le complimenter, lui dit simplement: Monseigneur, je n'envie de votre nouvelle dignité, que L'occasion que vous allez avoir de faire plaisir à bien des gens.. Peletier sentit que, si un contrôleur-général faisoit quelques heureux, il faisoit encore plus de mécontens. Il se démit de cette place six ans après, quitta entiérement la cour en 1697, & ne s'occupa plus que de l'étude & de son salut. Il vepoit passer tous les Carêmes aux Chartreux, où il avoit un appartement, & demeuroit tout le reste de l'année dans sa terre de Villeneuve-le-Roi. Il mourut en 1711, à 81 ans. Les grands fentimens de piété qui l'avoient animé pendant sa vie, présidérent à sa mort. On a de lui : I. Un très-grand nombre d'Extraits & de Reçueils assez bien faits de l'Ecriture, des Peres, & des Ecrivains ecclésiastiques & profanes, en plusieurs vol. in-12. II. Des Editions du Comes Theologus & du Comes Juridicus, de Pierre Pithou, son bisaïeul maternel. III. A l'imitation de ces deux ouvrages, il composa le Comes Senectutis & le Comes Rustieus, l'un & l'autre in - 12, qui les doux travaux de la littérane sont que des Recueils de pen- ture & dans les exercices d'une

fées des auteurs anciens & inc dernes. IV. On lui doit encor la meilleure Edition du Corps Droit-Canon en latin, avec des me tes de Pierre & de François Pizhon en 2 vol. in-fol.; & celle du 🝊 de des Canons recueillis par MM Pithou, avec des Miscellanea elefiastica à la fin : (Voy. PITHOU: V. Enfin l'*Edition* des Observations de Pierre Pithou sur le Code & les Novelles... La Vie de Claude 10 Peles tier a été écrite en latin par Bois vin le cadet, in-4°, qui premd un ton de panégyrique, capable de faire tort à son héros, fi ses vertus étoient moins connues.

II. PELETIER DE Sousi, (Michel le ) frere du contrôleur-général, né à Paris en 1640, se fit recevoir avocat & plaida avec distinction. Il acheta ensuite la charge d'avocat du roi au Chatelet, & il l'exerça pendant 5 ans avec un applaudissement univerfel. Reçu conseiller au parlement en 1665, il fut nommé l'année suivante, avec Jérôme le Peletier. fon second frere, pour l'exécution des arrêts de la cour des grands-Jours tenus à Clermont en Auvergne.Le roi le choifit ex 1668 pour aller établir l'Intendance de la Franche-Comté. A fon retour il fut intendant de Lille, de toutes les conquêtes de Flandres, & des armées que le roi y entretenoit. Ses services lui méritérent les places de conseillerd'état en 1683, d'intendant des finances, de conseiller au conseil-royal, & de directeur général des fortifications. Dégoûté des affaires & de la cour, il la quitta à l'âge de 80 ans, pour se retirer à l'abbaye de S. Victor à Paris. Il y vécut près de 6 ans, dans

PEL

si chrétienne, & il mourut en 3725, à 86 ans. Ses différens em-Bois ne l'avoient point empêché cultiver les belles-lettres, & Me rendre familiers les bons auurs de l'antiquité, sur-tout Ci-Fron, Horace & Tacite, qu'il portoujours avec lui dans ses voyages. Il parloit aussi avec gra-😂 l'italien & l'espagnol. L'académie des Inscriptions lui avoit donsé, en 1701, la place d'académicien honoraire. On a de lui dans Mémoires de cette compagnie, de sçavantes recherches sur les Curiosolites, ancien peuple de l'Armorique, dont il est parlé dans les Commentaires de César. Toureit l'appellait: Homo limatissimi ingenii.

III. PELETIER, (Pierre le) Parifien, parent, à ce qu'on croit, de Claude & de Michel le Poletier, le fit recevoir avocat au parlement, & négligea sa profession pour se livrer à la poesse. Sa principale occupation étoit de composer des Sonnets à la louange de tout le monde. Dès qu'il sçavoit qu'on imprimoit un livre, il alloit aussi-tôt porter un Sonnet à l'auteur, pour en avoir un exemplaire. Devenu amoureux d'une demoiselle, il fit tant de vers sur ses attraits, qu'elle se laissa gagner & qu'elle l'épousa. Boileau parle souvent de lui comme d'un mauvais poëte. Le Juvenal François ayant dit de lui dans sa seconde Saryre:

Penvie, en écrivant, le sort de

ce bon-homme prit ce vers pour une louange. Il fit imprimer cette Satyre dans un recueil de Poësies, saçon. Il mourut à Paris en 1680. PELETIER, Vay. PELLETIER.

PELHESTRE, (Pierre) natif de Rouen, mort à Paris en 1710 à 65 ans, étoit un homme d'une lecture prodigieufe, un vrai fçavant. Il n'étoit àgé que de 18 ans, quand l'archevêque de Paris, Péréfixe, le manda: Fapprends, lui dit-il, que vous lisez des livres hérétiques; êtesvous a∬ez docte pour cela? -- Mgr, répondit le jeune - homme, votre question m'embarasse: si je dis que je Juis a∬tz ∫çavanı, vous me direz que je suis un orgueilleux ; si je dis que non, vous me défendrez de les lire. Sut cette réponse, le prélat lui permit de continuer. Il a donné une seconde édition du Trafté de la lesture des Peres, & des Notes excellentes sur le texte de cet ouvrage, Paris 1697, in-12.

PELIAS, fils de Neptune & de Tyro, & frere d'Eson roi de Thesfalie, usurpa le royaume au préjudice de Jason, son neveu, que l'on déroba à sa fureur. ayant atteint l'âge de 20 ans, se fit reconnoitre par ses parens, & redemanda ses états. Pelias ne les lui refusa pas ; mais il l'engagea d'aller à la conquête de la Toison d'or, croyant qu'il périroit dans cette expédition. Il devint ensuite plus fier & plus cruel, & fut égorgé par les propres filles, auxquelles *Médée* avoit promis 'de le rajeunir, comme elle avoit fait Eson.

PELICIER, Voy. PELLICIER. PELISSON, Voy. PELLISSON.

PELL, (Jean) mathématicien Anglois, né en 1611, professa les mathématiques à Amsterdam & à Breda. Il résida auprès des Cantons Protestans au nom de Cromwel, revint à Londres où il fut fait où il y avoit quelques vers de sa prêtre & chapelain de l'archevêq. de Cantorberi, & mourut en 1685. Les mathématiques lui doivent 268

quelques ouvrages; entr'autres: L. De verâ Circuli mensurâ. II. Table de dix mille nombres quarrés, 19folio.

PEL

I. PELLEGRIN-TIBALDI, ou Pellegrin de Bologne, mort en 1592 à 70 ans, excella dans la peinture & l'architecture. On prétend que son ambition de se faire un nom dans la peinture, étoit si ardente, que, mécontent de lui - même, & désespérant de pouvoir atteindre le point de perfection qu'il imaginoit, il voulut un jour se laisser mourir de faim; & qu'il en fut détourné par Qclavien Mascherino, peintre, son compatriote, dui lui conseilla de s'adonner à l'architecture. Devenu architecte, il s'acquit bientôt une grande réputation. Il fut appellé à Milan pour l'église S. Ambroise; & ensuite à Madrid par le roi d'Espagne, qui l'employa au magnifique bâtiment de l'Escurial, comme peintre & comme larchitecte. & le renvoya en Italie avec 100,000 écus & le titre de Marquis... Voy. Rosso.

II. PELLEGRIN, (Simon-Joseph) né à Marseille, entra dans l'ordre des religieux Servites, & demeura long - tems parmi eux, à Moustier dans le diocèse de Riez. Ennuyé de ce séjour autant que de son genre de vie, il s'embarqua fur un vaisfeau en qualité d'aumônier, & fit une ou deux courses. De retour en 1703 de ses caravanes, il composa une Epitre au Roi sur les glorieux sucsès de ses Armes, qui remporta le prix de l'académie Françoise en 1704. Avec cette Epitre, l'auteur avoit envoyé une Ode surle même sujet, qui balança pendant quelque tems les suffrages de l'académie, de sorte qu'il eut le plaisir d'être rival de lui-même. Cette singula- bé, De-là les traits dont il sur

rité le fit convoître à la cour Madame de Maintenon l'accueilli comme un homme de mérite, lui obtint un bref de translation dans l'ordre de Cluni. L'abbé Pet legrin étoit un homme sans for tune. Fixé à Paris sans autre revenu que ses ouvrages & les priz de quelques académies, il multiplia les fruits de son travail. On le vit ouvrir une boutique d'Epigrammes, de Madrigaux, d'Epithalames, de Complimens pour toutes sortes de sêtes & d'occasions, qu'il vendoit plus ou moins, selon le nombre des vers & leur différente mesure. On jugea avec raison, qu'un homme qui faisoit tant de vers, n'en pouvoit guéres faire de bons; & le débit diminua. Il travailla alors pour les différens Théâtres de Paris, & fur-tout pour celui de l'Opéracomique. Ce genre d'ouvrage n'etant nullement digne d'un prêtre, le cardinal de *Noailles* lui propofa de renoncer à la Messe ou à l'Opéra : l'abbé *Pellegrin* voulut garder ce qui le faisoit vivre, & le cardinal l'interdit. La défense de dire la Messe lui auroit été beaucoup plus sensible, si ses protecteurs ne lui avoient procuré une pension sur le Mercure, auquel il travailla pour la partie des spectacles. Le poëte auroit mérité d'être plus riche. Une grande partie de ce qu'il retiroit de ses travaux passoit à sa famille, pour laquelle il se refusoit quelquefois le nécessaire. Il étoit d'ailleurs plein de droiture & de mœurs, d'une candeur, d'une fimplicité & d'une modestie admirable dans un poëte. Son extérieur étoit très-négligé, & sa langue fort embarrassée. De là l'espèce de mépris dans lequel il étoit tom-

parcé par les insectes des casés & de la fintérature. Lorsqu'il mourut ta 1745, à 82 ans, un satyrique hi fit une Epitaphe, qui n'est qu'une paraphrase languissante de tes deux vers fi connus:

·Le matin Catholique, & le soir idolâtre,

Il dine de l'Autel, & soupe du Théátre.

On lui fit une autre Epitaphe, qui le caractérisoit mieux :

Poëte, Prêzre & Provençal, Avec une plume féconde, Navoir ni dit, ni fait de mal, Tel fuz l'auteur du NOUYEAU MONDE.

On a de lui: I. Cantiques Spirituels fur les points les plus importans de la Religion, sur différens airs d'Opéra, pour les Dames de St-Cyr, a Paris, in-8°. II. Autres Cantiques sur les points principaux de la Religion & de la Morale, à Paris, 1725, in-12. III. Histoire de l'Ancien & du Nouveau Testament, mise en Cantiques, sur les airs de l'Opéra & des Vaudevilles, 2 vol. in-8°, Paris 1705. IV. Les Pscaumes de David, en vers françois, far les plus beaux airs de Lulli, Lambert & Campra; à Paris, 1705, in-8°. V. L'Imitation de J. C. sur les plus beaux Vaudevilles, à Paris, 1729, in-8° VI. Les Œuvres d'Horace traduites en vers françois, éclaircies par des notes, augmentées d'autres Traductions & Piéces de poësie, avec un Discours sur ce célèbre poëte, & un sabrégé de sa vie; à Paris, 1715, 2 vol. in-12. Il n'y a que les 5 lis d'Odes qui soient traduits. On ne parleroit plus de cette Traducfu la Monnoye, on voyant le texte

PEL du poéte Latin à côté de cette vertion:

On devroit, soit dit entre nous, A deux Divinités offrir tes deux Horaces;

Le Latin à Vénus, la Déesse des Graces,

Et le François à son époux.

Nous avons d'autres ouvrages, qui affûrent à ce poëte un rang sur le Parnasse: tels sont sa Comédie du Nouveau Monde; son Opéra de Jephié, & sa Tragédie de Pélople. Quelques perfonnes le dépouillent de la gloire d'avoir fait la Comédie du Nouveau Monde. La raison qu'ils en apportent, est qu'il n'est pas possible, selon eux. qu'un homme qui a enfanté des millions de vers détestables, soit l'auteur d'une piéce aussi ingénieuse. écrite d'un style si pur & si léger. Mais rien n'est moins sûr que cette façon de juger. Boileau n'a-t-il pas fait l'Art Poëtique & l'Ode sur la prise de Namur; Voltaire, la Henriade & la Princesse de Navarre; Corneille, Cinna & Pertharite, &c.? On compte encore parmi ses Pièces dramatiques : I. Hippolyte & Aricie... Médée & Jason, Tragédies lyriques. II. Pour l'Opéra-Comique, la Fausse Inconstance... Arlequin Rival de Bacchus... Le Piedde-nez, Comédie en 3 actes. III. Télémaque & Calypso... Renaud, ou la Suite d'Armide, Tragédies en musique. IV. Catilina, Tragédie. Tous ces ouvrages sont très-foibles: le plan n'en vaut rien ordinairement, & la versification en es presque toujours fade i& languisfante.

I. PELLETIÈR, (Jacques) médecin, né au Mans en 1517 d'une bonne famille, se rendit habile tion, sans la jolie Epigramme que dans les belles-lettres & dans les sciences, & devint principal des

Colléges de Bayeux & du Mans à Paris, où il mourut en 1582. Ses écrits sont plus nombreux que bons. On a de lui : I. Des Commentaires latins sur Euclide, in-8°; quelques autres ouvrages de mathématiques, estimés dans leur sems, quoiqu'il n'ait point trouvé, comme il le prétendoit, la Quadrature du Cercle. II. La Defcription du Pays de Savoie, 1572, in-8°. III. Un petit Traité latin de la Peste. IV. Une Concordance de plusieurs endroits de Galien, & quelques autres petits Traités, réunis en un vol. in-4°, 1559. V. De mauvaisés Œuvres Poëtiques, qui contiennent quelques Traductions en vers, 1547, in-8°. VI. Un autre Recueil, 1555, in-8°. VII. Un 3° en 1581, in-4°. VIII. Traduction en vers françois de l'Art Poëtique d'Horace, 1545, in-8°. IX. Un Art Poëtique en prose, 1555, in-8°. X. Des Dialogues sur l'Orthographe & la Prononciation Françoife, in-8°. où il veut réformer l'une & l'autre en écrivant comme on prononce. Il eut 5 freres, qui tous se distinguérent, & dont le plus célèbre fut le jeune qui fuit.

II. PELLETIER, (Julien) frere puiné du précédent, curé de S. Jacques-la-Boucherie, après son frere Jean en 1583, fut un fameux ligueur du conseil des Seize. Il eut part à la mort de Brisson; & ayant été condamné à être rompu vif en 1595 pour ce crime, il fut obligé de chercher un asyle dans les pays étrangers, lorsque Paris eut ouvert ses portes à Henri IV.

III, PELLETIER, (Jean le) né à Rouen en 1633, s'appliqua d'abord à la peinture. Il l'abandonna pour l'étude des langues. Il apprit sans maître le latin, le grec, l'italien, l'espagnol, l'hébreu, les

mathématiques, l'astronomie, l'aschitecture, la médecine & la ch mie. Sur la fin de ses jours il s'apliqua presque plus qu'à l'étude de la religion, & il continua ce te étude jusqu'a sa mort, arrivée en 1711, à 78 ans. On a de lux = I. Une savante Differtation fur l'Arche de Noë. Il y explique la posti bilité du Déluge universel, 🗸 comment toutes les espèces d'animaux ont pu tenir dans l'Arche. Il y joint une Dissertation sur l'Hemine de St Benoît : c'est un gros vol. in-12, dans lequel il y a autant de favoir que de fagacité. IL. Des Dissertations sur plusieurs matières dans le Journal de Trévoux. III. Une Traduction Françoise de la Vie de Sixte-Quint par Leti, 1694, 2 vol. in-12. IV. De l'ouvrage anglois de Robert Naunton, sous le titre de : Fragmenta regalia, ou Caractere véritable d'ELIZABETH, Reine d'Angleterre, & deses Favoris. On le trouve dans les dernières éditions de la Vie de cette princesse par Leti.

IV. PELLETIER, (Claude) docteur en théologie, & chanoine de Reims, est auteur d'un grand nombre d'ouvrages, la plûpart en faveur de la Bulle Unigenitus; ils sont mal écrits & très-ennuyeux, même pour ceux qui s'occupent encore de ces querelles. Consultezen, si vous avez l'envie & le loisir, l'ample catalogue, à la fin de son Traité Dogmatique de la Grace uni-

verselle, 1727.

V. PELLETIER, (Ambroise) né en 1703 à Porcieux en Lorraine, Bénédictin de S. Vannes, & curé de Senones, donna le Nobiliaire ou Armorial de Lorraine, 1758, in-fol. C'étoit, pour l'érudition & pour la piété, un digne élève de D. Calmet. Il mourut en 1758.

PELLETIER, Voy. PELETIER.

MELLEVÉ, (Nicolas de) né au Mateau de Jouy en 1518, d'un cienne famille de Normandie, macha au cardinal de Lorraine, 🖬 lui procura l'évêché d'Amiens 11553. On l'envoya en Ecosse #1559, avec plusieurs docteurs le Sorbonne, pour essayer de rameuer les hérétiques, ou par la caceur, ou par la force; mais reine Elizabeth ayant donné du recours aux Ecostois, il sur oblizé de revenir en France. Il quita son évêché d'Amiens pour l'archevêché de Sens, & suivit le Cardinal de Lorraine au concile de Trente, où il se déclara contre les liberrés de l'Eglise Gallicane, malgré les ordres qu'il avoit reçus de les défendre. Cette prévarication lui valut la pourpre, dont Pie V l'honora en 1570. Envoyé à Rome 2 ans après, il servit les rois de France avec beaucoup de zèle & de fidélité pendant plufieurs années; mais dans la fuite il devint l'un des premiers chefs de la Ligue. Henri III fit saisir les revenus de ses bénéfices en 1585; mais ce prince trop facile lui accorda la main-levée de ses biens, & le fit archevêque de Reims, après la mort du cardinal de Lorraine, aux Etats de Blois en 1588. Ces récompenses ne purent calmer l'impétuosité de son zèle. On Prétend qu'il mourut de chagrin en 1594, en apprenant que Paris avoit ouvert ses portes à Henri IV.

PELLICAN, (Conrad) né à Ruffach en Alface l'an 1478, se fit Cordelier en 1494, & chansea le nom de sa famille qui étoit Kurfiners, en celui de Pellican. Il cxerça les principales charges de sa province en France, en Iralie & ailleurs. Ayant été fait gardien

PEL du couvent de Bâle en 1522, le commerce qu'il eutavec les hérétiques le pervertit. Il donna dans les sentim. de Luther, qu'il enseigna d'abord avec précaution, pour ne pas s'attirer des affaires fâcheuses; mais en 1526 il quitta son habit religieux, & vint enseigner l'hébreu à Zurich, où il se maria bientôt après. Il mourut en 1556 à 78 ans. Il avoit eu des démêlés fort viss avec Erasme, qui se réconcilia avec lui, après lui avoir donné des marques d'estime. On a de lui plusieurs ouvrages, que les Protestans ont fait imprimer en 7 volin-f. On y trouve une Traduction latine des Commentaires hébraiques des Rabbins, non seulement sur l'Ecriture-sainte, mais encore sur les choses secrettes de la doctrine des Juits.

PELLICIER, (Guillaume) évêque de Montpellier, né dans un petit bourg de ce diocèse, s'acquit l'estime de François I, par son esprit. Ce prince l'euvoya, en 1540, ambastadeur à Venise. Paul III lui accorda la fécularifation de son chapitre, & la permission de transferer son siège de Maguelone à Montpellier. Ce prélat montra beaucoup de zèle contre le Calvinisme,& ce zèle ne l'empêcha pas d'être accusé de penser en secret comme ceux qu'il foudroyoit en public. Ses mœurs ne furent pas plus épargnées que sa doctrine. Il mourut à Montpellier en 1568, d'un ulcére dans les entrailles, causé par l'ignorance ou par la malice d'un apotichaire, qui lui fit prendre des pilules de coloquinte mal broyées. Pellicier avoit une riche bibliothèque, & de précieux manuscrits, qu'il avoit achetés à Venise & ailleurs, & dont plusieurs se trouvent à la bibliothèque du roi. Cujas, Rondelet, Tursèbe, de Thou, Schvole de Ste-Marthe, & les autres savans de son
tems, ont célébré son savoir &
ses autres qualités. Il laissa pluseurs ouvrages manuscrits & l'on
prétend que l'Histoire des Poissons,
que nous avons sous le nom de
Guillaume Rondelet, médecin de

Montpellier, est de lui.

PELLISSON-FONTANIER, ( Paul ) né à Beziers d'une famille de robe originaire de Castres, perdit son pere de bonne heure. Sa mere l'éleva dans la Religion prétendue - réformée. Ses talens donnoient des espérances à cette secte; il avoit autant de pénétration que de vivacité dans l'esprit. Il étudia successivement à Castres, à Montauban & à Toulouse. Les auteurs Latins, Grecs, François, Espagnols, Italiens lui devinrent familiers. A peine avoit-il donné quelques mois à l'étude du droit. qu'il entreprit de paraphraser les Institutions de Justinien. Cet ouvrage, imprimé à Paris, in-8°. en 1645, étoit écrit de façon à faire douter que ce fût la production d'un jeune-homme. Pellisson parut bientôt avec éclat dans le barreau de Castres; mais lorsqu'il y brilloit le plus, il fut attaqué de la petite vérole. Cette maladie affoiblit ses yeux & son tempérament. & le rendit le modèle de la laideur. Sa figure étoit tellement changée, que Mademoiselle Scuderi, son amie, disoit en plaisantant, qu'il abusoit de la permission qu'ont . les hommes d'être laids. Plusieurs ouvrages qu'il composa à Paris, l'y firent connoître avantageusement de tout ce qu'il y avoit alors de gens d'esprit & de mérite. Il s'y fixa en 1652, & l'Académie Françoise, dont il avoit écrit l'Histoire, fut si contente de cet ouvrage, qu'elle lui ouvrit ses portes. Il n'y

avoit point alors de place vacant dans cette compagnie; mais ell ordonna que la première qui va queroit seroit à lui, & que CF pendant il auroit droit d'assissa aux assemblées & d'y opiner con Pellisson aches me académicien. une charge de secrétaire du roi & s'attacha tellement aux affaires. qu'il passa bientôt pour un de hommes les plus intelligens en co genre. Foucquet, instruit de son mérité, le choisit pour son s commis & lui donna toute sa confiance. Pellisson conserva au milicu des trésors le désintéressement de son caractère, & dans les épines des Finances les agrémens de son esprit. Ses soins furent récompensés, en 1660, par des Lettres de confeiller-d'état. L'année fuivante lui fut moins heureuse. Il avoit eu beaucoup de part aux secrets de Foucquet; il en eut aussi à sa disgrace. Il fut conduit à la Bastille, & n'en fortit que 4 ans après, sans qu'on pût jamais corrompre sa fidélité pour son maître. On crut que, pour découvrir d'importans secrets, le meilleur moyen c'étoit de faire parler Pellisson. On aposta un Allemand, simple & grosfier en apparence, mais fourbe & rusé en effet, qui feignoit d'être prisonnier à la Bastille, & dont la fonction étoit d'y jouer le rôle d'espion. A son jeu & à ses discours, Pellisson le pénétra; mais ne laissant point voir qu'il connst le piège, & redoublant au contraire ses politesses envers l'Allemand, il s'empara tellement de son es, prit, qu'il en fit son émissaire. Il eut par-là un commerce journalier de lettres avec Mlle de Scuderi. Il employa le tems de sa prison à lui écrire & à se désendre. Ce fut alors qu'il composa trois Mémoires pour ce célèbre infortu-

qui sont trois chef-d'œuvrès, quelque chose approche de Ci-Thom, dit l'auteur du Siécle de Louis XIV, ce sont ces trois Facins. Ils sont dans le même genre se plusieurs discours de ce célèhre orateur, un mêlange d'affaises judiciaires & d'affaires d'étar, traitées folidement avec un ârt qui paroît peu & une éloquence touchante. Pellisson, à qui ces Apologies éloquentes auroient dû provurer la liberté, n'en fut resserré que plus étroitement. On lui reura le papier & l'encre; il se vit réduit à écrire sur des marges de livres avec le plomb de ses vitres,ou avec une espèce d'encre qu'il imagina en délayant de la croûte de pain brûlé dans quelques gouttes du vin qu'on lui servoit. Pelliffon, privé du plaisir de s'occuper, sut reduit à la compagnie d'un Basque flupide & morne, qui ne lavoit que jouer de la musette. Il trouva dans ce foible amusement the ressource contre l'ennui. Une araignée faisoit sa toile dans un soupirail qui donnoit du jour à la prison: il entreprit de l'apprivoifer. Il mit des mouches sur le bord de ce soupirail, tandis que son Basque jouoit de la musette. Peu-&peu l'araignée s'accoutuma au fon de cet instrument; ; elle sor= toit de son trou pour courir sur la proie qu'on lui exposoit. Linsi, l'appellant toujours au même fon & & menant sa proie de prochè en Proche, il parvint, après un exercice de plus. mois, à discipliner si bien cette araignée, , qu'elle partoit conjours au fignal pour aller prenwe une mouche au fond de la chambre & jusques-sur les genoux du prisannier. On pe sçauroit trop tepeter que , pendant sa détention, Tannegui la Fevre, lui dédia son Lucrèce. & lo Traire de la Su-Tome V.

perstition de Plumque. Pellisson avoit conservé une soule d'amis dans ses malheurs, & ces amis obtinient enfin sa liberté; & tous les ans depuis il célébroit sa sortie de la Bastille en délivrant quelque prisonnier. Le roi le dédommagea de cette captivité par des pentions & des places. Il le chargea d'écrire son Histoire & l'emmenz avec lui dans sa premiére conquête de la Franche-Comté. Pellisdepuis long-tems son méditoit d'abjurer la religion Protestante; il exécuta ce dessein en 1670. Peu de tems après il prit l'ordre de soudiacre, & obțint l'abbaye de Gimont & le prieuré de St-Orens, riche bénéfice du diocèse d'Auch. L'archevêque de Paris ayant été reçu à l'académie Françoise en 1671, Pellisson répondit à ce prélat avec autant d'esprit que de grace. Ce fut dans cette occasion qu'il prononça le Panégyrique de Louis XIV, traduit en lacin; en espagnol, en portugais, en italien, en anglois, & même en arabe par un patriarche du Mont-Li-, ban. Il fut reçu la même année maître-des-requêtes. Quelque tems après il se joignit à deux académiciens pour donner de 2 en 2 ans sans se faire connoître, un prix de la valeur de 300 liv. à celui qui, au jugement de l'académie Françoise, auroit le mieux célébré, dans une piéce en vers, quelques-unes des actions du roi. La guerre s'étant rallumée en 1672, il fuivit Louis XIV dans ses campagnes. A celle de Mastricht, en 1673, on lui vola une nuit dans sa tente 500 pistoles, dont le roi l'indemnisa le lendemain, en lui rendant une pareille somme. Pelliston étoit d'abord le seul qui écriyit l'Histoire de ce monarque; mais ayant fait perdre un proces

PEL 274

à Mad' de Montespan, cette dame piquée engagea le Roi à confier cet ouvrage à Boileau & à Racine, & à l'ôter à Pellisson. Celui - ci n'en reçut pas moins un ordre de continuer d'écrire seul de son côté. Son zèle pour la conversion des Calvinistes lui mérita l'œconomat de Cluni en 1674, de St Germain-des-Prés en 1675, & de St Denys en 1679. Le roi lui confia en même tems les revenus du tiers des œconomats, pour être distribués à ceux qui voudroient changer de religion. Cet argent produisit autant de Catholiques que les fermons des Missionnaires. Il étoit occupé à réfuter les erreurs des Protestans sur l'Eucharistie, lorsqu'il sut surpris par la mort, à Versailles, en 1693. Il ne reçut point les Sacremens, parce qu'il n'en eut pas le tems. Il est faux qu'il les ait refuses, comme l'assûrent encore aujourd'hui les Calvinistes; & il est très-certain qu'il avoit communié peu de jours avant sa mort. On à de lui un grand nombre d'ouvrages, dont le style est noble, léger, élégant & facile. Les principaux sont: I. Histoire de l'Académie Françoise, qui parut pour la 1re fois en 1653, à Paris, in-12; & dont la meilleure édition est celle de l'abbé d'Olivet, qui l'a continuée; 1730, 2 vol. in-12. Trop de minuties sur de petits écrivains, trop de négligence dans le style & d'inexactitude dans les faits, ont fait tort à cet ouvrage, d'ailleurs affez curieux. II. Histoire de Louis XIV, depuis la mort du cardinal Mazarin en 1661, jusqu'à la paix de Nimègue en 1678. Cet ouvrage, imprimé en 1749, en 3 vol. in-12, sent beaucoup le courtisan, & sent peu le bon historien. III. Abrege de la Vie d'Anne d'Autriche, in-fol. Elle tient des Celles, & particulièrement des Gau-du panégyrique. IV. Histoire de la lois & des Germains, depuis les tems Conquête de la Franche - Comté, en fabuleux, jusqu'à la prise de Rome par

1668, dans le tom. VII° des Mémoire du Pere Desmolets. C'est un modès en ce genre, suivant les uns, 💐 c'est peu de chose, suivant d'au tres. V. Lettres Historiques & Guvra diverses, 3 vol. in-12, à Paris de 1749. Ces Lettres foat comme un Journal des voyages & des campad mens de Louis XIV, depuis 1670 jusqu'en 1688; il y en a 273. Ellen font écrites sans précision & sans pureté. VI. Recueil de Piéces galan-, tes, en prose & en vers, de Made la comtesse de la Suze & de Pellisson. 1695, 5 vol. in-12. Les Poësies de Pellisson ont du naturel, un tour heureux & de l'agrément; mais elles manquent un peu d'imagination. VII. Poestes Chrétiennes & Morales, dans le Recueil dédié au Prince de Conti. VIII. Réstexions sur les différends de la Religion, avec une réfutation des chimères de Jurieu & des idées de Leibniez sur la tolérance de la Religion, en 4 vol. in-12. IX. Traité de l'Eucharistie, in-12. Ces deux ouvrages mérite*nt* l'estime des gens sensés, autant pour le fond des choses, que pour la modération avec laquelle ils font écrits. Pellisson cachoit une belle ame fous une laide figure: ami généreux, constant dans ses attachemens, il inspira des sentimens vifs pendant fa vie, & des regrets non moins vifs après sa mort.

. PELLOUTIER, (Simon) miniftre Protestant de l'Eglise Françoise à Berlin, membre & bibliochécaire de l'académie de cerre ville, & conseiller ecclésiastique, naquit à Leipfick en 1694, d'une famille originaire de Lyon. Il remplit avec diftinction les places qu'on lui confia. Les fonctions pénibles de pasteur ne l'empêchérent pas de cultiver les sciences avec succès. Son Histoire

me furvivra, mais qui sera immortelle.

la Gaulois, a fait un honneur infi-陆 à son érudition. La meilleure miion de cerouvrage, rempli de mecherches curieuses & intéressan-🕦, est celle que M. de Chiniac a Connée à Paris en 1770, en 8 vol. 🎮-12 & 2 vol. in-4°. Les Mémoires dont Pelloutier orna ceux de l'acatémie de Berlin, sont un des prinsipaux ornemens des Recueils de cette sçavante compagnie. La mort l'euleva en 1757, à 63 ans. Il avoit de réputation d'un homme qui ne laissoit jamais échaper une occation de s'instruire & de faire du bien.

PÉLOPÉE, Voyez EGISTHE.

PELOPIDAS, général Thébain, reprit Cadmée par stratagême sur les Lacédémoniens, l'an 380 avant J. C. Il fe figuala avec Epaminondas dans les plus fameuses expéditions de la guerre de Béotie, surtout à la bataille de Leuctres, l'an 371 avant J. C., & au siège de Sparte 2 ans après. Il perfuada aux Thébains de faire la guerre à Alexandre, tyran de Pherès, & eut la conduite de cette guerre. Son armée étoit moins sorte que celle du tyran. On l'en avertit: Tant mieux, répondit · il; Neus en battrons un plus grand nombre. La baraille se donna l'an 364 avant 3.C. Pelopidas remporta la victoire, · & fut tué les armes à la main. Nous croyons faire plaisir au lecteur, en lui faisant part d'une anecdote sur ce général. Pelopidas, qui avoit un fils dérangé, faisoit un crime à Epaminondas de ce qu'il n'étoir point marié, & disoit qu'il ne rendoit point un bon service à la République, en ne lui faisant pas d'onfans: Prens garde, repartit Epaminondas, de lui en rendre un plas mauvais, en lai laiffant un fils relique le sien. Quant anoi, ma famille ne peut jamais manquer; car je laisse après moi la bataille de Lentires ma fille, qui non seulement ... co mot, n° 111.) & femme d'Uly se

PELOPS, fils de Tantale, roi de Phrygie, passa en Elide, où il épousa Hippodamie fille d'Oenomaus, roi de ce pays. Il s'y rendit si puissant, que tout le pays quiest au-delà de l'Isthme, & qui compose une partie confidérable de la Grèce, fut ap-

pellé *Péloponnèse* , c'est-à-dire , *Isle de* Pelops. Les poêtes ont feint que Tantale servit Pelops à la table des Dieux, & que Cérès affamée dévora

une épaule de ce jeune prince ; mais que *Jupiter* ranima les m**e**mbres, & lui mit une épaule d'ivoire à la place de celle que *Cérès* avoit mangée.

PELTAN, (Théodore-Antoine) né à Pelte dans le diocèse de Liége, prit l'habit de Jésuite, & fut un des premiers religieux de cette compagnie qui enseignérent dans l'université d'Ingolstadt. 'Après avoir professé 12 ans avec un succès distingué, il fut envoyé à Ausbourg, où il mourut en 1584. On a de lui divers Traités de controverse, & un grand nombre d'autres ouvrages, peu estimés, sur l'Ecriture - fainte.

PENA, (Jean) de Moustiers au diocèse de Riez en Provence, étoit d'une famille noble d'Aix. Disciple de Ramus pour les belles-lettres, il fut son maître pour les mathématiques. Il les enseigna à Paris au collège-royal avec distinction. Il compta parmi ceux qui prenoient ses leçons, tout ce que Paris avoit de plus grand. Ce mathématicien mourut en 1560 à 30 ans. On a de lui : I. Une Traduction latine de la Catoptrique d'Euclide, avec une Préface curieuse. Il a aussi travaillé sur les autres ouvrages de ce géomètre. II. Une Edition, en grec & en latin, des Sphériques de Théodose, 1558, in-4°. &c... Voy. PŒNA.

· PENELOPE, fille d'Icare, (Vo

est célèbre dans la fable par sa fidélité conjugale. Pour se délivrer de l'importunité des amans qui vouloient la féduire pendant que son mari étoit au siège de Troie, elle s'engagea d'épouset celui qui tendroit l'arc qui n'étoit connu que d'Ulysse. Aucun d'eux n'en put venir à bout; & comme ils la pressoient fortement, elle leur promit de se déclarer après avoir acheve une pièce de toile qu'elle travailloit; mais elle défaisoit pendant la nuit, l'ouvrage qu'elle avoit fait pendant le jour. Voy. TELEGONE.

PENN, (Guillaume) fils uniqué du chevalier Penn, vice - amiral d'Angleterre, naquit à Londres, en 1644. Elevé dans l'université d'Oxford, il y fut dresse à tous les exercices qui forment l'esprit & le corps. Sa curiosité l'attira depuis en France. Il parut d'abord a la cour, & se façonna dans Paris à la politeise Françoise. L'amour de la patrie l'ayant rappellé en Angleterre, &-le vaisseau qu'il montoit ayant été obligé de relacher dans un port d'Irlande, il entra par hazard dans une assemblée de Quakers ou Trembleurs. La piété, le recueillement & les persécutions qu'ils souffroient alors, le touchérent si vivement, qu'il se livra tout entier à leur parti. Il se fit instruire des principes de cette fecte, & revint Trembleur en Angleterre. Un auteur très-moderne prétend qu'il l'étoit avant que de fortir d'Angleterre; qu'il le devint par la connoissance qu'il sit à Oxford même avec un Quaker; & que, des l'age de 16 ans, il se trouva un des chefs de cette secte. Mais cet auteur, d'ailleurs affez exact dans ce qu'il dit des Quakers, n'a pas affez examiné ce fait. Penn de avec eux, ils prêchérent souvent cetour chez le vice - amiral fon chez elle, & s'ils ne firent pas pere, au lieu de se mettre à ge- d'elle une parsaite Quakeresse, ils

noux devant lui, & de lui deman der sa bénédiction, selon l'usage des Anglois, l'aborda le chapeat fur la tête, & lui dit,: Je fisë fort aife, l'ami, de te voir en bonné Santé. Le vice-amiral crut que sou fils étoit devenu fou ; il s'apperçui bientôt qu'il étoit Quaker. Il mil tout en ulage pour obtenir, de hai qu'il allat voir le Roi & le dui d'Yorck le chapeau fous le bras, & qu'il ne les rutoyat point. Guillaume répondit que sa confeience ne le lui permettoit pas, & qu'il valoit mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Le pere, indigné & au désespoir, le chassa de sa maison. Le jeune Penn remercia Dieu de ce qu'il fouffroit déja pour la bonné cause. Il alla precher dans la cité; il y fit beaucoup de prosélytes. Comme il étoit jeune, beau & bien fait, les femmes de la cour & de la ville accouroient dévotement pour l'entendre. Le patriarche George Fox vint du fond de l'Angleterre le voir à Londres fur sa réputation. Tous deix résolurent de faire des Missions dans les pays étrangers; ils s'embarquérent pour la Hollande . après avoir laissé des ouvriers en assez bon nombre pour avoir soin de la vigne de Londres. Leurs travaux eurent un heureux fuccès à Amsterdam. Mais ce qui leur fit le plus d'honneur, fut la réception que leur fit la princesse Palatine Elizabeth, tante de George II, roi d'Angleterre, femme illustre par son esprit & par son scavoir. Elle étoit alors retirée à la Haie, où elle vit les Amis; car c'est ainst qu'on appelloit alors les Quakers en Hollande. Elle eut plusieurs conférences

avoicent au moins qu'elle n'ésit pas loin de penser comme eux. Amis semérent aussi en Allepegne; mais ils y recueillirent m. Pena repassa bientor en Aneleure sur la nouvelle de la malediede son pere, & vint recueillir les derniers soupirs. Le vice-amiral se réconcilia avec lui, & l'embrassa avec tendresse, quoiqu'il sit d'une religion différente. Guillume hérita de grands biens, parmi lesquels il se srouvoit des detes de la couronne, pour des avances faites par le vice-amiral dans des expéditions magitimes. Il im obligé d'aller tutoyer Charles II & sesministres plus d'une fois, pour fon paiement. Le gouvernement bii donna, en 1680, au lieu d'argent, la propriété & la souveraineté d'une province d'Amérique, an sud de Maryland. Voilà un Quaker devenu souverain. Il partit pour ses nouveaux états, avec deux vaisseaux chargés de Quakers qui le suivirent. On appella dès-lors ce pays Penfilvanie, du nom de Penn; il y fonda la ville de Philadelphie, qui est aujourd'hui très-florissante. ll commença par faire une ligue avec les Américains ses voisins. Cest le seul traité entre ces peuples & les Chrétiens, qui n'ait point été juré, & qui n'air point eté rompu. Le nouveau souverain sussi le législateur de la Penfile. vnie. Il donna des Loix, dont aucune n'a été changée depuis lui, La 1" est de ne maltraiter personne au sujet de la Religion, & de. regarder comme freres tous ceux qui croient un Dieu. Il revint en Angleterre pour les affaires de son nouveau pays, après la mort de waché. On l'accusa même de s'ê- noit à la plume issort légèrement.

tre fait Jésuite à l'imitation de ce prince. Cette calomnie l'affligea sensiblement; mais il s'en justifia, & parla avec tant d'éloquence en présence de ses juges & de ses accusateurs, qu'il sur renvoyé absous. Il se tint dans une espèce de solitude sous le roi Guillaume, dans la crainte de donnér lieu à de nouveaux soupçons. En 1699, il sit un fecond voyage avec sa femme. & sa famille, dans la Pensilvanie. De retour en Angleterre, en 1701, la reine Anne voulut souvent l'avoir à sa cour. Il vendit la Penfilvanie à la couronne d'Angleterre, en 1712, 280 mille livres sterlings. L'air de Londres étant contraire à sa santé, il s'étoit retiré en 1710 à Ruschomb, près de Twiford dans la province de Buckingham. Il y passa le reste de sa vie, & il mourut en 1718, à 72 ans. On a de lui plusieurs Ecrits en anglois, en faveur de la secte des Trembleurs, dont il fut comme le fondateur & le législateur en Amérique, & le principal soutien en Europe. Voyez BARCLAY (Robert.)

I. PENNI, (Jean-François) peintre, né à Florence en 1488, mort en 1528, étoit élève du célèbre. Raphaël, qui le chargooit du détail de ses affaires; d'où lui est venu le furnom de il Fattore. Il fut son héritier avec Jules Romain. Penni imitoit parfaitement la manière de son maître; il a fait, dans le palais de Chigi, des tableaux qu'il est difficile de ne pas attribuer à Raphaël. Cet artiste a em-. brassé tous les genres de peinture; mais il réussissoit sur-tout dans le paysage. Lorsque ce peintre a per-Charles II. Le roi Jacq. II, qui avoit, du de vue les desseins de Raphael, duné son pere, eut la même affeç- il a donné dans un goût gigantion pour le fils. Penn lui fut très- tesque & peu gracieux. Il dessi278 PEN

Ses airs de tête sont d'un beau style; mais on desireroit que ses figures ne fussent pas si maigres, & que ses contours sussent plus

coulans.

IL PENNI, (Lucas) peintre, frere du précédent, moins habile que sui, travailla en Italie, en Angleterre, & en France à Fontainebleau. Il s'adonna à la gravure; mais il ne lailla que des piéces médiocre.

PENNOT, (Gabriel) chanoinerégulier à Verone sa patrie dans le dernier siècle, s'est fait connoître par une Histoire des Chanoines-réguliers, en latin. Elle est curiense, & c'est le seul de ses ouvrages qui lui ait fait quelque honneur. Elle fut imprimée à Rome en 1624. L'auteur vivoit sous le pontificat d'Urbain VIII. C'étoit un homme sçavant & vertueux, que son mérite éleva aux premiéres charges de sa congrégation.

PENS, (Georges) peintre & graveur de Nuremberg, florissoit au commencement du XVI° siécle. Cet artiste avoit beaucoup de génie & de talent. Ses tableaux & ses gravures en taille-douce, sont également estimés. Marc - Antoine Raymond, célèbre graveur, employa fouvent le burin de Pens dans ses ouvrages.

PENTHESILEE, reine desAmazones, succéda à Orithye, & donna des preuves de son courage au siège de Troye, où elle fut tuée par Achille. On lit dans Pline (Liv. 7. ch. 56) qu'elle inventa la hache

d'armes.

I. PEPIN le Bref, fils de Charles Martel, & le 1er monarque de la seconde race de nos souverains, fut élu roi à Soissons l'an 752, dans l'affémblée des Etats-généraux de la nation. S. Boniface, ar-

chevêque de Mayence, le sacra & c'est le premier sacre de mos rois, dont il soit parlé dans l'HEEtoire par des écrivains dignes de foi. Childeric III, dernier roi la 1'e race, prince foible & incapable de gouverner, fut privé de la royanté, & renfermé dans le monastère de Sithiu, aujourd'hean S. Berein, & son fils Thierri dams celui de Fontenelle. Pepin avoit eu soin de faire consulter le Pape " pour sçavoir «s'il étoit à propos » que les choses demeurafient dans " l'état où elles étoient à l'égard » des Rois de France, qui depuis » long - tems n'en avoient plus " que le nom? " Le Pape répondit, que pour ne point renverser l'ordre, il valoit mieux donner le nons de Roi à celui qui en avoit le pouvoir. On dit qu'au commencemene de son règne, s'étant apperçu que les feigneurs François n'avoient pas pour lui le respect convenable, à cause de la petitesse de sa taille, il leur montra un jour un Lion furieux qui s'étoit jetté sur un Taureau, & leur dit qu'il falloie lui faire lâcher prife. Les seigneurs étant effrayés à cette proposition, il courut lui-même sur le Lion, lui coupa la tête; puis se retournant vers eux: Hé bien, leur dit-il avec une fierte héroique, vous semble-e-il que je sois digne de vous commander? Tandis que Pepin montoit fur le trône des Mérovingiens & s'y maintenoit par sa valeur, Astolphe, roi des Lombards, enlevoit aux empercurs de Constantinople l'exarchat de Ravenne, & menaçoit la ville de Rome. Le pape Etienne demanda du fecours à l'empereur Constantin, son souverain légitime. La guerre d'Arménie empêchant celui-ci de fauver l'Italie, il confeilla au pape de s'adreffer au roi Pepin. Etienne vient en France en

PEP **FF4, accompagné d'un ambassadeur** Drient : il absout Pepin du cri-🎫 qu'il avoit commis en manquant de fidélité à son prince lésitime; & sacre ses deux fils Charks & Carloman, rois de France. Après le facre il fulmina une excommunication contre quiconque voudroit un jour entreprendre d'ôter la couronne à la famille de Pepin. Ni Hugues Capet, ni Conrad., n'ont pas eu un grand respect pour cette excommunication. Le pouveau roi, pour prix de la comlaisance du pape, passe les Alpes trec Thassillon, duc de Bavière, d'égorger tant de millions d'homson vassal. Il assiégea Astolphe dans l'avie. & s'en retourna la même année, fans avoir bien fait ni la guerre, ni la paix. A peine a-t-il repassé les Alpes, qu'Astolphe assiége Rome. Le pape Etienne conjure le nouveau roi de France de venir le délivrer. Rien ne marque mieux la simplicité de ces tems groffiers, qu'une Lettre que le pape fit écrire au roi Franc par S. Pierre, comme si elle étoit descendue du Ciel. Etienne, le clergé & tout le peuple le nommérent, lui & fes deux fils, Patrices Romains; C'est-à-dire, protecteurs de l'Eglise & chefs du peuple de Rome. Cette digniré, la plus éminente de l'empire, donnoit à-peu-près les mêmes droits que les exarques avoient «us. Pépin passa en Italie malgré les Etats de son royaume, qui ne vouloient pas confentir à cette guerre. Astolphe sut assiégé dans Pavie, & obligé de renoncer à l'exarchat. Pépin en sit présent au saint-siège, malgré l'emperour de C.P. qui le réclamoit comme une province démembrée de sa couronne. Le traité avec Assolphe sut conclu par

queur des Lombards, le fut encore des Saxons. Il paroît que toutes:les guerres de ce peuple contre les Francs, n'étoient guéres que des incursions de Barbares, qui venoient tour-à-tour enlever des troupeaux & ravager des. moissons; point de place-forte. point de politique, point de desfein formé : cette partie du monde étoit encore sauvage. Pépin, après ses victoires, ne gagna que le paiement d'un ancien tribut de 300 chevaux, auquel on ajoûtz 500 vaches : ce n'étoit pas la peins mes. Pépin força ensuite, les armes à la main, Waifre duc d'Aquitaine, à lui prêter serment de fidélité en présence du duc de Baviére, de forte qu'il eut deux grands souverains à ses genoux. On sent bien que ces hommages n'étoiens que ceux de la foiblesse à la force. Waifre le révoqua quelques années après. Pépin vola à lui, & répait l'Aquitaine à la couronne ; ce fut le dernier exploit de ce monarque conquérant. Il mourut d'hydropisie à S. Denys, en 768, dans sa 54° année. Son nom est placé parmi celui des plus grands rois. Il couvrit des qualités d'un héros & d'un prince sage, le crime de son usurpation. Avant sa mort, il fit son testament de bouche, & non par ecrit, en présence des grands-officiers de sa maison, de ses généraux, & des possesseurs à vie des grandes terres. Il partagea tous ses états entre ses deux enfans, Charles & Carloman. Après la mort de Pépin, les seigneurs modifiérent ses volontés. On donna à Charles, que nous avons depuis appellé Charlemagne, la Bourgogne, les soins de Carloman, frere de l'Aquitaine, la Provence avec la Pépin, qui s'étoit retiré au monas- Neustrie, qui s'étendoit alors detére du Mont-Cassin, Pépin, vain- puis la Meuse, jusqu'à la Loire

& à l'Océan; Carloman exit l'Auftrafie, depuis le Rhin jusqu'aux derniers confins de la Thuringe. Le royaume de France comprenoit alors près de la moisié de la Germanie. Cependant Pépin ne fut pas auffi puissant que Clovis l'avoit été. Ce premier conquérant, en partageant les terres à charge de fervice, s'étoit réservé le droit de les ôter à ceux qui ne satisferoient pas à leur devoir : ainsi toute la conquête étoit en sa main; mais ses successeurs avoient été contraints d'en donner à vie, même de les continuer aux enfans, moyennant. une rétribution. Les maires-dupalais, au tems de Pépin, s'étoient bien donnés de garde d'attaquer l'inamovibilité des offices & des terres; ils ne subsistoient euxmêmes qu'en ménageant les seigneurs François. Non seulement Pépin n'avoit pas une autorité aussi forte fur les grands, que Clovis: il ne l'avoit pas même sur le peuple. Les Gaulois ou Romains, 'qui étoient restés libres au commencement de la conquête,& qui payoient de modiques tributs au roj, devepoient peu - à - peu sers des seigneurs dans le district desquels ils se trouvoient, & ne payoient plus rien au souverain. Ce prince tiroit ses revenus des terres de la couronne qui lui restoient, & des présens que les seigneurs lui faisoient dans les assemblées de la pation.

II. PEPIN le Gros, ou de Heristel, maire-du-palais de nos rois, étoit petit-fils de S. Arnould, qui sut depuis évêque de Metz. Il gouverna l'Austrasie après la mort de Dagobere II en 680. Ebroin, maire de Neustrie, le battit; mais Pépin lui enleva bientôt la victoire, & se sit déclarer maire-du-palais de Neustrie de Bourgogne, après avoir dé-

fait le roi Thierry. Il posséda tous l'autorité dans ces deux royaumes sous Clovis III, Childebert & Dago bert. Il mousut en 714, après avois gouverné 27 ans, moins en ministre qu'en souverain. Il laissa, entre autres ensans, Charles-Martel, tige de la 2° race des rois de France.

III. PEPIN, roi d'Aquiraine, Voyez Louis I, son pere.

PEQUIGNY, Voy. BERNARDIN, n° II.

PERAU, (Gabriel - Louis - Calabre) diacre de Paris, & licencié de la maison & société de Sorbonne, mourut le 31 Mars 1767, à 67 ans. Il fut sincérement regretté, tant des gens-de-lettres, dont il hono. roit la profession par ses mœurs, que des amis qu'il s'étoit faits en grand nombre. Sa droiture & fa probité, son esprit égal & liant sa franchise & sa gaieté naturelles, la douceur de son caractère, rendoient son commerce aussi facile que fûr. Personne ne sut plus exact à remplir tous les devoirs de l'amitié, plus officieux, plus prompt, plus actif, plus prévenant même, lorfqu'il pouvoit obliger. Vrai, simple, uni, modeste sur-tout, sans prétention, philosophe avec un cœur excellent; c'étoit un homme capable de vivre avec tous les hommes. Il est principalement connu par la continuation des Vies des Hommes illustres de la France, commencées par d'Auvigny, tome 13 à 23. Les volumes qui sont de lui, font recommandables par l'exactitude des recherches & par la netteté du style. On y desireroit quelquetois plus de chaleur & d'élégance. Il est encore éditeur d'un grand nombre d'ouvrages, qu'il a retouchés, augmentés & enrichis de notes & de préfaces. Son édition des Euwes de Bossues en plus

dem vol. in-4°, étoit la meisseure, pant celle que nous devons aux lénédictins de Sr Maur. On a enport de lui une Description des limitées, 1756, in-fol.; & la Vie lérôme Bignon, 1757, in-12, chimée.

· PERDICCAS, l'un des généraux d'Alexandre le Grand, eut bezucoup de part aux conquêtes du héros, Après la mort de ce conquérant, Perdiceas aspira à la couronne de Macédoine. Dans ce dessein, il répudia Nicée, fille d'Antipater, pour epouser Cléopâtre, soeur d'Alexandre. Antigone ayant découvert ses projets ambitieux, fit une ligue avec Antipater, Cratère & Ptolomée gouverneur d'Egypte, contre leur ennemi commun. Perdiccas envoya Eumène, officier distingué, pour diffiper cette ligue. Il y eut beaucoup de sang répandu de part & d'autre; mais ce sang devint inutile aux intérêts de Perdiccas en Egypte. Il forma & fut obligé de lever le siége d'une petite place, nommée le Château des Chameaux, située près de Memphis. Il sit avancer son armée & l'engagea imprudemment dans un bras du Nil, où plusieurs périrent. Enfin sa durete, fon orgueil, fon imprudence soulevérent ses principaux officiers. Il fut égorgé dans sa tente, l'an 322 avant J. C. avec la plupart de ses flatteurs. Perdiccas laissoit appercevoir tous ses vices; il ne. ifut point commander a fon cœur, ni à son esprit. Il n'avoit aucun système; il ne prenoit conseil que du moment, sans porter ses vues dans l'avenir. Mauvais politique, il ne rechercha ni l'amitié de ses officiers, ni la confiance de ses soldats. Vain, emporté, cruel, son functie exemple apprend à ceux qui sont en place, à n'oublier Prodic les dévoirs de leur rang &

les conditions de leus pouvoir.

PEREFIXE, (Hardouin de Beaumont de ) d'une ancienne maison de Poitou, étoit fils du maîtred'hôtel du cardina) de Richelieu. Ilfut élevé par ce ministre, se distingua dans ses études, sut reçu docteur de la maison & société de Sorbonne, & prêcha avec applaudiffement. Il devint ensuite précepteur de Louis XIV, puis évêque de Rhodes; mais croyant ne pouvoir en conscience reinplir en même tems les obligations de la réfidence: & celles de l'éducation du roi, il donna volontairement la démission. de cet évêché. Il fut fait archevêque de Paris en 1664. Les Jésuites le gouvernérent, & ce fut par le conseil du Pere Annat qu'il publia son Mandement pour la signa; ture pure & fimple du Formulaire d'Alexandre VII. Il imagina la diftinction de la foi divine & de la foi humaine, qui déplut aux fanatiques des deux partis. Il choqua sur-tout les Jansénistes, en exigeant des religieuses de Port-royal la signature du Formulaire. De-là les peintures peu favorables qu'on a faites de ce prélat. L'auteur du Distionnaire critique le traite d'Homme de peu de sens, d'une petitesse d'esprit & d'une obstination invincible.Le caractère doux & aimable de Perefixe, & ses autres qualités, auroient dû faire fermet les yeux sur ses défauts; mais c'est le propre du fanatisme qu'on irrite, de ne voir que le mal & de se cacher le bien. Cet illustre prélat termina sa carrière en 1670. Il avoit été reçu de l'académie Francoise en 1654. On a de lui: I. Une excellente Histoire du roi . Henri IV, dont la meilleure édition est d'Elzevir 1661, in-12; & la dernière est de Paris, in-12, 1749. Cette Histoire, qui n'est qu'un abrégé, fait mieux connoître Henra

IV, que celle de Daniel. On croit que Mézerai y eut part, & il s'en vantoit publiquement; mais cet historien incorrect ne sourait sans doute que les matériaux. Il n'avoit point ce style touchant de Peresize, qui sait aimer le prince dont il écrit la vie. Il. Un livre intitulé: Institutio Principis, 1647, in -16, qui contient un recueil de maximes sur les devoirs d'un roi ensant.

PEREGRIN, fameux philosophe, furnommé Protée, vivoit sous l'empereur Mare-Antonin. Il avoit l'extérieur d'un Cynique; mais en particulier il se livroit aux plaisirs les plus infâmes. Il embrassa la zeligion Chrétienne & la quitta presqu'en même tems. Sa vie austére,& les préceptes de morale qu'il débitoit au peuple, lui acquirent une grande réputation. Mais voyant qu'il commençoit à tomber dans l'oubli, il résolut de faire quelque action d'éclat qui rendît son nom célèbre, même dans la postérité. Il publia dans toute la Grèce qu'il fe brûleroit lui-même pendant la célébration des Jeux Olympiques. Il exécuta ce deffein extravagant, en présence d'un nombre infini de Grecs, qu'un pareil spectacle àvoit attirés à Olympie. Cette action fut admirée de quelques génies foibles; mais elle fut blâmée de tous les gens d'esprit, du nombre desquels étoit Lucien. Ce philosophe assûre qu'on ne manqua pas de publier bien des prodiges, qu'on prétendoit être arrivés pendant cette scène tragique; mais il affûre qu'il n'en avoit vu aucun, quoiqu'il fût préient.

I. PEREIRA, (Benoît) Pererius, savant Jésuite Espagnol, natif de Valence, mort à Rome en 1610 à 75 ans, professa avec succès dans son ordre. On a de lui des Commen-taires latins sur la Gonèse, in-sol.

à Anvers, & sur Daniel. Il ya beata coup de recherches dans l'un a dans l'autre ouvrage.

dans l'autre ouvrage. II. PEREIRA-GOMEZ, ( Geom ge) médecin, natif de Medina des Campo, est (dit-on) le premier des philosophes modernes qui air ecra que les Bêtes sont des machines sans sentiment. Il avança cette opinioz ridicule en 1554; mais elle n'euch point de partifans, & elle tombas dès sa naissance. On prétend que 📢 c'est de ce médecin que Descartes y avoit emprunté fes idées. II y a grande apparence que ce philosophe, qui imaginoit plus qu'il ne lisoit, ne connoissoit ni Pereira, ni son ouvrage. D'ailleurs Pereira n'est pas le premier auteur de cesentiment. Trois cens ans avant. J. C., un Cynique que l'on croix être Diogène, avoit enseigné que « les Bêtes n'avoient ni sentiment. » ni connoissance ». On attribue à Pereira des systèmes sur d'autres matiéres de physique & de, médecine, aussi hardis pour son tems que celui sur l'Ame des Bêtes. Mais ils sont peut-être mieux sondés; celui sur-tout où il combat & rejette la matière première d'Aristote. Il ne fut pas d'accord non plus avec Galien sur la doctrine des fièvres. Le livre où ce médecin soutient l'opinion que les Bêtes sont des Automates, est fort rare. Il fut imprimé en 1554, in-fol. sous le titre d'*Antoniana Margarita* : il lui donna ce titre, pour faire honneur au nom de son pere & de samere. l'eu de tems après que cet ouvrage eut paru, il le défendit contre Michel de Palacios; & cette Défense. imprimée en 1554, in-fol, se joint ordinairement avec l'ouvrage même. La réfutation du même livre, intitulée: Indecalogo contra Antoniana Margarita, 1556, in-8°, est re-

cherchée, plus à cause de sarareté

de sa bonté. Pereira est encore l'inteur d'une autre production trèsterre sur son art, intitulée: Nova des aque Medicina, experimentis & raline d'une d'une

PERELLE, (Adam) rival Alfraël Silvestre, naquit à Paris de Gabriel Perelle, célèbre graveur, & embrassa la profession de son pere. Son génie sécond, plus porté au talent de produire qu'à celui d'imiter, se livra indisféremment aux sougues de son caprice & aux indications du naturel. Il n'a gravé que des Paysages, la plupart de santaisie, & quelques morceaux d'après Corneille Polembourg. Il mourut en 1695, à 57 ans.

PERENNA, Voyez ANNA. PERÈS, Voyez PARÈS.

I. PEREZ, (Antoine) écrivain Espagnol, neveu de Gonsalve Perez, secrétaire de Charles-Quint & de Philippe II, eut divers emplois à la cour d'Espagne, & devint secrétaire-d'état avec le département des affaires d'Italie. Philippe l'employoit également dans les intrigues de l'amour & dans celles de la politique. La maitresse auprès de la quelle il négocioit l'ayant trouvé à son gré, le monarque chercha des crimes au ministre. Perez sut obligé de se retirer en France, où le roi Henri IV lui donna de quoi subsister avec honneur. Il mourut à Paris, en 1611. On a de lui des Lettres ingénieuses, dans lesquelles il rend compte de sa disgrace; des Relations en espagnol, curieuses & recherthees, & d'autres ouvrages, Paris 1598, in-4°. Voyez d'Alibray.

II. PEREZ DE VARGAS, (Bernard) autre écrivain Espagnol, publia à Madrid, en 1559, in-8°, un

Traité très-rare, & d'un prix arbitraire. Il est intitulé: De re Metallica en el qual se tratan muchos y diversos Secretos del conoscimiento de
toda suerte de Minerales, &c. On y
trouve des détails importans & curieux sur les différentes préparations de l'or, de l'argent, du
cuivre, de l'étaim, du plomb, de
l'acier, &c.

dictin Espagnol, vivoit vers le commencement du dernier siècle. Un ouvrage qu'il donna au public en 1620, l'a rendu célèbre. Il est intitulé, Pentateuchum Fidei, à Madrid, 5 tom. en un vol. in sol. La 1<sup>re</sup> partie traite de l'Eglise, la 2<sup>re</sup> des Conciles, la 3<sup>e</sup> de l'Ecriture-sainte, la 4<sup>e</sup> de la Tradition, & la 5<sup>e</sup> du Pape. Celle-ci sur-tout déplut à la cour de Rome, qui sit supprimer sourdement tout l'ouvrage. Il est devenu fort rare.

IV. PEREZ, (Antoine) archev. de Tarragone, mort à Madrid en 1637, à 68 ans. Nous avons de ce prélat, outre des Sermons & divers Traités, un ouvrage estimé & bien exécuté, qui parut en 1661, à Amsterdam, chez les Elzevirs, en 3 vol. in-4°. sous ce titre: Annotationes in Codicem & Digestum.

V. PEREZ, (Joseph) Bénédictin Espagnol, prosesseur en théologie dans l'université de Salamanque, s'appliqua à éclaircir l'Histoire d'Espagne & sur-tout celle de son ordre. Il publia en 1688 des Dissertations latines contre le Pere Papebroch. Il soutient avec raison, que l'on faisoit bien de purger les Vies des Saints, des contes absurdes qui faisoient dire à Melchior Canus, que « la vie » des anciens Philosophes a été » écrite avec plus de jugement » que celle de quelques Saints du

vers la fin du dernier fiécle, & fut autant régretté pour les qualites de son cœur, que pour celles

de son esprit.

PERFETTI, (Bernardin) poëte. Italien de ce fiècle, né à Sienne 👢 fameux par son excessive facilité à mettre en vers sur le champ tous les sujets qu'on lui proposoit. On le trouva si bon poëte, qu'on sit revivre en sa faveur l'usage du couronnement, oublié depuis le Tasse. Il fut déclaré Poëte Lauréat. en 1725, & son couronnement se fit dans le Capitole avec beaucoup de pompe & fur le modèle de celui de Pétrarque.

PERGOLESE, (Jean-Baptifie) né en 1704 à Casoria au royaume de Naples, fut élevé dans cette derniére ville fous Gaëtano Greco, l'un des plus célèbres musiciens d'Italie. Le prince de St Agliano, connoissant les talens du jeune Pergolèse, le prit sous sa protection, & depuis 1730 jusqu'en 1734, il lui procura le moyen de travailler pour le Teatro Nuovo, où fes Opera eurent un grand fuccès. Après avoir fait un voyage à Rome, où son Olympiade ne fut pas applaudie autant qu'elle le méritoit, il retourna à Naples, & il y mourut au commencement de l'année 1737. Sa dernière maladie fut une phihifie; & il est très-faux qu'il ait été empoisonné par ses rivaux. Les Italiens l'appellent le Dominiquin de la musique. On peut lui reprocher ses Repetizione, & son style par fois trop coupé; mais la facilité de sa composition, la science de l'harmonie, la richesse de la mélodie, lui conserveront un

a Christianisme. " Perer mourut principaux ouvr. sont: I. Phasizezza Ariettes. II. La Serva Padrona. Il Maestro di Musica, Intermèdes IV. Un Salve Regina; & le Staba Mater, regardé universellemen comme fon chef-d'œuvre.

PERI, (Dominique) pauvre berger de Toscane, devint poete en lifant l'Arioste. On a de lui Fiezola destrutta, à Florence 1619, 111-4°-

PERIANDRE, Periander, tyran. de Corinthe, fut mis au nombre, des Sept Sages de la Grèce ; sage étoit un menstre. Il changea le gouvernement de son pays. opprima la liberté de sa patric. & usurpa la souveraineté, l'an 628 avant l'ère Chrétienne. Le commencement de son regne fuc affez doux; mais il prit un sceptre de fer, après qu'il eut confulté le tyran de Syracuse sur la manière la plûs fûre de gouverner. Celui-ci mena les envoyes de Peziandre dans un champ, & pour toute réponse, il arracha devant eux les épis qui passoient les autres en hauteur. Le tyran de Corinthe profita de la leçon du tyran de Sicile. Il s'assura d'abord d'une bonne garde, & fit mourir dans la suite les plus puissans des Corinthiens. Ces crimes furent les avant-coureurs des forfaits les plus horribles. Il commit un inceste avec sa mere, fit mourir sa femme Mélisse, fille de Proclès roi. d'Epidaure, sur de faux rapports; & ne pouvant souffrir les regrets de Lycophron, son socond fils, sur la mort de sa mere, il l'envoya en exil dans l'isse de Corcyre. Un jour de fête solemnelle, il fit arracher aux femmes tous les ornemens qu'elles portoient pour leur parure. Enfin après s'être souillé nom célèbre. Sa musique est un par les excès les plus barbares & tableau de la nature; elle parle à les plus honteux, il mourut l'an l'esprit, au cœur, aux passions, Ses 585 avant J. C. Ses maximes savo-

hies étoient : Qu'il faire garder su puole, & cependant ne point se faiescrupule de la rompre, quand ce que on a promis est contraire à ses intéde : Que non seulement il faut punir e crime, mais encore prévenir les inunions de ceux qui pourroient le commettre; maximes pernicieuses, Machiavel. Ce iyan a été loué par quelques hif. toriens Grecs; ils n'ont vu en lui que le politique, le savant, le protecteur des gons-de-lettres; & ils n'ont pas vu le meurtrier, le débruche, le tyran. Il aimoit les erts, & la paix mere des erts. Your en jouir plus surement, il sit construire & équiper un grand nombre de vaisseaux, qui le rendirent formidable à ses voisins. Voyet ARION.

PERIBÉE, fille d'Alcathons roi de l'ille Egine, fut promise p'épouse à Telamon, fameux par sa valeur & par son fils. Le pere de cette princesse s'étant apperçu qu'elle n'avoit rien refusé à Telamon avant son mariage, menaça violemment cet amant téméraire, qui prenant la fuite, laissa sa maîtresse exposée au courroux d'un pere irrité. Alcathoüs ordonna à un de ses gardes de délivrer ses yeux d'une vue si dieuse, & d'aller à l'instant jetter sa fille dans la mer; mais cet officier, touché de pitié, ne put se résoudre à noyer sa princesse, & aima mieux la vendre. Thésée l'ayant achetée, la mena à Salamine: elle y retrouva fon cher Telamon, ontint la liberté du héros dont elle dépendoit, donna sa main à son amant au pied des autels, & fut mere d'un enfant qui fut de-Puis si terrible sous le nom d'A-]4¥,

PERICLES, naquit à Athènes, à fut élevé avec tout le soin imagiuable. Il eut entr'autres maîtres,

Zénon d'Elée & Anaxagore, & devint grand capitaine, habile politique, & excellent orateur. Il résolut de se servir de ses qualités pour gagner le peuple, & eut le bonheur de réussir. Aux avantages que lui donnoit la nature, il joignit tout l'art & toute la finesse d'un homme d'esprit qui veut dominer. Il partagea aux citòyens les terres conquises, & se les attacha par les jeux & lès spectacles. C'est par ces moyens qu'il s'acquit sur l'esprit d'un peuple républicain, un crédit qui ne différoit guéres du pouvoir monarchique. Pour mieux afférmir són autorité, il entreprit d'abaisser 16 tribunal de l'Arcopage, dont il n'étoit pas membre. Le peuple, enhardi & soutenu par Péricles, bouleversa l'ancien ordre du gouvernement, ôta au légat la connoissance de la plupart des causés, & ne lui laissa que les communes? Il fit bannir, par l'Ostracisme, Cimon son concurrent & ses autrés rivaux, & resta seul maitre à Athènes pendant 13 ans. On dit que la sœur de Cimon ayant censuré la conduite de Périclès, il lui répondit : Viville comme vous êtes, vous ne devriez plus nfer de fard : bon-mot dont il est difficile de sentir la finesse. Cependant. Périclès cherchoit à se faire valoir par son courage, Il commanda l'armée des Athéniens dans le Péloponnèse, remporta une célèbre victoire près de Némée contre les Sicyoniens, ravagea l'Arçadie à la priére d'Afpafie, fameuse courtifane qu'il aimoit. Ayant déclaré la guerre aux Samiens, l'an 441 avant J. C., il prit Samos après un siège de 9 mois. Ce fut durant ce fiége qu'Artemon de Clazomène inventa le bélier, la tortue, & quelques machines de guerre. Périélès engagea les

Athéniens à continuer de combattre les Lacédémoniens. Il fut blâmé dans la fuite d'avoir donné ce conseil, & on lui ôta sa charge de général. Il sut condamné à une amende, qui se montoit, selon les uns, à 15 talens, & felon d'autres, à 50. Le peuple d'Athènes ne fut pas long-tems fans se repentir du mauvais traitement qu'il avoit fait à Périclès, & il desira ardemment de le revoir dans les affemblées. Il se tenoit alors renfermé dans sa maison, accablé de douleur pour la perte qu'il venoit de faire de tous ses enfans que la peste avoit enlevés. Alcibiade & ses autres amis lui persuadérent de sortir & de se montrer. Le peuple lui demanda pardon de son ingratitude, & Périclès, touché par ses priéres, reprit le gouvernement. Périclès, peu de tems après, tomba malade de la peste. Comme il étoit à l'extrémité, & sur le point de rendre le dernier soupir, ses principaux amis s'entrerenoient ensemble dans sa chambre de son rare mérite, parcourant ses exploits & ses victoires, & ne croyant pas être entendus du malade qui paroissoit n'avoir plus de connoissance. Périclès, rompant tout-à-coup le silence : Je m'éconne, leur dît-il, que vous conserviez si bien dans votre mémoire & ·que vous releviez des choses, qui me · sont communes avec tant d'autrès Capitaines, pendant que vons oubliez ce qu'il y a de plus grand dans ma vic · & de plus glorieux pour moi!...C'est, ajoûta-t-il, qu'il n'y a pas un seul cisoyen à qui j'aie fait prendre le deuil. Belle parole, qui seule fait l'éloge le plus accompli d'un miniftre! Ce grand-homme mourut l'an 429 avant J. C. Périelès réunissoit , Aspasse & pour quesques autres en lui presque tous les genres de semmes de ce genre... PERICLÈS, mérite qui font les grands hom- son fils-naturel, combattit avec

mes : celui d'amiral, d'excollent capitaine, de ministre-d'état, de fur-intendant des finances... Il fur furnommé l'Olympien à cause de force de son éloquence. Sa comb tenance étoit ferme & assurée x fon geste plein de modestie , ' 🛲 voix douce & infinuante.Ces avantages étoient relevés par une certaine volubilité dans la prononciation, qui entraînoit tous ceux qui l'écoutoient. Les poëtes de son tems disoient que la Déesse de La Persuasion, avec toutes ses graces. résidoit sur ses lèvres. Je le renverse en luttant, disoit un de ses rivaux; mais lors même qu'il est à terre, il prouve aux spectateurs qu'il n'est pas tombé. & les spectateurs le croient. C'est principalement par l'usage qu'il sçut faire de la parole, qu'il fut, pendant près de 40 ans, monarque d'une république. Sa gloire seroit fans tache, s'il n'avoit pas épuisé le trésor public, pour charger Athènes d'ornemens superflus. L'amant d'Aspasie enivra le premier ses concitoyens de ípectacles & de fètes, & leur donna des vices pour les mieux gouverner. La fimplicité des mœurs anciennes disparut, & le goût du luxe prit sa place... On raporte de lui quelques sentences. Toutes les fois que Périclès prenoit le commandement, il faisoit cette réflexion: Qu'il alloit commander à, des gens libres, & qui étoient Grecs & Athéniens. On dit que le poête So-.phocle, son collègue, s'étant récrié à la vue d'une belle pérsonne : Ah qu'elle est belle !-- Il faut , lui dit Péri-Clès, qu'un Magistrat ait non-seulement ·les mains pures, mais aussi: les yeux & la langue. Cette réponse ne s'accordoit guère avec sa passion pour

des Lacédémoniens, l'an 405 des la tête, pour n'a-le pas eu foin de faire inhumer eux qui avoient été tués dans la taille qu'il venoit de gagner.

PERIERS, (Bonaventure des) a Arnay-le-Duc en Bourgome, fut fait, en 1536, valet-dethanbre de Marguerite de Valois, reine de Navarre, sœur de Franseis 1. On ignore les autres circonstances de sa vie; on sçait seulement qu'il se donna la mort, en 1344, dans un accès de frénésie. On a de lui plusieurs ouvrages. Celui qui a fait le plus de bruit,est intitulé: Cymbalum Mundi, ou Dialogues satyriques sur différens sujets. 1537 in-8°, & 1538 aussi in-8°. Ce a'eff plus un ouvrage rare, depuis qu'il a été réimprimé en 1711, à Amsterdam, in-12; & à Paris 1732, petit in - 12. Il est com-Posé de IV articles; le second, qui offre quelques plaisanteries assez bonnes contre ceux qui recherchent la Pierre philosophale, est le meilleur; les 3 autres ne valent rien. Dès que ce livre parut en 1538, il fut brûlé par le parlement, & censuré par la Sorbonne. On ne le condamna point comme un livre impie & détestable, ainsi qu'on l'a cru long-tems; mais en soupçonnant que des Periers, attaché à une cour où l'erreur étpit protégée, avoit voulu, sous des allégories, prêcher la prétendue Réforme. Cependant cet ouvrage, à quelques obscénités près, choque plus le bon-iens que la Religion; & il ne mérite, dit un auteur, d'autre réputation que celle que la censure lui a

donnée. On a d'autres écrits de ce fou: I. Une Traduction en vers françois de l'Andrienne de Térence, 1537, in-8°. II. Une Traduction en françois du Cantique de Moife. III. Un Recueil de ses Œuvres, 1544, in-8°. IV. Nouvelles Récréations & joyenx Devis, 1561 in 4°, & 1571 in-16; 1711, 2 v. & 1735, 3 v. in-12. Quelques auteurs prétendent que ce dernier n'est pas de lui.

PERILLE, Voyez PHALARIS. PERINGSKIOLD, (Jean) naquit à Strengnes dans la Sudermanie, en 1654, d'un professeur en éloquence & en poësie. Son pere fut son prem. maître. Il se rendit habile dans les antiquités du Nord, & en devine prosesseur à Upsal, secrétaire-anriquaire du roi de Suède, & conseiller de la chancellerie pour les antiquités. Ses principaux ouvrages sont: I. Une Histoire des Rois du Nord, qui n'est qu'une compilation ainsi que la suivante. II. Celle des Rois de Norwège. 1697, 2 vol. in-fol. III. Une Edition de différens Traités de Jean Messenius touchant les Rois de Suède, de Danemarck & de Norwège, imprimés en 1700, en 14 vol. in-fol., &c. Ces ouvrages déposent en faveur de la vaste érudition de l'auteur, qui mourut en 1720. Mais ils sont moins connus en France que les Tables Historiques & Chronologiques depuis Adam jusqu'à J. C. en langue Suédoise, avec des figu- 🞝 res, à Stockholm, 1713, in-fol.

PERION, (Joachim) docteur de Sorbonne, né à Cormery en Touraine, se sit Bénédictin dans l'abbaye de ce nom en 1517, & mourut dans son monastère vers 1559, âgé d'environ 60 ans. On a de lui: I. Quatre Dialogues latins sur l'origine de la langue Françoise, & sa conformité avec la Grecque, II. Des Lieux Théologies.

ques, Paris 1549, in -8°. III. Des Traductions latines de quelques livres de Platon, d'Aristote & de St Jean Damascène. Son latin est assez pur, & même élégant; mais l'auteur manquoit de critique.

PERIPHAS régnoit-, dit-on, à Athènes l'an 1558 avant J. C. Ses fujets, touches de les belles actions, lui rendirent des honneurs divins sous le nom de Jupiter conservateur. Le Pere des Dieux irrité d'un tel attentat, voulut l'ecraser de sa fondre; mais, à la prière d'Apollon, il se contenta de le métamorphoser en Aigle, & le fit roi des oiseaux, pour le récompenser des services qu'il avoit rendus aux hommes.

PERISTERE, Nymphe, est connue dans la fable par le trait suivant. Un jour l'Amour désia sa mere, à qui des deux cueilleroit le plus de fleurs dans l'espace d'une heure. Les enjeux placés, la jeune Peristère parut soudain, & se joignit à la Déesse, qui ne faisoit que ramaffer les fleurs que la Nymphe arrachoit. Cette ruse assura, sans beaucoup de peine, la victoire à Venus. Mais Cupidon, irrité d'une telle tricherie, s'en vengea sur l'auteur de fa défaite, & la métamorphola en colombe.

PERIZONIUS, (Jacques) né à Dam en 1651, étudia à Deventer sous Gisbert Cuper, puis à Utrecht sous Georges Grævius. Ses protecteurs & son mérite lui procurérent le rectorat de l'école latine de Delft, & la chaire d'histoire & d'éloquence dans l'université de Francker, en 1681. Il remplit cette place avec distinction jusqu'en 1693, qu'on le fit professeur à Leyde, en histoire, en auteurs Grecs & Larins, fous titre d'Animadversiones Ilistorica, a 8°. II. Des Dissertations sur diva points de l'Histoire Romaine. Dés Oraifons. IV. Plusieurs Pies contre Francias, prosesseur de quence à Amsterdam, sous le 👪 de Valerius accinclus. V. Origin Babylonica & Ægyptiaca; Utras 1736, 2 vol. in 8°, remplies quantité de remarques curieus dans lesquelles, l'auteur relève erreurs du chevalier Marshairs. C ouvrage fait un honneur infini profond sçavoir de Perizonius. V. Une bonne Edition de l'Histoire Eliane, 2 vol. in-8°. Holl. VII. Des Comment. historiques sur ce qui s'est passé dans le xvii siécle. Cet écrivain infatigable mourut à Leyde, en 1715, à 64 ans. Il sçut respecter le public; & il ne livroit rien à la presse qu'après l'avoir lu & relu. Son amour pour l'étude lui fit préférer le célibat au mariage; mais sa trop grande application hata famort.

PERKIN, ou Pierre Waerbeck, imposteur célèbre dans l'histoire d'Angleterre, eut la hardiesse de se dire Richard duc d'Yorck, fils du roi Edouard IV. Sous le règne de Henri VII, vers l'an 1486, Marguerite duchesse de Bourgogne; fœur d'Edozard IV; voyoit avec peine Henri VII sur le trône. Elle fit courir le bruit que Richard III, duc de Glocester, ayant donné ordre en 1483 d'affassiner Edouard V prince de Galles & Richard duc d'Yorck; tous deux fils d'Edvuard IV roi d'Angleterre; les parricides, après avoir tué le ; rince de Galles, légitime héritier de la couronne, avoient mis en liberté le duc d'Yorck, qui s'étoit caché deéloquence & en grec. On a de puis dans quelque lieu incumu. lui : I. De sçavantes Explications Quand elle eut répandu ces chide plusieurs endroits de différens mères parmi le peuple, elle choi-

imm imposteur, adroit, propre à' iner le rôle du Duc d'Yorck. Elle rrouva dans un jeune Juif Flaand, dont le pere s'étoit conkui, & qui étoit né à Londres, Milavoit en pour parrein Edouard F, soupçonné de quelque intrine amoureuse avec sa mere. Sa pare noble, ses manières séduilintes, son génie délié, la sou**plesse** l'expérience qu'il avoit sequifes par fes voyages, conve-Ament parfaitement au rôle qu'on tai destinoir. La duchesse lui aptit à contrefaire ce jeune duc Fronck, son neveu, assassine par Tordre de Richard III.PERKIN,(c'éwitle nom du fourbe, ) se montra Cabord en Irlande, fous le nom de Richard Plantagenet, & le peuple crédule n'eut pas de peine à le reconnoure. Charles VIII, roi de France, alors en guerre avec Henri, invita le nouveau prince à fe rendre auprès de lui, le reçut comme un vrai duc d'Yorck, & accrédita cette siction; mais Perkin fut bientôt de passer aupres de la duchesse de Bourgognel, qui l'envoya au roi d'Ecosse Jacques IV, après le lui avoir vivement recommandé. Ce jeune monarque se laissa tromper par l'imposteur, & lui donna même en mariage une de ses parentes. Une armée Ecossoise ravagea bientôt les frontiéres de l'Angleterre. Perkin eut d'abord des fuccès; mais Jacques s'étant accomimodé avec Heari, ce prince le pria de se retirer ailleurs. Il se cacha quelque tems en Irlande. Delà il paffa.à Cornouzilles, où le seu de la sédition sublistoit encore: le roi, qui ne souhaitoit, disoit-il souvent, que de voir les rehâta de prévenir ses progrès. En les dédie à Henri IV sous des titres Tome Y.

paroissant, il désarma les rebelles. Perkin se resugia dans une église. Sa femme fut prisonnière & traitée avec distinction. Il se remit luimême entre les mains de Henri, qui lui promit sa grace. On le promena par les rues de Londres, exposé aux insultes de la populace; on lui fit faire l'aveu de ses aventures; on l'enferma dans une prison. S'étant évadé, il fut repris, & envoyé à la Tour. Un génie si intriguant, après avoir joué un grand rôle, ne pouvoit s'accoutumer à l'infortune. Il se ménagea une correspondance avec le comte de Warwick, prisonnier comme lui. L'un & l'autre devoient se sauver après avoir tué le gouverneut. Leur complot ayant été découvert, *Perkin*, déformais indigne de pardon, fubit le fuplice qu'il méritoit.

PERKINS, (Guilfaume) né en 1558, à Morston dans le comté de Warwick, se rendit habile dans l'Ecriture-sainte. Il devint prosesabandonné par Charles, & obligé - seur de théologie à Cambridge, où il mourut en 1602, à 43 ans. On a de lui: I. Commentaires sur une partie de la Bible. II. Un grand nombre de Traités théologiques, imprimés en 3 vol. in-fol. On estime sur-tout son Traité des Cas de Conscience. Cet auteur étoit aussi factore que pieux.

PERMISSION (Bernard Bluet d'Arbéres, comte de ) nom d'un homme qui trouvoit le moyen de vivre, en distribuant des extravagances imprimées à diverses personnes qui lui donnoient de l'argent. Ce sont des Oraisons, des Sentences, & principalement des Prophéties. La plupart se trouvent réunies sous le titre de ses Œuvres. belles & les factions, témoigna une Il y prend le titre de Chevalier des grande joie de son arrivée, & se Ligues des XIII Cantons Suisses, &

emphatiques; 1600, in 12. Il paroît que l'exemplaire doit contenir 103 piéces: la 38° & la 82° partie doivent être doubles & différentes; de 12 pages chacune. Dans la 61°, il y a un supplément de 4 pages, qui commence ainsi: Libéralités que j'ai reçues; mais on n'en connoît pas d'exemplaires complets. Son Testament, imprimé en 1606, in-8°. est de 24 pages. Bien des gens ont cherché l'explication des énigmes de ce livre; c'étoit prendre de la peine fort mal-à-propos. Les prédictions de ce charlatan insensé ne méritent pas plus d'attention que celles du médecin Proyençal Nostradamus. Elles sont écrites à-peu-près du même style. Voyez la Bibliographie de M. de Bure.

PEROT, Voyez Perrot.

T. PEROTTO, (Nicolas) natif de Sasso-Ferrato, bourg de l'état de Venile, d'une illustre famille, & de parens fort pauvres. fut contraint d'enseigner la langue latine pour subsister. Ses ta-'lens étoient déplacés dans sa patrie. Il alla à Rome, où il gagna l'amitié du card. Bessarion, qui le choifit pour son conclaviste après la mort de *Paul II*. Plufieurs hif-' toriens ont prétendu qu'il fit manquer la papauté à son protesteur par une imprudence; mais c'est une fable. Cependant, comme elle est accréditée, nous la raporterons ici. On dit donc que, toutes les voix étant réunies pour Bessarion, les cardinaux alloient à fa cellule pour lui porter la tiare. Mais Perotto ne voulut jamais les introduire, sous prétexte que son maître étoit occupé à des études qui ne demandoient pas de distraction. Bessarion, informé de l'étourderie de son conclaviste, la lui reprocha d'un ton doux, & lui dit: Vous

m'avez ôié par un zèle, déplacé la Tiare, & vous avez perdu le Chapeau Quoi qu'il en foit de ce conte, 🚛 Bessarion ne fut pas pape, il me ritoit de l'être. Les pontises Romains donnérent à Perotto des massi ques particulières de leur estime parce qu'il travailla avec ardem à la réunion de l'Eglise Grecque pendant le concile de Ferrare. devint gouverneur de Pérouse 🛴 puis de l'Ombrie, archevêque de l Manfredonia en 1458; & mourus en 1480 à Fugicura, maison de plaifance qu'il avoit fait bâtir près de Sasso - Ferrato. Ses ouvrages sont: I. Une Traduction, de grec en latin, des 5 premiers livres de l'Histoire de *Polybe*. II. Un autre du Traité du Serment d'Hippocrate. III. --du Manuel d'Epitière. IV .-- du Commentaire de Simplicius sur la Physique d'Aristote. V. Des Harangues: VI. Des Lettres. VII. Quelques Poësies Italiennes. VIII. Des Commentaires sur Stace. IX. Un Traité De generibus Metrorum, 1497, in-4°. X. De Horatii Flacci, ac Severini Boëtii metris, &c. XI. Un long Commentaire sur Martial, intitulé: Cornucopia, seu Latina lingua Commentarius. La meilleure édition de ce livre est de 1513, in-fol. Il y a beaucoup d'érudition profane, mais peu d'ordre. XII. Rudimenta Grammatices, à Rome, 1473 & 1475, in-fol. éditions très-rares.

II. PEROTTO, (François) ami de Fra-Paolo, est auteur d'une Réfutation de la Bulle de Siste-Quint contre le roi de Navarre. Ce livre, écrit en italien, est estimé.

PERPETUE & FELICITÉ; (Saintes) martyres, que l'on croit avoir souffert la mort à Carthage pour la Foi de J. C. en 203; ou en 205. Dom Ruinart a donné les Actes de leur martyre.

PERPINIEN, (Pierre-Jean) Jeine, né à Elche au royaume de Valence, fut le premier de sa comngnie qui fut professeur d'éloquenà Conimbre. Il y reçut de grands plaudiffemens, fur - tout lorffil y prononça son Discours de ymnafiis Societatis. Il enfeigne enlite la rhétorique à Rome, puis L'enture-fainte dans le collège de la Trinité à Lyon, & enfin à Pa-🎎, où il mourur en 1586, âgé Menviron 36 ans. Muret & Paul Masuce font un grand éloge de la Pureté de son langage & de celle de ses mœurs. Il est compté parmi les bons latinistes modernes. Le P. Lazeri, Jésuite, a publié le recueil de ses Ouvrages, à Rome, en 1749, en 4 vol. in-12. Ils contiennent : I. Dix-neuf Harangues, foibles de pensées, mais d'une lafinité agréable. II. La Vie de Ste Elizabeth, Reine de Portugal. III. Un Kecueil de 33 Lettres, dont 22 de Perpinien & 11 de ses amis. IV. Seize petits Discours.

I. PERRAULT, (Claude) né à Paris en 1613, s'appliqua d'abord à la médecine. Il a même composé des ouvrages qui sont une preuve de son érudition en ce genre. Mais son amour pour les beaux-arts, & fingulièrement pour l'architecture, lui fit entreprendre un travail d'un nouveau genre; ce fut la Traduction de Vitruve. On rapporte que Perrault avoit beaucoup de goût & d'adresse pour dessiner l'architecture, & tout ce qui en dépend. C'est lui qui sit les dessins sur lesquels les planches de son Vitruve ont été gravées. La belle Fasade du Louvre, du côté de St Germain l'Auxerrois, le grand Modèle de l'Arc de Triomphe au bout du fauxbourg St Antoine, & l'Obserratoire, furent élevés sur ses des-

fins: (Voyez Bernini.) Boileau lui a disputé la gloire d'avoir enfanté les deux premiers morceaux; mais c'est une injustice qui fait peu d'honneur à ce poete. Comme architecte, Claude Perrault doit tenir un rang parmi les premiers hommes de son siècle; comme médecin, il est encore recommandable. Il donna la vie & la santé à plusieurs de ses amis, & nommément à Boileau, qui l'en remercia par des Epigrammes. Perraule, ennemi de la saryre, s'étoit déclaré avec tous les gens fages contre celles du Juvenal François. Le fatyrique s'en vengea en le plaçant dans son Art Poëtique, sous l'emblême de ce docteur de Florence, qui de méchant médecin, devint bon architecte. Perrault, indigné contre le poëte, s'en plaignit au grand Colbert. Ce ministre en parla au satyrique, qui se contenta de lui répondre: Il a tort de se plaindre; Je l'ai fait Précepte. En effet il avoit dit, à la suite de la métamorphose du Médecin:

Soyez plutôt Maçon, si c'est votre talent.

Mais cette réponse l'auroit elle fatisfait, si son ennemi avoit voulu de son côté le rendre la fable du public? L'académie des Sciences, qui ne jugeoit point du mérite de Perrault par des Satyres, se l'affocia comme un homme capable de lui faire honneur, non seulement par ses talens, mais encore par son caractéré. Cet habile homme mourut en 1688, à 75 ans. Quoiqu'il n'eût guéres exercé la médecine que pour sa famille, ses amis & les pauvres, la Faculté plaça son Portrait dans ses écoles publiques parmi ceux des Fernel, des Riolan, &c. Ses principaux ouvrages sont: I. Une excellente Tra-

duction françoise de Vierave, 1673, in-fol., entreprise par ordre du roi, & enrichie de sçavantes notes. La seconde édition est de 1684, in-fol., avec des augmentations; mais les figures sont moins belles que dans la 1<sup>re</sup>. II. Un Abrègé de Vitruve, in-12. III. Un livre intitulé: Ordonnances des V espèces de Colonnes, selon la méthode des Anciens, 1683, in-fol., dans lequel il montre les véritables proportions que doivent avoir les cinq Ordres d'Architecture. IV. Un Reeueil de plusieurs Machines de son invention. V. Essais de Physique, 2 vol. in-4°, & 4 vol. in-12. VI. Ses Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle des Animaux, Paris 1671, avec une suite de 1676, in-fol., offrent de belles figures. On les a réimprimés à Amsterdam en 1736, en 3 vol. in-4°; mais les figures de cette édition sont inférieures à celles de la 1<sup>re</sup>. Perrault avoit trois freres, tous trois auteurs. Pierre, l'aîné , receveur-général des Finances de la généralité de Paris, est connu par un Traité de l'Origine des Fontaines, in-12, & par une traduction du Sceau enlevé du Tassoni, en 2 vol. in-12. Nicolas. le fecond, docteur en Sorbonne, donna en 1667 un volume in-4°, fous le titre de Théologie Morale des JÉsuites. Charles, dont nous allons parler, est le plus célèbre parmi les beaux-esprits.

II. PERRAULT, (Charles) frere du précédent, né à Paris en
1633, ne se distingua pas moins
que lui. Né dans le sein des lettres, il les cultiva dès sa jeunesse. Les Muses eurent ses premiers
hommages. Sa probité, soutenue
par ses connoissances, le sit choisir par le grand Colbert pour contrôleur-général des Bâtimens. Aimé & consideré de ce ministre, il

employa la faveur auprès de lai pour l'utilisé des arts & de ceui qui les cultivoient. Quiconque 🗪 celloit dans quelque genre que cr sût, étoit sûr d'avoir la saveur de Perrault, qui sollicitoit des récome penies ou des pensions. L'Acadé mie Françoise lui dut un logement au Louvre; l'Académie de peinture, de sculpture & d'architecture fut formée sur ses Mémoires & animée par son zèle. Ce généreux protecteur des lettres entra des premiers dans celle des Inscriptions. Après la mort de Colbert, Persault fut déchargé du pesant fardeau de son emploi, & jout enfin des douceurs de la vie paifible. Ce fut alors qu'il se dévous tout entier aux lettres. Il chanta les merveilles du règne de Louis XIV, & la gloire de la nation sous ce monarque. Son Poëmeintitulé, le Siécle de Louis le Grand, publié en 1687, parut aux yeux des partisans des Auciens, la satyre la plus indécente qu'on pût faire de tous les autres glorieux siécles du monde. Pour soutenir ce qu'il avoit avancé, il mit au jour en 1690, son Parallèle des Anciens & des Modernes, en 4 vol. in-12. Cet ouvrage parut encore plus téméraire que son Poëme. Il mit au-dessus d'Homére, non seulement nos premiers écrivains, mais les Scuderi & les Chapelain. Despréaux & Racine, dont Perraule n'2voit point parlé dans son Parallèle, ou dont il 'n'avoit dit que des choses qui choquoient leur amourpropre, se crurent personnellement offensés. Racine fit un couplet, & Despréaux une épigramme; mais ce satyrique ne se permit rien de plus. Le prince de Conti dît un jour qu'il iroit à l'académie Françoisé écrire sur la place de Despréaux: Tu dons, Brutus! Le satyrique

le réveilla enfin. Il prit vivement les jouets du public dont ils dele parti des Anciens, auxquels il voient être les mairres. Leurs avis most si redevable. Ses Réferious communes travaillérent à la paix. fin Longin parurent; elles furent & elle fut conclue en 1699. Le tonces à leur avantage. A l'excep- calme résabli, Permit s'occupe tion de quelques légers délants des Eloges Historiques d'une partie qu'il reconnoît en eux, il les trou- des grands-hournes, qui avoient ve divins en tout, & croit le na- illuffre le xvIII nécie. Il en donne ture épuisée en leur faveur. « Pis- 2 vol. in-sol. dont le dernier pa-" dare, dit-il, sera toujours Pis- var en 1700, avec leurs postraits n dare, Homére toujours Homère, au naturel, que Bezos, homme n & les Chapelain des Chapelain, & suffi zele que lui pour la gloire » les Scuderi des Scuderi. » Ce pro- des hommes célèbres, lai fournit. cès sut parté au tribunal du public. La bezute des Portraits & la moqui condamna les deux parties. Les dération que respirent les Eloges. désenseurs de Despréaux & Def- rendent ce recueil précieux. L'auprému lui-même, n'ouvroient les teur n'oublia pas Arasald & Pascal; yeux que sur les beautés de dérail des, Anciens, & les fermoient sur Pensemble. Les désenseurs de Parrade au contraire se prévaloient des défauts de l'ensemble, pour ne rendre pas justice aux cérails: ainsi l'état de la question ne sut saisi ni de part ni d'autre. On l'eût décidée bientôt, si, suivant un jugement impartial, on avoit comparé ouvrage à ouvrage: par exemple, les Comédies de Molière à celles de Plante, les Tragédies de Sophocle à celles de Corneille; mais quel homme étoit capable de faire certe comparaison? Aujourd'hui que le public est plus tranquille, si quelque philosophe employoit-ce moyen, notre avantage, & que si les ouvrages des Anciens sont quelquepas toujours des modèles. La Réponse de Perrault aux Réflexions sur Longia fit autant d'honneur à son jugement, qu'elle en fit peu au caractère de Roileau. Cet Aristorque avoit semé sa réfutation de traits

mais les Jéhines les firent exclure par la cour, & ce fue alors qu'on cira ce passage de Tacise: Prefaigebane Caffins & Brutus, en info said corum effigies non videbancur. Cette alluhon les fit remettre dans la suite dans cet ouvrage, d'où ils n'auroient jamais en être exclus. On l'a réimprimé en Hollande, in-12. Perreule mourne en 1703, à 70 ans, honoré des regrets des gens-de-leures. Son amitié étoir tendre & affectueuse, sa probité inaltérable, ses mœurs dignes de servir de modèle aux sçavazs. Outre les ouvrages dont nous avons parlé, on a de lui plusieurs Piéces de poësse; les principales sont : les. il verroit que la différence est à Poemes de la Peinture, du Labyrinche de Versailles, de la Création du Monde, de Griselidis; le Génie. sois des chef-d'œuvres, ils ne sont Epitre à Fantenelle; le Triomphe de See Generière; l'Apologie des Femmes, des Odes, des Contes en vers, &c. Son Poeme de la Chaffe, Paris 1692, in-12, a été réimprimé dans le Recueil qui a pour titre : Peffesems Poetiques, &c. Paris 1657. Ses. vis & piquans, & son adversaire vers, ainsi que sa prose manquent, n'employa contre lui que la modé- un peu d'imagination & de coloris. ration & la politesse. Bientôt ils On y trouve assez de facilité, mais se lassérent l'un & l'autre d'erre trop de négligence. L'auteur étoir d'ailleurs un homme d'esprit & qui méritoit d'être distingué dans la soule des écrivains du second ou du troisième ordre. Son fils PER-RAULT d'Armancourt est auteur des Contes des Fées, en prose, in-12, dans lesquels on trouve le Petit Pouget & autres Contes bons pour les enfans.

PERRAY, (Michel du) avocat au parlement de Paris en 1661, bâtonnier de son corps en 1715, mourut à Paris doyen des avocats en 1730, âgé d'environ 90 ans. Il étoit fort versé dans la jurisprudence civile & canonique. Ses ouvrages sont remplis de recherches; mais ils manquent de méthode, de flyle, & renferment plus de doutes que de décisions. Les principaux sont: Traité historique & chronologique des Dixmes, reduit & augmenté par M. Brunet, avocat, en 2 vol. in-12. II. Notes & Observations sur l'Edit de 1695, concernant la jurisdiction ecclésiastique, 2 vol. in-12. III. Traité sur le parçage des fruits des Bénéfices, in-12. IV. Traité des Dispenses de Mariage, in-12. V. Traité des moyens canoniques, pour acquérir & conserver les Bénéfices, 4 vol. in-12. VI. Traité de l'état & de la capacité des Ecclésiastiques pour les Ordres & les Bénéfices, 2 v. in-12. VII. Observations sur le Concordat, in-12, &c.

PERRENOT, (Antoine) plus connu sous le nom de Cardinal de Granvelle, étoit fils de Nicolas Perrenot, seigneur de Granvelle, & chancelier de l'empereur Charles-Quint. Il naquit en 1517 à Besancon, alors ville Impériale. Il sit ses études avec beaucoup de succès, & apprit le latin, le grec, l'allemand, l'italien, l'espagnol. Apres avoir brillé dans les universités de Padoue & de Louvain, il entra dans les ordres sacrés,

Son pere le mena à la cour de Chari les-Quint, qui ne tarda pas à l'ennployer dans les négociations. Les jeune Granvelle s'en acquitta avec. autant de facilité que de succès Semblable à César, il occupoit 5 secrétaires à la fois, en leur diclanz des Lettres en différentes langues; il en fçavoit fept parfaitement. 🕰 l'àge de 25 ans , il fut nommé 🕹 l'evêché d'Arras. Il assista au concile de Trente, & y foutint avec tant de zèle les intérêts de l'empereur, qu'il en fut récompensé par une charge de conseiller-d'état. Son maître le chargea plus d'une fois d'affaires importantes. dont il se tira avec succès. Une certaine éloquence douce & perfualive, lui donnoit un grand afcendant fur les esprits. Charles-Quint, en abdiquant l'autorité souveraine, recommanda Granvelle à son successeur, L'évêque d'Arras s'infinua dans les bonnes-graces de. Philippe II, qui en fit son favori. Il passa de l'évêché d'Arras, à l'archevêché de Malines, & obtint la dignité de chancelier qu'avoit eue son pere. La duchesse de Parme, (Marguerite d'Autriche,) chargée du gouvernement des Pays-Bas, donna toute sa confiance à Granvelle, & lui procura le chapeau de cardinal. Toutes ces dignités, ou plutôt sa conduite impérieuse & tyrannique, & ses cruautés contre les Protestans qu'il faisoit brûler impitoyablement. soulevérent les peuples contre lui, & il fut obligé de s'enfuir en-Efpagne. On cabala fi fortement contre le cardinal, qu'il craignit pour sa personne. Il demanda au roi la permission de se retirer à Besançon pour quelque tems. L'archevêque de cette ville étant venu à mourir, Granvelle fut élu à sa place; il ne demeura que peu de

tent à Besançon. Il fut chargé de gocier une ligue contre le Turc, t obtint la vice-royauté de Nales. Il étoit sur le point de revenir à Besançon pour y résider, bulque Philippe II le nomma ammadeur pour aller conclure & célébrer le mariage de Charles-Phi-Mon, duc de Savoye, avec l'infante Catherine, fille du roi d'Es-Pagne. Granvelle partit & exécuta sa commission. La fatigue de ce voyage lui causa la mort; il tomha malade à son retour, & termim sa carrière à Madrid', le 22 Septembre 1586, à l'âge de 70 ans. Le cardinal de Granvelle étoit un homme d'un grand sens, d'un esprit aussi pénétrant que solide, qui avoit des vues fûres & étendues, autant de fermeté que de prudence. Il étoit d'un caractère complaisant, sans flatterie, senfible auxinjustices, & les sçachant distimuler, mais sans trahison; sidèle aux devoirs de l'amitié, bon par tempérament & par principes, mais cruel par zèle; attaché à sa religion & à son roi, mais se prêtant un peu trop aux principes du despotisme Espagnol. Nous avons une Vie de ce ministre, publiée à Paris en 1753, en 2 vol. in-12, par Dom Prosper Levesque, Bénédictin de la congrégation de S. Vannes,

I. PERRIER, (François) peintre & graveur, né à Macon l'an 1590, quitta ses parens dans son ensance par libertinage. Il se rendit à Lyon, où il se détermina à être le conducteur d'un aveugle qui alloit à Rome, & par cette industrie peu honorable, il sit son voyage sans frais. Sa facilité à manier le crayon, lui donna entrée chez un marchand de tableaux, qui lui saisoit copier les ouvrages des meilleurs maîtres. Les jeunes

dessinateurs s'adressoient à lui pour faire retoucher leurs dessins. Lanfranc eut occasion de le connoitre, & lui apprit à manier le pinceau. Perrier revint à Lyon, où il peignit le petit Cloître des Chartreux, & se fit un nom par son goût & ses talens pour son art. On lui conseilla de se fixer dans la capitale. Ili vint donc à Paris, où Vouet l'employa, & le mit en réputation. Cet illustre artiste sut chargé de faire les peintures de la Galerie de l'Hôtel de la Vrillière, aujourd'hui l'Hôtel de Toulouse. Son mérite le fit nommer professeur de l'académie, & il mourut en 1650, Perrier s'est encore distingué par ses gravures, qui sont dans une manière nommée de clair-obscur. On a de lui deux Recugils gravés à l'eau-forte, L'un est intitulé: Segmenta nobilium Ștatuarum urbis Romæ, 1638, in-fol. 100 fig. L'autre a pour titre: Içones illustrium è marmore Tabularum quæ Romæ extant , 1645, in-folio, obl. 50 planches. On a aussi gravé d'après ce maître. On reproche à Perrier quelques défauts de correction & un coloris trop noir. Il ne mettoit point assez de choix & d'agrément dans fes airs de tête; mais on ne peut disconvenir qu'il n'ait eu un bon goût de dessin, & que ses compositions ne soient belles, sçavantes, & pleines de feu. Il touchoit le paysage dans la manière des Carrache. Perrier a eu un neveu qui fur son élève, Guillaume PERRIER. Il peignoit dans sa maniére. L'église des Minimes à Lyon offre plutieurs morceaux de sa main. Ce peintre mourut en 1655.

II. PERRIER, (Charles du)
poëte Latin, né à Aix, fils de Charles du Perrier, gentilhomme de
Charles de Lorraine duc de Guise,
gouverneur de Provence, étoir

neveu de François du Perrier, l'un des plus beaux-esprits de son tems, à qui Malherbe adresse les belles Stances qui commencent par ce vers:

Ta douleur, du Perrier, sera donc éternelle?

Il fit ses délices, dès sa jeunesse, de la poësie Latine, & il y réussit. Il donna souvent de bons avis à Santeul, dont il étoit ami; mais il devint jaloux de la gloire de son disciple. Après avoir disputé avec chaleur l'un contre l'autre dans la conversation, ils en vinrent aux défis & aux écrits. Hs prirent pour arbitre Ménage, qui donna gain de cause à du Perrier, qu'il ne fait pas difficulté d'appeller le Prince des Poëtes Lyriques. Il cultivoit aussi la poesse Françoise, & même avec assez de succès. L'académie le couronna deux fois, d'abord pour une Eglogue en 1681, puis en 1682 pour un Poême. Le Parnasse perdit du Perrier en Mars 1692. On a de lui : I. De fort belles Odes latines. II. Plusieurs Piéces en vers françois. III. Des Traductions en vers de pluneurs écrits de Santeul; car ces deux poëtes demeurérent toujours amis, malgré leurs querelles fréquentes. Du Perrier avoit les travers des poëtes, ainsi que les talens. Il étoit sans cesse occupé de ses vers, & il les récitoit au premier venu. Boileau, qui avoit été souvent fatigué par ce versificateur importun, lui lança ce trait dans son Art Poëtique:

Gardez-vous d'imiter ce Rimeur fu-

Qui, de ses vains Ecrits lecteur harmonieux,

Aborde en récitant quiconque le salue, Et poursuit de ses Vers les passans dans la rue.

Du Perrier disoit un jour: Il n'y a que les sous qui n'estiment pas many vers. D'Herbelot lui répondit par cal passage de Salomon: STULTORU MA INFINITUS EST NUMERUS.

III. PERRIER, (François) avoit cat au parlement de Dijon, mostre en 1700, à 55 ans, eut de la résiputation dans sa province. On the de lui un Recueil d'Arrêts du partement de Bourgogne, donné par Raviot, Dijon 1735, 2 vol. in-fol.

I. PERRIN, (Pierre) né 2 Lyon, entra dans l'état ecclésiastique. Son esprit intriguant, plutôt que son mérite, lui procura la place d'introducteur des ambassadeurs près de Gasson de France, duc d'Orléans. Il imagina le premier de donner des Opéra trançois, à l'imitation de ceux d'Italie, & obtint le privilége du roi en 1669. L'abbé Perrin céda ce privilége à Lully en 1672. On a de lui quatre Opéra, des Odes, des Stances, des Elégies, & un grand nombres d'autres Poésies, qui sont toutes du style de la Pucelle de Chapelain. Son Jou de Poésie sur divers insectes, est de tous ses ouvrages le moins mauvais, quoi-que la versification en soit fade, incorrecte & trainante. Ce rimeur mourut en 1680. Ses différentes Poésies avoient été recueillies en 1661, en 3 vol. in-12. Il traduisit l'Eneïde en vers héroïques, ou plutôt gothiques, 2 vol. in-4°.

II. PERRIN, (Charles-Joseph)
Jésuite, né à Paris en 1690, mourut à Liége en 1767. Après la disgrace de sa société, M. l'archevêque de Paris, qu'il intéressa en
faveur de ses confréres, lui donna un asyle dans son passis. C'étoit un religieux qui édisioit autant par la régularité de sa conduite, qu'il touchoit par la douceur de ses mœurs. Mais son sèle

more ardent pour sa société expimete, pensa sui être suneste. Il mécha avec succès dans les villes plus considérables de France, it sur-tout dans la capitale. Ses sersons ont été publiés en 4 vol. m-12, à Liége, en 1768. On y meuve un style facile, mais quelquesois incorrect; des raisonnemens pleins de force & de solimens pleins de force & de solimens pleins de sorce & de soli-

PERRIN DEL VAGA, Voyez BUONACORSI.

I. PERRON, (Jacques Davy du ) vit le jour dans le Canton de Berne en 1556, de parens Calvimiftes, d'une maison ancienne de haffe-Normandie. Elevé dans la religion Protestante par Julien Davy, son pere, gentilhomme très-sçavant, il apprit sous lui le Latin & les mathématiques. Le jeune du Perron, né avec une facilité surprenante, étudia ensuite de luimême le grec, l'hébreu, la philosophie & les poëtes. Philippe Desportes, abbé de Tyron, le fit connoître au roi Henri III, comme un prodige d'esprit & de mémoire. La grace ayant éclairé son esprit, il abjura ses erreurs, & embrassa l'état eccléfiastique. Ses talens le firent choisir pour faire l'Oraison funebre de la reine d'Ecosse, & celle de Ronfard. Il ramena à l'Eglise Catholique, par la solidité de fes raifonnemens, un grand nombre de Protestans. Henri Sponde, depuis évêque de Pamiers, fut une de ses conquêtes. Ce prélat en fit depuis un aveu solemnel dans l'Epitre dédicatoire de la première édition de son Abrégé des Annales de Baronius, qu'il dédia au cardinal du Perron. Les évêques demandérent qu'un homme, qui travailloit si utilement pour l'Eglise.

fût élevé aux dignités ecclésiastiques. En 1593, sous le pape Clément VIII, du Person sut sacré à Rome évêque d'Evreux, par le cardinal de Joyeuse, archevêque de Rouen. En 1600, il eut avec Duplessis-Mornai, en présence du roi, une Conférence publique, dans laquelle il triompha de ce seigneur Calviniste. Il lui fit remarquer plus de 500 fautes dans son Traité contre l'Eucharistie. Mornai ne pouvant défendre les passages que son adversaire l'accusoit d'avoir altérés, se retira promptement à Saumur: ( Voyez MORNAI. ) Henri IV dit à cette occasion au duc de Sulli: Le Pape des Protestans a été terrassé. -- Sire, répondit le duc, c'est avec grande raison que vous appellez MORNAI Pape; car il fera DU PERRON Cardinal. En effet, la victoire qu'il avoit remportée, contribua beaucoup à lui procurer la pourpre Romaine & l'archevêché de Sens. Henri IV l'envoya enfuite à Rome, où il assista aux congrégations de Auxiliis. Ce fut lui principalement qui détermina le pape à ne point donner de décifion sur ces matiéres. Quand il fut revenu en France le roi l'employa à différențes affaires, & l'envoya une 3° fois à Rome, pour accommoder le grand différend de Paul V avec la république de Venise. On assûre que ce pape avoit tant de déférence pour les sentimens du cardinal du Perron, qu'il avoit coutume de dire : Prions Dieu qu'il inspire le Cardinal du Perron ; car il nous persuadera tout ce qu'il von-, dra. La foiblesse de sa santé lui fit demander son rappel en France. Après la mort à jamais déplorable de Henri IV, il employa tout son crédit pour empêcher qu'on ne fît rien qui déplût à la cour de Rome. Dans les Etats

généraux assemblés en 1614, il oublia ce qu'il devoit au sang de ce monarque. Le Tiers-état, pénétré de la perte de ce prince, demanda avec instance la publication de la loi, qu'aucune Puissance, ni temporelle, ni spirituelle n'a droit de disposer du Royaume, & de dispenser les Sujets de leur serment de fidélité; & que l'Opinion qu'il soit loisible de tuer les Rois, est impie & détestable. Le cardinal du Perron s'opposa fortement à cette loi, & s'emporta jusqu'à dire qu'il feroit obligé d'excommunier ceux qui s'obstinoient à souzenir que l'Eglise n'a pas le pouvoir de déposer les Rois. Il ajoûta que la puissance du Pape étoit pleine, plénissime, directe au spirituel & indirecte au temporel. Du Perron ne montra pas moins de vivacité contre le livre du docteur Richer sur la Puis-Sance Eccléfiastique & Politique. affembla ses évêques suffragans à Paris, & leur fit anathématiser l'auteur & l'ouvrage. L'espèce d'Inquifition qu'il établit contre ses partisans, lui fit beaucoup de tort dans l'esprit des personnes modérées. Enfin il mourut à Paris, en 1618, à 63 ans, avec la réputation d'un mauvais François, d'un prêtre politique & d'un prélat ambitieux. On a dit de ce cardinal, par 'allusion à les grands talens & aux défauts de la constitution: " Qu'il ressembloit » à la statue de Nabuchodonosor, » dont la tête d'or & la poitrine » d'airain étoient portées sur des » pieds d'argile ». Effectivement il avoit de mauvaises jambes. Plusieurs écrivains l'ont accusé d'irreligion; ils prétendent « qu'après » avoir prouvé l'existence de Dieu » en présence de Henri III, il lui » proposa de prouver par des rain sons aussi sortes, qu'il n'y en pas les mêmes dans tous les mon avoit point n. Mais cette anec- mens; il est bon même qu'on nous

demens solides. Ses Ouvrages on s été imprimés en 3 vol. in-fol. prés cédés de sa Vie. Ils renferment 1. La République au Roi de la Grazze Bretagne. II. Un Traité de l'Euc**leus** ristie contre du Plessis-Mornay. II Plusieurs autres Traités contre les Hérétiques. IV. Des Lettres, des Harangues, & diverses autres Pieces en prose & en vers. Les livres decontroverse de ce célèbre cardinal offrent une vaste érudition; mais lorsqu'il est question des prérogatives du pape, il ne peut s'empêcher de laisser entrevoir ses préjugés. Ses Poesies, placées autrefois parme les meilleures productions de notre Parnasse, en seroient aujourd'hui les plus médiocres. Le sacré y est mêlé avec le profane; on y trouve des Stances amoureuses & des Hymnes, des Complaintes & des Pseaumes, &c. On a encore de lui : Le Recueil de ses Ambassades & de ses Negociations, publié à Paris, in-fol. 1623. On y fent plus l'homme éloquent que le génie méditatif, & elles ne peuvent servir ni de modèle ni de leçon aux négociateurs. Le livre intitulé Perroniana, fut composé par Christophe du Puy, prieur de la Chartreuse de Rome, & frere des célèbres du Puy, qui le recueillir, dit-on, fur ce qu'il avoit appris d'un de ses freres attaché au cardinal du Perron. Isaac Vossius le fit imprimer à la Haye, & Daille à Rouen en 1669, in-12. Il y en a eu dans la suite plusieurs autres éditions. Quelques auteurs prétendent que du Perron n'a pas dit tout ce qu'on lui prête dans ce livre. C'est comme si l'on prétendoit qu'un poête célèbre n'a pas pu produire la Pucelle. parce qu'il avoit enfanté la Henriade. Les grands-hommes ne sont dote n'est pas appuyée sur des son- les montre quelquesois en déshaPeron faisoit toujours imprimer livres 2 sois, avant que de les livres 2 sois, avant que de les litre au grand jour : la 1<sup>16</sup>, pour l'éstimer des exemplaires à des les éclairés; la 2<sup>6</sup>, pour les donter au public après avoir prosité leurs avis. Malgré cette prétention, presque aucun de ses livres ne lui a survécu, soit que le livres ne lui a survécu, soit que le livres après lui. Voyez la Vie de cecardinal par M. de Burigny, Paris 1768, vol. in-12.

II. PERRON DE CASTERA, (Louis-Adrien du) mort résident de France en Pologne, le 28 Août 1752, à 45 ans, avoit de l'esprit, du squoir, & connoissoit beaucoup la littérature étrangére. Il a traduit en françois le Newtonianisme des Dames, 2 vol. in-12; & la Lusiade du Camoëns, 3 vol. in-12: ouvrage qui a été éclipsé par la version du même Poëme, donnée en 1776, 2 vol. in-8°, par l'auteur de la tragédie de Warwick. On a encore de du Perron: I. L'Histoire du Mont Vesuve, in-12. II. Léonidas & Sophronie, in-12. III. La Pierre Philosophale des Dames, in-12. IV. Le Tombeau d'Orcavelle, in-12. V. Clitophon & Leucippe, in-12. VI. Entretiens Littéraires & galans, 2 vol. VII. Le Théâtre Espagnol, 1738, in-12, 2 tom. VIII. LePhénix & le Seratagême de l'Amour, comédies publiées, l'une en 1731, l'autre en 1739, &c. Son style, sur-tout dans la Luftade, est boursoufflé & incorrect. Il est un peu plus naturel dans ses autres ouvr.

PERROT, (Nicolas) sieur d'Ablancourt, naquit à Châlonssur-Marne, en 1606, d'une famille très-distinguée dans la robe. Paul Rerrot de la Salle, son pere, étoit samenx par ses ouvrages en vers en prose, & avoit eu part à la

composition du Catholicon. Son fils fut digne de lui; la vivacité de fa pénétration & de son esprit, lui fit faire des progrès rapides dans les belles-lettres & la philosophie. D'Ablancoure vint briller de bonne heure dans la capitale, où il fue reçu avocat au parlement de Paris à l'âge de 18 ans. Ce fut alors qu'il abjura solemnellement le Calvinisme, à la follicitation de Cyprien Perrot, son oncle, conseiller, de la grand'-chambre, qui voulut envain lui faire embrasser l'état ecclésiastique. Cet état ne s'accordoit point avec le goût qu'avoit d'Ablancourt pour les plaisirs. Il passa 5 ou 6 ans dans la dissipation des personnes de son âge, sans négliger néanmoins l'étude des belles-lettres. Il fit alors la Préface de l'Honnète-Femme, de son ami le Pere du Bosc. Cet écrit, dans lequel il n'y a rien. d'extraordinaire, fut regardé comme un ched'œuvre. D'Ablancourt à l'âge de 25 à 26 ans, rentra dans la Religion prétendue-réformée. Il se retira en Hollande, pour laisser passer les premiers bruits de ce. nouveau changement, & de-la en Angleterre. De setour en France, il se fixa à Paris, où il voyoit ce qu'il y avoit de plus distingué & de plus ingénieux. L'académie Françoise se l'associa en 1637. Contraint de quitter la capitale, pour aller dans la province veiller fur son bien, il se retira à sa terre d'Ablancourt, où il demeura ensuire jusqu'à sa mort, arrivée en 1664, à 59 ans. On lui sit une épitaphe qui finissoit ainsi: A son trépas on ne peut dire, Qui perd le plus des vivans ou des morts. Cet homme illustre n'avoit point la ridicule présomption des petits esprits. Il consultoit avec soin, sur ses ouvrages, Patru, Conrare & Chapelain, ses amis intimes, dont le premier a écrit sa Vie.

Mais sur la sin de ses jours, lorsqu'il venoit faire imprimer ses ouvrages à Paris, l'impatience qu'il avoir de s'en retourner, l'empêchoit de profiter de leurs conseils. Cette impatience augmenta avec l'age: austi ses dernières Traductions font beaucoup moins exactes que les autres. Quand on lui demandoit pourquoi il aimoit mieux être traducteur qu'auteur? il répondoit, que la plupart des Livres n'étoient que des redites des Anciens; & que pour bien servir sa Patrie, il valoit mieux traduire de bons Livres... que d'en faire de nouveaux, qui le plus souvent ne disoient rien de nouveau. Peu d'auteurs cependant auroient été plus capables que lui de composer; il scavoit la philosophie, la théologie, l'histoire & les belleslettres. It entendoit l'hébreu, le grec, le latin, l'italien, l'espagnol. Pelisson dit que « sa conversation » étoit si admirable, qu'il eût été " à souhaiter qu'un Greffier y fût » toujours présent pour écrire ce » qu'il disoit »; mais ces éloges ne doivent pas être pris à la lettre. Il est certain qu'il avoit beaucoup de chaleur dans l'esprit, & qu'il avoit, (comme il disoit lui-même,) le feu de trois Poëtes, quoiqu'il n'ait jamais pu faire deux vers de suite. Le grand Colbert l'avoit choisi pour ecrire l'Histoire de Louis XIV, & Iui avoit donné une pension de mille éçus. Mais ayant dit à ce prince que d'Ablancourt étoit, Protestant: Je ne veux point d'un Histozien, reprit le Roi, qui soit d'une entre Religion que moi. Sa pension lui fut néanmoins conservée. Les auseurs qu'il a traduits sont : I. Minuvius Felix. IL Quatre Oraisons de Geéron. III. Tacite. IV. Lucien, dont La 2 édition est la meilleure. V. La Retraite des Dix mille de Xinophon. poëte Latin, naquit, selon quel-VI. Arrien, des Guerres d'Alexandre.

VII. Les Communeaires de Cepares VIII. Thucydide, IX, L'Histoire 🐗 Xénophon. X. Les Apopheignes de Anciens. XI. Les Stratagemes Frontin, a la fin duquel on trous un pétit Traité de la manière d combattre des Romains. XII. L'Histoire d'Afrique de Marmol, en 3 vol. in-4°. Cette version d'un quyrage curieux est encore lue avec plaisa. Dans ses autres Traductions, d' blancourt parut à ses contemporazzas. rendre le fens de l'original, fazzalui rien ôter de sa force, ni de ses: graces. Ses exprellions fon; vives hardies & éloignées de toute fervitude. On pensoit lire des Origienaux & non pas des Traductions ; mais il se donne trop de liberté; il omet ce qu'il n'entend point, & il paraphrafe ce qu'il entend : c'est ce qui a fait appeller ses Versions les Belles infidelles. On a encore de d'Ablancourt un recueil de Lettres. à son ami Patru, & un Discours surl'Immortalité de l'Ame. Les agrémens de son style se sont moins sentir, depuis que nous avons eu les Montesquieu, les Voltaire, les d'Alembers; & quand on réimprime quelques-unes de ses Versions, on est obligé de les faire retoucher, pour les rendre & plus fidelles & plus élégantes.

PERRY, (Jean) historien Anglois du dernier fiécle, mort au commencement de celui-ci, fut employé aux affaires de l'Etat. Celles pour lesquelles il fut envoyé en Moscovie, lui donnérent occasion de composer une Relation de l'état de cette monarchie. Elle a été traduite en françois sous ce titre: Etat présent de la grande Russie, in-12. On y trouve des particularités assez curieuses sur le règne du czar Pierre Alexiowits.

PERSE, (Aulus-Persus-Flaccus) ques-uns, à Volterre en Toscane.

Richon d'aurres, à Tigulia, dans golfe de la Spèzia, l'an 94 de C. Il étoit chevalier Romain, went & allié des personnes du denier rang. Après avoir fait les gremières études dans sa patrie, il les continua à Rome, sous la dis-Epline du grammairien Palémon, nthéteur Virginius, & de Cornutus, celbre philosophe Stoicien, qui ha avec lui une étroite amitié. Mion, sous lequel Perse versifia, woit la fureur de la poësse. Les véritables poëtes couvrirent ce monarque versificateur, des traits de la faryre & de l'ironie. Perse, <del>tauainé</del> par la coléré & par le dépit, répandit sur lui des torrens de bile. Pour mieux ridiculiser l'empereur, il inséra dans ses Saryres quelques morceaux de ses piéces. On prétend que ce vers, Torva Mimalloneis implerunt cornua bombis, & 'les trois fuivans, sont de Néron. Il ola le comparer au roi Midas: Auriculas afini Midas Ren habet. Cétoit irriter un tigre. Le philosophe Cornutus, précepteur du poëte, sentit le danger de ce bonmot, & lui sit mettre, Quis non haber? Autant les Satyres de Perse respirent le siel & l'emportement, autant il étoit doux, enjoué, liant dans la société. Quoique libre dans la peinture qu'il fait des vices, il avoit des moeurs austéres. Il mourut l'an 62 de J. C. à 28 ans, après avoir immortalisé dans ses Satyres k nom de son ami Cornutus, auquel il légua sa bibliothèque & environ 25000 écus; mais Cornutus ne voulut que les livres, & laissa l'argent aux sœurs de Perse. Combien au-10urd'hui de philosophes, dit le Pere Tarteron, auroient tout rete-Du!.. Il revit les buvrages de ce Poëte, & supprima ceux qu'il avoit composés dans sa jeunesse, entre

sutres, les vors lus Arris, illustre

dame Romaine, parente de Perfe. Il nous reste de lui six Saryres, imprimées ordinairement à la suite de Juvenal: (Voy. JUVENAL.) Ce poëte paroit dur & inintelligible à bien des lecteurs; mais est-ce sa faute, si nous ne l'entendons pas? Ecrivoit-il pour nous? Il faudroit connoître les personnes auxquelles al fait allusion, pour goûter ses Saryres. Plusieurs de ses traits some uniques pour l'énergie. Ses contemporains en sentoient tout le prix, parce qu'ils en avoient la clef, & qu'ils ne perdoient rien de la fineste des applications. Sa morale est très-pure; il est le poëte de la vertu. & le plus implacable ennemi du vice. Nous en avons plusieurs Traductions en françois. Celle du Pere Tarteron est une des moins mauvaises. M. l'abbé le Monnier en a publié une depuis peu, qui a été affez bien accueillie. H en a paru une autre en 1776, in-8° par M. Sélis; & ces deux nouveaux traducteurs, pour soutenir chacun la prééminence de leur version, om fait entr'eux une espèce de petite guerre, dont l'avantage a paru refter au dernier.

I. PERSEE, fils de Jupiter & de Danaé, est célèbre dans la Fable par ses exploits. Acrifius ayant appris de l'Oracle que son petit-fils lui donneroit la mort, fit enfermer Danaé dans une forteresse, afin qu'elle n'eût point d'enfans. Mais Jupiter se changea en pluie d'or, corrompit ses gardes, & eut dé Danaé un fils nommé Persée. Acrifius ayant appris que sa fille étoit enceinte, la fit jetter dans la mer; mais les flots la portérent heureusement sur le rivage. Un marinier la mena avec son fils au roi du pays. Ce prince l'épousa, & confia l'éducation de Persée à Diays frere de Pobydeche. Persée s'acquie ensuite

une réputation immortelle par sa prudence & par son courage. Les poëtes ont feint que Minerve lui avoit prêté son bouclier. Il sutmonta Méduse, vainquit les peuples du Mont-Atlas, & épousa Andromède, après l'avoir délivrée d'un monstre marin. Il en eut Alcée, Sthenelus, Helas, Mestor & Electryon. A fon retour, il tua innocemment son aïeul Acrifius. Il sut si touché de ce funeste accident, qu'il quit-Ma Argos, & se contenta de Tyrinthe. Persee bâtit dans son territoire la ville de Mycènes, où sa race régna environ 100 ans. Il aima les gens-de-lettres, & ils le mirent, par reconnoissance, au nombre des constellations.

II. PERSÉE, dernier roi de Macédoine, fuccéda à son pere Philippe, l'an 178 avant J. C. Il hérita de la haine & des desseins de son pere contre les Romains. Après s'être affûré de la couronne par la mort d'Antigonus, son compétiteur, il leur déclara la guerre. Il défit d'abord l'armée Romaine sur les bords du Pénée; mais dans la suite il sut vaincu & entiérement défait à la bataille de Pydne par le consul Paul-Emile, & mené a Rome en triomphe devant le char du vainqueur, qui avoit été d'abord très-sensible à son humiliation. L'ayant vu, après la bataille, prosterné humblement à ses pieds, il le consola de sa disgrace; & adressant la parole aux Romains qui l'environnoient, il leur dit: Vous voyez devant vos yeux un exemple frapant de l'inconstance des choses humaines. C'est à vous, jeunes Romains, que je donne principalement cet avis. Convient-il après-cela, quand nous jouissons de la prospérité, de traiter qui que ce soit avec hauteur & avec dureté, puisque nous ignorons le sort qui nous attend à la fin du jour?

Celui-là seul sera véritablement hon me, dont le cœur ne s'anslera poisse dans la bonne fortune, ni ne s'alles batra dans la mauvaise... Persée mon rut dans les fers quelques annéesse après, vers l'an 168 avant J. C.

PERTANA, Voyez CONTO. PERTINAX, (Publius Helvius né à Villa-Martis, près de la vill d'Albe, l'an 126, étoit fils d'un affranchi nommé Helvius, qui gagnoit sa vie à cuire des briques. Il fut néanmoins élevé avec sois dans les belles-lettres, & y fit tant de progrès, qu'il les enseigna avec réputation dans la Ligurie. Il prit ensuite le parti des armes, & s'éleva par son mérite jusqu'aux charges de consul, de préset de Rome, & de gouverneur de plusieurs provinces confidérables. Enfin, après la mort de Commode, il fut élu empereur Romain, à 70 ans, par les soldats prétoriens, le 1er Janvier 193. La première action d'autorité qu'il sit, fut de réprimer l'insolence des cohortes prétoriennes, qui insultoient hautement à Rome le peuple, & bravoient les citoyens. Il bannit aussi les délateurs, qui s'étoient encore introduits de nouveau, à la faveur d'un ministère corrompu; & il abolit quantité d'abus que l'iniquité des tems faisoit tolérer. Résolu d'imiter les deux Antonins, il exposa en vente tous les biens & tous les meubles du palais de Commode, qui étoient à ce prince en propre; & il rendit ceux qu'il avoit usurpés sur des particuliers. Il ne voulut point permettre qu'on mit son nom à l'entrée des lieux qui étoient du domaine impérial, disant qu'ils appartenoient à l'Empire & non à lui. Tous les fonds stériles que les empereurs possédoient en Italie & ailleurs, & qu'on appelloit leur domaine, furent re-

misà ceux qui les voudroient culber. Pour encourager ceux qui h chargeroient de les faire vahit, il leur accorda dix ans d'exemtion de taxes, avec promesse de The les vexer en aucune manière mu le tems de son règne. Il retit aussi au peuple tous les péages les impôts qu'on levoit sur les **libreds des riviéres, dans les ports,** fur les grands chemins, & enfin 200t ce que le despotisme avoit étébli aux dépens de la liberté pu-**Mique.** Il fit vendre à l'encan les bouffons & les farceurs de Commode, au moins ceux que leurs chicénités avoient trop fait connoître, & qui s'étoient enrichis par des voies malhonnêtes. Il réduisit à la moitié, les dépenses ordinaires du palais. Sa table étoit frugale, & chacun voulant imiter le prince, les vivres diminuérent considérablement de prix. Si l'on en croit Capitolin, la bonne chere étoit si modique au palais, que les convives n'y trouvoient pas de quoi vivre. Cer historien le fait paffer pour un prince d'une avarice sordide, & de mœurs corrompues: (Voyez TITIANE); mais Dion & Herodien, auteurs contemporains, ne lui donnent que de l'œconomie. Pertinax faisoit oublier la tyrannie de Commode, & revivre les vertus de Marc-Aurèle; lorsque les Prétoriens, mécontens de ce qu'il leur faisoit observer exactement la discipline militaire, se soulevérent. Dans la confusion de la révolte, un soldat le perça d'un coup de lance dans la poitrine, en s'écriant: Voilà ce que les Prézoriens t'envoient!.. Pertinax, pere de son peuple, se voyant traité comme un tyran, pria le ciel de

de l'an 193 de J. C., après un règne de 87 jours.

PERTUIS DE LA RIVIERE, (Pierre de) gentilhomme de Normandie. Après avoir servi longtems avec distinction, il se retira dans la solitude de Port-royal, & y mourut l'an 1668. Il y avoit appris le latin, le grec, l'hébreu, l'italien & l'espagaol. Il traduisit quelques ouvrages de Ste Thérèse.

PERUGIN, (Pierre) peintre, né à Perouse en 1446 dans la pauvreté, supporta avec patience les mauvais traitemens d'un maître ignorant chez qui il apprenoit à dessiner; mais beaucoup d'assiduité au travail, & un peu de disposition naturelle, le mirent bientôt en état de pouvoir s'avancer luimême. Il alla à Florence, où il prit encore des leçons, avec Léonard de Vinci, d'André Verrochio. Ce peintre donna au Perugin une manière de peindre gracieuse, jointe à une élégance fingulière dans les airs de tête. Le Perugin a beaucoup travaillé à Florence, à Rome pour Sixte IV, & à Perouse sa patrie. Un grand nombre d'ouvrages & une économie qui tenoit de l'avarice, le mirent dans l'opulence. Il ne s'écartoit point de sa maison, que sa cassette ne le suivit. Tant de précaution lui fut préjudiciable: Un-filou s'en étant apperçu', l'attaqua en chemin, & lui déroba ses trésors, dont la perte lui causa la mott en 1524. Ce qui a le plus contribué à la gloire du Perugin, est d'avoir eu le célèbre Raphaël pour disciple.

PERUSSEAU, (Silvain) Jésuiroriens t'envoient!.. Pertinax, pere
de son peuple, se voyant traité
comme un tyran, pria le ciel de
le venger. Ensuite il s'envelopa la
tête avec sa robe, & tomba mort
de diverses blessures le 28 Mars

PERUSSEAU, (Silvain) Jésuite, illustre dans la société par ses
vertus, & par les talens de la chaire
de M. le Dauphin, & ensuite du
Roi, jusqu'à sa mort arrivée en
de diverses blessures le 28 Mars
1751. On a de lui: I. Oraison su-

mèbre du duc de Lorraine. II. Panégyrique de S. Louis, III. Sermons choifis, 2 vol. in-12. 1758. On en promet une nouvelle édition, plus ample & plus fidelle.Le P. Perusseau n'a ni la force de raisonnement de Bourdaloue, ni les graces & le ton intéressant de Massillon; mais il montre un esprit net, facile, solide, pénétrant : un cœur sensible, une imagination vive, de l'ordre & de la justesse dans les desseins: une élocution aisée, noble, variée, mais pas toujours affez châtiée.

PERUZZI, (Balthafar) peintre & architecte, né à Volterre en Toscane d'un gentil-homme Florentin, en 1481, s'appliqua d'ahord par goût & par amusement au deilin; mais son pere l'ayant laissé sans bien, la peinture devint pour lui une ressource. Le pape Jules II l'employa dans fon palais, & il fut choisi par Léon X pour être un des architectes de l'église de S. Pierre. Il fit un trèsbeau modèle pour cet édifice. Ce modèle, qui ne fut point exécuté, se trouve gravé dans l'Architecture de Serlio, & mérite l'attention des artistes. Peruzzi sit beaucoup de tableaux pour les Eglises, & fut encore occupé à peindre fur les façades de beaucoup de maisons. C'est à ce célèbre artiste qu'on doit le renouvellement des anciennes Décorations de théâtre. Celles qu'il composa pour la Calandra du cardinal Bibienna, furent admirées pour les effets de perspective. Peruzzi eut le malheur de se trouver à Rome dans le tems que cette ville fut saccagée, en 1527, par Narmée de Charles-Quint. Il fut arrêté prison-

Bourbon. Il mourut à Rome en 15 3 pauvre, quoique toute sa vic eût été très-occupé : la plupa de ceux pour qui il travailic ayant abuse de sa modestie, l'empêchoit de demander le pri de ses talens.

PESANT, (Pierre le) sieur Bois-Guillebert, lieutenant-génés au bailliage de Rouen, mourut 1714. On a de lui : I. La Traductia d'Herodien, Paris 1675, in-12. Celle de Dion Cassius. III. La 🏲 de Marie Stuart. IV. Le Détail de la France.

PESARESE, (Le) nom donas à CANTARINI, parce qu'il étost né à Pelaro.

PESCAIRE, Voyer AVALOS. PESCENNIUS - NIGER , Poyer Niger, nº II.

PESNE, (Jean) de Paris, grave plusieurs Estampes d'après les 12bleaux du *Poussin* & de *Raphaël*. H s'artachoit à rendre le caractére des originaux qu'il copioit : attention sans laquelle le spectateur a bien de la peine à distinguer le goût, le style du maître que l'Estampe doit retracer. Ce graveur mourut en 1700, à 77 ans.

PESSELIER, (Charles-Etienne) des académies de Nancy, d'Amiens, de Rome & d'Angers, vit le jour à Paris en 1712, d'une famille honnête. Il eut un emploi dans les Fermes du roi, qu'il concilia avec l'amour des arts & de la littérature. Il commença à travailler pour le théâtre en 1737, & il a donné trois Comédies: I. La Mascarade du Parnasse. II. L'Ecole du Tems : piéce qui fut applaudie, pour la légéreté du style & les agrémens de la verfification; mais dans laquelle on fouhaiteroit nier; mais son talent paya sa ran- plus d'unité dans le dessein & moins con: il obtint sa liberté en fai- de longueur. III. Esope au Parnasse, sant le portrait du connétable de petite Comédie, estimable par la sa-

té de l'expression, & par le dismement, le jugement & le goût à y regnent. Ces pieces se trouent raffemblées dans un vol. in-🚉, avec quelques autres peuts livrages du même auteur. On a ncore de lui : I. Des Fables, in-. dont quelques-unes sont dines de la Fontaine, par la morale wi y règne; mais l'esprit y do-Mine, & nuit à cette naïveté & That graces simples & ingenues Confacrées à ce genre. II. Idée gépérale des Finances, 1759, in-fol. III. Doutes proposés à l'Auteur de la Théorie de l'Impôt, 1761, in-12. IV. Esprit de Montagne, 1753, 2 Vol. in 12. V. Lettres sur l'Education, en 2 vol. in-12. Des vérités morales exprimées avec facilite; de la douceur, de l'exactitude, de Tharmonie, soit en prose, soit en vers; des fentimens rendus quelquesois avec énergie, & plus souvent avec finesse; plus d'esprit què de talent décidé, plus de rai-Ton que d'enthousiasme, plus de Téflexions que d'images, caractérisent cet écrivain. Il eut acquis plus de réputation dans la république des lettres, si le desir de se rendré utile à sa famille & à ses amis, ne l'eût engagé de donner la plus grande partie de son tems à des occupations plus sérieuses. Il fut bon citoyen, mari tendre, ami généreux, aimable dans la société par la douceur de Ton caractère & par l'enjoument de son esprit. Il n'a jamais rien dit; ni écrit, qui pût blesser les mœurs, ni la société: mérite rare dans ce fiécle. Il mourut en 1763, emportant les regrets de ceux qui ament les agrémens de l'esprit & du caractére.

la société des Jésuites en 1605, à prit un maître pour lui ensei-

Tome V.

l'âge de 22 ans. Il régenta la rhécorique, puis la théologie dans leur collège de Paris, avec uno réputation extraordinaire. Les langues (çavantes , les fciences , les beaux-arts n'eurent rien de caché pour lui. Il s'appliqua sur-tout à la chronologie, & se sit dans ce genre un nom qui éclipsa celui de presque tous les sçavans de l'Europe. Il mourut au collége de Clermont, en 1652, à 69 ans. Ce Jésuite étoit d'un caractére plein de seu; il eut plusieurs disputes, & il les soutint avec chaleur. Il combattoit volontiers, & niétoit pas fâché de faire la guerre à des rivaux dignes de lui. On ne lit plus, & je ne sçais comment on a jamais pu lire, les Satyres violentes que Saumaise & lui lancérent l'un contre l'autre. Le mérite de ce Jésuite ne se bornoit pas à l'érudition, qui n'a de prix que par l'usage que l'on en fait. Les graces ornérent son sçavoir. Ses écrits sont pleins d'agrémens, lorsqu'il n'y a point répandu de fiel. On y sent l'homme d'esprit & l'homme de goût; critique juste, science profonde, littérature choisie, & surtout le talent d'écrire en latin. En prose, il a quelque chose du style de Cicéron; en vers, il sçait imiter Virgile. Il avoit étudié l'antiquité, mais par ordre systématique, & de la manière dont les grands maîtres font leurs lectures. Aucun des bons auteurs parmi les anciens ne lui étoit inconnu. La nature l'avoit doué d'une mémoire prodigieuse; l'art vint encore à l'appui du talent. Pour ne pas la charger trop, il déposoit une partie de ses connoissances dans des recueils faits avec autant de métho-I. PETAU, (Denys) Petavius, de que de justesse. Quand il se proné à Orléans en 1583, entra dans posa d'écrire sur la chronologie, il

PET

gner l'astronomie; mais après quel- élévation néanmoins, & avec ques leçons le maître se retira, s'imaginant que c'étoit par plai-/fanterie qu'un tel disciple l'avoit demandé. Quoiqu'il soit sorti de fa plume un nombre infini d'ouvrages, il avoit des relations avec presque tous les sçavans de l'Europe, & répondoit exactement à leurs lettres. Le riche fonds de son commerce épistolaire sut brûlé quelque tems après sa mort, Lous le prétexte affez frivole, que les lettres des morts étoient des titres sacrés pour les vivans. Ses principaux ouvrages sont : I. De doctrina Temporum, en 2 vol in-fol. 1627; & avec fon Uranologia, 1630, 3 vol. in-fol.: livre dans lequel il perce, avec autant de sagacité que de justesse, la nuit des tems. Cet ouvrage lui fera toujours honneur, parce qu'il y fixe les époques par un art moins difficile & d'une façon beaucoup plus fûre qu'on ne l'avoit fait avant lui. L'auteur le composa pour redresser les écarts de Scaliger. II. ·Rationarium temporum, plusieurs fois réimprimé, & dont la meil-·leure édition est celle de Leyde 1710, 2 vol. in-8°. L'auteur y abrége son grand ouvrage sur la chronologie, & y donne un précis de l'Histoire universelle. On trouve dans la dernière partie, des discussions chronologiques pleines d'ordre & d'érudition. Moreau de Mautour & l'abbé du Pin ont traduit cet ouvrge. III. Dogmata Theologica, en 5 vol. in-fol. Paris, Cramoisi, 1644 & 1650; & réimprimés à Amsterdam 1763, & à Florence 1722, 6 tomes en 3 vol. in-fol. Les Protestans en ont fait un si grand cas, qu'ils les ont fait imprimer pour leur usage. Il y a en a fait imprimer dans le tome dans cet ouvrage, (dit l'abbé Du- 37° des Mémoires litt. du P. Nicéron. guet, ) une grande érudition, sans Le P. Merlin, autre Jésuite, vou-

mélange de plusieurs choses dou teuses ou fausses, que l'expérien cé & le discernement seront rema quer. On prétend qu'après avo solidement expliqué la doctrine d S. Augustin, ses confréres le forcérent à revenir sur ses pas; & que quand on lui reprochoit ce changement, il répondoit sans saçon: Je suis trop vieux pour déménages Il se peut qu'il ait eu cette idée mais il n'est guéres vraisemblable qu'il l'ait communiquée. IV. Les Pseaumes traduits en vers Grecs. 1637, în-12. Qui croiroit que cette traduction, comparable peutêtre pour le tour & pour l'harmonie aux meilleurs vers Grecs, n'a été néanmoins que le délassement de son auteur? Petau n'avoit d'autre Parnasse, que les allées & l'escalier du collége de Clermont. Cette version, si supérieurement versisiée, n'est pas exemte de défauts. On y chercheroit en vain le genre & le ton lyrique. Elle est toute en vers hexamètres & pentamètres. Le sçavant Jésuite ne connoissoit guéres l'essence ni la construction de l'Ode. C'est au moins manquer de goût, que de suivre toujours la même mesure, en traduisant des ouvrages de mouvemens très-différens. V. De Ecclesiastică Hierarchiâ, 1643. in fol. VI. De sçavantes éditions des Œuvres de Synefius, de Themistius, de Nicephore, de S. Epiphane, de l'Empereur Julien, &c. VII. Plusieurs Ecrits contre Saumaise, la Peyre, &c. Ceux qui souhaiteront connoître plus particuliérement ce qui concerne ce célèbre Jésuite, peuvent confulter l'Eloge que le Pere Oudin

sit entreprendre avec le P. Osine édition complette des Doges Théologiques, corrrigée, mise ms un nouvel ordre, & considécablement augmentée. On ne sçait 🗪 qui a empêché l'exécution de

ce louable projet.

U. PETAU, (Paul) fut reçu **con**seiller au parlement de Paris, 🖴 patrie, en 1588, & mourut en **2614.** Il étudia les loix & les bellesdettres anciennes ; les premiéres par devoir, & les autres par goût. Dréussit affez dans ces deux genres. Ce qui nous reste de lui sur la jumiprudence, ne mérite guéres d'étre cité. Quelques personnes lui Ont fait honneur de la découverte de l'étymologie du nom de Huguemoes, donné aux Réformés en France. Il rapporte cette dénomination, dit-on, à une monnoie appellée à-peu-près ainfi; & comme **Cette monnoie étoit d'une très**petite valeur dans son tems. & que les Protestans ne valoient pas mieux, on les appella de ce nom. Cette étymologie est trop subtile, comme la plupart des autres étymologies. Il est aujourd'hui presque hors de doute que ce sobriquet a une origine Allemande. Il leur vient du mot Eignossén, qui signifie Associés. Les prétendus Réformés prirent ce nom en Suisse, Woù, selon toute apparence, il a passé en France. Nous avons de *Petau*, en matière d'antiquité, quelques Traités. Le principal parut à Paris en 1610, in-4°, sous ce titre modeste: Antiquaria supellectilis Portiuncula. On grava fon portrait, autour duquel fut mis ce vers, faisant allusion à son nom:

Tot nova cum quarant, non nisi prisca Peto.

PETERNEFS, (N.) peintre, né à Anvers vers l'an 1580, fit une

étude particulière de l'architecture & de la perspective. Son talent étoit de représenter l'intérieur des Eglifes. On remarque dans fes ouvrages, un détail & une précision qu'on ne peut se lasser d'admirer. Il a distribué la lumière avec beaucoup d'intelligence; & sa manière. quoique très-finie, n'est point seche. Il peignoit mal les figures; c'es pourquoi il les faisoit faire ordinairement par Van-Tulden, Teniers & autres. Peternefs a eu un fils qui a travaillé dans son genre, mais qui lui étoit inférieur pour le talent. Il y a un choix à faire dans les tableaux du pere. Nous ignorons l'année de sa mort.

PETERS, (Le Pere) Jésuite, étoit le confesseur & le conseil de Jacques 11, roi d'Angleterre. Ce prince le congédia en 1688, parce qu'on le regardoit comme l'auteur des troubles qui agitoient alors le royaume. «Le Jésuite Peters, (dit Burnet,) » étoit le plus ardent des » Directeurs du Roi & le plus » écouté. Cet homme, sorti d'une famille de la première noblesse. " n'avoit aucun sçavoir, & ne s'é-» toit fait estimer que par sa bi-» goterie & par son audace...» Les conseils imprudens de ce moine turbulent & borné, contribuérent beaucoup à précipiter du trône Jacques II.

PETERSBOROUGH, (Charles Mordaunt, comie de) d'une illustre famille d'Angleterre, chevalier de l'ordre de la Jarretière, étoit homme de guerre & homme d'état. Il se signala l'an 1705 en Espagne à la tête des troupes envoyées par la reine Anne au secours de l'archiduc. Charles, ayant affiégé Barcelone avec une armée qui n'étoit guéres plus nombreuse que la garnison, il la contraignit de se rendre après un siége de trois semai-

nes. Il força l'année fuivante le maréchal de Teffé à abandonner le camp qu'il avoit devant cette ville, avec près de 100 piéces de canon, les munitions de guerre & de bouche, & tous les blessés; dont il'fit prendre un soin particulier. Couvert de gloire dans ces deux campagnes i il aspira au titre de généralissime des troupes alliées, & excita contre lui la jalousie des autres commandans. Sur les plaintes de l'archiduc lui-même, il fut rappellé en Angleterre & disgracié. Ce ne fut qu'après plusieurs apologies qu'il vint à bout de se laver des inculpations dont on l'avoit chargé. On l'employa depuis dans des négociations. Il fut envoyé en qualité d'ambassadeur dans diverses cours d'Allemagne & d'Italie, & par-tout il donna des preuves aussi fignalées de son intelligence & de sa capacité, qu'il avoit fait paroître de courage dans les armées. Il s'étoit trouvé, en 1711, aux conferences de Francfort pour l'élection d'un empereur. Ayant été attaqué d'une mauvaise santé, il sit le voyage de Portugal, dans la vue de la rétablir par le changement d'air; mais il trouva le terme de sa carriére auprès de Lisbonne le 5 Novembre 1736. Brave, généreux, humain, le comte de Petersborough obscurcit ces qualités par un caractére fier, altier & ambitieux; qui lui fit bien des ennemis.

PETIS DE LA CROIX; (François) secrétaire-interprète du roi pour les langues Orientales, succéda à son pere en cette charge, & la remplit avec honneur. Il sit plusieurs voyages en Orient & en Afrique par ordre de la cour. Louis XIV l'employa dans dissérentes négociations, & récompensa son métite en 1692, par la chaire de langue Arabe au Collége-royal, Ce sça-

vant mourut à Paris en 1713, avec la réputation d'un bon citoyen. Lorsque les Algériens demandérent la paix à Loùis XIV; Petis en traduisit les conditions, Les Tripolitains, obligés par ce Traite à rembourser au profit du roi de France 600,000 francs, offrirent à l'interprète une somme considérable, s'il vouloit mettre dans le Traité le mot d'écus de Tripoli, au lieu d'écus de France; ce qui auroit produit une différence de plus de 100,000 liv. Mais sa fidélité sut victorieuse de cette tentation, d'autant plus dangereuse; qu'il eût été presque impossible de scavoir qu'il y eût succombé. Outre les langues Arabe; Turque, Persanne & Tartare, il sçavoit bien aussi l'Ethiopienne & l'Arménienne. On a de lui : I. La Traduction des Mille & un Jour, contes Persans; 5 vol. in-12. II. Etat général de l'Empire Ottoman; depuis sa fondation jusqu'à présent, avec l'Abrégé des Vies des Empereurs, traduit d'un manuscrit Turc; à Paris en 1683, 3 vol. in-12. III. L'Hiftoise du grand GENGYSKAN, premier Empereur des anciens Mogols & Tartares, tirée des anciens auteurs Orientaux, 1710, in-12. IV: Histoire de Timur Bec, connu sous le nom dù grand TAMERLAN, Empereur des Mogols & Tartares, &c. traduite du Persan, in-12, en 4 vol. 7 à Paris 1722. V. Il a traduit aussi, du françois en persan, l'Histoire du Roi par les Médailles, qui fut présentée en 1708 au Roi de Perse. Son fils Alexandre-Louis-Marie, professeur en arabe au Collége-royal, mort en 1751, à 53 ans, a traduit le Canon de Soliman II, pour l'instruction de Mourad IV, 1725, in-12. Peis le pere avoit fait plusieurs autres Traductions de livres Arabes ou Persans, qui sont restées manuscrites.

FETIT, (François) Voyet

FOURFOUR.

I. PETIT, (Jean) Cordelier, docteur de Paris, s'acquit d'abord se la réputation, par son sçavoir, per son éloquence & par les Harangues qu'il prononça au nom de l'université. Il fut de la célèbre ambassade que la France envoya en Italie pour la pacification du schisme, en 1407; mais il perdit bientot le peu de gloire qu'il avoit acquise Jean Sans-Peur, duc de Bourgogne, ayant fait assassiner en trabison Louis de France duc d'Or- v' tome de la dernière édition des léans, frere unique du roi CharluVI; Jean Petit, vendu au meurmer, soutint dans la grand'salle de l'Hôtel-royal de S, Paul, le 8 Mars 1408, que le meurtre de ce duc étoit légitime. Ce docteur impudent eut l'audace d'avancer, qu'il est permis d'user de surprise, de tahison & de toutes sortes de moyens, pour se défaire d'un Tyran, & qu'on n'est pas obligé de lui garder la foi qu'on lui avois promise. Il osa ajoûter que celui qui commettoit un tel meurtre, ne méritoit non seulement aucune peine, mais mêrne devoit être récompensé. Le Plaidoyer qu'il prononça à cette occasion, parut sous le titre de Justification du Duc de Bourgogne. Il s'éleva un cri général conne cette doctrine meurtrière; mais le grand crédit du duc deBourgogne le mit à couvert pendant quelque tems. Cependant les écrivains sages de ce tems-là, Gerson à leur tete, dénoncérent cette doctrine à Jean de Montaigu, évêque de Paris, qui la condamna comme hérétique le 23 Novembre 1414. Le concile de Constance l'anathématisa l'année suivante, à la sollicitation de Gerson, mais en épargnant le nom & Prononcer, le 16 Septembre 1416, me. S'étant rendu par curiosité à far le parlement de Paris, un Arrêt la synagogue d'Avignon, un rabbin

sanglant contre ce pernicieux lihelle, & l'université le censura. Mais le duc de Bourgogne eut le crédit, en 1418, d'obliger les grands-vicaires de l'évêque de lesris, pour lors malade à St-Omer, de rétracter la condamnation faite par ce prelat en 1414. L'apologiste de l'assassinat étoit mort 3 ans auparavant en 1411, à Hesdin, détessé de tous les gens de bien. Son Plair doyer en faveur du duc de Bourgogne, & tous les Actes concernant cette affaire, se trouvent dans le

Cuvres de Gerson.

II. PETIT, (Samuel) né en 1594, à Nismes, d'un ministre, fit ses études à Genève avec un succès peu commun. Il n'avoit que 17 ans, lorsqu'on l'éleva au ministère. Il fut nommé peu de tems après à la chaire de théologie, de Grec & d'Hébreu de cette ville, où il mourut en 1643, à 51 ans. On a de lui plusieurs ouvrages: I. Miscellanea en 9 livres : il y explique & y corrige quantité de passages de différens auteurs. II. Eclogæ Chronologica, in-4°. Il y traite des années des Juifs, des Samaritains & de plusieurs autres peuples. III. Variæ Lectiones, en 4 livres. Il en a employé trois à expliquer les usages de l'ancien & du nouveau Teftament, les cérémonies, observations, &c. IV. Leges Attiee, Paris, 1655, in-fol., dans lequel il corrige quantité d'endroits de divers auteurs Grecs & Latins, V. Plusieurs autres Ecrits, qui sont, ainsi que les précèdens, infiniment recommandables par l'érudition vaste & profonde qui y règne. Il ne se faisoit pas moins aimer par. ses lumiéres, qu'estimer par son l'écrit de Jean Petit. Enfin le Roi sit caractère. Sa douceur étoit extrêlui dit mille injures en Hébreu. Petit lui répondit sur le champ. Le docteur lsraëlite, confus, lui sit des excuses; & le ministre Protestant, sans lui témoigner le moindre ressentiment, se contenta de l'exhorter à passer de la synagogue dans

l'Eglise Chrétienne.

III. PETIT, (Pierre) mathématicien & physicien, né en 1598 à Mont - Luçon, mort en 1677 à Ligny-sur-Marne, devint par son mérite géographe du roi & intendant des fortifications de France. Il eut l'amitié & l'estime de Descartes. On a de lui plusieurs ouvrages de mathématique & de physique, qui sont curieux & intéressans; les principaux sont : I. Des Traités du Compas de proportion, De la Pesanteur & de la grandeur des Métaux, De la Construction & de l'usage du Calibre d'Artillerie, in-8°. II. Du Vuide, in-4°, 1647. III. Des Eclipses, 1652, in-folio. IV. Des Remèdes qu'on peut apporter aux inondations de la rivière de Seine dans Paris, 1668, in-4°. V. De la Jonction de l'Océan & de la Méditerranée par les rivières d'Aude & de la Garonne, in-4°. VI. Des Comètes, 1665, in-4°. VII. De la Nature du Chaud & du Froid, 1671, in-12. Il fut le premiér qui fit l'expérience du Vuide en France, après la découverte de Toricelli.

IV. PETIT, (Pierre) médecin de Paris, sa patrie, membre de l'académie de Padoue, mort en 1687, âgé de 70 ans, sut poëte Latin & François; mais il a particuliérement réussi dans la poëssie Latine, & son talent en ce genre le sit placer au nombre des Sept meilleurs Poëtes qui composoient la Pleïade Latine de Paris. Le recueil de ses Vers parut en 1683, in-8°. Son Poëme intitulé Codrus, est remarquable par l'é-

lévation & la magnificence - des idées, le choix & l'élégance de l'expression, la force & l'haranci nie des vers. On peut donner 1 même éloge à son Poëme de Cynomagie, ou du Mariage du Philosophe Cratès avec Hipparchie. Nous avons aussi de lui un Poeme sur la Boussole, & quelques Vers framçois, entr'autres des Sonnets, qué sont très-soibles. Outre ces vers, il nous reste de lui: I. Trois Traités de Physique: le 1er du Mouvement des Animaux, 1660, in-8°; le 11° des Larmes, 1661, in-8°; & le III° de la Lumiére, 1663 & 1664, in-4°. II. Deux ouvrages de médecine, dont l'un est intitulé: Homeri Nepentes, seu De Helenæ medicamento, luctum, animique omnem agricudinem abolente, Utrecht, 1689, in-8°; & l'autre un Commentaire sur les 3 premiers livres d'Aretée, 1726, in-4°. IIL Un Traité des Amazones, en latin, 1687, in-8°; en françois, 1718, 2 tom. in-8°. IV. Un autre De la Sybille, 1686, in-8°. V. Un volume d'Observations mêlées, 1683, in-8°. VI. Des Differtations manufcrites ... Voy. II. PETRONE.

V. PETIT, (Jean-Louis) chirurgien, né à Paris en 1674 d'une famille honnête, fit paroître, dès sa plus tendre enfance, sune vivacité d'esprit & une pénétration peu communes. Littre, célèbre anatomiste, demeuroit dans la maison de son pere : le jeune Petit profita de bonne heure de ses lumiéres. Les dissections faisoient son amusement, loin de l'effrayer. On le trouva un jour dans un grenier, où croyant être à couvert de toute surprise, il coupoit un lapin qu'il avoit enlevé, dans le dessein d'imiter ce qu'il avoit vu faire à l'habile anatomiste. Le jeune élève fit des progrès si rapi-

a, qu'il avoit à peine 12 ans, and fon maître lui confia le in de son Amphithéatre. Il aprit ensuite la chirurgie sous Cas-Le sous Mareschal, & sut reçu matre en 1700. Son nom passa ex pays étrangers. Il fut appellé, m 1726, par le roi de Pologne; ten 1734, par Don Ferdinand, depuis roi d'Espagne. Il rétablit la santé de ces princes, qui lui offrirent de grands avantages pour le retenir; mais il préséra sa pattie à tout. Il n'y trouva pas des ingrats: il fut reçu de l'académie des sciences en 1715, & devint directeur de l'académie royale de Chirurgie. Cet habile homme mourut à Paris en 1750, à 77 ans, après avoir inventé de nouveaux instrumens pour la perfection de la chizurgie. Il fit honneur à cet art par les qualités de son cœur. Son humeur étoit naturellement. assez gaie, & il aimoit à recevoir chez lui ses amis. Ses maniéres se sentoient plus d'une cordialité franche, que d'une politesse étudiée. It étoit vif, sur-tout quand il s'agissoit de sa prosession. Une bevue en chirurgie l'irritoit plus qu'une insulte; mais il n'étoit sujet ¶u'à ce premier mouvement. Aussi prompt à revenir qu'à se fâcher, il ne conservoit aucun levain de haine, quelque grave qu'ent pu être l'offense. Sa sensibilité pour les miséres des pauvres étoit exnême; soins, remèdes, atteutions, rien ne leur étoit épargné. On a de lui: I. Une Chirurgie publiee en 1774 par M. Lesne, en 3 vol. in-8°. II. Un excellent Traité sur les maladies des Os., dont la meilleure édition est celle de 1723, 2 vol. in-12. III. Plusieurs sçavantes Dissertations dans les Mémoires de l'académie des Sciences, & dans le premier vol. des Mé-

moires de chirurgie. IV. D'excellentes Consultations sur les Maladies Vénériennes, que M. Fabre & fait entrer dans son Traite sur ces maladies. Tout ces ouvrages prouvent qu'il connoissoit aussi parfaitement la théorie de la chi-

rurgie, que la pratique.

PETIT-DIDIER, (Dom Matthieu) Bénédictin de la congrégation de S. Vannes, né à S. Nicolas en Lorraine, en 1659, enseigna la philosophie & la théologie dans l'abbaye de S. Michel, & devint abbé de Sénones en 1715, puis évêque de Macra en 1726. Benoît XIII fit lui-même la cérémonie de son sacre, & lui fit présent d'une mitre précieuse. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. La plupart décèlent beaucoup d'érudition. Les principaux font: I. Trois volumes in-8°. de Remarques sur les premiers tom.de la Bibliothèque Ecclésiast. de du Pin. Elles sont sçavantes & en général judicieuses; mais il y en a quelques-unes qui sentent la chicane. & fur lesquelles l'abbé du Pin se défendit affez bien. Cependant D. Petit-Didier paroît meilleur théologien que son adversaire. II. L'Apologie des Lettres. Provinciales de Pascal, contre les Entretiens de Daniel. Il désavous cet ouvrage. qui est pourtant de lui, & où l'on trouve du sçavoir & de la fermeté. III. Un Traité de l'Infaillibilice du Pape, Luxembourg 1724, in-12, qu'il flattoit par intérêt & par reconnoissance. Ce sçavant Bénédictin mourut à Sénones, en 1728, a 69 ans, avec la réputation d'un homme grave, févére & laborieux.

I. PETIT-PIED, (Nicolas) docteur de la maison & société de Sorbonne, natif de Paris, fut conseiller-clerc au Châtelet, & curé de la paroisse de S. Martial, qui a été réunie à celle de S'. Pierredes-Arcis. Il étoit sous-chantre & chanoine de l'Eglise de Paris, lorsqu'il mourut en 1705, à 78 ans. Une contestation lui donna lieu de composer son Traité du Droit & des Prérogatives des Eccléstassiques dans l'administration de la Justice séculière, in-4°. Il voulut présider au Châtelet en 1678, en l'absence des lieutenans, parce qu'il se trouvoit alors le plus ancien conseiller. Les conseillerslaics, reçus depuis lui, s'y opposérent, & prétendirent que les clercs n'avoient pas le droit de présider & de décaniser. Cette contestation excita un Procès, & il intervint un Arrêt définitif, le 17 Mars 1682, qui décida en faveur des conseillers-clercs.' L'ouvrage qu'il fit à cette occasion, lui fit beaucoup d'honneur.

II. PETIT-PIED, (Nicolas) neveu du précédent, docteur de la maison & société de Sorbonne, né à Paris en 1665, fit ses études & sa Licence avec distinction. Ses succès lui méritérent, en 1701, une chaire de Sorbonne, dont il fut privé en 1703, pour avoir signe, avec 39 autres docteurs, le fameux Cas de Conscience. On l'exila à Beaune. Dégoûté de ce séjour, il se retira auprès de son ami Quesnel, en Hollande. Il y demeura jusqu'en 1718, qu'il eut permission de revenir à Paris. La 'faculté de théologie & la maison de Sorbonne le rétablirent dans ses droits de docteur, au mois de Juin 1719. Mais dès le mois de Juillet suivant, le roi cassa ce qui avoit été fait en faveur de ce îhéologien. L'évêque de Bayeux, (Lorraine,) le prit alors pour son nisme, Plainte à M. Habert, &c. inconseil. Ce prélat étant mort en 1728, Petit-Pied se retira de nou-

veau en Hollande. Il obtint som rappel en 1734, & mena enfuite. 🔄 une vie tranquille à Paris jusqu'à 12 mort, arrivée en 1747. Suivant le Dictionnaire Critique, «les n disputes de l'Eglise n'altérérenz n en rien la douceur, la charité » & l'humanité qui faisoient som » caractère. » Si l'on en croit le Dictionnaire des Livres Jansénistes, à l'article de l'Examen Théologique: « Rien n'égale le style mordant » & chagrin de Petit-Pied. Som » ouvrage est un Dictionnaire » d'injures & de calomnies. On » ne sçait s'il n'a pas surpassé, » dans cette sorte de littérature n odieuse & infamante, les Zoiles. » les Scaligers & les Scioppius de ", Port-Royal, ", Petit-Pied a laissé un grand nombre d'ouvrages fur les querelles du tems; les principaux sont : I. Règles de l'équité naturelle, & du bon-sens, pour l'examen de la Constitution Unigenitus, 1713, in-12. II. Examen Théologique de l'Instruction Pastorale approuvée dans l'assemblée du Clergé de France, & proposée, à tous les Prélats du royaume pour l'acceptation de la Bulle, &c. 1713, 3 vol. in - 12. III. Réponses aux Avertissemens de l'évêque de Soisfons, (Languet,) 5 tom. in-12, en 10 parties. IV. Examen pacifique de l'acceptation & du fond de la Bulle Unigenitus, 3 vol. in-12. V. Traité de la Liberté, en faveur de Jansenius, in - 4°. VII. Obedientia credulæ vana Religio, seu Silentium religiosum in causa Jansenii explicatum, & Salva fide ac authoritate Ecclesia vindicatum, 1708, 2 vol. in-12. VIII. Un Traité du refus de signer le Formulaire, 1709, in-12. X. De l'injuste accusation, de Jansé-12. X. Lettres touchant la matière de l'Usure. Il a aussi travaillé, aveç

# Gros, à l'ouvrage intitulé: Dog-🎮 Ecclesia circà Usuram expositum 🗣 vindicatum, in-4°. XI. Trois Letper fur les Convulsions, & des Obfervations fur leur origine & kur progrès, in-4°; il ne leur est point favorable. XII. Quelques Ecrits sur la Crainte & la Coepance, & fur la distinction des Venus Théologales, &c. On ne croit pas devoir pousser plus loin cette liste; on en trouvera une plus détaillée dans le nouveau Moréri. Il en est de ces Brochures produites par les querelles de parti, comme desRelations des petits combats dans le cours d'une longue guerre. A peine est-elle finie, qu'on a oublié & les combats & les relations.

PETITOT, (Jean) peintre, né à Genève en 1607, porta la peinture en émail à sa perfection. Rien de plus parfait en ce genre, que les ouvrages qu'on a de lui. Il parvint à trouver, avec un sçarant chymiste, des douleurs d'un éclat meryeilleux. On a plusieurs Portraits que cet artiste a copiés d'après les plus grands maîtres. Le sameux Van-Dyck se plaisoit à le voir travailler, & à respucher quelquefois ses ouvrages. Son talent ne se bornoit point à être un excellent copiste; il sçavoit aussi dessiner parfaitement le naturel. Le roi Louis XIV, & plufieurs personnes de la cour, l'ocsupérent long-tems. Ce prince lui accorda une pension considérable & un logement aux galeries du Louvre; mais comme cet artiste étoit Protestant, il se retira dans sa patrie, lors de la révocation de l'édit de Nantes. Il mourut à Vevay, dans le canton de Berne, thargé de peindre les cheveux. ves. Il avoit le visage agréable.

les draperies & les fonds; Petitos faisoit la tête & les mains. Ces deux amis vécurent toujours sans jalousie, & gagnérent ensemble plus d'un million, qu'ils partagérent sans procès. L'art de la peinture en émail paroissoit perdu pour nous après la mort de Petitot; mais il commence à reprendre une nouvelle vie, depuis que le sieur Pasquier, peintre en miniature, en est devenu le restaurateur. Il y a eu dans ce siécle un François PETITOT, qui a continué les Origines de Bourgogne par Palliot.

PETIVER, (Jacques) de la société royale de Londres, s'appliqua constamment à la physique, & fur-tout à la botanique. On a de lui : I. Gazophylacii Natura & Artis Decades decem, Londres 1702. in-fol. Ce font 102 planches gravées; les explications font collées au verso des gravures. II. Centuriæ decem, rariora Naturæ continentes, Londini, 1692 à 1703, in-8°. III. Pierigraphia Americana, Londini, 1712, in-fol. IV. Catalogus J. Raii Herbarii Britannici, ex editione L. Hans Sloane, Londres 1732, in-fol. &c.

PETRARQUE, (François) naquit à Arrezzo en 1304. Son pere s'étant retiré à Avignon, ensuite à Carpentras, pour suir les troubles qui désoloient l'Italie; Pétrarque fit ses premieres études dans ces deux villes. Il fut ensuite envoyé à Montpellier, puis à Bologne, pour y étudier le droit, & y fit éclater ses talens & son goût pour la poësie italienne. Pétrarque n'étudioit le droit que par complaisance pour sa famille. Son pere & sa mere étant morts en 1691. Ce peintre s'étoit asso- à Avignon, il retourna dans cette sie dans son travail avec Bor- ville, où iil conçut bientôt un dier, son beau-frere, qui s'étoit amour violent pour Laure de Noles yeux vifs, la physionomie sine & spirituelle. Son air ouvert & moble lui concilioit à la fois l'amour & le respect. Laure sut sensible à ces avantages de la nature; mais elle ne le lui laissa pas appercevoir. Pétrarque ne pouvant men gagner fur son amante ou sur sa passion pour elle, ni par ses vers at sa constance, ni par ses reflexions, entreprit divers voyages pour se distraire, & vint s'ensermer enfin dans une maison de campagne à Vaucluse, près de l'Isle. Les bords de la fontaine de Vaucluse retentirent de ses plainres amoureuses. Pétrarque se sépara pour quelque tems de l'objet de sa samme. Il voyagea en France, en Allemagne, en Italie, & par-tout il fut reçu en homme d'un mésite distingué. De retour à Vau-Cluse, il y trouva ce qu'il souhaitoit, la folitude, la tranquilsité & ses livres. Sa passion pour Laure l'y suivit. Il célébra de nouveau dans ses écrits les vertus, les charmes de sa maîtresse, & le délicieux repos de son hermitage. Il immortalifa Vaucluse, Leure, & s'immortalisa lui-même. Son nom étoit répandu par-tout. Il reçut dans un même jour des lettres du sénat de Rome, du roi de Naples, & du chancelier de l'université de Paris: on l'invitoit, de la manière la plus flatteuse, à venir recevoir la couronne de Poëte sur ces deux théâtres du snonde. Pétrarque préséra Rome à Paris; il paffa par Naples, où il Soutint un examen de trois jours en présence du roi Robert, le juge des fçavans, ainfi que leur Mecène. Arrivé à Rome, il fut cou-

S. Pierre de Rome, à la voute de laquelle il la suspendit. Las. qualité de *Poëte Lauréat* lui fut con 🙀 firmée dans des lettres pleines des éloges les plus magnifiques. Tous les princes & les grands-hommes: de son tems s'empressérent à lux marquer leur estime. Les papes 🕳 les rois de France, l'empereur 🕳 la république de Venise, lui em donnérent divers témoignages. Retiré à Parme où il étoit archidiacre, il apprit la mort de la belle Laure; il repassa les Alpes. pour revoir Vaucluse, & pour y pleurer celle qui lui avoit fait aimer cette folitude. Après s'ètre livré quelque tems à sa douleur, il retourna en Italie en 1352, pour perdre de vue des lieux autrefois fi chers & alors insupportables. Il passa à Milan, où les Visconti lui confiérent diverses ambassades. Rendu aux Muses, il demeura successivement à Vérone, à Parme, à Venise, & à Padoue où il avoit un canonicat: il en avoit eu déja un à Lombès. & ensuite un autre à Parme. Un seigneur du voisinage de Padoue lui ayant donné une maison de campagne à Arqua tout près de cette ville, il y vecut 5 ans dans les douceurs de l'amitié & dans les travaux de la littérature. Ce fat-là qu'il reçut une faveur qu'il avoit autrefois briguée fans avoir pu l'obtenir. Sa famille avoit été bannie de la Toscane, & dépouillée de ses biens, pendant les querelles des Guelfes & des Gibelins. Les Florentins lui députérent Bocace pour le prier de venir honorer sa patrie de sa présence, & y jouir de la restitution de son paronné de lauriers, le jour de trimoine; mais il n'étoit plus tems Pâque de l'année 1341. Après de posséder un si grand homme. avoir reçu la couronne, il fut Quelque sensible que sût Pétrarque conduit en pompe à l'église de à cet hommage que l'étonnement

fon siécle payoit alors à son gé-Me alors unique, il ne voulut 🚂 quitter sa douce retraite. Il mourut peu d'années après, en 3374, à 70 ans. Ce poëte joignoit aux plus rares talens, les qualités les plus estimables. Il fut fidèle à l'amitié, & plein de droiture & de probité au milieu des artifices de la cour. Quoique livié à la passion de l'amour, & quoiqu'il eût constaté ses soiblesses par h naissance d'un fils & d'une fille. il étoit pénétré des grands principes de la religion. Il en suivoit icrupuleusement les pratiques; il seunoit 3 fois la semaine, & se levoit réguliérement à minuit, pour payer à l'Etre Suprême un tribut de louanges. Né avec un caractére bilieux & ardent, il s'y hvra avec trop peu de ménagement en parlant des pontifes de son tems. Pétrarque passe avec raison pour le Restaurateur des Lettres, & pour le Pere de la bonne Poësie Italienne. Il se donna une peine extrème pour déterrer & pour conserver des manuscrits d'auteurs anciens. On trouve dans fes vers Italiens un grand nombre de traits semblables à ces beaux ouvrages des anciens, qui ont à la fois la force de l'antique & la fraîcheur du moderne. Ses Sonnets & ses Canzoni sont regardes comme des chef-d'œuvres en Italie; mais, fuivant Voltaire, « il n'y en a » pas un qui approche des beau-» tés de sentiment qu'on trouve » répandues avec tant de profu-» sion dans Racine & dans Qui-» naut. J'oserois même affirmer, ajoûte-t-il, » que nous avons » dans notre langue un nombre » prodigieux de Chansons plus » délicates & plus ingénieuses que n celles de Pétrarque, & nous som-» mes si riches en ce genre, que

» nous dédaignons de nous en faire » un mérite. » Ce qu'on admire le plus dans les vers de notre poete, est cette douceur & cette mollesse élégante qui fait son caractére; mais il n'est pas exempt des concetti & des pointes qui sont Ordinaires aux poëtes Italiens. Ses Triomphes lui firent moins d'honneur, quoiqu'ils offrent de l'invention, des images brillantes, des sentimens nobles & de beaux vers. Tous les Ouvrages de cet homme célèbre furent réimprimés à Bàle en 1581, en 4 vol. in-fol. Ses Poësies Latines sont ce qui merite le plus l'attention des gens de goût dans ce recueil, après les Poésies Italiennes; mais elles sont fort inférieures à celles-ci. Son Poème de la guerre Punique, intit. Africa, n'est pas digne d'un aussi. grand poëte, ni pour l'invention, ni pour l'harmonie, ni pour la verfification. Ses autres ouvrages font: 1. De remediis utriusque fortunæ, Cologne 1471, in-4°; traduit en franç. en 2 vol. in-12, par M. de Grenaille sous ce titre : Le Sage résolu contre la Fortune. II. De otio Religiosorum. III. De vera sapientia. IV. De vita solitaria. V. De contemptu Mundi. VI. Rerum memorabilium libri sex. VII. De Republica optime administranda. VIII. Epistola. Les unes rouleut fur la morale, les autres sur la littérature, d'autres fur les affaires de fon tems. IX. Orationes. Elles tiennent de la déclamation. Tous ces ouvrages sont affez foibles; on n'y trouve le plus souvent que des choses communes, écrites d'un style ampoulé, quoiqu'assez pur. Pétrarque a eu presqu'autant de commentateurs & de traducteurs que les meilleurs poëtes de l'antiquité, Plus de 25 auteurs ont écrit sa Vie. Celle qu'on trouve ·316

dans le 28° volume des Mémoires du P. Niceron, est fort inexacte. Il y en a deux qui méritent d'être distinguées; celle de Muratori, à la tête de l'édition qu'il a donnée des Poesses de cet auteur; & celle de M' le baron de la Bastie, dans les Mémoires de l'Académie des Belles-Lettres; mais elles ont été effacées par les Mémoires que M. l'abbé de Sade a publiés en 1764 en 3 vol. in-4°. sur ce poëte. Ils prouvent de quelles recherches prosondes ce sçavant est capable, & les fautes dans lesquelles les commentateurs, même Italiens, étoient tombés à l'égard de Pétrarque. Toutes les circonstances de sa vie y sont détaillées avec la plus grande exactitude. En exaltant les, qualités de son héros, il n'oublie ni ses vices, ni ses défauts; sa passion excessive pour. Laure, le libertinage de sa jeunesse, son fanatisme pour Rome, son enthousiasme pour Rienzi, enfin son aigreur dans la dispute & son humeur caustique. Les éditions les plus recherchées de ses Poésies Italiennes, sont : la première donnée à Venise, en 1470, in-fol.; celles de Padoue, 1472; Venise, Milan, Rome, 1473, in-fol. On estime aussi celles des Aldes à Venise, des Juntes à Florence, des Rouilles à Lyon; de Gesualdo, 1553, in-4°; de Castelvero , 1582 , in-4°. réimprimée par Muratori en 1711. Mais la meilleure est celle de Venise, 1756, 2 vol. in-4°; & la plus jolie, celle de Paris 1768, 2 vol. in-12. Ses Vite del Pontefici Romani, ed Imperatori Romani, Firenze 1478, in-fol. sont rares.

PET

I. PATRI, (Cunerus Petrus) né en Zelande, fut choisi pour être le 1er évêque de Leuwarden dans la Frise Occidentale en 1570; mais il sur chassé de son siège par les

Protestans pendant les guerres viles. Il mourut dans sa 48° 4 née, en 1580, à Cologne où ils toit retiré. On a de lui plusie Traités latins, sur les Devoirs Prince Chrétien, 1579, in-8°; in Sacrifice de la Messe; sur l'Acce des mérites de I.C. avec ceur' Saints; sur le Célibat des Prim sur la Grace, &c.

II. P E T R. I., (Sufridus) no Leuwarden, mort en 1597 a 7 ans, enfeigna les belles-lettres Erford. Il fut ensuite secrétaire q bibliothécaire du cardinal de Grand velle, professeur en droit à Colej gne, & historiographe des Etal de Frise. Les papes Since V& Gra goire XIII lui donnérent des mai ques d'estime. Il se signala per plusieurs ouvrages. Les principant sont: I. De Frisiorum antiquitate 6. origine, in-8°, 1550; ou in-4', 1533. II. Apologia pro origine Frie fiorum, III. De Scriptoribus Frifte, 1593, in-8°. & d'autres bien écrits en latin, mais sans critique remplis des fables les plus ridicules, de minuties & d'inepues,

III. PETRI, (Barthélemi) docteur & chanoine de Douai, né. dans le Brabant, enseigna à Louvain, puis à Douai, où il mourut en 1630, à 85 ans. On lui doit: 1. Le Commonitorium de Vincent de Lerins, avec de sçavantes notes. II. Des Commentaires sur les Actes des Apôtres, 1622, in-4°. III. L'édition des Euvres Posthumes d'Estius, auxquelles il a ajoûté ce qui manquoit des Epitres canopiques de St Jean.

I. PETRONE un des plus il-Justres & des plus célèbres sensteurs de Rome. Etant gouverneur d'Egypte, il permit à Hérode, roi des Juiss, d'acheter dans Alexandrie tout le bled dont il avoit besoin pour secourir ses peuples ale

s d'une cruelle famine. Tibére t mort, & Cams Caligula lui le fuccédé, ce prince ôta le vernement de Syrie à Vitellius, r le donner à Pétrone, qui s'actà dignement de cet emploi. 🗷 fi favorable aux Juifs , qu'il rat risque de perdre l'amitié Pempereur & sa propre vie; er avoir voulu favorifer ce ple. Ce prince lui ordonna de tere sa Statue dans le Temple Jérusalem; Pétrone, voyant que Juiss aimoient mieux mourir de voir profaner le lieu-faint, les y voulut point contraine par la force des armes, & prérelachement dicté par l'humité, à une obéiffance cruelle. II. PETRONE, ( Petronius-Arbi-) né aux environs de Marfeil-, proconsul de Bithynie, puis eful, fut l'un des principaux sufidens de Néron, & comme l'inendant de ses plaisirs. Sa faveur Tigellin, i attira l'envie de mre favori de Néron, qui l'accud'être entré dans une conspiraon contre l'empereur. Pétrone nt arrêté & condamné à perdre la ie. Sa mort fut fingulière, par l'inlifférence avec laquelle il la reçut. il la goûta à peu-près comme il proit fait les plaisirs; tantôt il tenoit Jes veines ouvertes, tantôt il les fermoit, s'entretenant avec ses amis, non de l'immortalité de l'athe qu'il ne croyoit point, mais des choses qui flattoient son esprit, comme de vers tendres & galans, d'airs gracieux & passionnes. Auffi a-t-on dit, que mourir fut simplement pour lui cesser de vivre. St-Evremont fait de cet Epicunien le portrait le plus avanta-

PET vices & de ses vertus. Les plaisirs ne l'avoient point rendu incapa-Me des affaires, & la douceur de la vie ne l'avoit pas rendu ennemi des fatigues du travail. Mais àu lieu d'affujettir sa vie à sa dignité, Pétrone, supérieur à ses charges, les ramenoit à lui même. Il n'avoit, dit Tacite; la réputation ni de prodigue, ni de débauché, comme la plupart de ceux qui se ruinent; mais d'un volup. tueux rafiné, qui consacroit le jour au sommeil, & la nuit au devoir & au plaisir. Ce courtisan est fameux par une Satyre qu'il envoya cachetée à Neron; dans laquelle il faisoit une critique de ce prince fous des noms empruntés. Voltaire conjecture que ce qui nous en reste, n'en est qu'un extrait, fait sans goût & sans choix par un libertin obscur. Pierre Petie déterra à Traw en Dalmatie; l'an 1665, un fragment confidérable, qui contient la suite du Festin de Trimalcion. Ce fragment, imprimé l'année suivante à Padone & à Paris, excita une guerre parmi les littérateurs. Les uns soutenoient qu'il étoit de Pétrone, & les autres le lui enlevoient. Petit défendit sa découverte & envoya le manuscrit à Rome, où il sut reconnu pour êtte du xv fiécle; Les critiques de France, qui en avoient attaqué l'authenticité, se turent lorsqu'on l'eut déposé dans la bibliothèque du roi. On l'attribue généralement aujourd'hui à Pétrone, & on le trouve à la suite de toutes les éditions qu'on a données de ce voluptueux délicat. Le public n'a pas jugé fi favorablement des autres fragmens, tigeux ; il possédoit , suivant lui , rés d'un manuscrit trouvé à Bel cette volupté exquise, également grade en 1688, que Nodot publia éloignée des sentimens grossiers à Paris en 1694. Quoique l'édil'un libertin, & maîtresse de ses teur, (Charpentier,) & plusieurs PET

autres sçavans, dépourvus de goût, les aient crus de Pétrone, les gallicismes & les autres expressions barbares dont il fourmille, l'ont fait juger indigne de cet auteur. Ses véritables ouvrages sont : I. Le Poeme de la Guerre Civile entre César & Pompée, traduit en prose par l'abbé de Marolles, & en vers françois par le prés. Bouhier; Hollande 1737, in-4°. Pétrone, plein de feu & d'enthousiasme, & dégoûté de la gazette ampoulée de Lucain, opposa Pharsale à Pharsale; mais son ouvrage, quoique meilleur à certains égards, n'est nullement dans le goût de l'Epopée. C'est plutôt une prédiction des malheurs qui menaçoient la République dans les derniers tems : c'est un pur caprice, & cette pièce, considérée sous ce point de vue, ne manque pas d'agrémens. Quelle force, (dit l'abbé des Fontaines,) quelle finesse dans la peinture des vices des Romains & des défauts de leur gouvernement! Que d'esprit dans ses fictions! Ces beautés sont relevées par un style mâle & nerveux, qui mérite qu'on par-, donne au poëte Latin quelques fautes contre l'élocution & certains traits dignes d'un rhéteur. II. Un autre Poëme sur l'Education de la jeunesse Romaine. III. Deux Traités, l'un sur la corruption de l'éloquence, & l'autre fur les causes de la perte des Arts. 1V. Un Poème de la vanité des Songes. V. Le Naufrage de Lycas. VI. Réflexions sur l'inconstance de la Vie humaine. VII. Le Festin de Trimalcion. Les bonnes mœurs ne lui ont pas obligation de cette fatyre. C'est un tableau des plaisirs d'une cour corrompue, & le peintre est plutôt un courtisan ingénieux, qu'un en 1661. Il mourut à Londres en censeur public qui blâme la cor- 1687, après avoir acquis de grands ruption. Si nous en croyons Se- biens, & ce qui est encore plus

Evremone, Pétrone est admirable pa la pureté de son style, par la dé licatesse de ses sentimens. Cequ furprend davantage, dit-il, eft 🗪 te facilité prodigieuse à nous don ner & à peindre finement tous 🚜 caractères. Mais cette fineffe tien souvent de l'afféterie, & quoique le style déclamateur lui paroisse ridicule, Pétrone ne laisse pas de donner dans la déclamation. No dot a traduit les différens ouvrages de cet auteur, 1709, 2 vol. in-12, sans en exclure ses pentures lascives, qui lui ont mérité le titre de Auctor purissima impuritatis. M. du Jardin en a traduit austi une partie sous le nom de Boispréaux, mais malheureusement avec bien plus de succès que Nodot, écrivain plat & sans sel. Les meilleures éditions de Pétrone sont celles de Venise 1499, in-4°; d'Amsterdam 1669, in-8°, cum notis Variorum; de la même ville, avec les notes de Boschius, 1677, in-24, & 1700, 2 vol. in-24. L'édition des Variorum a reparu en 1743, en 2 vol. in-4°. avec les commentaires du sçavantPierre Burman, qui n'avoit pas le talent d'être court

III. PETRONE, (St) évêque de Pologne en Italie, au v' siécle, homme éminent en piété, écrivit la Vie des Moines d'Egypte, pour servir de modèle à ceux d'Oc-

cident. PETRONE - MAXIME, Foya

MAXIME, n° II.

PETROWITZ, V. XI. ALEXIS. PETRUCCI, Voyet LEON X.

PETTY, (Guillaume) écrivain Anglois, voyagea en France & en Hollande, fut professeur d'anatomie à Oxford; puis médecin du roi Charles II, qui le fit chevalier

atteur , une réputation étendue & en méritée. On a de lui un grand pembre d'ouvrages; les princimx sont : I. Un Traité des Taxes des Contributions. IL. Jus antiquum avrage intéressant pour l'Angleoù la chambre des Commua proprement l'administration des finances. Ce livre utile a été traduit en françois sous ce sitre: La Défense des Droits des Commines d'Angleterre, in-12. III. Brisenia languens, in-8°. Cet ouvrage est rare.

PEUCER, (Gaspar) médecin amathématicien, né à Bautzen dans la Lusace, en 1525, fut docteur 🕏 professeur de médecine à Wittemberg. Il devint gendre de Melanchehon, dont il répandit les erreurs, & des ouvrages duquel il donna une édition à Wittemberg, en 5 vol. in-fol. Peucer mourut en 1602, à 78 ans. Outre cette édition, il nous reste de Peucer, I. De pracipuis Divinationum generibus; ce traité curieux fut traduit en Fançois par Simon Goulard à Anvers, 1584, in-4°. II. Methodus curandi Morbos internos, à Francfort, 1614, in-8°. III. De Febribas, ibid. 1614, in-8°. IV. Vitæ illustrium Medicorum. V. Hypotheses Astronomica. VI. Les noms des Monnoies, des Poids & des Mesures, 18-8°. Son ardeur pour l'étude étoit extrême. Ses opinions l'ayant fait enfermer pendant dix ans dans une étroite prison, il écrivoit ses pensées sur la marge des vieux livres qu'on lui donnoit pour se désenmuyer, & il faisoit de l'encre avec des croûtes de pain brûlées & détrempées dans le vin: refsource ingénieuse, qu'on attribue austi à Pellisson.

PEURBBACH, Voy, PURBACH.

PEU

PEUTINGER, (Conrad) né à Augsbourg en 1465, sit ses études avec beaucoup de succès dans les principales villes d'Italie. De retour dans sa patrie, il montra le comunium Anglia affertivum, in-8°: fruit des connoissances qu'il avois acquises. Le sénat d'Augsbourg le choisit pour son secrét. & l'employa dans les diètes de l'Empire & dans les différentes cours de l'Europe. Peutinger ne se servit de son crédit que pour faire du bien à sa patrie; c'est à ses soins qu'elle dut le privilége de battre monnoie. Ce bon citoyen mourut en 1547. à 82 ans, après avoir passé ses dernières années dans l'enfance. L'empereur Maximilien l'avoit honoré du titre de son conseiller. Il étoit marié, & il rendit sa semme heureuse; il est vrai qu'elle étoit digne de lui par ses connoissances & par son caractére. Ce sçavant est principalement célèbre par la Table qui porte son nom. C'estune Carte dressée sous l'empire de Théodose le Grand, dans laquelle sont marquées les routes que tenoient alors les armées Romaines dans la plus grande partie de l'empire d'Occident. On en ignore l'auteur; Peutinger la reçut de Conrad Celtes, qui l'avoit trouvée dans un monastère d'Allemagne. François Christophe de Scheib en a donné une magnifique édition in-folà Vienne, en 1753, enrichie de Dissertations & de savantes notes. Ses autres ouvrages sont: L. Sermones Convivales, qui se trouvent dans le 1er volume de la Collection de Schardius. La meilleure édition de cet ouvrage est celle d'Iène, 1683, in-8°. II. De inclinatione Romani Imperii, & Gentium commigrationibus, à la suite de Sermones Convivales & de Procope. On en trouve des extraits dans les Ecrivains de l'Histoire des Goths;

de Vulcandus. III. De rebus Gothorum, Bale 1531, in-fol. IV. Romana Vetustatis fragmenta in Augusta-Vindelicorum, Mayenne 1528, infolio.

PEYRAT, (Guillaume du) d'abord substitut du procureur-général, ensuite prêtre & trésorier de la Ste-Chapelle à Paris, mourut en 1645. On a de lui : I. L'Hiftoire de la Chapelle de nos Rois, 1645, in-fol. II.Des Esfais Poetiques, 1533, in-12; beaucoup moins estimés que l'ouvrage précédent; qui est sçavant & curieux.

PEYRE, (Jacques d'Auzoiles, fieur de la ) genülhomme Auvergnac; né en 1571, fut secrétaire du due de Monspensier, & mourut en 1642. Il s'étoit appliqué particulièrement à la chronologie, & comme elle n'étoit pas encore fort débrouillée, ses ouvrages en ce genre; quoique pleins d'inexactitudes & bizarrement intitulés, paf-Térent pour des chef-d'œuyres aux yeux des ignorans. On poussa la Hupidité jusqu'à faire fraper une Médaille en son honneur, avec le titre de Prince des Chronologistes. Il éloit plutôt celui des esprits bizarres. Parmi plusieurs réveries, il foutenoit que les impostures d'Annius de Viterbe pouvoient être justifiées; qu'on pourroit ne donner à l'année que 364 jours, afin qu'elle commençât toujours par un samedi. Cet extravagant eut des difputes assez vives avec le sçavant Pere Petau, qui l'accabla d'injures. Ses productions ne méritent pas d'être citées, a l'exception de l'Anti-Babau, Paris 1632, in-9°, moins à cause de sa bonté que de sa singularité.

I. PEYRERE, (Ifaac la) né à Bordeaux de parens Protestans, l'ouvrage déja cité, on a de lui: entra au service du prince de Condé, I. Un Traité aussi singulier que

son esprit. Il s'imagina, en sistat S. Paul, qu'Adam n'étoit pas L premier homme. Pour prouver cet te opinion extravagante, il mit jour, en 1655, un livre impri en Hollande in-4° & in-12, for ce titre: Praadamita, five Esen tatio super versibus 12, 13, 145 Ca 15. Epistola Pauli ad Romanos. C ouvrage fut condámné aux flâm à Paris, & l'auteur mis en prifé à Bruxelles par le crédit du gran vicaire de l'archevêque de Mai nes. Le prince de Condé ayant b tenu sa liberté, il passa a Rome en 1656, & y abjura; entre les mains du pape Alexandre VII, le Calvinisme & le Préadamisme. On croit que sa conversion ne fut pas fincère, du moins par rapport cette dernière héréfie. Il est certain qu'il avoit envie d'être chéf de secte. Son livre décèle son ambition; il y flatte les Juifs, & les appelle civilement à son école. De retour à Paris; malgré les instances que lui avoit faites le pontife pour le retenir à Rome, il rentre chez le prince de Condé en qualité de bibliothécaire. Quelque tems après il se retira au séminaire des Vertus, où il mourut en 1676, 2 82 ans , après avoir reçu les Sacremens de l'Eglise. Le Pere Simon dit, qu'ayant été pressé, à l'article de la mort, de rétracter son opinion sur les Préadamites, il répondit: Hi quæcumque ignorant, blajphemant. On le: foupçonna toute sa vie de n'être attaché à aucune religion, moins par corruption de cœur, que par bizarrerie d'esprit. La douceur, la simplicité, la bonhommie formoient son caractère. Il avoit des connoissances, & il écrivoit affez bien en latin. Outre auquel il plut par la singularité de rare, intitulé: Du rappel des Juiss,

321

143 in - 8°. II. Une Relation du venland, in-8°, 1647, curieuse. **a h**ui demanda, à l'occasion de cet Evrage: "Pourquoi il y avoit **gant de forciers dans le Nord?** » es, répondit-il, que les biens de précendus Magiciens, sont en parconfisqués au profit de leurs Juges, fan on les condamne au dernier supce. III. Une Relation de l'Islande, 👣 , in-8°, aussi intéressante. IV. Lettre à Philotime, 1658, indans laquelle il expose les raisas de son abjuration & de sa rétraftation, &c. Un poëte lui fit **Pette** Epitaphe, rapportée dans le Bootri.

La Peyrére ici gît, ce bon Israëlise, Muguehot, Catholique, enfin Préada-

Quatre Religions lui plurent à la fois, Et son indifférence étoit si peu commune.

Qu'après quatre-vingts ans qu'il eut à faire un choix,

Le bon-homme partit, & n'en choisit pas une.

II. PEYRERE, (Abraham) frere du précédent, fut un sçavant & célèbre avocat du parlement de Bordeaux. On a de lui un livre souvent cité par les jurisconsultes de Guienne: c'est son recueil des Décisons du Parlement de Bordeaux, dont la dernière édition est de 1725, in-solio.

PEYRONIE, (François de la) exerça long-tems la chirurgie à Paris avec un succès distingué, qui lui mérita la place de premier chirurgien du roi. Il profita de sa faveur auprès de Louis XV, pour procures à son art des honneurs qui animassent à le cultiver, & des établissemens qui servissent a l'étendre. L'Académie royale de chirurgie de Paris sut sondée par ses soins en 1731, éclairée par ses some V.

Tumières, & encouragée par ses bienfaits. A sa mort, arfivée à Verfailles en 1747, il légua à la communauté des Chirurgiens de Paris les deux tiers de ses biens, sa terre de Marigni vendue au roi 200 mille livres, & sa bibliothèque. Cet illustre citoyen légua aussi à la communauté des Chirurgiens de Montpellier deux maisons situées en cette ville, avec 100,000 liv. pour y faire confirmire un Amphithéâtre de Chirurgie. Il institua la même communauté légataire unis verselle pour le tiers de ses biens. Tous ces legs renferment des clauses qui ne tendent qu'au bien public, à la perfection & au progrès de la chirurgie. Il étoit philosophe fans oftentation; mais de cette philosophie tempéree par un long usage du monde & de la cour. La pénetration & la finesse de son esprit étoient extremes, & sa conversation infiniment agréable. Tous ces avantages étoient couronnés par une qualité encore plus estimable, une sensibilité sans égale pour les indigens. Dès qu'on le sçavoit a sa terre, son château ne désemplissoit plus de malades, qui y venoient de 7 ou 8 lieues à la ronde. Il avoit même projetté d'y établir un Hôpital, dans lequel il comptoit se retirer pour y passer le reste de ses jours au service des pauvres.

PEYSSONEL, (Charles) né à Marseille vers 1688, sçut allier le commerce avec l'érudition. Il mérita, par son intelligence dans le négoca, la place de consul à Smyrne qu'il remplit avec beaucoup de désintéressement & à l'avantage des commerçans. Ses connoissances dans les antiquités lui ouvrirent les portes de l'academie des Inscriptions. Les Mémoires qu'il présenta à cette sçayante société, &

Rois du Bosphore, prouvent combien il étoit digne d'y être aggré-

gé. Il mourut en 1757.

PEZAI, (N. Masson, marquis de) né à Paris, s'attacha d'abord à la littérature, & entra ensuite dans le service. Il devint capitaine de dragons, & eut l'avantage de donner des leçons de tactique à Louis XVI. Nomme inspecteur genéral des gardes-côtes, il se transporta dans les villes maritimes, & remplit sa commission avec plus de foin qu'on n'auroit dû l'attendre d'un élève des Muses. Mais comme il étala en même tems trop de hauteur, il y eut des plaintes portées à la cour, & il 'fut exilé dans sa terre, où il mourut peu de tems après, au commencement de 1778. Il étoit lié avec M. Dorat, & il en a étudié & saisi la manière. Il a donné quelques Poèfics agréables dans le genre érotique, telles que Zelis au bain, une Lettre d'Ovide à Julie, & quantité de Pièces fugitives répandues dans l'Almanach des Muses, dont les agrémens font pardonner les négligences. Nous avons encore de lui: I. Une Traduction de Catulle, peu estimée. II. Les Soirées Helvétiennes, Alsaciennes, & Franc-Comtoises, in-8°, 1770 : ouvrage agréablement diversifié, plein de tableaux charmans, mais écrit avec trop peu de correction. III. La Rosière de Salency, pastorale en 3 actes, qui a eu du fuccès au théâtre des Italiens. IV. Les Campagnes de Maillebois, 3 vol. in-4°. & un vol. de cartes: Voyez Maillebois.

PEZRON, (Paul) né à Hennebon en Bretagne l'an 1639, se fit Bernardin dans l'abbaye de Priéres en 1661. Il fut reçu docteur toire profane fournit de plus cude Sorbonne en 1682, & régen- rieux & de plus utile pour apta ensuite au collége des Bernat- puyer & pour éclaireir la partie

en particulier sa Dissertation sur les dins à Paris avec autant de zèle que de succès. Son ordre lui consi that plutieurs emplois honorables & dans lesquels il fit parbitre beamy coup d'amour pour la discipline monastique. En 1697, il sur nome mé abbé de la Charmoie; mais son amour pour l'étude l'engage de donner, en 1703, la démission. dé fon abbaye, dont il ne se réferva rien. Il s'enferma alors plus que jamais dans son cabinet, & s'y livra au travail le plus affids & le plus constant. Ses occupations affoiblirent sa santé, & il mourut en 1706, à 67 ans. La nature l'avoit doué d'une mémoire prodigieuse & d'une ardeur infaigable. Son érudition étoit très-profonde; mais elle n'étoit pas toujours appuyée sur des fondemens solides. Parmi les conjectures dont ses ouvrages sont remplis, il y en a quelques-unes d'heureuses, beaucoup plus de hazardées. On a de lui: I.Un sçavant Traité, intitile l'Antiquité des Tems rétablie, 1687, in-4°. L'auteur entreprend de soutenir la chronologie du Texte des Septante, contre celle du Texte hébreu de la Bible; il donne au Monde plus d'ancienneté qu'aucun autre chronologiste avant lui. II. Un gros volume in-4°, 1691, intitulé: Défense de l'Antiquité des Tems, contre les Peres Martianay & le Quien, qui avoient attaqué cet ouvrage. III. Essai d'un Commentaire, sur les Prophètes, 1693, in - 12; il est littéral & historique, & il jette de grandes lumiéres fur l'hiftoire des rois de Juda & d'Ifrael. IV. Histoire Evangélique, confirmée par la Judaïque & la Romaine, 1696, 2 vol. in-12. On trouve dans co fçavant ouvrage, tout ce que l'Hiftorique de l'Evangile. VI. De Intiquité de la Nazion & de la Lanu des Celtes, autrement appellés talois, &c. 1703, in - 8°. livre in de recherches.

L. PFAFF, (Jean - Christophe) lèbre théologien Luthérien, né 1651 à Pfussinge, dans le dulé de Wittemberg enseigna la éologie à Tubinge avec répution, & y mourut en 1720. On de lui: I. Un Recueil de Controrées. II. Une Differtation sur les assagés de l'Ancien-Testament alégués dans le Nouveau; & d'aures ouvrages en latin, qui sont stimés par ceux de son parti.

II. PFAFF, (Christophe-Mathieu) l'un des fils du précédent, prosesseur en théologie, & chancelier de l'université de Tubinge, alt auteur d'un grand nombre de l'equans ouvrages en latin, entr'autres: Institutiones Theologica, 1716 & 1721, in-8°. On lui doit l'édition du Fragmenta Anecdota Sancti Irenei, grec & latin, in-8°.

PFANNER, (Tobie) né à Augsbourg en 1641, d'un conseiller du comté d'Oëttingen, fut secrétaire des archives du duc de Sau-Gotha, & chargé en mêmetems d'instruire dans l'histoire & dans la politique les princes Ernest & Jean Ernest. La manière dont il remplit ces emplois, le fit nommer, en 1686, conseiller de toute la branche Ernestine. Il étoit si versé dans les affaires, qu'on l'appelloit les Archives vivantes de la Maison de Saxe. Ce sçavant mourut à Gotha, en 1717. Ses mœurs étoient pures; mais son caractère avoit cette mélancolie sombre, fruit en partie d'une étude trop constante. Ses principaux ouvrages sont: I. L'Histoire de la Paix de Westphalie; l'édition de 1697 in-& est la meilleure. U. L'Histoire

des Assemblées de 1652, 1653 & 1654; Weimar 1694, in-8°. III. Un Traisé des Princes d'Allemagne. IV. La Théologie des Païens. V. Un Traisé du principe de la Foi Historique, &c. Tous ces ouvrages sont écrits en latin, avec assez peu d'élégance; mais ils sont faits avec soin.

PFEFFEL, (Jean-André) graveur d'Augsbourg, né vers 1690. mort depuis quelques années, se fit connoître par fon intelligence dans le dessin & par la délieutefse de son burin. Il fut chargé des planches d'un ouvrage très-contidérable, intitulé : La Physique Sacrée, qui parut en 1725. Ce livre est recherché des curieux pour la beauté des figures. Il contient 750 Gravures en taille-douce, faites sur le plan & les dessins de Pfeffel, & exécutées sous ses yeux par les plus habiles graveurs de son tems. Voyez I. SCHEUCHZER.

PFEFFERCORN, (Jean) fameux Juif converti, tâcha de persuader à l'empereur Maximilien de faire brûler tous les livres hébreux, à l'exception de la Bible, parce que, disoit-il, ils contiennent des blasphêmes, de la Magie, & autres choses aussi dangereuses. L'empereur publia en 1550 un Edit, par lequel il ordonnoit de porter tous les livres hébreux à la Maison-deville, afin de brûler ceux qui contiendroient quelque blaspheme; mais Jean Capnion montra le danger de cet Edit. Il fut soutenu par Ulric de Hutten, qui publia alors ses Epistola obscurorum Virorum, 1701, in-12, pour tourner les moines en ridicule. On écrivit avec vivacité de part & d'autre, & l'affaire sut plaidée devant les évê ques; mais Hoogstraten ayant pris la défense de Capnion, celui-ci triompha, & l'Edit ne fut point exécuté. Pfeffercorn vivoir encore en 1517. On a de lui : I. Narratio de ratione celebrandi Pascha apud Judaos. II. De abolendis Judaorum

scriptis. &c.

PFEIFFER, (Auguste) naquit à Lawembourg en 1640. Il tomba, à l'âge de 5 ans , du haut d'une maison. Il se fracassa tellement la tête par cette chute, qu'on le releva pour mort, & qu'on se disposoit à l'ensévehr; mais sa sœur, en cousant le drap mortuaire autour du petit corps, le piqua dans un des doigts, & s'appercevant qu'il l'avoit retiré, elle le rendit à la vie par le secours de la médecine. On le mit aux études, & dans peu de tems il se rendit très-habile dans les langues Orientales. Il les professa à Wittemberg, à Leipsick & en différens autres lieux, & fut appellé à Lubeck en 1690, pour y être surintendant des Eglifes. C'est dans cette ville qu'il finit ses jours en 1698. On a de lui un grand nombre d'ouvrages de critique sacrée & de philosophie, en latin & en allemand. Les principaux de ceux du premier genre sont: I. Panfophia Mosaïca. II. Critica sacra, à Dresde 1680, in-8°. III. De Masora. IV. De Trihærest Judaorum. V. Seiagraphia Systematis Antiquitatum Hebraarum. Tous ses Ouvrages de Philosophie ont été imprimés à Utrecht, en 2 vol. in-4°. Ils ne sont plus d'aucun usage. Ses livres d'érudition sont plus recherchés, quoiqu'écrits d'un style dur & lourd.

PFIFFER, (Louis) né à Lucerne en 1530, d'une famille féconde en grands capitaines, porta de bonne heure les armes au service de la France. Capitaine dans le régiment Suisse de Taumman, il en fut nommé colonel en 1562, après la bataille de Dreux, où il s'étoit fignalé par son activité & sa bra-

voure. La paix ayant fait résot mer son régiment, Pfiffer sut lies tenant de la compagnie des Cem Gardes Suisses de Charles IX, qu le créa chevalier. Il amena, e 1567, un régiment de 6000 Suit ses au service de ce prince. G fut avec ce corps, dont il étoi colonel, qu'il fauva la vie à ci monarque, qu'il fit conduire dans un bataillon quarré, de Meaux i Paris, malgré tous les efforts de l'armée du prince de Condé. Cette journée appellée la Restaite de Meaux, a immortalisé le nom de ce héros. Il continua de servir Charles IX, par fon courage & par son crédit auprès de ses compatriotes: crédit qui lui fit donner le surnom de Roi des Suisses. Il contribua avec fon regiment, en 1569, à fixer la victoire de Moucontour contre les Huguenots. Son zèle pour la France ne se démentit point jusqu'à la naissance de la Ligue. Le duc de Guise l'ayant gagné, sous prétexte de religion, Pfiffer se déclara ouvertement pour ce parti, & engagea les Cantons Catholiques à l'aider puissamment. Il mourut dans sa patrie en 1594, à 64 ans, Advoyer, c'est-à-dire, premier chef du Canton de Lucerne: charge que son zèle patriotique, sa grandeur d'ame & ses autres qualités lui avoient méritée.

PFLUG, (Jules) Phlugius, évêque de Naümbourg, d'une famille distinguée, sur d'abord chanoine de Mayence, puis de Zeitz. Il entra par son mérite dans le conseil des empereurs Charles-Quint & Ferdinand I. Ce dernier prince s'en rapportoit ordinairement à lui dans les affaires les plus difficiles. Pflug ayant été élevé sur le siège de Naümbourg, en sur expussé par ses ennemis le jour même de son élection; mais il sur rétabli avec

peaucoup de distinction six ans après, par Charles-Quint. Il sut un des trois sçavans théologiens que l'empereur choisit pour dresser le projet de l'Interim en 1548, & préda aux diètes de Ratisbonne au nom de Charles-Quint. Il se signala sur-tout par ses Ouvrages de controverse sur les dogmes attaqués par Luther. Ses livres sont pour la plupart en latin. Il en a sait aussi quelques-uns en allemand. Ce sçavant & pieux évêque mourut en 1594, à 74 ans.

PHACEE, fils de Romelias, général de l'armée de Phaceïa roi d'Israël, conspira contre son maitre, le tua dans son palais, & se fit proclamer roi l'an 759 avant J. C. Il régna 20 ans, & suivit les traces de Jéroboam, qui avoit fait pécher Israël. Dieu, irrité contre les crimes d'Achaz qui régnoit alors en Judée, y envoya Rasin roi de Syrie, & Phacée, qui vinrent mettre le siège devant Jérusalem. Mais ils furent contraints de s'en retourner dans leurs états; Dieu les ayant envoyés pour châtier son peuple, & non pour le perdre. Phacée fit ensuite une nouvelle irruption dans le royaume de Juda, & le réduisit à l'extrémité. Il tailla en piéces l'armée d'Achaz, lui tua en un jour 120,000 combattans, fit 200,000 prisonniers, & revint à Samarie chargé de dépouilles. Mais fur le chemin, un prophète nommé Obed, vint faire de vives réprimandes aux Israëlites des excès qu'ils avoient commis contre leurs freres, & leur persuada de renvoyer à Juda tous les captifs qu'ils emmenoient. Phacée fut détrôné par Osée, un de ses sujets, qui lui ôta la couronne & la vie l'an 739 av.

PHACEIA, fils & successeur de Manahem roi d'Israël, imita l'im-

piété de ses peres, & sut tué par Phacée, durant un sestin qu'il faisoit dans son palais de Samarie,

l'an 759 avant J. C.

PHAETON, fils du Soleil & de Clymène. Epaphus lui ayant dit dans une querelle que le Soleil n'étoit pas fon pere, comme il se l'imaginoit, Phaéton irrité alla s'en plaindre à Clymène sa mere, qui lui confeilla d'aller voir son pere pour en être plus assûré. Le Soleil, ne pouvant résister à ses larmes & à ses priéres, lui confia son char, pour lui donner un gage de sa tendresse paternelle. Dès qu'il fut sur l'horizon, les chevaux prirent le mords aux dents; de forte que s'approchant trop de la terre, tout y étoit brûlé par l'ardeur du Soleil, & que s'en éloignant trop, tout y périssoit par le froid. Jupiter ne trouva d'autre moyen de remédier à ce désordre, qu'en soudroyant *Phaëton*, qui tomba dans la mer, à l'embouchure du Pô. Ses fœurs & Cyenus son ami pleurérent tant, qu'elles furent métamorpho-Lées en peupliers, leurs larmes en ambre, & Cyenus en cigne.

PHAINUS, ancien astronome Grec, natif d'Elide, faisoit ses observations auprès d'Athènes, & sur le maître de Meton. Il est regardé comme le premier qui décou-

vrit le tems du Solstice.

PHALANX, frere d'Arachné. Pallas prit un soin particulier de leur éducation; mais indignée qu'ils y répondissent mal, & qu'ils eus-sent conçu l'un pour l'autre une passion criminelle, elle les métamorphosa en vipéres.

PHALARIS, Tyran d'Agrigente, se signala par sa cruauté. S'étant emparé de cette ville l'an 571 avant J. C., il chercha tous les moyens de tourmenter les citoyens. Pérille, artiste cruellement industrieux, seconda la fureur de Phalaris, en inventant un Taureau d'airain. Le malheureux qu'on y enfermoit, confumé par l'ardeur du feu qu'on allumoit dessous, jettoit des cris de rage, qui sortant de cette horrible machine, ressembloient aux mugissemens d'unbœuf. L'auteur de cette cruelle invention, en ayant demandé la récompense, Phalaris le fit brûler le premier dans le ventre du Taureau. Enfin les Agrigentins se révoltérent, & y brûlérent Phala-Hs lui-même, l'an 561 avant J. C. Nous avons des Lettres, sous le nom d'Abaris à ce Tyran, avec les Réponfes; mais elles font suppofées. Léon Aretin les fit imprimer à Trevise, in-4°. 1471, & y joignit sa traduction latine. Elles l'avoient <del>déja ét</del>é en Sorbonne l'année d'auparavant, in-4°. Nous en avons une autre édition à Oxford. 1718, in-8°. & une Traduction françoise, 1726, in-12.

PHALEREUS, Voy. DEME-TRIUS de Phalére.

PHALLUS, un des quatre principaux Dieux de l'impureté. Les trois autres étoient Priape, Bacchus & Mercure. Les Déeffes infâmes qu'on ne rougifioit pas d'adorer, étoient en plus grand nombre: Vénus, Corytto, Perfica, Prema, Pertunda, Lubentie, Volupie, &c.

PHALOE, nymphe, fille du fleuve Lyris, avoit été promife à celui qui la délivreroit d'un monstre ailé. Un jeune-homme, appellé Elaathe, s'offrit de le tuer et réufsit: mais il mourut avant son mariage. Phaloé versa tant de larmes, que les Dieux, touchés de sa douleur, la changérent en sontaine, dont les eaux se mêlérent avec celles du fleuve son pere. On démêloit ses eaux à leur amertume, parce que le bord de

la fontaine étoit couvert de cy-

PHAON, de Mitylène dans l'isse de Lesbos, reçut de Vénus, selon la Fable, un vase d'albâtre, rempli d'une essence qui avoit is vertu de donner la beauté. Il ne s'en sur pas plutôt frotté, qu'il devint le plus beau des hommes. Les semmes & les silles de Mitylène en devinrent éperdument amoureuses; & la célèbre Sappho se précipita, parce qu'il ne voulut pas répondre à sa passion. On dit qu'il sut tué par un mari qui le surprit avec sa semme.

PHARAMOND, est le nom que la plupart des historiens donnent au premier roi de France. On dit qu'il régna à Trèves & sur une partie de la France, vers 420, & que Clodion son fils lui succéda; mais ce que l'on raconte de ces deux princes est très-incertain, Qa lui attribue communément l'institution de la fameuse Loi Salique. C'est un recueil de réglemens sur toutes sortes de matières, dans lequel il est dit, qu'aucune partie de l'héritage ne doit venir aux femmes. De-là la loi fondamentale qui les exclud de la succession à la couronne.

PHARAON, fignifie Roi dans l'ancienne langue des Egyptiens. Plusieurs souverains d'Egypte ont porté ce nom. On distingue, 1°. Celui qui régnoit, lorsqu'Abraham fut contraint par la famine de revenir en Egypte. Le second occupoit le trône, lorsque Joseph, amené par les marchands Ismaëlites, fut établi intendant de toute l'Egypte. Le III Pharaon, connu dans les Livres faints, est celui, qui oubliant les services de Joseph, persécuta les Israëlites. Le 1ve est celui à qui Moyse & Aaron demandérent la permission d'aller avec le

peuple facrifier dans le désert. Le y régnoit du tems de David. Le n' fut beau-pere de Salomon. Le ȚII étoit Pharaon Hesac. Le VIII Pharaon Sua ou So. Le IXº Nechao ou Necho; & le xº Hophrad ou Vaphrès. On peut conclure par ces quatre derniers, que les autres woient aussi des noms propres.

PHARES, fils du patriarche Juda & de sa bru Thamar. Lorsqu'il vint au monde, Zara, son frerejuneau, présenta le premier son **Dras; mais enfuite il le retira, pour** laisser naître Pharès son frere, qui Par ce moyen devint l'ainé.

PHARIS, fils de Mercure & d'une des filles de Danaüs, bâtit une ville dans la Laconie, à la-

quelle il donna fon nom.

PHARNACE, fils de Mithridate roi de Pont, fit révolter l'armée contre son père, qui se ma de défespoir, l'an 64 avant J. C. Il tultiva l'amitié des Romains, & demeura neutre dans la guerre de César & de Pompée. César voulant qu'il se décidat, tourna ses armes contre lui l'an 47 avant J. C. & le vainquit avec tant de célérité, qu'il écrivit à un de ses amis: Veni, vidi, vici. 🕡

PHASE, prince de la Colchide, que Thécis n'ayant pu rendre senfible, métamorphofa en fleuve. Il coule dans la Colchide, & ne mêle point ses eaux avec celles de la Mer Noire où il se jette.

PHASSUR, prêtre, fils d'Emer, ayant entendu Jérémie prédire divers maiheurs contre Jérusalem, le frappa & le fit charger de chaines. Le lendemain Phassur ayant sait délier le Prophète, celui-ci lui prédit qu'il seroit emmené capy mourroit lui & tous ses amis,

PHEBADE, ou FITADE (St.) Fitadius, évêque d'Agen, que les habitans du pays nomment S. Fiari. Il se fit un nom, en résutant la Confession de soi que les Ariens avoient publiée à Sirmich en 357, par un Traité que nous avons dans la Bibliothèque des Peres. Il affista au concile de Rimini en 359, & foutint le parti Catholique; mais surpris par les Ariens, & entraîné par l'amour de la paix, il figna une Confession de soi orthodoxe en apparence, & qui cachoit le poison de l'hérésie. Il connut depuis sa faute, & il témoigna par une rétractation publique, qu'il n'avoit eu dessein que de détruire l'erreur, & non d'y souscrire. S. Phebade se trouva au concile de Valence en 374, & à celui de Sarragosse en 380. Il vivoit encore en 392; mais il étoit mort en 400, après plus de 40 ans de travaux dans l'épiscopat.

PHEDON, philosophe Gree; natif d'Elée, fut enlevé par des corfaires & vendu à des marchands. Socrate, touché par sa physionomie douce & spirituelle, le racheta. Après la mort de son biensaiteur, dont il reçut le dernier soupir, il se retira à Elée, & y devint chef de la Secle Eléaque. Sa philosophie se bornoit à la morale. & n'en valoit que mieux.

I. PHEDRE, fille de Minos & dé Pasiphaé. Thésée l'enleva & l'époula. Cette princesse ayant conçu de la passion pour Hippolyte, fils de Thésée & d'Antiope reine des Amazones, qui ne youlut point l'écouter, l'accusa auprès de son pere d'avoir attenté à son honneur. Thésée irrité, livra ce malheutif à Babylone avec tous ceux qui reux fils à la fureur de Neptune. demeuroient en sa maison, & qu'il Hippolyte se promenant sur le bord de la mer, un monstre sortit tout.

ses chevaux, qui le traînérent à travers les rochers, où le char se fracassa, & sit périr ce jeune prince. Phèdre rendit témoignage à son, innocence en se tuant elle-même. Ce tragique événement a fourni un sujet à Euripide & a Racine, qui en ont composé deux excellentes Tragédies.

II. PHEDRE, natif de Thrace & affranchi d'Auguste, écrivoit sous 'Tibére. Il fut persécuté par Séjan, lâche ministre d'une prince barbare. Cet homme injuste croyoit appercevoir sa satyre dans les éloges que Phèdre fait de la vertu. Ce poëte s'est fait un nom immortel par y livres de Fables en vers nambes, auxquels il a donné luimême le nom de Fables Esopiennes, de cet auteur. parce qu'Esope est l'inventeur de ce genre d'apologue, & que Phèdre l'a pris pour modèle. Nous n'avons rien dans l'antiquité de plus accompli que les Fables de Phèdre, pour le genre simple. Il plait par sa douce élégance, par lè choix de fes expressions, par l'heureux tour de ses vers ; il instruit par ses ingénieuses moralités, qui sont autant de miroirs où l'homme voit ses qualités & ses défauts. Notre inimitable la Fontaine conte avec moins de précision & de justesse; mais inférieur à Phèdre dans ce seul point, il le surpasse dans tous les autres. Sa poësie est plus vive, plus enjouée, plus variée, & plus remplie de ces graces légéres & de ces ornemens délicats, qui s'accordent avec l'aimable simplicité de la nature. Les Fahles de Phèdre ont resté longtems dans l'obscurité; François Pithou leur redonna la lumière, en coup au mérite de sa bienfaisance. les tirant de la bibliothèque de S. Il eut d'ailleurs toutes les vertus Remi de Reims. Les meilleures épiscopales, & il instruisit son éditions de ce précieux mor eau clergé, sans faire étalage de ses

à-coup du fond des eaux, effraya sont celles, Cum notis Variorum ? 1667, in-8°... Ad usum Delphini , 1675, in-4°.... d'Amsterdam 1701 in 4°, avec les notes de David Hoogstrat... de Leyde, in-4°, 1727, par Burman .... & de Paris, in-12. 1742. Celle que nous devons aux soins de M. Philippe, publiée par Barbou, en 1748, in-12, mérite la présérence. Elle est enrichie de plusieurs notes, de variantes & de diverses additions utiles. L'édit, du Louvre, 1729, in 16, en très-petits caractéres, est plus rare & beaucoup plus chere. Sacy a donné une bonne Traduction de Phèdre, sous le nom de St-Aubin. M. l'abbé Lallemant en a publié une nouvelle Verfion en 1758, in-8°, avec un catalogue raisonné des différentes éditions

PHELYPEAUX , Voyet PONT-CHARTRAIN.

PHELYPEAUX, (Louis - Balthasar) fils de François Phelypeaux, seigneur d'Herbaut, montra de bonne heure du goût pour la vertu & pour les lettres Nommé chanoine de Notre - Dame de Paris en 1694, & agent général du clergé en 1697, il fut placé sur le siège épifcopal de Riez en 1713. Son nom & fon mérite pouvoient lui procurer un évêché plus confidérable & plus voisin de la cour; il fe contenta de celui que la providence lui avoit donné. Il fit le bonheur de ses diocésains, fonda un Collège, un Hôpital, un Séminaire, s'attacha les indigens, penfionna les prêtres infirmes, les pauvres gentilshommes & les veuves des officiers; enfin il fit le bien dans l'obscurité, sans faste, fans orgueil : ce qui ajoûte beaulumières. Il mourut en 1751, dans fut auteur d'une espèce de vers, un âge avancé. appellés de son nom Phérécratiens.

PHENENNA, 2° femme d'Elcana, pere de Samuel, avoit plusieurs
ensans, & loin d'en remercier
Dieu, seul auteur de sa sécondité,
elle insultoit Anne, & la railloit
de ce que le Seigneur l'avoit rendue stérile. Mais Dieu ayant visité
Anne, elle ensant Samuel, & Phenenna sut humiliee.

PHENIX, fils d'Amyntor, roi des Dolopes, fut accuse par Clytie, concubine de son pere, d'avor voulu lui faire violence, & quoiqu'il fût innocent, Amyntor ordonna qu'on lui fit perdre la vue; mais Chiron le guérit, & lui confia la conduite d'Achi'le. Il donna a ce prince une si excellente éducation, qu'il fut regardé comme le modèle des gouverneurs de la jeunesse. Après la prise de Troie, où il avoit accompagné Achille, Pélée, reconnoissant des services qu'il lui avoit rendus dans la personne de son fils, quoique mort, rétablit Phénix sur le trône, & le fit proclamer roi des Dolopes.

PHERECRATE, poëte comique Grec, étoit contemporain de Platon & d'Aristophane. A l'exem-Ple des anciens comiques, qui introduisoient sur le théâtre, non des personnages imaginaires, mais des personnages actuellement vivans, il joua fes contemporains. Mais il n'abusa point de la licence qui régnoit alors sur la scène, & se fit une loi de ne jamais diffamer per-Tonne. On lui attribue 21 Comédies, dont il ne nous reste que des fragmens, recueillis par Hertelius & par Grotius. On juge d'après ces fragm. que Phérécrate écrivoit très-purement en grec, & qu'il possédoit cette raillerie fine & délicate, qu'on appelle Urbanité Attique, Il

fut' auteur d'une espèce de vers, appellés de son nom Phérécratiens. Ils étoient composés des trois derniers pieds du vers hexamètre, & le premier de ces trois pieds étoit toujours un spondée. Ce vers d'Horace, par exemple, Quàmvis Portica pinus, est un vers Phérécration. On trouve dans lutarque un fragment de ce poëte sur la musique des Grecs, qui a été discuté par M. Barette, de l'académie des Inscriptions. Voyez le tome xve de la collection de cette compagnie.

I. PHERECYDE, philosophe de l'isle de Scyros, vers l'an 560 avant J. C., sut l'élève de Pittaeus; il passe pour avoir été le premier de tous les philosophes qui a écrit sur les choses naturelles & sur l'essence des Dieux. Il fut aulii le premier, dit-on, qui f.iutint l'opinion ridicule que « lesAni-» maux sont de pures machines.» Il fut le maître de Pythagore, qui l'aima comme son pere. Ce disciple reconnoissant ayant appris que Phérécyde étoit dangereusement malade dans l'isse de Délos, il s'embarqua aussi-tôt, & se rendit à l'isse, où il fit donner tous les secours nécessaires à ce vieillard, & ne ménagea rien de ce qui pouvoit lui rétablir la santé. Le grand âge enfin , & la violence de la maladie, ayant rendu tous les remèdes inutiles, il prit le soin de l'enfévelir,& quand il lui eut rendu les dern. devoirs, il repartit pour l'Italie. On donne une autre cause à fa mort; selon les uns, il sut dévoré par la vermine; selon d'autres, il se tua en se précipitant du haut du mont Corycius, lorsqu'il alloit à Delphes. On peut voir dans les Mémoires de l'Académie de Berlin, année 1747, une Dissertation curieuse sur la vie, les ouvrages

330 PHI

Les sentimens de cet ancien philosophe, l'un des premiers entre les Grecs, qui aient écrit en prose.

II. PHERECYDE, historien, natif de Leros, & surnommé l'A-chénien, florissoit vers l'an 456 avant J. C. Il avoit composé l'Histoire de l'Attique; mais cet ouvrage n'est point parvenu jusqu'à nous.

PHIDIAS, sculpteur d'Athènes, vers l'an 448 avant J. C. avoit fait une étude particulière de tout ce qui avoit rapport à son talent. Il possédoit sur-tout l'optique, science qui lui fut très-utile dans une occasion remarquable. Alcamene & lui furent chargés de faire chacun une Minerve, afin qu'on pût choisir la plus belle, pour la placer sur une colonne. La statue d'Alcamène, vue de près, avoit un beau fini qui gagna tous les suffrages; tandis que celle de Phidias ne paroissoit, en quelque sorte, qu'ébauchée. Mais le travail recherche du premier disparut, lorsque la statue fut élevée au lieu de sa destination. Celle de Phidias, au contraire, fit tout son effet, & frappa les spectateurs par un air de grandeur & de majesté, qu'on ne pouvoit se lasser d'admirer. Ce fut lui qui, après la bataille de Marathon, travailla sur un bloc de marbre que les Perses, dans l'espérance de la victoire, avoient apporte pour eriger un trophée. Il en fit une Némésis, Déesse qui avoit pour sonction d'humilier les hommes superbes. On chargea encore Phidias de faire la Minerve, qu'on plaça dans le sameux temple appellé le Parthenon. Cette statue avoit 26 coudées de haut; elle étoit d'or & d'ivoire mais c'étoit l'art qui en faisoit le principal mérite. Cette statue auquit fait douter s'il pouvoit y avoir

rien de plus parfait en ce genre fi Phidias lui-même n'en eût donné la preuve dans son Jupiter Olympien, qu'on peut appeller le plus grand effort de l'art. Un esprit de vengeance contre les Athéniens, dont il avoit à se plaindre, & le desir d'ôter à son ingrate patrie la gloire de posséder son chef-d'œuvre, lui fit donner toute fon attention à cet ouvrage. Phidias fut le premier parmi les Grecs qui étudia la belle nature, pour l'imiter. Son imagination étoit grande & hardie ; il sçavoit rendre la Divinicé avec une telle expression & un s grand éclat, qu'il sembloit avoir été guidé dans son travail par la Divinité elle-même.

PHILANDER, (Guillaume) né à Châtillon-sur-Seine en 1505, fut appellé à Rhodès par George d'Armagnac, pour lors évêque de cette ville, & depuis cardinal. Philander s'acquit l'estime & l'amitié de ce prélat, protecteur des sçavans, & le suivit dans son ambassade à Venise. A son retour, il sut fait chanoine de Rhodez & archidiacre de Saint Antonin. Il mourut à Toulouse es 1565, à 60 ans, dans un voyage qu'il fit pour voir son Mécène, George d'Armagnac, qui en étoit devenu archevêque. On a de lui: I. Un Commentaire sur Vitrure, dont la meilleure édition est celle de Lyon en 1552. Quoique cet ouvrage soit sçavant, le tems lui a ôté une partie de son mérite; les lumières sur l'architecture étant beaucoup plus grandes qu'autrefois. II. Un Commentaire sur une partie de Quintilien ... Philander étoit un homme indolent, incapable de prendre foin de ses affaires domestiques, paresseux même dans les recherches littéraires, & qui promettoit des ouvrages qu'il ne pouvoit ai ne vouloit donner.

PHILASTRE, Philastrius, évêque de Bresse en Italie vers 374, se trouva au concile d'Aquilée avec Si Ambroise, en 381, sit connoissance à Milan avec Si Augustin, & mourut le 18 Juillet 387. On a de lui un livre des Hérésies, dans sequel il prend quelquesois pour erreur ce qui ne l'est pas. Cet ouvrage, écrit d'un style bas & rampant, se trouve dans la Bibliothèque des Peres. On en a une édition séparée à Hambourg 1721, in-8°, & à Bresse 1738, in-sol:

PHILE, (Manuel) auteur Grec du MIV fiécle, dont il nous reste un Poëme en vers ïambiques sur la propriété des animaux. La meilleure édition de cet ouvrage est celle de Paaw, Utrecht 1730, in-4°. Il est dédié à Michel Paléologue le jeune, empereur de Constantinople, sous

lequel il vivoit.

PHILELEUTHERE, V. BENTLEY. PHILELPHE; (François) né à Tolentin en 1398, étudia à Padoue les humanités avec fuccès. A l'âge de 18 ans, il fut chargé de prosesser l'éloquence. Ses talens le firent appeller à Venise. La ré-Publique lui accorda des lettres de citoyen, & le nomma secrétaire du Bayle à Constantinople. Philelphe profita de cet emploi pour se perfectionner dans la langue grecque, & passa à Constantinople en 1419. Il y époufa Theodora, fille du sçavant Emmanuel Chrysoloras, & apprit insensiblement de sa semme toute la douceur & la finesse du Grec. S'étant fait connoître à l'empereur Jean Paléologue, ce prince l'envoya à l'empereur Sigismond, pour implorer son secours contre les Turcs. Philelphe enseigna ensuite à Venise, à Florence, à Sienne, à Bologne & à Milan, avec une réputation extraordinaire. Mais si ses succès surem grands,

ses défauts le furent davantage. Ne tenant par le cœur qu'à ceux dont il espéroit de tirer actuellement quelqu'avantage, il abandonna làchement le parti de Côme de Médicis, son bienfaiteur. Son orgueil étoit extrême, il vousoit régner fur tous les littérateurs. On ne pouvoit le contredire sans le choquer. Il se piquoit tellement de sçavoir les loix de la grammaire, que disputant un jour sur une syllabe avec un philosophe Grec. nommé Timothée, il offrit de payer 100 écus au cas qu'il eût tort, à condition qu'il disposeroit de la barbe de son adversaire, si l'avantage lui étoit adjugé. Philelphe ayant gagné, fit raser impitoyablement la barbe à Timothée, quelques offres que pût lui faire celui-ci pour éviter cet affront. A la présomption, Philelphe joignoit une inconflance, une inquiétude, une prodigalité, qui semérent sa vie d'épines. Il la termina à Florence en 1481, à 83 ans. On fut obligé de vendre les meubles de sa chambre & les ustensiles de sa cuifine pour payer ses funérailles. C'est sans fondement qu'on l'accufe d'avoir privé le public du livre de Cicéron, intitulé: De Gloria. On a de lui : I. Des Odes & des Poésies, 1488 in-4°, & 1497 in-fol. II. Des Discours, Venise 1492, in-fol. III. Des Dialogues, des Satyres, Milan 1476, in-fol. Venise 1502, in-4°, & Paris 1508, in-4°. IV. Un grand nombre d'autres ouvrages en latin, en vers & en prose. Les plus connus sont les Traités De Morali disciplina : De Exilio: De Jocis & Seriis, les mêmes que ses Epigrammes; & ses 2 livres Conviviorum, ou des Repas, pleins d'érudition. Toutes ses Euvres, réimprimées à Basse en 1739, infol. prouvent que Philelphe étoit un grammairien pédantesque, plus occupé des mots que des choses, & qui possédoit très-bién l'histoire de la philosophie sans être philosophe. Le recueil de ses Lettres, de l'édition de Venise, 1502, infol. est peu commune. Marius Phileletphe, son sils, mort un an avant son pere, laissa aussi des Poésies.

PHI

I. PHILEMON, poëte comique Grec, étoit fils de Damon & contemporain de Ménandre. Il l'emporta souvent sur ce poëte, moins par son mérite que par les intrigues de ses amis. Plaute a imité sa Comédie du Marchand. On dit qu'il mourut de rire, en voyant son âne manger des figues. Il avoit alors environ 97 ans... PHILEMON le Jeune', son fils, composa aussi 54 Comédies, dont il nous reste des fragmens confidérables recueillis par Grotius. Ils prouvent qu'il n'étoit pas un poête du premier rang. Il florissoit vers l'an 274 avant J. C.

II. PHILEMON, homme riche de la ville de Colosses, fut converti à la foi Chrétienne par Epaphras, disciple de St Paul. Sa maison étoit une retraite pour les fidèles. Sa femme Appia, & lui, étoient la bonne odeur de la ville par leurs vertus, & la ressource de tous les malheureux par leurs libéralités. Onésime, esclave de Philémon, l'ayant volé, s'enfuit à Rome, où s'étant lié avec St Paul, il se fit instruire de la religion, & reçut le Baptême. L'Apôtre le renvoya ensuite à son maître, auquel il le recommanda par une Lettre qui est un modèle d'éloquence persuasive, Les Grecs rapportent plusieurs particularités de la vie & de la mort de Philémon, qui sont plus qu'incertaines. Ils le font martyriser à Colosses avec sa femme, dans une émotion populaire.

PHILETAS, poëte & grammairien Grec, de Coos, précepteus de Ptolomée Philadelphe, composa des Elégies, des Epigrammes & d'autres ouvrages qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Ovide & Properce l'ont célébré dans leurs Poësies, comme un des meilleurs poëtes de son siècle.

PHILETE, hérétique du premier siècle, qui, sans nier ouvertement la Résurrection, soutenoit qu'il n'y en avoit poins d'autre, que celle du Péché à la Grace.

I. PHILIPPE II, roi de Macédoine, 4° fils d'Amyntas, fut élevé à Thèbes, où son pere l'avoit envoyé en ôtage. Il fit éclater des sa jeunesse cette souplesse de génie, cette grandeur de courage, qui lui fit un nom si célèbre & de si puissans ennemis. Après la mort de Perdiccas III son frere, il se sit déclarer le tuteur de son neveu, & se mit bien-tôt sur le trône à sa place, l'an 360 avant J, C. L'Etat étoit ébranlé par les secousses de différentes révolutions; Philippe s'appliqua à l'affermir. Les Illyriens, les Péoniens & les Thraces voulurent profiter de sa jeunesse pour lui déclarer la guerre. Il désarma ces deux derniers peuples par des présens & des promesses, & l'autre n'osa remuer. Vainqueur par la politique & par la ruse, il déclara libre Amphipolis, ville qu'Athènes revendiquoit comme une colonie. Son dessein étoit de ménager cette république, & de ne point épuiser ses forces en voulant garder cette place. Les Athéniens, peu sensibles à son attention, armérent pour lui ôter la couronne; mais le roi Macédonien les vainquit auprès de Méthonte, & fit un grand nombre de prisonniers qu'il renvoya sans rançon. Cette victoire fut le fruit

de la discipline qu'il avoit mise dans ses troupes: la phalange Macédonienne en eut le principal honneur; c'étoit un corps d'infanterie pesamment armé, composé pour l'ordinaire de 16000 hommes qui avoient chacun un bouclier de six pieds de hauteur, & une pique de 21 pieds de long. Le succès de ses armes, & surtout sa générosité après la victoire, firent desirer son alliance & la paix au peuple d'Athènes; & les esprits y évant disposés de part & d'autre, elle ne tarda pas d'être conclue. Les circonstances étoient favorables pour se venger des Illyriens. Philippe arma contr'eux, les vainquit, & affranchit ses états de leur joug. Son ambition, secondée par sa prudence & par sa valeur, le rendit maître de Crénides, ville bâtie par les Thrasiens, & à laquelle il donna son nom. Les mines d'or qui étoient aux environs de cette ville, en rendoient la prise très-importante. Il y mit beaucoup d'ouvriers, & il fut le premier qui sit battre en son nom la monnoie d'or. Philippe employa ses richesses à acheter des espions & des partisans dans toutes les villes importantes de la Grèce, & à faire des conquêtes sans la voie des armes. Le mariage du monarque Macédonien avec Olympias, fille de Néoptolême roi des Molosies, & la naisfance d'Alexandre, (de-Puis surnommé le Grand, ) mirent le comble à son bonheur. Plutarque rapporte que Philippe absent de ses etats, apprit trois grandes nouvelles le même jour ; qu'il avoit été couronné aux Jeux Olympiques, qu'il avoit remporté une victoire contre les Illyriens, & qu'il lui Phocion, héros Athénien, vint décharger de son éducation, & la lippe, poursuivi par un ennemi, que

lettre ne fait pas moins d'honneur au monarque qu'au philosophe : ( Voyez ARISTOTE.) Cependant il étendoit ses conquêtes dans la Thrace. Méthon, petite ville de cette contrée, ne put résister long-tems à sa bravoure ; mais ce fiége lui devint funeste, par un coup de flèche que lui lança After dans l'œil droit : ( Voyez ASTER. ) Philippe méditoit depuis long-tems le projet d'envahir la Grèce. Il fit la premiére tentative sur Olynthe, colonie & rempart d'Athènes. Cette république, fortement animée par l'éloquence de Démosthènes envoya 17 galeres & 2000 hommes à son iecours; mais tous ces efforts furent inutiles contre les ressources de Philippe. Ce prince corrompit les principaux citoyens de la ville, & Olynthe lui fut livrée, Maître de cette place, il la détruisit de fond en comble, & gagna les villes voisines par ses largesses & par les fêtes qu'il donna au peuple. Il tomba ensuite sur les Phocéens & les vainquit. Philippe, agissant toujours en politique, se fit déclarer chef des Amphictyons, & leur fit ordonner la ruine des villes de la Phocide. La Grèce commençoir à ouvrir les yeux sur sa politique cruelle. Philippe, craignant de la soulever, retourna comblé de gloire dans la Macédoine; mais toujours avide du sang & de l'or, il porta le feu de la guerre dans l'Illyrie, dans la Thrace & dans la Chersonèse. Il se tourna ensuite contre l'Eubée, isle qu'il nommoit, à cause de sa situation, les entraves de la Grèce. Il se rendit maître de la plus grande partie de ce pays, autant par l'or que par le fer; mais étoit né un fils. Il écrivit lui-mê- livrer ce pays de la domination tyme à Aristote, pour le prier de se rangique du roi de Macédoine. Phi-

PHI

ni son argent, ni ses armes ne purent ébranler, déclara la guerre aux Scythes, & fit fur eux un butin considérable. Obligé de combattre, à son retour, les Triballiens, il fur atteint d'une flèche qui le blessa à la cuisse. A peine sur-il guéri de cette blessure, qu'il tourna de nouveau toutes ses vues contre la Grèce. Il entra d'abord dans la Béotie, & les armées en vinrent aux mains à Cheronée, l'an 338 avant J. C. Le combat fut long, & la victoire se décida enfin pour Philippe. Le vainqueur érigea un trophée, offrit des sacrifices aux Dieux, & se livra à la débauche dans une fêre qu'il ordonna pour célébrer son triomphe. L'ivresse du vin augmentant celle de son orgueil, il vint sur le champ de bataille infulter aux morts & aux prisonniers. L'orareur Démades, qui étoit du nombre des captifs, choqué de cette indignité, ne put s'empêcher de dire au prince : Pourquoi jouer le rôle de Thersite, lorsque vous pourriez être un Agamemnon? Cet avis généreux valut la liberté à Démades, & des traitemens plus doux aux compagnons de son infortune. Philippe, vainqueur de la Grèce, osa prétendre à la conquête des Perses; il se sit nommer ches de cette entreprise dans l'assemblée générale des Grecs. Il se préparoit à exécuter ce projet, lorsqu'il fut affassiné dans un festin par Pausanias, un de ses gardes, l'an 336. avant J. C. dans la 47e année de son âge, après en avoir régné 24. Philippe avoit les vices & les apparences des vertus qui naissent d'une ambition démesurée. Sa politique, son art de dissimuler, ses intrigues, doivent être attribuées à les injures. Démochares, à qui les son ardeur pour les conquêtes: il Grecs avoient donné le surnom de avoit cette éloquence que don- Parrhésiaste, à cause de la trop gran-

tivité & cette patience dans les 🚝 tigues de la guerre, fruit d'un amona infatiable pour la gloire. Il éten généreux, magnanime, vertueus par moins par principes que par ca price. On ne sçait pourquoi il 🚅 faisoit dire tous les jours : Pho lippe, souviens-toi que tu es mortel. La conséquence de cette vérité n'éma tou-elle pas de rendre ses étars heureux, & de laisser en paix ceux -des autres? Parmi le grand nombre de faits & de paroles mémorables qu'a rapportées Plutarque de ce prince, voici ceux qui le carac-, térisent davantage. Il étoit présent à la vente de quelques captifs, dans une posture indécente; l'un d'eux l'en avertit. Qu'on motte cet homme en liberté, dit Philippe's je ne sçavois pas qu'il fut de mes amis... On le sollicitoit de favoriser un seigneur de sa cour, qui alloit perdre sa réputation par un jugement juste, mais sévére: Philippe ne voulut pas y consentir, & ajoûta: Paime mieux qu'il soit déshonoré que moi... Une pauvre femme le fol!icitoit de lui rendre justice; & comme il la renvoyoit de jour en jour, sous prétexte qu'il n'avoit pas le tems : Ceffez donc d'être Roi, lui ditelle avec émotion. Philippe sentit toute la force de ce reproche, & la satisfit sur le champ... Une autre femme vint lui demander justice au sortir d'un grand repas, & fut condamnée. J'en appelle, s'écriat-elle tout de suite. -- Et à qui en appellez-vous? lui dit le monarque.--A Philippe à jeun. Cette réponse ouvrit les yeux du roi, qui rétracta son jugement... S'il possédoit quelque vertu, c'étoit surtout celle de souffrir patiemment nent les fortes passions; cette ac- de pétulance de sa langue, étoit

nombre des députés que les méniens avoient envoyés à ce marque. Philippe, à la fin de l'aunce, pria les ambassadeurs de dire: S'il pouvoit rendre quelferrice aux Athéniens?--Le plus nd service que tu puisses leur rendre, in Démochares , c'est de l'aller de le réponse barbare exla juste indignation de tous ax qui l'entendirent. Philippe fit per les murmures, & ordonna renvoyer cet insolent sans lui dire aucun mal. Pour vous, ajoûtaid, dites à vos Maîtres que ceux pi esent prononcer de pareilles insoluces, sont plus hautains & moins Perisiques que ceux qui sçavent les enandre & les pardonner... Ayant appis que des ambassadeurs Athéniens le chargeoient, en pleine assemblée, de calomnies atroces: l'ai, dît-il, de grandes obligations à ces gens-là; car je serai désormais si tirconspect dans mes actions & mes paroles, que je les convaincrai de men-Jonge... Un mot de Philippe qui lui fait moins d'honneur que les acnons précédentes, étoit qu'On amuse les enfans avec des jouets, & les hommes avec des sermens. Maxime odieuse! qui fut l'ame & le principe de sa politique, & qui a sait dire, " qu'il étoit en grand, ce que " Louis XI étoit en petit."

II. PHILIPPE V, roi de Macédoine, obtint cette couronne après la mort d'Antigone son cousin, l'an <sup>220</sup> avant J. C. Les commencemens de son règne furent glorieux par les conquêtes d'Aratus. Ce général étoit autant recommandable par son amour pour la justice, que Par son habil**eté** dans la guerre. Un caractère si vertueux devint à charge à un prince qui vouloit se

re en Illyrie, en Italie, & y eut des fuccès. Il menaçoit la Grèce; mais les Romains ayant pris le parti des Grecs, le vainquirent dans plusieurs occasions importantes. Philippe, contraint de demander la paix, l'obtint à des conditions humiliantes. Des chagrins domessiques vinrent aigrir ceux que lui causoient les pertes qu'il effuyoit au dehors. Le mérite de son fils Demetrius, excita sa jalousie, & celle de Perse son autre fils. Ce frere indigne l'accusa auprès de son pere d'avoir des vues sur le trône. Philippe, trop crédule, le fit mourir par le poison. La privation d'un tel fils lui ouvrit les yeux sur son inju. ce & fur celle de Persée. Il avoit dessein d'élever Antigone sur le tròne, à la place d'un fils injuste & barbare; la mort l'empêcha d'exécuter son projet; il mourut à Amphipolis, l'an 178 avant J. C. après un règne de 42 ans. Ce prince a été, avec raison, comparé au célèbre Philippe, pere d'Alexandre le Grand: il avoit ses versus & ses vices ; mais il y a cette différence entr'eux, que le premier annonça la grandeur, & le second la décadence de la Macédoine.

III. PHILIPPE, Phrygien d'origine, qu'Antiochus Epiphanes établit gouverneur de Jérusalem. Il tourmenta cruellement les Juiss, pour les obliger de changer de religion. Antiochus, sur le point de mourir, établit le même Philippe régent du royaume, & lui mit entre les mains son diadême, son manteau royal & son anneau, afin qu'il le rendit à son fils, le jeune Antiochus Eupator. Mais Lysias s'empara du gouvernement sous le nom de cet enfant. Philippe, qui n'étoit pas le livrer à tous les vices. Philippe eut plus fort, s'enfuit en Egypte avec la lâche cruauté de le faire em- le corps d'Epiphanes, pour deman-Poisonner. Il porta ensuite la guer- der du secours contre l'usurpateur;

& l'année suivante il profita de l'absence de Lysias qui étoit occupé contre les Juifs. Il se jetta dans la Syrie & prit Antioche; mais Lyfias, revenant aussi-tôt sur ses pas, reprit la ville, & fit mourir Philippe.

IV. PHILIPPE, fils d'Hérode le Grand & de Cléopâtre, & frere d'Antipas, épousa Salomé, cette danseuse qui demanda la tête de Jean-Baptiste. Auguste ayant confirme le testament d'Hérode, qui laissoit à Philippe la tétrarchie de la Gaulonite, de la Bethanie & de la Panéade, ce prince vint dans ses ple, ville de cette province. états, où il ne s'occupa qu'à rendre ses sujets heureux. Il aimoit furtout la justice, & pour en assûrer l'exécution, il parcourut toutes les villes de sonjobéissance, faisant porter une espèce de trône où il s'asseyoit pour la rendre, satisfaisant tout le monde par la clémence & son équité. Il fit rétablir magnifiquement la ville de Panéade, qu'il appella Césarée en l'honneur de Tibére, & c'est ce qui la sit nommer Césarée de Philippe. Il augmenta aussi le bourg de Bethsaïde, & lui donna le nom de Juliade, à cause de Julie fille d'Auguste. Il mourut après 37 ans de règne, la 20° année de Tibére... Il y a eu un autre PHILIPPE, aussi fils du grand Hérode, mais d'une femme nommée Mariamne, leq. épousa Hérodias, & fut pere de la Salomé dont nous parlons à la tête de cet article.

V. PHILIPPE, (St.) Apôtre de JESUS-CHRIST, naquit à Bethsaïde, ville de Galilée fur le bord du Lac de Génésareth. Il fut le premier que J. C. appella à sa suite. Ce fut a lui que l'Homme - Dieu s'adressa, lorsque voulant nourrir 5000 mille hommes qui le suivoient, il demanda bu l'on pourroit acheter du pain pour tant de ne famille obscure, s'éleva par

" qu'il en faudroit pour plus de " 200 deniers. " Pendant le long discours que J.C. tint à ses Apo tres la veille de sa Passion, Pin lippe le pria de leur faire voir Pere. Mais le Sauveur lui répor dit: Philippe, celui qui me voit, voi aussi mon Pere. Voila tout ce que l'Evangile nous apprend de d faint Apôtre. Les Auteurs eccles siastiques ajoûtent qu'il étoit ma rié, qu'il avoit plusieurs stilles qu'il alla prêcher l'Evangile est Phrygie, & qu'il mourut à Hiéra-

VI. PHILIPPE, le second des Sept Diacres que les Apôtres choisirent après l'Ascension de J. C. On " croit qu'il étoit de Césarée en Pa-·lestine; au moins est-il certain qu'il y demeuroit, & qu'il y avoit 4 filles, vierges & prophétesses. Après le martyre de St Etienne, les Apôtres s'étant dispersés, le diacre Philippe alla prêcher l'Evangile dans Samarie, où il fit plusieurs conversions éclatantes. Il y étoit encore, lorsqu'un Ange lui commanda d'aller sur le chemin qui descendoit de Jérusalem à Gaza. Philippe Obéit, & rencontra l'Eunuque de Candace reine d'Ethiopie, qu'il baptisa.

VII. PHILIPPE - BENITI, or BENIZZI, (St) ve général des Servites, & non fondateur de ces religieux, comme quelques-uns l'ont dit, né à Florence en 1232 d'une famille noble, obtint l'approbation de son ordre dans le concile général de Lyon, en 1274; & mourut à Todi, le 22 Août 1284. Clément X le mit en 1671 dans le catalogue des Saints.

VIII. PHILIPPE, (Marc-Jules) empereur Romain, surnommé l'Arabe, né à Bostres en Arabie, d'umonde? Philippe lui répondit, son mérite aux premiers grades

kaires. Dévoré par l'ambition régner, il fit affassiner Gordien ene, dont il étoit capitaine des des, & se sit élire empereur à place l'an 244. Philippe, impa-🗷 de retourner à Rome, céda Mésopotamie aux Perses, & sint en Syrie avec son armée. ⊦là il pasTa à Rome, où il tàcha **N'actirer l'amitié du peuple par sa** traceur & ses libéralités. Il fit fai**inn ca**nal au-delà du Tibre, pour **fournir** de l'eau à un quartier de diville qui en manquoit. Il céléta ensuite les Jeux séculaires, Rinés à solemniser, de cent en tet ans, le jour de la fondation Rome. Philippe rendit cette fête stus magnifique que tous les prinçes qui l'avoient précédé. Les chasses, les combats des bêtes dans **k** grand Cirque, y furent fans **20**mbre. Deux mille gladiateurs combattirent jusqu'à la mort, afin de donner plus de plaisir aux Romains. Il y eut d'un autre côté des jeux différens au théâtre de Pompée, pendant 3 jours & 3 nuits. Mais sur la fin de ces divertissemens brillans, la joie publique fut troublée par le seu qui prit à ce magnifique édifice, & en consuma la plus grande partie. On prétend que ce fut à l'occasion de ces Jeux séculaires, que Philippe & son fils embrassérent le Christianisme. Ce qu'il y a de certain, c'est que les Chrétiens obtinrent la permission de faire en public tous les exercices de leur religion. Philippe ne jouit pas long-tems de son usurpation. Il fut tué près de Vérone, en 249, par ses propres soldats, après avoir été défait par Dèce, qui avoit pris le titre d'empereur dans la Pannonie. Il étoit alors

cheté l'y soutint pendant quelque tems; il dégrada sa dignité pour la conserver. Si ce parricide étoit Chrétien, comme plusieurs le prétendent, il ne fit que déshonorer le Christianisme, qui tire plus d'éclat des mœurs & de la piété de ceux qui le professent, que de leurs titres & de leurs couronnes. *Philippe* son fils fut massacré entre les bras de fa mere, n'ayant encore que 12 ans, & ayant déja montré des qualités qui excitérent les regrets de l'empire : Voyez OTACILIA.

IX. PHILIPPE, duc de Suabe, fils de Fréderic Barberousse, & frere de Henri VI, fut élu empereur après la mort de ce dernier, en 1198, par une partie des électeurs, tandis que l'autre partie donnoit la couronne impériale à Othon duc de Saxe. Cette double élection alluma le feu de la guerre civile en Allemagne. Philippe fut excommunié par Innocent III, qui avoit reconnu son compétiteur; mais Othon ayant été battu, il se tourna du côté du vainqueur. Il promit à Philippe de lever l'excommunication, encourue par sout Prince qui se dit Empereur sans la permisfion du Saint Siège. On lui demanda, pour prix de la réconciliation. sa sœur pour un neveu du pape, avec le duché de Spolette, la Toscane & la Marche d'Ancone pour dot. Philippe aima mieux être excommunié, que d'être absous à de telles conditions. Cependant l'anathême fut levé peu de tems après. Le pape fit de vaines tentatives pour réconcilier les deux rivaux. Philippe, prêt de fondre fur Othon à la tête d'une grande armée, fut assassiné à Bamberg, en 1208, à 34 ans, par un coufin âgé de 45 ans, & en avoit régné du duc de Bavière. Le meurtrier 5 & quelques mois. Le crime l'a- se vengea du resus que l'empereur voit porté sur le trône, & la là- lui avoit sait de lui donner sa

Tome V.

fille, & de ce qu'il l'avoit empêché d'épouser celle du duc de Pologne. La mémoire de Philippe est respectée en Allemagne, comme celle d'un monarque généreux & sage, & d'un guerrier courageux & prudent. Son régne ne sut que de onze années.

PHI

X. PHILIPPE I, roi de France, obtint le sceptre après son pere Henri I, en 1060, à l'âge de 8 ans, fous la régence & la tutelle de Baudouin V comte de Flandres, qui s'acquitta avec zèle de son èmploi de tuteur. Il défit les Gafcons, qui vouloient se soulever. & mourut laissant le roi à l'âge de 15 ans. Ce jeune prince fit la guerre en Flandres contre Robert, le fils cadet de Baudouin, qui avoit envahi le comté de Flandres sur les enfans de son ainé. Philippe marcha contre lui avec une armée nombreuse, qui fut taillée en piéces auprès du Mont-Cassel. La paix fut le prix de la victoire, & le vainqueur jouit tranquillement de son usurpation. Guillaume le Conquérant, après avoir entiérement accablé l'Angleterre, tomba fur la Bretagne. Le duc implora le secours du roi de France, qui obtint la paix par ses armes. Elle fut rompue quelque tems après par un bon-mot: (Voy. GUILLAUME le Conquérant, n° 1.) Philippe se délassa des fatigues de la guerre, par les femmes & par le vin. Dégoûté de sa semme Berthe, & amoureux de Bertrade, épouse de Foulques comte d'Anjou, il l'enleva à son mari; il se servit en 1093 du ministère des loix pour faire casser · son mariage, sous prétexte de parenté, & Bertrade fit casser le sien avec le comte d'Anjou sous le même prétexte : un évêque de Beauvais les maria ensuite solemnellement. Les deux époux étoient rès-condamnables; mais ils avoient

au moins rendu ce respect 🚁 loix, de se servir d'elles pe couvrir leur faute. Cette union déclarée nulle par le pape Ura II, François de nation, qui pa nonça cette sentence dans : propres états du roi, où il és venu chercher un afyle. Philippi craignant que les anathêmes pontife Romain n'excitassent sujets à lever l'étendard de la ri bellion, envoya des députés pape, qui obtinrent un délai, per dant lequel il lui fut permis d'use de la couronne. Pour sçavoir o que c'est que cette permission, taut le rappeller qu'en ce tems-i les rois paroiffoient aux jours d fêtes solemnelles en habit roya avec la couronne en tête, & li recevoient de la main d'un évê que. Ce délai ne fut pas d'une longue durée; Philippe fut excommunié de nouveau dans un concile tenu à Poitiers en 1100 mais l'an 1104, Lambert évêque d'Arras, député du pape Paschal II lui apporta enfin fon absolution 🏕 Paris, après lui avoir fait promettre de ne plus voir Bertrade: promesse qu'il ne tint pas. Apparemment que le pape approuva enfuite leur mariage; car Suger nous apprend que leurs fils furent dé- . clarés capables de fuccéder à la couronne. Philippe mourut à Melun, en 1108, à 57 ans, après avoir été témoin de la premiére Croisade, à laquelle il ne voulut prendre aucune part. Son règne. qui comprend 48 ans , a été le plus long de ceux qui l'avoient précédé, excepté celui de Clotaire; & de tous ceux qui l'ont suivi , excepté ceux de *Louis XIV*& de Louis XV. Il fut célèbre par pluneurs grands événemens; mais Philippe, quoique brave dans les combats & fage dans les conseils ne joua aucun rôle important. II

se ce fiécle étoit plus fêment, ) qui , pour autorihartres , les ait fait (oufles officiers de la coueari 1" l'avoit fait quelvant lui.

ULIPPE II , furnommé Conquérant & Dien-donn 1165 , de *Lous VII* , me, roi de France, & 1 3" femme, fille de The

ntant plus méprifable à les eux : action injude , contraire au droit naturel, & par conféquenc héros. Aussi l'autorité à la Religion. La tranquillité de affoiblit – elle dans fes la France fut troublée par un diftilippe n'est pas le pre- férend avec le comte de Flandres, or rois (comme on le dit qui fut heureusement terminé en 1184. Quelque tems après il fit la guerre à Heari II, roi d'Angleterre, auguel il enleva les villes d'iffoudun, de Tours, du Mans & d'aurres places. La fureur épidémique des Croifades agisoit alors toute l'Europe, Philippe en fut attequé, comme tous les que tres princes. Il s'embarqua est 1190 avec Richard I, roi d'Ana te de Champagne; par- gleterre, pour secourir les Chrécouronne après la mort tiens de la Palestine opprimés tre , en 1180, à l'âge de par Saladia. Ces deux monarques Su jeunesse ne sur point allérent mettre le fiège devant telle de la plupart des Acre, qui est l'ancienne Ptolemeis. einces ; il évita l'écueil Presque tous les Chrétiens d'Orient irs . Se son courage n'en s'étoient raffemblés devant cette plus vif. Le roi d'Angle- place importante : Saladia étoit emtroissoit vouloir profiter barraffé vers l'Euphrate dans une inorité pour envahir une guerre civile. Quand les deux moe ses états. Philippe mar- narques Européens eurent joint tre lui . & le força , les leurs forces à celles des Chrétiens ≥mes à la main, à confirmer les d'Asie, on compta plus de 300,000 moiens traités entre les deux combattans. Acre se rendit le se royaumes. Des que la guerre fut Juillet 1191; mais la discorde, qui Ermnée . il fit jouir son peuple devoit nécessairement diviser deux des fruits de la paix. Il réprima rivaux de gloire & d'intérêt, tels les brigandages des grands-fei- que Philippe & Richard, fit plus de gneurs, chaffa les comédiens, or- mal que ces trois cens mille homdonna des peines contre les blaf- mes ne firent d'exploits heureux. Phémateurs, fit paver les rues & Philippe, fatigué de ces divisions & les places publiques de Paris, & de l'ascendant que prenoit en tout réunit dans l'enceinte de cette Richard son vassal, retourna dans capitale une partie des bourgs qui sa patrie, qu'il n'eut pas dû quitl'environnoient. l'aris fut fermé ter peut-être, mais qu'il eut de par des murailles avec des tours, revoir avec plus de gloire. L'année Les citoyens des autres villes se suivante, il obligea Bandonin VIII, piquérent aussi de fortifier & d'em- comte de Flandres, de lui laisser bellir les leurs. Les Juifs exer- le comté d'Artois. Il tourna ensuite toient depuis long-tems en Fran- ses armes contre Richard, roi d'Ance des friponneries horribles. Phi- gleterre, fur lequel il prit Evreux impeles chaffa de fon royaume, & & le Vexin. Philippe avoit promis Actera fos fujets quittes envers fur les faints Evangiles de ne rien.

entreprendre contre son rival pendant fon absence; aussi les suites de cette guerre ne furent pas heureuses. Le monarque François, repoussé de Rouen avec perte, fit une trève de fix mois, pendant laquelle il épousa Ingelburge, princesse de Danemarck, d'une beauté & d'une vertu égales. La répudiation de cette femme qu'il quitta pour épouser Agnès, fille du duc de Meranie, le brouilla avec la cour de Rome. Le pape fulmina une sentence d'excommunication contre hui; mais elle fut levée, fur la promesse qu'il fit de reprendre son ancienne épouse : (Voyez INGEL-BURGE.) Jean Sans-terre succéda l'an 1199 à la couronne d'Angleterre, au préjudice de son neveu Artus. à qui elle appartenoit de droit. Le neveu, appuyé par *Philippe*, prend les armes contre l'oncle. Jean Sansserre le défait dans le Poitou, le fait prisonnier & lui ôte la vie. Le meurtrier cité devant la cour des pairs de France, & n'ayant pas comparu; fut déclaré coupable de la mort de son neveu, & condamné à perdre la tête en 1203. Ses terres, situées en France, furent confisquées au profit du roi. Philippe se mic bientôt en devoir de recueillir le fruit du crime du roi son vassal. Il s'empara de la Normandie, porta ensuite ses armes victorieuses dans le Maine, l'Anjou, la Touraine, le Poitou, & remit ces provinces, comme elles étoient anciennement, sous l'autorité immédiate de sa couronne. Il ne resta que la Guyenne à l'Anglois dans le ressort de la France. Pour comble de bonheur. Jean son ennemi s'étoit brouillé avec la cour de Rome, qui venoit de l'excommunier. Cette foudre ecclésiastique fut fort favorable à Philippe. Innocent II lui remit entre ses mains, & lui transféra le royau-

me d'Angleterre en héritage p pétuel. Le roi de France, exce munié autrefois par le pape, av déclaré ses censures nulles & at sives; il pensa tout différemme quand il se vit l'exécuteur d'a Bulle qui lui donnoit l'Angleten Pour donner plus de force à sentence de Rome, il employa u année entiére à faire construi 1700 vaisseaux, & à préparer! plus belle armée qu'on eut jama vue en Francé. L'Europe s'attel doit à une bataille décisive ent les deux rois, lorsque le pape moqua de l'un & de l'autre, & mi adroitement pour lui ce qu'il ave donné à Philippe. Un légat du Siège persuada à Jean Sans-terre 🐧 donner sa couronne à la cour 🛍 Rome, qui la reçut avec enthon siasme. Alors le pontife désendit Philippe de rien entreprendre con tre l'Angleterre, devenu sies de l'Eglise Romaine, & contre Jean qui étoit sous sa protection. Copendant les armemens qu'avoit faits Philippe, avoient alarmé toute l'Europe; l'Allemagne, l'Angleterre & les Pays-Bas se réunirent conte lui, ainsi que nous les avons vus se réunir contre Louis XIV. Ferrand, comte de Flandres, se joignit à l'empereur Othon IV; il étoit vassal de Philippe, & c'étoit une raison de plus de se déclarer contre lui. Le roi de France ne se déconcerta pas. Sa fortune & son courage dissipérent tous ses ennemis? sa valeur éclata sur-tout à la bataille de Bouvines, donnée en 1214; elle dura depuis midi jusqu'au soir. Les ennemis avoient une armée de 150,000 combattans; celle de Philippe étoit plus foible de la moitié, mais elle étoit composée de la fleur de sa noblesse. Ce monarque courut grand risque de sa vie, y fut abattu, foule aux pieds des

(

30,000 Allemands: nombre pro-Mement exagéré. Le comte de landres & le comte de Boulogne ment menés à Paris, les fers aux teds & aux mains : c'étoit une coume barbare de ce tems-là. Le roi France ne fit aucune conquête a côté de l'Allemagne, après cette bunée éternellement mémorable; il en eut bien plus de poufür sies vassaux. Philippe, vainment de l'Allemagne, possesseur presque tous les états des Anjois en France, sut appellé au eyaume d'Angleterre par les suts du roi Jean, lassés de la dominion tyrannique de ce monarque. roi de France se conduisit en and politique: il engagea les Anos à demander son fils Louis pour oi; mais comme il vouloit en même cons ménager le pape, & ne pas perdre la couronne d'Angleterre, Il prit le parti d'aider le prince son fils, sans paroître agir lui-même. Louis fait une descente en Angleterre, est couronné à Londres, & excommunié à Rome en 1216; mais cette excommunication ne changea rien au sort de Jean, qui mourut de douleur. Sa mort éteignit le ressentiment des Anglois, qui s'étant déclarés pour Henri III son fils, forcérent Louis à sortir d'Angleterre. Philippe - Auguste mourut peu de tems après, en 1223, dans la 58° année de son âge. De tous les rois de la 111º race, c'est celui qui a le Plus acquis de terres à la couronne, & le plus de puissance aux rois ses successeurs. Il réunit à ses états la Normandie, l'Anjou, le Maine, la Touraine, le Poitou, l'Auvergne, le Vermandois, l'Artois, &c. Après avoir terrassé Jean Sans-terre, u abaissa les grands-seigneurs, & Par la ruine des puissances du dehors & du dedans, il ôta le contre-

hevanx & blessé à la gorge. On poids qui balançoit son autorité dans le royaume. Ce prince étoit plus que conquérant : il fut un grand roi, un bon politique, magnifique dans les actions d'éclat, économe dans le particulier, exact à rendre la justice, sçachant employer tour-à-tour les caresses & les menaces, les récompenses & les châtimens; zèlé pour la religion, & toujours porté à défendre l'Eglise & a fecourir les indigens. Ses entreprifes furent presque toujours heureuses, parce qu'il méditoit ses projets avec lenteur, & qu'il les exécutoit avec célérité. On lui a reproché d'avoir fait quelques fautes à la tête de ses armées; mais il en fit bien peu dans son conseil. Il commença par rendre les François heureux, il finit par les rendre redoutables; & quoique plus porté à la colère qu'à la douceur, & à punir qu'à pardonner, il fut regretté par ses sujets, comme un puissant génie & commé le pere de la patrie. Ce fut sous son règne que l'on vit, pour la 1<sup>re</sup> fois, le maréchal de France commander l'armée : (c'étoit Henri Clément.) Ce fut aussi de son tems que les familles commencérent à avoir des surnoms fixes & héréditaires : les seigneurs les prenoient des terres qu'ils possédoient; les gens-de-lettres, du lieu delleur naissance; les Juifs convertis & les riches marchands, de celui de leur demeure. Il régnoit alors deux maux très-cruels, la lèpre & l'usure; l'un infectoit les corps, & l'autre ruinoit les familles. Le nombre des lépreux étoit si considérable, que les plus petites bourgades étoient obligées d'avoir un Hôpital pour cette maladie. On remarquera encore, que lorsque Philippe alla combattre Richard, les Anglois, qui s'étoient mis en embuscade auprès de la Loire, lui enlevérent

tous ses équipages, dans lesquels il faisoit porter tous les titres de la couronne, ainsi qu'en use encore aujourd'hui le grand-Seigneur. Philippe sit recueillir des copies de ses Chartres par-tout où il put en trouver; mais ses soins ne purent réparer entiérement cette perte.

XII. PHILIPPE III, furnommé Le Hardi, fut proclamé roi de France en Afrique, après la mort de St Louis son pere, le 25 Août 1270. Il remporta une victoire sur les Infidèles, & après avoir conclu avec le roi de Tunis une trève de 10 ans, il revint en France. Philippe, obligé de porter ses armes dans la Castille, pour maintenir les droits d'Alphonse de la Cerda, fils de Blanche sa sœur, qui venoit d'être exclus de la couronne, fit d'abord quelques actions de bravonre; mais il fut bientôt obligé de se retirer, sans avoir pu enlever le trône à l'usurpateur. Son règne est éternellement mémorable par la journée affreuse des Vepres Siciliennes. On a appellé de ce nom, le massácre que Pierre, roi d'Arragon, fit faire de tous les François, sujets du roi de Naples, qui étoient à Palerme en Sicile, de laquelle il s'empara, & que ses successeurs ont toujours conservée depuis. Cette tragédie éclata le 30 Mars, le lendemain du jour de Pâques 1282, au son de la cloche des Vèpres. Jamais la vengeance ne se signala par des fureurs aussi barbares: on vit des peres ouvrir le ventre de leurs filles, pour y chercher les fruits de l'amour qu'elles avoient eu pour des François. Les prêtres & les moines massacrérent leurs pénitentes jusqu'au pied des autels. Un seul François vertueux échappa au maífacre général : (Voy. PORCELETS.) Philippe le Hardi, pour s'en venger, marcha en per-

sonne contre le roi d'Arragon: prend d'assaut & ruine de fond 🛊 comble la ville d'Elne, & empor aussi Gironne. En revenaut cette expédition, il mourut d'un fievre maligne à Perpignan, le. Octobre 1285, à 40 ans. Les qui lités de ce prince furent la valeur la bonté, la libéralité, l'amour 'la justice & de la religion. Sa fin plicité & son peu de mésiance au firent aux entreprises qu'il fit a dehors du royaume. Sa conduité tut plus heureuse au dedans. 🛂 France fut riche & florissante, same aucune vexation d'impôts. Il y cut cependant sous ce règne des uous bles dans le Languedoc & dans Guienne, excités par les seigneurs, du pays. Ils s'armoient les une contre les autres pour se réunir. ensuite contre le roi. Philippe le Hardi fut occupé à les accorder entr'eux, ou à les réduire, & y réussit quelquefois. Ce fut sous ce regne que les premières lettres de noblesse furent données, l'an 1270, en faveur de Raoul, argentier du roi.

XIII. PHILIPPE IV, roi de France & de Navarre, surnommé le Bel, né à Fontainebleau en 1268, monta sur le trône après son pere Philippe le Hardi, en 1285. Il cita au parlement de Paris Edouard I, roi d'Angleterre, pour rendre compte de quelques violences faites par les Anglois sur les côtes de Normandie. Ce prince ayant resusé de comparoître, sut déclaré convaincu du crime de félonie, & la Guienne lui fut enlevée en 1293; par Raoul de Nesle, connétable de France. Le monarque Anglois implora le secours de l'empereur, du duc de Bar & du comte de Flandres, qui se liguérent en vain contre le roi de France. Philippe eut de grands avantages en Guienne & en Flan-

L Vainqueur à Furnes en 1296; bligea les Anglois & les Flaads à accepter les conditions de qu'il voulut leur dicter. Ces niers la rompirent bientôt. Les **everneurs François, laissés dans** pays par Philippe, se rendirent ieux par leur tyrannie. On se rolta: Philippe envoya une puisde armée; mais la jalousie des ts fit perdre en 1302 la bataille Courtray, où périt le comte rois avec 20,000 hommes & l'é-📭 de la Noblesse Françoise. Le ne tarda pas à avoir sa revan-L II eut divers avantages, & **gna ,** le 18 Août 1304 , la célèe bataille de Mons en Puelle, plus de 25000 Flamands resrent sur la place. C'est en médevée, dans l'église de Notre-Dame de Paris, la Statue équestre de ce prince. It fit ensuite la paix avec les Flamands. Une guerre nouvelle, mais moins sanguinaire que les précédentes, occupa en même tems Philippe; nous voulons parler de ses démêlés avec le pape Boniface VIII. Le premier sujet de mécontentement de ce pontise, venoit de ce que le roi avoit donné retraite aux Colonnes, ses ennemis; mais Philippe avoit des sujets bien plus graves de se plaindre de Boniface. Ce pape poussoit extrêmement loin ses prétentions sur les collations des bénéfices, & vouloit partager avec le mdnarque les décimes levées sur le Clergé. La résistance de Philippe à ses volontés, irrita le pape. Pour première vengeance, il donna la Bulle Clericis Laïcos, par laquelle il défendoit aux ecclésiastiques de payer aucun subside au prince sans l'autorité du saint-siège, sous peine d'être frappés des foudres de Rome. Une seconde Bulle sui-

vit de près laire; elle commence par ces mots: Ausculta, fili. Toute la suite de cette pièce singulière prouve que le pape s'attribuoit le droit de faire rendre compte au roi du gouvernement de son état, & d'être le fouverain juge entre lui & ses sujets. Une pareille prétention ne pouvoit qu'indisposer Philippe contre lui. Ce prince ayant fait brûler cette Bulle, le 11 Février 1302, le pape en donna une nouv. qui débute ainfi: Unam sanctam. Il y prétendoit que la puissance temporelle étoit soumise à la spirituelle, & que le pape a droit de déposer les souverains. Boniface fit plus; pour braver le roi, il lui envoya un légat, ennemi personnel de ce monarque. La nation, irritée contre ces démarches imprudentes, appella au concile-général dans des Etats - généraux (convoqués Philippe. Le pape venoit de l'excommunier par une Bulle foudroyante, qui mettoit le royaume en interdit. Nogaret fut envoyé à cet homme impétueux, en apparence pour lui fignifier l'appel au futur concile; mais réellement pour l'enlever, de concert avec les Colonnes. Ils l'investirent dans la ville d'Anagni, & se saisirentde sa personne. On vouloit le mener au futur concile; mais il mourut avant qu'on eût le tems dele convoquer. Benoît XI, succesfeur paisible d'un pontife bouillant & inquiet, termina tous ces malheureux différends. Clément V, qui fut pape après lui, annulla, dans le concile de Vienne, tout ce que l'impétueux Boniface VIII avoit fait contre la France. Ce fut dans cette assemblée que sut résolue la perte des Templiers. La rigueur des impôts & le rabais de la monnoie, avoient excité une Yiv

sédition dans Paris en 1306. Les Templiers, qui perdoient beaucoup à ce rabais, furent accusés d'avoir eu part à cette mutinerie. Philippe le Bel, implacable clans ses vengeances, médita dèslors l'extinction de ces moines guerriers. Clément V, créature de ce monarque, se prêta à tout. Les bûchers furent dresses; & des citoyens respectables, qui, pour la plupart, étoient innocens, & qui auroient mérité des supplices moins cruels, quand même ils auroient été coupables, périrent dans les flammes comme des scélérats. de la lie du peuple Philippe, fouillé du fang de ces victimes de son avarice, mourut peu de tems après, d'une chute de cheval, en 1314, à 46 ans, après avoir recueilli une partie des biens des Templiers. Ce prince fut le plus bel homme de son tems. Né avec un cœur haut. un esprit vif, une ame serme, une humeur libérale, il auroit pu être adoré de son peuple; mais il aliéna le cœur de ses sujets par ses exactions horribles, par les fréquentes altérations des monnoies, qui le firent appeller le Faux-Monnoyeur; par la puissance absolue qu'il donna à des ministres avares & insolens, & par sa sévérité qui tenoit de la cruauté. Ce roi si emporté sçut pourtant se modérer dans quelques occasions. Ses courtisans lui conseilloient de punir l'évêgue de Pamiers, en partie l'auteur de ses démêlés avec Boniface VIII. Je puis sans doute me venger, leur dît-il; mais il est beau de le pouvoir & de ne pas le faire... Philippe est le premier de nos rois qui ait restreint les apanages aux seuls hoirs mâles, & qui ait fait entrer le Tiers-Etat dans les Etatsgénéraux, C'est lui aussi qui commença à réduire les seigneurs à

vendre leur droit de battre mec noie. Il donna en 1313 un Edit qui gênoit si fort la fabrication qui s'en faisoit dans leurs terres qu'ils trouvérent plus avantagets

d'y renoncer.

XIV. PHILIPPE V, roi de Fran ce, surnommé le Long à caussi de sa grande taille, étoit fils puis né de Philippe le Bel. Il portois le nom de comte de Poitou, lors qu'il succéda en 1316 à Louis Han tin son frere, ou plutôt à Jean I son neveu, qui ne vécut que jours, à l'exclusion de Jeanne la niéce, sœur de ce Jean. Il sit la guerre aux Flamands, renouvella l'alliance faite avec les Ecossois chassa les Juiss de son royaume & mourut le 3 Janvier 1322, 4 28 ans. Sa douceur & sa générosité avoient donné des espérances. Il avoit formé le projet d'établir l'unité des poids & des mesures dans le royaume; mais il y rencontra des difficultés qu'il ne put surmonter. Les lépreux furent encore en grand nombre sous ce règne. Cette maladie, si dégoûtante & si horrible, étoit presque recherchée. Ils jouissoient de grands biens dans leurs Hôpitaux, & ne payoient point de subsides. Ils commencérent à exciter l'envie. & on les accusa d'avoir, de concert avec les Juiss & les Turcs, jetté leurs ordures & des sachets de poison dans les puits & dans les fontaines. On leur attribua, peutêtre avec aussi peu de fondement, plusieurs crimes contre nature. Un grand nombre furent condamnés au feu, & les autres enfermés très-étroitement dans les Léproseries. Le règne de Philippe le Long est recommandable par quantité de sages Ordonnances sur les Cours de justice & sur la manière de la rendre,

XV. PHILIPPE DE VALOIS, Yer roi de France de la branche collatérale des Valois, étoit fils de Charles comte de Valois, frere de Philippe le Bel. Il monta sur le trône en 1328, à la mort de son cousin Charles le Bel, après avoir eu pendant quelque tems la régence du royaume. La France fut déchirée au commencement de son règne par des disputes sur la fuccession à la couronne. Edouard III, roi d'Angleterre, y prétendoit, comme petit-fils de Philippe le Bel par sa mere; mais Philippe de Valois s'en faisit, comme premier prince du sang. Les peuples lui donnérent, à son avénement au trône, le enom de Fortuné; il put y joindre, pendant quelque tems, celui de Victorieux & de Juste. Le comte de Flandres, son vassal, ayant maltraité ses sujets, & les sujets s'étant soulevés, il marcha au fecours de ce prince. Il livre bataille aux rebelles à Cassel, fait des prodiges de valeur, & remporte une victoire signalée le 24 Août 1328. Après avoir tout pacifié, il se retira, en disant au comte de Flandres: Soyez plus prudent & plus humain, & vous aurez moins de Rebelles... Philippe vainqueur confacra le tems de la paix à régler le dedans de son royaume. Les financiers furent recherchés, & plusieurs condamnés à mort; entre autres Pierre Remi, général des finances, qui laissa près de 20 millions. Il donna ensuite l'Ordonnance sur les francsfiefs, qui impose des droits sur les Eglises & sur les roturiers qui avoient acquis des terres nobles. Ce fut alors que commença à s'introduire la forme de l'Appel comme d'abus, dont les principes sont plus anciens que le nom. L'année 1329 fut marquée par un

hommage folemnel qu'Edouard, roi d'Angleterre, vint lui rendre à Amiens, genoux en terre & tëte nue, pour le duché de Guienne. La paix intérieure du royaume fut troublée par les différends fur la distinction des deux Puissances, & sur la jurisdiction ecclésiastique, attaquée fortement par Pierre de Cugnières, avocat du roi, désenseur de la justice séculière. On indiqua une assemblée pour entendre les deux parties devant le roi : ce magistrat y parla en homme instruit & en philosophe éclairé. *Bertrand* évêque d'Autun, & Roger archevêque de Sens, soutinrent la cause du Clergé avec moins d'art & de raison. Le Roi n'en fut pas moins favorable aux ecclésiastiques. Cette querelle devint le fondement de toutes les difputes élevées depuis sur l'autorité des deux Puissances : disputes qui n'ont pas peu servi à restreindre la jurisdiction ecclésiastique dans des bornes plus étroites. Les années suivantes surent employées à des réglemens utiles, qui furent malheureusement interrompus par la guerre qu'Edouard III déclara à la Fran-.ce. Cette malheureuse guerre, qui dura, à diverses reprises, plus de 100 ans, fut commencée vers l'an 1336. Edouard retira d'abord les places de la Guienne, dont Philippe étoit en possession. Les Flamands, révoltés de nouveau contre la France, malgré les sermens & les traités, se rangérent sous ses étendards; ils exigérent seulement qu'Edouard prit le titre de roi de France, en conséquence de ses prétentions sur la couronne, parce qu'alors, suivant la lettre de leur traité, ils ne faisoient que suivre le roi de France. "Voilà (dit St-Foix) l'époque

n de la jonction des Fleurs-de-lys » & des Léopards dans les ar-» moiries d'Angleterre.» Les armes de Philippe eurent d'abord quelques fuccès; mais ces avantages ne compensérent pas la perte de la bataille navale de l'Ecluse, où la flotte Françoise, composée de 120 gros vaisseaux, montés par 40,000 hommes, fut battue l'an 1340 par celle d'Angleterre. On doit attribuer en partie cette défaite au peu de soin que nos rois avoient pris de la mafine, quoique la France, baignée par deux mers, foit si heureusement située. On étoit obligé de se servir de vaisseaux étrangers, qui n'obéissoient qu'avec lenteur & avec répugnance. Cette guerre, tour-à-tour discontinuée & reprise, recommença avec plus de chaleur que jamais en 1345. Les armées ennemies s'étant rencontrées le 26 Août 1346, près de Créci, village du comté de Ponthieu, les Anglois y remportérent une victoire signalée. Edouard n'avoit que 40,000 hommes, Philippe en avoit près de So,000; mais l'armée du premier étoit aguerrie, & celle du second, mal disciplinée, étoit accablée de fatigue. La France y perdit 25 à 30,000 hommes; (car nul n'étoit prins à rançon ne à merci, dit Froissard, & ainsi l'avoient ordonné les Anglois entre eux: ) & de ce nombre on comptoit environ 1500 gentilshommes, la fleur de la Noblesse Françoise. La perte de Calais & de plusieurs autres places, sut le triste fruit de cette défaite. Quelque tems auparavant, Edouard avoit défié Philippe de Valois à un combat fingulier. Le roi de France le refusa : ce n'est pas qu'il fils de Maximilien I, archiduc d'Aune fût brave; mais il crut qu'un triche, depuis empereur, & de

contre un roi son vassal. Enfin en 1347, on conclut une trève de fix mois entre la France & l'Angleterre, qui fut prolongée à diverses reprises. Philippe de Valois mourut peu de tems après, en 1350, à 57 ans, bien éloigné de porter au tombeau le titre de Fortuné. Cependant il venoit de réunir le Dauphine à la France. Humbert, le dernier prince de ce pays, . ayant perdu ses enfans, lassé des guerres qu'il avoit soutenues contre la Savoie, se fit Dominicain, & donna sa province à Philippe en 1349, avec la condition que le fils aîné de nos rois s'appelleroit Dauphin. *Philippe* de *Valois* ajoûta encore à son domaine le-Roussillon & une partie de la Cerdagne, en prêtant de l'argent: auroi de Majorque, qui lui donna ces provinces en nantiffement; provinces que Charles VIII rendit depuis, sans être remboursé. Il acquit aussi Montpellier, qui est demeuré à la France. Il est surprenant que, dans un règne si malheureux, il ait pu acheter ces provinces , après avoir beaucoup payé pour le Dauphiné. L'impôt du Sel, le haussement des Tailles, les infidélités sur les Monnoies, le mirent en état de faire ces acquisitions. On avoit non seulement haussé le prix sictice & idéal des espèces; on en fabriquoit de bas aloi, on y mêloit trop d'alliage. Philippe faisoit jurer sur les Evangiles aux officiers des Monnoies de garder le secret; mais comment pouvoit-il se flatter qu'une telle infidélité ne seroit point découverte?

XVI. PHILIPPE I, roi d'Espagne, &c. surnommé le Bel, étoit souverain ne devoit pas combattre Marie de Bourgogne. Il épousa en

1490 Jeanne là Folle, reine d'Esigne, seconde fille & principahéritière de Ferdinand V, 101 l'Arragon, & d'Isabelle, reine de Catille. Il mourut à Burgos, en 1506, à 28 ans, après une maadie de fix jours, pour avoir fait un trop violent exercice de la paume. C'étoit le prince le plus beau, le plus généreux & le plus facile de l'Europe; mais il s'en falloit bien qu'il eût le génie, l'application, la prudence & l'habileté de son beau-pere. On craignoit, s'il eût régné plus longtems, que l'Inquisition, regardée dors comme nécessaire, n'eût été supprimée; que les grands n'eussent joui de leur ancienne autorité, & que les peuples ne fussent devenus aussi malheureux que sous Henri l'Impuissant. Philippe, qui regardoit le roi de France comme le plus honnête-homme de l'Europe, le préféra à l'empereur son pere, & à Ferdinand son beaupere, en confiant la tutelle & l'éducation de ses enfans à Louis XII.

XVII. PHILIPPE II, né àValladolid en 1527, de Charles - Quint & d'Isabelle de Portugal, devint roi de Naples & de Sicile, par l'abdication de son pere en 1554, & roi d'Angleterre le même jour, par son mariage avec la reine Marie. Il avoit épousé, n'étant encore que prince d'Espagne, Marie fille du roi de Portugal, dont il eut l'infortuné Don Carlos. Il monta sur le trône d'Espagne le 17 Janvier 1556, après la retraite de Charles-Quint. Ce prince avoit fait une trève avec les François; son fils la rompit. Il se ligua avec les Anglois, & vint fondre en Picardie avec une armée de 40,000 hommes. Les François furent taillés en piéces à la bataille de St-Quentin, le 10 Août 1557. Cette ville tres, par un mariage. Philippe prit

fut emportée d'assaut, & le jour qu'on monta à la brèche, Philippe parut armé de toute piéces, pour encourager ses soldats. C'est la 1'e & la dernière fois qu'on le vit chargé de cet attirail militaire. On sçait que sa terreur sut telle pendant le combat, qu'il fit deux vœux: l'un, de ne pas se trouver désormais à aucune bataille; & l'autre, de bàtir un magnifique Monastére, sous le nom de S. Laurent, à qui il attribuoit le succès de ses armes : ce qu'il exécuta à l'Escurial, village à 7 lieues de Madrid. La prise du Catelet, de Ham & de Noyon furent les seuls avantages qu'on tira d'une journée qui auroit pu perdre la France. Charles - Quint, instruit d'une telle victoire, demanda, dit-on, à celui qui lui en apporta la nouvelle, si son fils étoit à Paris? & sur sa réponse, il tourna le dos, sans proférer un seul mot. Le duc de Guise ayant eu le tems de rassembler une armée, répara la honte de sa patrie par la prise de Calais & de Thionville. Tandis qu'il rassûroit les François, Philippe gagnoit une assez grande bataille contre le maréchal de Thermes, auprès de Gravelines, sous le commandement du comte d'Egmont, à qui il fit depuis trancher la tête. Le vainqueur ne profita pas plus de la victoire de Gravelines que de celle de St-Quentin; mais il en retira un assez grand fruit par la paix glorieuse de Cateau-Cambresis, le chef d'œuvre de sa politique. Par ce traité, conclu le 13 Avril 1559, il gagna les places fortes de Thionville, de Marienbourg, de Montmidi, de Hesdin, & le comté de Charolois en pleine souveraineté. Cette guerre, si terrible & si cruelle, finit encore comme tant d'au-

pour 3° femme Elizabeth, fille de Henri II, qui avoit été promise à Don Carlos; mariage infortuné, qui fut (dit-on) la cause de la mort prématurée de ce prince & de la princesse. Philippe, après de fi glorieux commencemens, retourna triomphant en Espagne. sans avoir tiré l'épée. Son premier foin, en arrivant à Valladolid, fut de demander au grand-Inquifiteur la satissaction barbare d'un Auto da fé. On la lui accorda bientot: 40 malheureux, presque tous prêtres ou religieux, furent livrés aux flammes. Don Carlos de Seza, une de ces infortunées victimes, osa s'approcher du roi, & Iui dit: Comment, Seigneur, souffrezvous qu'on brûle tant de malheureux? Pouvez-vous être témoin d'une telle barbarie sans gémir? --Si mon fils, répondit froidement Philippe, étois suspect d'hérésie, je l'abandonnerois moi-même à la sévérité de l'Inquisition. Mon horreur est telle pour vous & pour vos semblables, que si l'on manquoit de bourreau, j'en servirois moi-même. Cemonarque se conduisoit suivant l'esprit qui lui avoit dicté cette réponse. Il sçait que dans une vallée de Piémont, voisine du Milanès. il y avoit quelques Hérétiques; il mande au gouverneur de Milan de les faire périr tous par le gibet. Il apprend que dans la Calabre il y a quelques cantons où les Opinions nouvelles ont pénétré; il ordonne qu'on passe les Novateurs au fil de l'épée, & qu'on en réserve 60, dont 30 finirent leur malheureuse vie par la corde, & 30 par les flammes. Cet esprit de cruauté, & l'abus de son pouvoir. affoiblirent enfin ce pouvoir même. Les Flamands ne pouvant plus porter son joug tyrannique, se ré- gal sans sortir de son cabinet. Le voltérent. La révolution commen- duc d'Albe lui soumit ce royaume ça par les belles & grandes pro- en trois semaines, l'an 1580. 42:

vinces de terre ferme; mais il n'i eut que les provinces maritimes qui obtinrent leur liberté. Ella s'érigérent en république, sous ! titre de Provinces-Unies. Philipp envoya le duc d'Albe pour les ra duire, & la cruauté de ce général ne fit qu'aigrir l'esprit des rebelles, Jamais on ne combattit de part 🍇 d'autre, ni avec plus de courage, ni avec plus de fureur. Les Espagnols, au fiége de Harlem, ayant jetté dans la ville a tête d'un des prisonniers des assiégés, ceux-ci leur jettérent onze têtes d'Espagnols, avec cette inscription: Dix têtes pour le paiement du dixième denier, & la onzéme pour l'insérêt. Harlem s'étant rendu à discrétion, les vainqueurs firent pendre tous les magistrats, tous les pasteurs, & plus de 1500 citoyens. Le duc d'Albe fut enfin rappellé; on envoya à sa place le grand-commandeur de Requesens, & après sa mort, Don Juan d'Autriche; mais aucun de ces généraux ne put remettre le calme dans les Pays-Bas. A ce fils de Charles - Quint succéda un petit-fils non moins illustre: c'est Alexandre Farnèse, duc de Parme, le plus grand-homme de son tems; mais il ne put empêcher, ni la fondation des Provinces-Unies, ni le progrès de cette république qui naquit sous ses yeux. Ce fut alors que Philippe, toujours tranquille en Espagne, au lieu de venir reduire les rebelles en Flandres, proscrivit le prince d'Orange, & mit sa tête à 25000 écus. Guillaume, supérieur à Philippe, dédaigna d'employer cette vengeance des lâches, & n'attendit sa sûreté que de son épée. Cependant le roi d'Espagne devenoit roi de Portu-

wise, prieur de Crato, proclamé **bi par la populace de L**isbonne, de en venir aux mains; mais il Kvaincu, pourfuivi & obligé de sendre la fuite. Un lâche assassipat délivra *Philippe* de son plus mplacable ennem1 : Balthafar Géberd tua d'un coup de pistolet le prince d'Orange: (Voy. IV. Gé-RARD.) On chargea Philippe de ce sçait si c'est avec crime: on ne raison; mais ce qu'il a de vrai, c'est qu'il s'écria en apprenant cette nouvelle: Si le coup est été fait il y a 12 ans, La Religion Catholique & moi y aurions beaucoup gagné. Ce meurtre ne patrendre les sept Provinces-Unies à Philippe. Cette république, déja puissante sur mer, servit l'Angleterre contre ce prince. Philippe ayant résolu de troubler Elizabeth, prépara, en 1588, un flotte nommée l'Invincible. Elle confistoit en 150 gros vaisseaux, sur lesquels on comptoit 2650 piéces de canon, 8000 matelots, 20,000 foldats, & toute la fleur de la Noblesse Espagnole. Cette flotte, commandée par le duc de Medina-Sidonia, sortit trop tard de Lisbonne, & l'Angleterre fut sauvéc. Bientôt cent vaisseaux Anglois osérent l'attaquer; ils prirent quelques bâtimens Espagnols, & dispersétent le reste avec leurs brûlots. La tempête seconda les efforts des vainqueurs: 12 vaisseaux, jettés sur les rivages d'Angleterre, tombérent au pouvoir des ennemis, 50 périrent sur les côtes de France, d'Ecosse, d'Irlande, de Hollande & de Danemarck : tel fut le succès de l'Invincible. Cette entreprise coûta à l'Espagne 40 millions de ducats, 20,000 hommes, 100 vaisseaux, & ne produisit que de la honte. Philippe supporta ce malheur avec la constance d'un héros. Un de ses courtisans lui

ayant appris cette nouvelle d'un ton consterné, le monarque lui répondit froidement : Pavois envoyé combattre les Anglois & non pas les vents; que la volonté de Dieu soit accomplie... Dans le même tems que Philippe attaquoit l'Angleterre, il animoit enFrance cette Ligue nommée Sainte, qui renversoit le trône & qui déchiroit l'Etat. Les Ligueurs lui déférérent la qualité de Rrotedeur de leur funeste association. Il l'accepta avidement, persuadé que les soins des rebelles le conduiroient bientôt, lui ou un de ses enfans, sur le trône de France. Il se croyoit si sûr de sa proie. qu'en parlant de nos principales villes, il disoit: Ma bonne ville de Paris, ma bonne ville d'Orléans, tout comme s'il eût parlé de Madrid & de Séville. Quel fut le fruit de toutes ces intrigues? Henri IV, en allant à la Messe, lui sit perdre la France en un quart-d'heure. Philip-, pe, use par les débauches de sa jeunesse & par les travaux du gouvernement, touchoit à sa derniére heure. Une fiévre lente, la goutte la plus cruelle,& divers maux compliqués, ne purent l'arracher aux affaires, ni lui inspirer la moindre plainte: Eh quoi! disoit-il aux médecins qui n'osoient le faire saigner; Quoi! yous craignez de tirer quelques gouttes de sang des veines d'un Roi qui en a fait répandre des fleuves entiers aux Hérétiques? Enfin consumé par une complication de maux, & dévoré par les poux, il expira le 13 Septembre 1598, après 43 ans & 8 mois de règne, dans la 72° année de son âge. Il n'y a point de prince dont on ait écrit plus de bien & plus de mal. Quelques Catholiques le peignent comme un second Salomon, & les Protestans comme un autre Tibere. On peut trouver un juste milieu entre ces

deux portraits tracés par la haine & la flatterie. Philippe, né avec un génie vif, élevé, vaste & pénétrant; avec une mémoire prodigieuse, une sagacité rare; possédoit, dans un dégré éminent, l'art de gouverner les hommes. Personne ne sçut mieux connoître & employer les talens & le mérite. Il scut saire respecter la majesté royale, les loix & la religion. Du fond de son cabinet, il ébranla l'univers, en y répandant la terreur & la défolation. Il fut pendant tout son règne, non pas le plus grand-homme, mais le principal personnage de l'Europe; & sans ses tréfors & ses travaux, la Religion Catholique auroit été détruite, fi elle avoit pu l'être. Les guerres, contre la Hollande, la France & l'Angleterre, lui coutérent 564 millions de ducats. L'Amérique lui fournit plus de la moitié de cette somme. On prétend que ses revenus, après la jonction du Portugal, montoient à 25 millions de ducats, dont il ne dépensoit que cent mille pour son entretien. Quoique petit, sa physionomie étoit pleine de majesté; il vouloit qu'on ne lui parlât qu'à genoux. Le duc d'Albe étant un jour entré dans le cabinet de ce prince, sans être introduit, essuya ces terribles paroles, accompagnées d'un regard foudroyant: Une hardiesse telle que la vôtre mériteroit la hache. S'il ne songea qu'à se faire redouter, il réussit ; jamais prince ne fut fi craint, si abhorré, & ne sit couler plus de fang. Il eut, succesfivement ou tout à la fois, la guerre à soutenir contre la Turquie, Ja France, l'Angleterre, la Hollande, & presque tous les Protestans de l'Empire, sans avoir jamais d'alliés, pas même la branche de sa compte de l'emprisonnement de maison en Allemagne. Malgré tant son fils, on n'en voit point pat

de millions employés contre les ennemis de l'Espagne, Philippe trouva dans son économie & ses ressources, de quoi construire 30 citadelles, 64 places fortifiées, 9, ports de mer, 25 arsenaux, autant de palais, sans compter l'Escurial. Il laissa 140 millions de ducats de dettes, dont il payoit 7 millions d'intérêt; la plus grande partie étoit due aux Génois. Outre cela, il avoit vendu ou aliéné le fonds de cent millions de ducats en Italie. Ce prince donna un décret, par lequel il fixoit à 14 ans la majorité des rois d'Espagne. Un grand événement de sa vie domestique, est la mort de son fils Don Carlos. Personne ne sçait comment mourut ce prince. Son corps, qui est dans le tombeau de l'Escurial, y est séparé de sa tête; mais on prétend que cette tête n'est séparée, que parce que la caisse de plomb qui renserme le corps, est en effet trop petite. On ne connoît pas plus son crime, que son genre de mort. Il n'est, ni prouvé, ni vraisemblable, que Philippe II l'ait fait condamner par l'Inquisition. Tout ce qu'on sçait, c'est qu'en 1568, son pere vint l'arrêter lui-même dans sa chambre, & qu'il écrivit à l'impératrice sa sœur: Qu'il n'avoit jamais découvert dans le Prince son fils, aucun vice capital, ni aucun crime deshonorant, & qu'il l'avoit fait enfermer pour son bien & pour celui du Royaume. Il écrivit en même tems au pape Pie V tout le contraire. Il lui dit dans sa lettre du 20 Janvier 1568 : Que, dès sa plus tendre jeunesse, la force d'un naturel vicieus a étouffé dans Don Carlos toutes les instructions paternelles. Après ces lettres, par lesquelles Philippe rend

PHI

Jesquelles il se justifie de sa mort; 🛣 cela feul, joint aux bruits qui Foururent dans l'Europe, peut faire croire qu'en effet Philippe fut Coupable d'un parricide. Son sileace au milieu des rumeurs pu-Miques, justifioit encore ceux qui prétendoient que la cause de cette borrible aventure, fut l'amour de Don Carlos pour Elizabeth de Frane, sa belle-mere, & l'inclination de cette reine pour ce jeune prinse. C'est Philippe II qui sit imprimer à Anvers, 1569 à 1572, en 8 vol. in - fol. la belle Bible Polyplotte qui porte son nom; & c'est mi qui soumit les Isles depuis ap-

pellées Philippines.

XVIII. PHILIPPE III, roi d'Espagne, fils de Philippe II & d'Anne #'Autriche, né à Madrid en 1578, monta fur le trône après la mort de son pere, en 1598. La guerre coutre les Provinces-Unies continuoit toujours. Philippe III se rendit maître d'Ostende par la valeur de Spinola, général de son armée, en 1604, après un siège de 3 ans, où périrent plus de 80,000 hommes. Ce succès ne fut pas soutenu, & le monarque Espagnol sut obligé de conclure une trève de 12 ans. Par cette trève il leur laissa tout ce qui étoit en sa possession, & leur affûra la liberté du commerce dans les grandes Indes. La maison de Nassau sut rétablie dans la possession de tous ses biens. L'ex-Pullion des Maures fit encore plus de tort à la monarchie. Ces restes des anciens vainqueurs de l'Espagne étoient la plupart désarmés, occupés du commerce & de la culture des terres, & infiniment utiles à la monarchie, parce qu'ils étoient laborieux dans le pays de

rieur. L'Inquisition ne pouvant les convertir, donna le funeste conseil de les chasser: les preuves assez incertaines qu'ils méditoient un soulèvement général, & qu'ils avoient mendié à Paris & à Constantinople des secours puissans, précipitérent moins leur perte, que la foiblesse du roi. Un Arrêt sanglant parut le 10 Janvier 1610, qui ordonnoit à ces malheureux fortir de l'Espagne dans le terme de 30 jours, sous peine de mort. A cet ordre, plus d'un million de sujets quittérent l'Espagne, & avec eux disparurent les laboureurs, les négocians, l'industrie & les arts. Les proscrits proposérent en vain d'acheter, de deux millions de ducats d'or, la permission de respirer l'air de l'Espagne & de faire du bien à ce pays. Le conseil fut inflexible, & bientôt la monarchie ne fut plus qu'un vaste corps sans substance. Philippe tâcha de réparer le mal que cette émigration avoit fait à son royaume, par un Edit le plus salutaire qui soit jamais émané du trône. Il accorda les honneurs de la noblesse. avec exemption d'aller à la guerre, à tous les Espagnols qui s'adonneroient à la culture des terres. Cet Edit si sage ne produisit pas un grand effet fur une nation, qui ne se faisoit gloire alors que de l'oisiveré & du funeste métier des armes. Philippe mourut peu de tems après, en 1621, à 43 ans. Ce prince fut la victime de l'étiquette. Etant au conseil, il se plaignit de la vapeur d'un brasier qui l'incommodoit d'autant plus, qu'il relevoit d'une grande maladie. L'officier chargé du soin d'entretenir le feu, étant ablent , perfonne n'ofa la paresse. On les accusoit d'être remplir son emploi, & cette dé-Musulmans au fond de l'ame, quoi- licatesse mal-entendue coûta la vie qu'ils fussent Chrétiens à l'exté- au monarque. Philippe III, prince

foible, indolent', inappliqué, avoit d'ailleurs de la piété, de la doucour, de l'humanité, les mœurs les plus pures & la conscience fort timorée. La confiance aveugle qu'il eut pour des ministres avares & despotiques, son éloignement extrême pour les affaires, auxquelles il donnoit à peine une heure par jour, lui causérent à la mort les remords les plus violens. Le duc d'Ossone l'appelloit le grand Tambour de la Monarchie. A sa mort il ne fe trouva pas un sou dans

l'épargne. Voyez LERME.

XIX. PHILIPPE IV, roi d'Espagne, fils de Philippe III & de Marguerite d'Autriche, ne en 1605, succèda à son pere en 1621. Cette même année, la trève de 12 ans, faite avec la Hollande, étant expirée, la guerre se ralluma avec plus de vivacité que jamais : elle fut heureuse pour les Espagnols, tant qu'ils eurent à leur tête le général Spinola; mais en 1628, leur flotte fut défaite près de Lima par les Hollandois, qui depuis trois ans avoient formé la compagnie des Indes Occidentales. En 1635, il s'éleva entre Philippe & la France une guerre longue & cruelle, à laquelle les Espagnols donnérent occasion, par la prise de Trèves, & par l'enlèvement de l'Electeur, qui s'étoit mis fous la protection de la France. L'Espagne eut d'abord des succès; mais la fortune l'abandonna ensuite. Elle perdit PArtois. Ses troupes furent battues près d'Avesnes & de Casal. La Catalogne, jalouse de ses priviléges, se révolta & se donna à la France; le Portugal secoua le joug; une conspiration, aussi-bien exécutée que bien conduite, mit sur le trône, le 1er Décembre 1640, la maison de Bragance. Tout ce les Portugais. Philippe les traits qui restoit du Brésil, ce qui n'a- toujours d'esclaves révoltés, qu'il

voit point été pris par les Holland dois aux Espagnols, retourna au Portugais. Les Isles Açores, Mel zambiques, Goa, Macao, s'arra chérent en même tems à la de mination de l'Espagne. Philippe III ne sçut cette révolution que lors qu'il n'étoit plus tems d'y remé dier. Les courtifans consternés n'é soient lui apprendre une nouvella fi accablante. Enfin Olivarès, sod ministre & son favori, s'avançant d'un air serein & riant : Seigneur, dît-il au Roi, la tête a tourné au Duc de Bragance, il vient de se faire proclamer Roi; sa folie voys vaus uneconfiscation de 14 millions... Philipps étonné ne répondit que ces mous; Il faut y mettre ordre; & courut se consoler dans le sein des plaisirs. Olivarès, auteur en partie de cent perte par sa négligence, sut enfit difgracié. Ce ministre avoit fait prendre le nom de Grand à son maître, qui ne fit rien pour le mériter. Le lendemain de sa disgrace on afficha au palais ces mois: C'est à présent que eu es Philippe le Grand; le Comte Duc te rendoit petit. Cependant l'exemple des Portugais étoit funeste à l'Espagne. Les esprits s'ébranloient à Milan, à Naples, en Sicile. On lut par-tout avec avidiré ces mots hardis : Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci, ita & vos faciatis. L'Espagne n'étoit pas plus heureuse contre les François. Une paix conclue en 1659 dans l'Isle des Faisans, vint terminer cette guerre. Les deux principaux articles du Traité surent, le mariage de l'infante Marie-Thérèse avec Louis XIV, & la cession du Roussillon, de la meilleure partie de l'Artois, & des droits de l'Espagne sur l'Assace. Il ne restoit plus d'ennemis à l'Espagne, que allou

sit bientôt mettre à la chaîne; s deux batailles perdues firent souir à ses yeux cette superbe berance. Il mourut en 1665, à 60 LCe prince ne manquoit ni de gée, ni de talent, ni de santé; mais mollesse honteuse dans laquelle languit, rendie ces qualités inuti-Ainfi, quoiqu'humain, affable, oléré, clément, adroit, génémx, bienfaisant; quoiqu'il aimât s sujets avec tendresse, il n'en fat jamais ni craint, ni respecté. On l'accabla de plaisanteries. Quand A cut per iu le Roussillon, le Pormgal, la Caralogne, on lui donna pour devise un fossé avec ces mous: Plus on lui ôte, plus il est gad.

XX. PHILIPPE V, duc d'An-10u, fecond fils de Louis dauphin de France, & de Marie · Anne de Beviere, né à Versailles en 1683, sut appellé à la couronné d'Espagne en 1700, par le testament de Charlu II, roi d'Espagne. Ce prince étant mort le 1er Novembre de la même année, Philippe V fut déclaté roi d'Espagne à Fontainebleau, le 16 du même mois, & le 24 à Madrid. Il fit son entrée en cette ville le 14 Avril 1701, & fut resu avec acclamation par les uns & avec murmure par les autres. Philippe fut d'abord reconnu par l'Angleterre, le Portugal, la Hollande, la Savoie; mais bientôt une partie de l'Europe arma contre lui. L'empereur Léopold, voulant la monarchie Espagnole pour l'archiduc Charles son fils, se ligua avec l'Angleterre & la Hollande, (auxquelles se joignirent ensuite la Savoie, le Portugal, & le roi de Prusse,) contre la France & l'Es-Pagne, par le Traité connu sous le Tone V.

tevers. Philippe passa en Italie, pour conserver Naples, & après s'ètre assuré ce royaume par quelques combats, il retourna en E(pagne. Le roi de Portugal s'étant déclaré contre lui, il perdit peu de tems après les principales villes de l'Arragon, Gibraltar, & les Istes de Majorque & de Minorque : la Sardaigne & le royaume de Naples lui furent enlevés par la trahison & par la perfidie. Philippe fut Obligé de sortir de Madrid. Dans cette extrémité, on lui conseilla de se joindre aux ennemis de la France, qui à ce prix lui laisseroient l'Espagne & l'Amérique ; mais il répondit avec indignation : Non, je ne tirerai jamais l'ipée contre une Nation, à qui après Dieu je dois le Trône. Instruit que Louis XIV, prêt à être accablé par ses ennemis, alloit l'abandonner, il prit la résolution de passer en Amérique avec ses principaux seigneurs, pour y régner, plutôt que de se désister honteusement de ses droits au royaume d'Espagne. Cette généreule réfolution de Philippe V, fit changer le systême de la cour de France. Le duc de Vendôine, envoyé à son secours, rétablit entiérement ses affaires. La bataille de Villaviciosa donnée en 1710, les succès dont elle sut accompagnée, affermirent Philippe sur le trone d'Espagne. Les victoires de ce général, jointes à celles de Villars en Flandres, rendirent enfin la paix à l'Europe. Le Traité fut conclu à Utrecht en 1713. Philippe, après cette paix, eut la consolation de voir la couronne assurée pour jamais à sa postérité masculine. Le conseil d'Espagne promulgua une Loi folemnelle, qui nom de la Grande Alliance. Les com- règle que « les Princes descendan; mencemens de cette guerre si cruel. » de Philippe, en quelque dégré le, surent mêlés de succè & de » qu'ils soient, parviendront à la

» Couronne avant les Princesses, » fussent - elles filles du roi ré-» gnant. » Philippe réduisit les Isles de Majorque & d'Iviça, & Barcelone, qui persissoient dans leur révolte. Cette ville se signala par une résistance d'autant plus vigoureuse, qu'elle étoit soutenue par le fanatisme. Le maréchal de Berwick y entra en conquérant. Son premier soin fut de faire arrêter 60 des principaux chefs de la rebellion, parmi lesquels on comptoit plusieurs moines mendians. La ville & la province furent privées à jamais de leurs priviléges, traitées en pays de conquête, & sujettes aux loix de la Castille. Le roi s'occupa alors à rétablir l'ordre dans les Finances, & y réussit en partie. Il y avoit dans ce tems-là en Espagne un homme, dont le génie auroit beaucoup servi à la nation, fi une ambition dangereuse n'avoit rendu ses talens funestes: c'étoit Alberoni. Parvenu à la dignité de premier ministre, il s'empara de la Sardaigne en 1717, & se rendit maître de Palerme en Sicile. Une flotte de 50 vaisseaux de guerre, de dix galéres, & une armée de 25000 hommes de vieilles & excellentes troupes de débarquement. avoient fait cette nouvelle conquête. A la nouvelle de l'invasion de la Sicile, l'empereur se hâta de conclure une trève de 20 ans avec les Turcs, & de faire passer 50,000 hommes en Italie. En même tems il accéda au traité de la triple alliance, conclu entre la France, l'Angleterre & la Hollande, & figné le 4 Janvier 1717 à la Haie. Une flotte puissante partit des ports de l'Angleterre, fous les ordres de Pamiral Bing, & fondit fur la flotte Espagnole; elle sur vaincue. Les Espagnols perdirent 6000 hommes 23 vaisseaux. On peut voir dans

l'article Alberoni la fuite des affaires de l'Espagne. Philippe n'obtint la paix, qu'à condition qu'il renverroit ce ministre intrigant. Ce sul à ce prix que la guerre fut terminée;&Philippe accéda au traité de la quadruple alliance en 1720. Le roid délivre des agitations que cause la guerre, n'en fut pas plus heureux Les maladies & la mélancolie lerongeoient. Pour se soulager du fardeau de la couronne, il l'abdiqua en 1724, & se retira à St-Ildefonse avec son épouse. Louis son fils monta sur le trône, & mourut quelques mois après. Philippe tut, obligé de reprendre le sceptre, & travailla au bonheur de son peuple. Il ordonna que les loix du royaume fussent observées avec exactitude. Il invita, en cas de déni de justice, le moindre de les sujets à s'adresser à lui-même, ou à ses principaux ministres. Il enjoignit aux tribunaux d'expédier promptement les procès civils & criminels, qui quelquefois n'étoient pas terminés d'un siècle. Il ordonna en même tems d'envoyer chaque mois à la cour un tarif des procès jugés, afin qu'elle sçût de quelle manière la justice étoit administrée. Après avoir travaillé à la tranquillité de son peuple, il travailla à l'enrichir. Les étrangers furent invités à venir établir en Espagne des manufactures de fil, de toile & de papier fin. On rechercha aussi à encourager celles qui y étoient déja établies, en ordonnant aux Espagnols de ne saire usage que des soies & des laines fabriquées dans le royaume. Il couronna ces bienfaits en fondant un monastère pour 30 Dames nobles qui y sont reçues sans dot; en établissant un collège, un Séminaire royal pour l'éducation de la jeune Noblesse, L'Académie royale de May

avoit déja été instituée, sur le ne pied & avec les mêmes vues PAcadémie Françoise, c'est-à-, pour perfectionner la langue la patrie. En réglant ses états fededams, il les augmenta au ders. Farnèse, duc de Parme & de sance, étant mort sans enfans 1731, l'infant Don Carlos fut s en possession de ces deux états. 🔁 querelle qui s'éleva en 1733, à **luccation** de la nomination de Sta-Mes au trône de Pologne, ralluma guerre en Europe. Philippe V y **prit part , & s'u**nit à la France conte l'empereur. L'infant Don Carlos Eyant fous ses ordres Montemar & 30,000 hommes, conquit la Sicile ale royaume de Naples, & se montta digne de la couronne par son Mivité & son courage. Toutes ces prospérités surent troublées par Pincendie du palais de Madrid, artivé le 25 Décembre 1734. Un nombre prodigieux des tableaux desplus grands maîtres, la meilleure partie des archives de la couronne, furent la proie des flammes. La paix fut conclue en 1736. L'empereur céda à Don Carlos les royaumes de Naples & de Sicile, & quelques places sur les côtes de Toscane. Une nouvelle guerre vint ttoubler la tranquillité des peuples en 1739. Philippe V n'eut pas la consolation de la voir finir. Il mourut le 9 Juillet 1746, à 63 ans, après en avoir régné 45. Il laissa de Louise-Marie-Gabrielle de Savoie, sa 1 re femme, Ferdinand VI, qui lui succéda... & d'Elizabeth Farnèse, sa seconde femme, Don Carlos, roi des deux Siciles, qui l'est devenu d'Espagne; Philippe, duc de Parme & de Plaisance; l'infant Don Louis, &c. La piété, la candeur, la bonté, la modération, l'équité, la tendresse pour ses sujets, formoient le caractère de Philippe V. Il étoit d'ail-

leurs ifrésolu, & trop souvent dirigé par la volonté des autres. Sa cour fut un mélange de jalousies & d'intrigues toujours renaissantes. entre les seigneurs François & les seigneurs Espagnols. Plus de fermeté dans Philippe V auroit mis fin à ces tracasseries, & lui auroit épargné des démarches dont il se repentit quelquefois. A ces défaut**s** près, c'étoit un bon prince. Lz sagesse des loix & des réglemens qu'il donna à l'Espagne, ses nombreux établissemens en faveur du commerce, des sciences & des arts, le rétablissement de la marine & do la discipline militaire, rendroue son nom cher & respectable aux Espagnols.

PHILIPPE, landgrave de Hesse,

Voyez LUTHER.

XXI. PHILIPPE DE FRANCE, duc d'Orléans, fils de Louis XIII & d'Anne d'Autriche & frere uniquo de Louis XIV, né en 1640, porta le titre de duc d'Anjou jusqu'en 1661 qu'il prit celui de duc d'Orléans. Son éducation répondit à sa naissance; mais il n'en profita pas autant qu'il auroit pu, s'il avoit eu moins de goût pour les plaisirs. Il épousa Henriette, sœur de Charles IL roi d'Angleterre; princesse accomplie, & en qui les charmes de l'esprit étoient encore au-dessus de la beauté. Ce mariage ne fut pas heureux: (Voyez HENRIETTE.) Lorfque cette princesse mourut en 1670, on la crut empoisonnée, & le public malin fur affez injuste pour actribuer cette mort à Philippe. Ce prince s'étoit déja fait connoître par son courage. Il avoit suivi le roi à ses conquêtes de Flandres, en 1667; il l'accompagna encore à celles de Hollande en 1672. Il emporta Zutphen cette année, & Bouchain en 1676. L'année d'après il alla mettre le siège devant So-

Omer, pendant que le roi étoit occupé à celui de Cambrai. Les maréchaux de Luxembourg & d'Humières commandoient l'armée sous Monsieur; le prince d'Orange étoit à la tête des ennemis: une faute de ce général & un mouvement habile de Luxembourg décidérent du gain de la bataille, proche la petite ville de Caffel qui lui donna son nom. Monfieur chargea avec une valeur ' & une présence d'esprit qu'on n'atcendoir pas d'un homme efféminé. Ce prince, qui s'habilloit fouvent en femme, & qui en avoit les inclinations, agit en capitaine & en soldat. C'est dans le même endroit que le roi Philippe de Valois avoit défait les Flamands en 1328. Les malins prétendirent que Louis XIV avoit été jaloux de sa gloire; mais ces conjectures calomnieuses, prises dans des cœurs bas & lâches, ne doivent pas être formées, sans de fortes preuves, sur des ames aussi grandes que celle de ce monarque. Après cette victoire, Monfieur entra dans les lignes à St-Omer, & soumit cette place 8 jours après. De retour à Paris, il vécut dans la mollesse jusqu'à sa mort, arrivée à St-Cloud en 1701, à 61 ans. Ce prince cultivoit les lettres. L'abbé le Vayer, fils de la Mothe le Vayer, précepteur de ce prince, fit imprimer en 1670, in-12, la Traduction que Philippe avoit faite de Florus. Après la mort d'Henriette, il avoit épousé Charlote-Elizabeth de Baviére, dont il eut le prince qui fait l'objet de l'article suivant.

XXII. PHILIPPE, petit-fils de France, & fils du précédent, & d'Elizabeth de Bavière sa 2° femme, né en 1674, sut nommé duc de Chartres jusqu'à la mort de son pere en 1701, qu'il prit le titre de duc d'Orléans. Dès sa tendre jeunesse il marqua un génie supérieur

& universel; il étoit curieux; tout & saisissoit tout. La littératur les arts & la guerre l'occupére tour-à-tour. Il fit sa premiére can pagne en 1691. Après s'être fign au siège de Mons sous Louis A fon oncle, il accompagna tout l' le maréchal de Luxembourg, génd de l'armée de Flandres. Char l'année d'après de commander, corps de réferve au combat ; Stéinkerque, il y fut blessé à l' paule. En 1693, il se signala a bataille de Nerwinde, où il pend être pris, ayant demeuré 🗲 fois 🦏 milieu des ennemis. La guerre étag éteinse, le duc de Chartres s'occupy pendant la paix à cultiver touts les sciences & tous les arts ; géom trie, chymie, peinture, sculptus re, musique, poësie, tout étoit de ressort de son vaste génie. Il étots au milieu des artistes & des philosophes, lorsque Louis XIV l'envoya en 1706 commander l'armée en Piemont ; elle étoit alors devant. Turin, dont elle formoit le siège. Le prince Eugène le suivit de près. Il y avoit deux partis à prendre: celui d'attendre le général ennemi dans les lignes de circonvallation. ou celui de marcher à lui. Le duc d'Orléans fut du dernier sentiment; mais le maréchal de Marsin montra un ordre du roi, par lequel on devoit déférer à son avis en cas d'action, & cet avis, contraire à celu du duc d'Orléans, fut malheureusement suivi. Les lignes étant trop étendues pour être bien gardées, il y eut un quartier forcé. Le duc d'Orléans y accourut, fut blessé de deux coups de seu & obligé de se retirer. Cette retraite, jointe a la mort du maréchal de Marfin, occasionna une déroute générale. Les lignes & les tranchées furent abandonnées; l'armée dispersée; tous les bagages, les provisions, la caisse

aire tombérent dans les mains väinqueurs. Le vaincu fut oblierepasser les Alpes avec des pes en désordre & en très-petit re. Le duc d'Orleans, malheut èn Italie, crut qu'il le seroit 🏂 en Espagne. Il y arriva en , le lendemain de la bataille manza. Il profita, en grand cane, d'une victoire à laquelle troit bien voulu avoir part. Il mit, presque en les parcourant, voyaumes de Valence & d'Arra-Il n'y eut dans cette belle née que les villes de Xativa & siraz, qui osérent se désendre. délespoir tint lieu de courage citoyens; mais ils furent bien dis de leur résistance. La plut furent massacrés, & Xativa, le d'assaut, fut brûlée & détruite pr'aux fondemens. Il pénétra luite dans la Catalogne, où il equit la forteresse de Lérida, cueil des plus grands capitaines. pendant la fortune, favorable à klippe V en Catalogne, l'abaninnoit dans les autres contrées. e bruit couroit que ce monarque loit abdiquer la couronne, & l'on retend que le duc d'Orléans songea Pobtenir pour lui. Il est certain Aue letron e d'Espagne lui apparunoit, au défaut des enfans du Dauphin. Déja il avoit pris des melures pour disputer à l'Archiduc le sceptre, au moment qu'il écha-Peroit à Philippe; lorsque la princesse des Ursins les pénétra, & les Présenta à Philippe V & à Louis XIV sous la forme de la plus odieuse conspiration. Deux agens du prince, appelles Moere & Renaut, turent urêtés; trais seigneurs Espagnols effuyérent le même sort. Louis XIV ne pardonna à son neveu qu'avec bitieux de parvenir à un trône dont

Philippe V, opina dans le conseil qu'on sit le procès a celui qu'on regardoit comme coupable; mais Louis XIV crut qu'il valoit mieux ensevelir ce projet informe dans un profond oubli. On croit cependant que le souvenir de ce projet contribua beaucoup aux arrangemens que prit Louis XIV, à sa mort, pour le priver de la régence. Ces arrangemens furent inutiles; le parlement la lui déféra, après avoir cassé le Testament du monarque, qui la lui enlevoit en semblant la lui conserver. La face des affaires changea alors totalement. Le duc d'Orléans, quoiqu'irreprochable sur les soins de la conservation de son pupille, s'unit étroitement avec l'Angleterre, & rompit ouvertement avec l'Espagne. Le cardinal Alberoni, premier ministre de Philippe V, excita des séditions en France, pour donner à son maître la régence d'un pays où il ne pouvoit régner. La conspiration étoit prête d'éclater, lorsqu'elle sut découverte par une courtisane, & elle devint inutile dès qu'elle fut conque. Le duc d'Orléans pardonna à tous les conjurés, avec une clémence digne d'un petit-fils de Henri IV. Il fut indulgent; mais ses ministres le furent moins. Plusieurs personnes furent mises à la Bastille, Le comte de Laval fut de ce nombre; il prenoit deux lavemens par jour, pour voir plus fouvent son apothicaire qui lui servoit de confident. Le cardinal du Bois voulut le priver de cette consolation; le duc d'Orléans s'y opposa, en disant à ce ministre impitoyable: Puisqu'il ne lui reste que ce plaifir, il faut le lui laisser. Les beaux-esprits satyriques, ou soupune peine extrême, le desir ambi- connés de l'être, surent ensermés; mais le duc d'Orléans adoupit leur il étoit digne. Monseigneur, pere de prison autant qu'il put; [ Voyez Z til.

PHI. III. GRANGE (la). Un des premiers soins du régent fut de gagner les Jansénistes & de pacifier les querelles de l'Eglise'; il y réussit en partie. Il falloit engager le cardinal de Noailles à rétracter son appel; on lui fit promettre qu'il accepteroit. Le duc d'Orléans alla lui-même au grand-conseil, avec les Princes & les Pairs, faire enregistrer un Edit, qui ordonnoit l'acceptation de la Bulle, la suppression des Appels, l'unanimité & la paix. Ces querelles, si importantes pour tant d'esprits, ne furent pour le duc d'Orléans & son ministre du Bois qu'un sujet ridicule. Ce mépris, joint à la fureur du jeu des actions, qui venoit de faisir les François, éteignit presque cette guerre de controverse. Toute l'attention du public étoit portée de ce côté-là. Law avoit rédigé depuis long-tems le plan d'une Compagnie, qui paieroit en billets les dettes de l'Etat & qui se rembourferoit par les profits: ( Voyez son Arricle.) Après la ruine du systême de Law, il fallut réformer l'Etat; on fit un récensement de toutes les fortunes des citoyens vers la fin de 1721. Cinq cens onze mille hommes, la plupart peres de famille, portérent leur fortune à ce tribunal. Tous les rentiers de l'Etat furent remboursés en papiers, & de deux milliards de dettes à éteindre, il ne resta que 1631 millions numéraires, dont l'Etat fut chargé. Le duc d'Orléans perdit vers ce temslà le cardinal du Bois, son favori & son ministre. Obligé de se charger du fardeau du gouvernement, dont il se soulageoit sur ce cardinal, il fuccomba à l'excès du travail & du plaisir, & mourut en 1723, âgé de 50 ans, d'une atta- du choix des premiers Passeurs.

& de la duchesse de Bourgogne. on avoit forme les foupçons les plus étranges & les plus téméraires. Des bruits non moins extraordinaires & non moins faux, s'élevérent à la mort de ce prince. Ces bruits, enfans de la calomnie, sont encore répétés par quelques vieillards en délire, & par quelques jeunes-gens qui les adoptent, pour avoir le plaisir de raconter des forfaits monstrueux. Ils font aussi absurdes que calomnieux. La mort du duc d'Orléans fut très-naturelle. Il y avoit quelques jours qu'on s'appercevoit qu'il étoit mal : on lui dît qu'il étoit menacé d'apoplexie ou d'hydropisie; qu'il falloit qu'il fit des remèdes. Il n'en voulut faire aucuns, & ne cessa de travailler malgré ces avertissemens; ce travail hâta sa mort. Ce prince auroit pu être l'idole de la France par la bonté de son caractère; mais les dangereuses nouveautés qu'il introduisit, altérérent l'amour que les peuples avoient pour lui. Homme unique, mais livré à ses sens, il donnoit tout le jour aux affaires, & une partie de la nuit aux plaisirs, dans le sein desquels son ame sembloit reprendre une nouvelle vigueur pour les travaux & les débauches du lendemain. Il étoit peu laborieux, mais actif, brave, quoique livré à la mollesse & aux plaisirs, aimant tout & ne se passionnant pour rien, permettant à ses favoris d'abuser de sa bonté, & abusant lui-même de sa pénétration. Sans avoir un grand zèle pour la Religion, il comprenoit pourtant qu'elle étoit le meilleur ressort du Gouvernement, & que la corruption ou la réformation des mœurs du peuple dépendoient que d'apoplexie. A la mort du duc Un Ecclésiastique de grande qua-

i hi disant : Je ferai déshonos vous ne me faites Evêque.-sine mieux, lui répondit-il, que us le soyez que moi. Ses débaules l'écartérent long e tems du ommandement fous Louis XIV. aimoit les femmes. Il faut vouer pourtant que ses maîtresne le gouvernérent pas, & ne les caresses de l'amour ne si arrachérent jamais les secrets l'Etat. A ces vices près, le ec d'Orléans avoit tous les avanlages de l'esprie & du corps ; sa hysionomie, douce & vive, réuiilloit l'enjouement & la bonté à la majesté & à la noblesse. Néavec ma caractère sensible, compatisfant, droit, vrai, généreux, il est à croire qu'il auroit été le pere de l'Etat, s'il n'avoit pas trouvé des dettes à éteindre & des plaies à fermer. On a imprimé sa Vie en 2 vol. in-12; mais ce livre est fort imparsait: & les Mémoires de la Régence, (Voy. II. LENGLET, art. xv de ses product.)

XXIII. PHILIPPE le Hardi, 4° fils du roi Jean, naquit à Pontoise en 1342. A peine avoit-il 16 ans, qu'il fut honoré du surnom de Hardi, en récompense des actions de bravoure qu'il fit à la bataille de Poitiers. Son pere, enchanté d'avoir un tel fils, le créa duc de Bourgogne en 1363, avec la clause que, faute d'enfans mâles, le duché seroit reversible à la couronne. Devenu chef de la seconde race des ducs de cette province, il éleva la Bourgogne au plus haut dégré de puissance qu'elle eût eu depuis ses anciens rois. Marguerite, fille de Louis de Mále comte de Flandres, lui ayant été accordée en mariage en 1369, sontribua pas peu à les réduire. d'Artois, de Hainaut, de Hollan-

Les rebelles furent battus à la bataille de Rosebec, donnée en 1382. Deux ans après le comte mourut, & Philippe, son héritier, vint à bout de rétablir entiérement la paix dans le pays. Les comtés de Flandres, de Nevers, d'Artois, de Rhetel formoient cet héritage. Charles VI, son neveu, régnoit alors en France, mais avec beaucoup de trouble & de confusion: les rênes de l'Etat flottoient entre ses mains, & la nation chargea son oncle Philippe de les tenir. Cet emploi, & son union avec la reine Isabeau de Baviére, excitérent l'envie du duc d'Orléans, son neveu. Ce fut la source de cette haine si fatale au royaume. qui s'éleva entre les maisons de Bourgogne & d'Orléans. Marguerite de Flandres contribua beaucoup à ces divisions, par l'ascendant qu'elle avoit sur l'esprit de son mari. Philippe mourut à Hall en Hainault, en 1404, à 63 ans. La postérité l'a mis au rang des princes dont la sagesse & la prudence égaldient la bravoure. Sa valeur n'excluoit pas la bonté; & il poussoit même quelquefois cette qualité trop loin. On ne peut cependant l'excufer fur fon excessive prodigalité, qui, malgré ses immenses revenus, le rendit insolvable à sa mort ; il fallut recourir à un emprunt pour les frais de sa sépulture: ses meubles furent saisis par une foule de créanciers, & vendus publiquement; & la duchesse sa femme sut obligée de renoncer à la communauté des biens, en remettant sa ceinture. ses cless & sa bourse sur le cercueil de son époux.

XXIV. PHILIPPE le Bon, duc il arma pour son beau-pere con- de Bourgogne, de Brabant & de tre les Gantois révoltés, & ne Luxembourg, comte de Flandres. de, de Zélande, &c. fils de Jean Sans-Peur, tué à Montereau-Faut-Yonne en 1419, naquit à Dijon en 1396. Il fuccéda à fon pere en 1419. Animé du desir de venger sa mort, il entra dans le parti des Anglois, & porta la désolation en France, sur la fin du règne de Charles VI, & au commencement de celui de Charles VII. Il gagna sur le Dauphin la bataille de Mons en Vimeu, en 1421; & fit la guerre avec succès contre Jacqueline de Baviére, comtesse de Hainault, de Hollande & de Zélande, qu'il obligea, l'an 1428, de le déclarer son h éritier. Philippe le Bon quitta le parti des Anglois en 1435, & se réconcilia avec le roi Charles VII par le traité d'Arras, dont il régla lui-même les conditions. Après avoir tenté inutilement de raccommoder Louis dauphin de France avec son pere, il reçut ce jeune prince dans ses états. Louis étant monté sur le trône, Philippe se déclara contre lui pour Charles duc de Berri, son frere. Déterminé à lui faire la guerre, il céda au comte de Charolois, fon fils, l'administration de ses états, & lui donna le commandement de son armée, en lui recommandant de préférer toujours une mort glorieuse à une fuite humiliante. Les habitans de la ville de Dinant, dans le pays de Liége, lui avoient fait plusieurs outrages. Philippe envoya contre eux, en 1466, le comte de Charolois, qui réduisit leur ville en cendres, après avoir fait passer les habitans au fil de l'épée. Le vieux duc de Bourgogne, malgré les infirmités de son âge, eut le courage de le faire porter en chaife au siège, pour repaitre ses yeux de cer affreux spectacle. Cette barbarie ne s'accorde guéres avec le

titre de Bon, que sa générosilui avoit mérité, & elle sait per d'honneur à sa mémoire. Il mour rut à Bruges, en 1467, à 71 ami après avoir institué l'ordre de l'Toison d'Or. On trouva à mort, dans ses cossres, 400 milli écus d'or, & 72 mille marcs d'augent, sans parler de 2 millions d'autres essets.

XXV. PHILIPPE DE DREUX. fils de Robert de France, comtes de Dreux, embrassa l'état ecclé-s siastique, quoique né avec des inclinations guerrières. Elevé 24 siège de Beauvais, il se croisa pour la Terre-sainte, & se signala devant Acre en 1191. Philippe+ Auguste ayant déclaré peu de tems après la guerre aux Anglois, l'évêque de Beauvais reprir de nouveau les armes. Les ennemis s'étant montrés devant la ville épifcopale, il arma fon peuple, parut à leur tête avec un casque pour mitre & une cuiraffe pour chape. Les Anglois l'ayant poursuivi, le prirent prisonnier & le traitérent avec dureté. Philippe s'en plaignit au pape Innocent III, qui demandant sa grace à Richard roi d'Angleterre, interceda pour lui comme pour son fils. Le monarque envoya au pontife la cotte-d'armes de l'évêque toute ensanglantée, & lui fit dire par celui qui la lui présenta, ces paroles des freres de Joseph à Jacob: Voyez, saint Pere, si vous reconnoissez la Tunique de votre fils. Le pape repliqua, que le traitement qu'on faisoit à cet évêque étoit juste, « puisqu'il avoit quitté la » Milice de J. C. pour suivre celle » des hommes. » Philippe de Dreus obtint sa liberté en 1202, & se trouva depuis à la fameuse baraille de Bouvines, en 1214, où il abatțit le comțe de Salisbury d'un comp

maffine; car il se servoit de ette arme , & ne vouloit point 🕊 scrupule, étant ecclésiastique, mer d'épée, de sabre, ni de lante. Il combattit aussi en Langueloc contre les Albigeois, & mouant à Beauvais, en 1217, avec la reputation d'un homme qui cachoit son humeur sanguinaire sous le masque du zèle & de la Reli-

gion,

XXVI. PHILIPPE, infant d'Efpagne, né en 1720 du roi Philippe V & d'Elizabeth de Farnèse, se fignala dans la guerre de 1742, contre les troupes d'Autriche & de Sardaigne. Cette guerre avoit pour objet de procurer à ce prince un établissement en Italie. Après avoir duré plusieurs années avec un mélange de succès & de revers, elle fut enfin terminée l'an 1748 par la paix d'Aix-la-Chapelle. Don Philippe obtint en toute souveraineté les duchés de Parme, de Plaisance & de Guastalle, qui lui furent cédés par la reine de Hongrie, à charge de reversion au défaut de postérité masculine; & il prit possession de la capitale de ses nouveaux états, le 7 Mars de la même année. Depuis le moment qu'il fut sur le trône, ce souverain ne s'occupa plus que du bonheur des sujets qu'il venoit d'acquérir : il répandit partout des marques de sa bienfaisance: il sit sleurir l'agriculture, le commerce & les arts. Il étoit les délices de ses peuples, lorsqu'il leur fut enlevé en 1765 par une petite vérole, qui avoit emporté six ans auparavant Louise-Elizabeth de France son épouse. La Piété de ce prince, sa tendresse Paternelle pour ses sujets, son amour pour la justice, ses sages réglemens pour le bien de ses états, le sirent regretter amérement. Le

duc Ferdinand, son fils, a hérité du trône & des vertus de son augus-

te perc.

XXVII. PHILIPPE le Solitaire. auteur Grec vers 1105, dont nous avons Dioptra ou la Règle du Chrétien, ouvrage inséré dans la Bibliothèque des PP. Jacques Pontanus en a donné une édition en grec & en latin, dans le recueil intitule: Versio & Nota in varios Auctores Gracos, Ingolstad 1604, in-f.

XXVIII. PHILIPPE de Bonne-Espérance, religieux Prémontré, est appellé aussi Philippe de Havinge, nom du village où il étoit né; & l'Aumônier, à cause de ses abondantes aumônes. Devenu prieur de l'abbaye de Bonne-Espérance en Hainaut, près de Bince, sous l'abbé Odon, il écrivit trop vivement à St Bernard, pour revendiquer le Frere Robert, son religieux, que ce Saint reçut à Clairvaux. St Bernard, qui auroit dû mépriser sa lettre, s'en plaignit, & Philippe fut déposé & envoyé dans une autre abbaye. Il se réconcilia dans la suite avec ce Saint, & devint en 1155 abbé de Bonne-Espérance, où il mourut en 1172. On a de lui, I. Des Questions Theologiques. II. Des Vies & des Eloges de pluseurs Saints, & d'autres Ouvrages recueillis à Douai, en 1623, in folio par le Pere Chamare, abbé de Bonne-Espérance. Philippe étoit aussi sçavant que pieux. La vertu & les fciences fleurirent dans son abbaye.

XXIX. PHILIPPE - LEVI, Juif converti, se signala par une bonne . Grammaire Hébraïque, imprimée en Anglois à Oxford en 1705.On ignore l'année de sa mort.

PHILIPPE de Leyde, Voy. LEYDE. PHILIPPE, (Le Marquis de St) Voyez BACCALAR-Y-SANNA.

PHILIPPIQUE ( ou plutôt FILE-FIQUE-) BARDANE, Arménien d'une famille illustre, se fit proclamer empereur d'Orient en 711, après avoir fait tuer en trahi-Ion l'empereur Justinien II; mais il fut déposé & eut les yeux crevés, la veille de la Pentecôte, en 713. C'étoit un prince d'une belle figure, d'un maintien imposant, beau parleur; mais indolent, indigne du trône, & uniquement occupé de ses plaisirs. Il laissa l'Empire en proie aux Barbares, & n'eut d'activité que pour persecuter la Foi. Il mourut en exil peu de tems après sa déposition. Quoique tous les historiens modernes l'appellent Philippique, il porte le nom de Filépique sur ses médailles.

I. PHILIPS, (Catherine) dame Angloise', célèbre par ses Poësies, donna, dans le xvII, siècle, une Traduction en Anglois de la Tragédie de Pompée, du grand Corneille, qui fut reçue avec applaudisse-

ment.

II. PHILIPS, (Jean Anglois, né à Bampton, dans le comté d'Oxford, en 1676, a donné trois célèbres Poëmes: 1. Pomone, ou le Cidre. II. La Bataille d'Hochstet. III. Le Précieux Chelin. Ils ont été traduits en françois par M. l'abbé Yart, de l'académie de Rouen. Les vers de Philips sont travaillés avec soin. On voit qu'il avoir formé son goût pour la lecture des ouvrages de Milton, de Chaucer, de Spenser, & des auteurs du fiécle d'Auguste. Il consulta aussi la nature, étude non moins néceffaire à un poëte qu'à un peintre: Ue pictura poesis erit... Philips avoit d'abord enseigné le Latin & le Grec à Winchester; de-là il passa à Londres, où il mourut en le sit jurer de ne jamais découvrir 1708, à 32 ans. Aussi bon citoyen le lieu de sa sépulture. Il lui don-

qu'excellent poëte, il étoit aime & estimé des grands. Simon Harcourt, lord-chancelier d'Angleterre, lui a élevé, à Westminster, un Mausolée auprès de Chaucer.

PHILIPS, Voyez II. THOU.

PHILISTE, de Syracuse, historien renommé, favori de Dênys le Tyran, fut d'un grand secours à ce prince pour établir sa domination. Denys le'fit gouverneur de la citadelle de Syracuse; mais Philiste ayant épousé la fille de Lepeine, frere de ce prince, il le bannit. Le courtisan disgracié choisit la ville d'Adria pour sa retraite, & composa, pendant sa disgrace, une Histoire de Sicile, & celle de Denys le Tyran, dont Cicéron & les anciens font l'éloge. Loin de témoigner du ressentiment envers son persécuteur, il le loua même, comme s'il eût écrit dans le tems de sa plus grande saveur. La philosophie eut moins de part à cette action, que le desir d'être rappellé. Il le fut en effet, sous Denys le Jeune, dont il gagna tellement les bonnes-graces, qu'il fit chasser Dion, frere de la seconde femme de Denys l'Ancien. Dion se trouva peu de tems après en état de faire la guerre à Denys, l'assiégea dans la citadelle de Syracuse, battit sa flotte commandée par Philiste, qui sut fait prisonnier, & qui périt par le dernier supplice, l'an 367 avant J. C. Cicéron appelle cet historien le Petit Thucydide. Voyez. un Mémoire de l'abbé Sevin sur cet historien, dans ceux de l'Académie des Inscriptions, Tom. XIII.

PHILOCTÈTE, fils de Paan, & compagnon d'Hercule, qui près de mourir, lui ordonna d'enfermer ses flèches dans sa tombe. &

363

na en même tems; ses armes, teintes du sang de l'Hydre. Les Grecs ayant appris de l'Oracle, qu'on ne prendroit jamais Troie sans les flèches d'Hercule; Philodète les leur nt connoître, en frapant du pied à l'endroit du tombeau où elles étoient enfermées. Ce parjure fut puni à l'instant; il laissa tomber une de ces flèches sur celui de ses pieds dont il avoit frappé la terre. L'infection de sa plaie devint bientôt si grande, que les Grecs ne pouvant la supporter, l'abandonnérent dans l'isle de Lemnos, où il souffrit d'horribles & longues douleurs. Mais après la mort d'Achille, ils furent obligés de recourir à Philottète, qui indigné de l'injure qu'on lui avoit faite, eut bien de la peine à se rendre à seurs prières. Ulysse le contraignit de se rendre devant Troie, & il y tua Pâris d'un coup de flèche.

PHILOLAUS de Crotone, philosophe Pythagoricien, vers l'an 392 avant J. C., s'appliqua à l'astronomie & à la physique. Il enseignoit que tout se fait par harmonie & par nécessité, & que la terre tourne circulairement. Dieu est le chef, disoit-il, c'est lui qui commande à tout ce qui existe... Il est différent d'un autre Philosophe de ce nom, qui donna des Loix aux

Thébains.

I. PHILOMELE, fille de Pandion, roi d'Athènes. Térée, roi de Thrace, attira cette princesse dans ses piéges, puis lui coupa la langue & l'enferma. Philomèle peignit fur une toile tout ce que Térée lui avoit fait, & l'envoya à Progné sa sœur, femme de Térée. Progné vint à la tête d'une troupe de femmes, le jour de la fête sa prison; puis elle sit à Térée un sestin de son propre fils Itys. Après vre de la Vie Contemplative, Quelz

qu'il eut bien mangé, elle lui en apporta encore la tête. Ce prince / irrité s'étant mis en devoir de poursuivre sa semme & de la tuer, sut métamorphosé en épervier, Progné en hirondelle, Philomèle en

rossignol.

II. PHILOMÈLE, général des Phocéens au commencement de la Guerre Sacrée, s'empara du temple de Delphes, l'an 357 avant J. C. Son dessein étoit de faire servir les trésors de ce temple contre les Thébains, ennemis de sa patrie. Ce sacrilége engagea ses concitoyens dans une guerre d'autant plus cruelle, que la religion en étoit le motif. Philomèle, après avoir vaincu les Locriens en deux combats, & fait alliance avec les Athéniens & les Lacédémoniens, marchoit contre les Thébains, qui le poussérent dans des défiles d'où il ne pouvoit sortir. Alors, craignant d'être pris & puni par ses ennemis comme sacrilége, il se précipita du haut d'un rocher. Onomarque & Phaylus, ses freres, lui succédérent l'un après l'autre, & achevérent de piller les richesses du temple de Delphes.

I. PHILON, écrivain Juif d'A. lexandrie, d'une famille illustre & sacerdotale, fut chef de la députațion que les Juifs de fa patrie envoyérent à l'empereur Caligula, contre les Grecs habitans de la même ville, vers l'an 40 de J. C. S'il ne réussit pas dans sa négociation, les Mémoires qu'il nous a laissés à ce sujet, intitulés Discours contre Flaccus, montrent néanmoins qu'il s'y comporta avec beaucoup d'esprit, de prudence & de courage. Nous avons de Philon plufieurs autres ouvrages, presque des Orgies, délivrer Philomèle de tous composés sur l'Ecriture-sainte. Un des plus connus est son li-

ques sçavens ont mal-à-propos appliqué aux premiers Chrétiens, ce qu'il dit dans ce livre sur les Thésapeutes. Il ne parle que d'une secte particulière chez les Juifs, qui faisoit profession d'une persection plus grande que celle à laquelle tendent les autres hommes. Parmi ses livres d'Histoire, il y en a deux, de cinq qu'il avoit compo-Ies, sur les Maux que les Juifs souffrirent sous l'Empereur Caïus. Il les Jut à Rome en plein fénat, & ils y furent si applaudis, qu'on les fit mettre dans la bibliothèque publique. La meilleure édition des **Euvres** de *Philon* est celle de Londres, en 1742, 2 vol. in-fol. Cet auteur écrit avec chaleur & est sécond en belles pensées; l'on sent qu'il s'étoit familiarisé avec les explications allégoriques & métaphoriques des Egyptiens. On y apperçoit aussi un certain penchant à l'Idolâtrie, qui fait soupçonner qu'ils ont été altérés, & qu'une main étrangère y a ajouté beaucoup de traits indignes de cet illustre écrivain, qui a mérité le surnom de Platon Juif. Son Traité de l'Athéisme & de la Superstition a été traduit en francois, & imprimé à Amsterdam en 1740, in-8°.

II. PHILON DE BYBLOS, ainfi nommé du lieu de sa naissance, grammairien du 1er siècle de l'ère Chrétienne, s'acquit beaucoup de célébrité par ses ouvrages. Le plus connu est sa Traduction en grec de THistoire Phénicienne de Sanchoniathon. Il nous reste de ce dernier ouvrage des fragmens, für lefquels Fourmont & d'autres sçavans ont fait des Commentaires curieux.

III. PHILON DE BYZANCE, architecte qui florissoit trois siécles avant J. C., est auteur d'un Traité les murailles, abolit les Loix de sur les Machines de guerre, imprimé Lycurgue, & soumit les Lacédémo-

Louvre, 1693, in-fol. On lui attribue le Traité qu'Allatius a publie De septem orbis Spectaculis, gr. lat., Romæ 1640, in-8°. Mais quelques sçavans doutent qu'il soit de lui.

PHILONIDES, fameux coureur d'Alexandre le Grand, fit, à cè qué prétendent des historiens crédules, le chémin de Sycione à Elide en neuf heures, quoique ces deux villes fussent éloignées l'une

de l'autre de 50 lieues,

PHILONOME, feconde femme de Cyenus, ayant conçu une paision criminelle pour Tenès ou Tenus, que Cycnus avoit eu de sa I'e femme, elle essaya inutilement de l'engager à y répondre. Outrée de dépit, elle l'accusa auprès de fon mari d'avoir voulu l'infulter. Cycnus, trop crédule, ayant aussitot fait enfermer son fils dans un coffre, le fit jetter dans la mer; mais Neptune son aieul en prit soin, & le sit aborder dans une isse où il régna, & qui fut depuis appellée Tenedos.

PHILOPATOR, Voy. IV. Pro-

LOMÉE.

PHILOPŒMEN, général des Achéens, né à Magalopolis, fit les premières armes, lorsque cette ville fut surprise par Cléomènes, roi de Sparte. Il suivit à la guerre Antigone le Tuteur, & gagna l'an 208 av. J. C. la fameufe bataille de Messene, contre les Etoliens allies des Romains. Sa bravoure l'ayant élevé au grade de capitaine-général, il tua, dans un combat près de Mantinée, Mechanidas tyran de Lacédémone. Nabis, successeur de Mechanidas, defit sur mer Philopæmen ; mais celui-ci eut sa revanche sur terre. Il prit Sparte, en sit raser avec les Mathematici veteres, au niens aux Acheens l'an 194 avant

PHI

L C. Quatre ans après, les Messéniens, sujets des Achéens, réprirent les armes. A la première nouvelle de cette rebellion, Philopamen conduit ses troupes contre eux, leur livre plusieurs combats, fait des actions extraordinaires de courage; mais étant tombé de cheval, il est pris par les Messéniens. On le conduisit à Messène, où il fut jetté dans une prison. Dinocrate, général des Messéniens & son ennemi particulier, appréhendant qu'il ne fût obligé de le rendre, le fit empoisonner. Philopamen, que l'on nomme le dernier des Grecs, avoit pris Epaminondas pour modèle. Il imita son parfait désintéressement, sa simplicité dans l'extérieur, sa prudence à délibérer & à résoudre, son activité & son audace à exécuter. Mais né avec un caractère violent, il transporta dans la société l'austérité de la vie militaire.

PHILOPONUS, (Jean) Voyez

JEAN, n° LXXIII.

PHILOSTORGE, historien ecclésiastique de Cappadoce, étoit Arien. On a de lui un Abrégé de l'Histoire Ecclésiastique, dans lequel il déchire les Orthodoxes, surtout S. Athanase. Il y a d'ailleurs bien des choses intéressantes pour les amateurs de l'antiquité ecclefiastique; mais il écrit d'un style trop ampoulé. La meilleure édition de cet auteur est celle de Henri de Valois, en grec & en latin, in-fol. 1673, avec Eusebe. On estime aussi celle de Godefroi, 1642, in-4°. à cause des sçavantes Dissertations dont elle est ornée. Philostorge florissoit vers l'an 588. On lui attribue encore un livre contre Porphyre.

fameux, étoit né à Lemnos ou à bliothèque des Peres, & dans Athènes, où il enseignala rhéto- l'Auduarium de Fronton du Duce

rique. De-là il vint à Rome, & fut admis au nombre de gens-delettres qui fréquentoient la cour de l'impératrice Julie, femme de Septime - Sévère. Cette princesse ayant rassemblé des Mémoires sur la Vie d'Apollonius de Thyane, les confia à Philostrate, qui les mit en ordre. Cette Histoire, traduite en trançois par Vigenére, in-4°, a passé à la postérité. C'est un Roman, ou plutôt un ramas de mensonges groffiers, dans lequel le bon-sens est blessé à chaque page. L'auteur y entasse les prodiges; & ce qui étonne, c'est qu'un homme qui devoit avoir quelque jugement, ait pu écrire sérieusement tant d'inepties. On a encore de Philostrate, IV livres de Tableaux. C'est un recueil de descriptions, dans lesquelles on sent le rhéteur; mais qui sont écrites d'ailleurs avec la pureté & l'élégance d'un homme, qui avoit professé l'éloquence à Athènes. Il fut traduit en françois, & imprimé à Paris en 1614, 1629 & 1637, in-fol. On estime sur-tout les exemplaires dont les vignettes sont en cuivre. On a donné à Leipsick une bonne édition de cet auteur, ex grec & en latin, in-fol. en 1709, avec des Notes par Godefroi Olearius.

II. PHILOSTRATE, neveu du précédent, écrivit les Vies des Sophistes. Il vivoit du tems de Macrin

& d'Héliogabale.

PHILOTHEE, moine du Mont-Athos, dans le xIVe siècle, se distingua par sa régularité & par ses connoissances dans les matiéres ecclétiastiques. Nous avons de lui plusieurs Traités, les uns dogmatiques, les autres ascétiques, avec des Sermons. On trouve quelques-L PHILOSTRATE, sophiste uns de ses ouvrages dans la Bi-

PHILOXÈNE, de l'isse de Cythére, poëte Grec Dithyrambique. Denys, Tyran de Sicile, répandit quelque tems sur lui ses bienfaits; mais ce poête ayant féduit une Joueuse de flûte, fut arrêté & condamné au cachot. C'estlà qu'il fit un Poëme allégorique, intitulé Cyclops, dans lequel il représentoit, sous ce nom Denys le Tyran; la Joueuse de flûte, sous celui de la Nymphe Galathée; & lui-même, sous le nom d'Ulysse. Denys, qui avoit la manie des vers, quoiqu'il n'en composat jamais que de médiocres, fit sortir Philoxène, pour lui lire une piéce de sa façon. Philoxène sentit bien que le Tyran vouloit captiver son fuffrage, & que ce n'étoit qu'en l'applaudissant qu'il pouvoit obtenir sa liberté; mais il ne voulut pas l'acheter à ce prix: (Voyez l'article de DENYS, n° x.) Philoxène mourut à Ephèse, l'an 380 avant J. C.

PHI

PHILYRE, fille de l'Océan, fut aimée de Saturne. Rhée les ayant surpris ensemble, Saturne se métamorphosa en cheval pour s'enfuir plus vite. Philyre erra fur les montagnes, où elle accoucha du Centaure Chiron. Elle eut tant d'horreur d'avoir mis au monde ce monstre, qu'elle demanda d'être métamorphosée en tilleul.

PHINEE, roi de Paphlagonie, fils d'Agénor, & mari de Cléopâtre, fille de Borée, qu'il répudia après on avoir eu deux fils. Borée vengea sa fille en crevant les yeux à Phinée, qui obtint, pour toute confolation, la connoissance de l'avenir. Ce fut aussi pour le punir, que Junon avec Neptune envoyérent les Harpies, qui par leurs ordures gâtoient ses viandes ment sous un grand rocher, qui sur sa table.... Il y eut un autre paroissant toujours prêt à tomber, Phinés, roi de Thrace, que Per-

se changea en pierre avec tous ses compagnons, en leur montrant la tête de Méduse, parce que ce roi prétendoit épouser Andromède, qui

lui avoit été promife.

I. PHINEES, fils d'Eléagar; & petit-fils d'Aaron, fut le 3° grandprêtre des Juifs, & est célèbre dans l'Ecriture par son grand zèle pour la gloire de Dieu. Versl'an 1455 avant J. C., les Madianites ayant envoyé leurs filles dans le camp d'Ifraël, pour faire tomber les Hébreux dans la fornication & dans l'idolâtrie; & Zambri, un d'entr'eux, étant entré publiquement dans la tente d'une Madianite nommée Cozbi, Phinées le suivit la lance à la main, perça les deux coupables & les tua d'un seul coup. Alors la maladie dont le Seigneur ayoit déja commencé à frapper les Israëlites, cessa. Dieu, pour récompenser le zèle de Phinées, lui promit d'établir la grande sacrificature dans sa famille. Cette promesse sut exactement accomplie. Le Sacerdoce demeura à sa race pendant environ 335 ans, jusqu'à Héli, par lequel elle passa à celle d'Ithamar. Mais cette interruption ne dura pas. Le pontificat rentra bientôt dans la maison de Phinées par Sadoc, à qui Salomon le rendit. Les descendans de ce pontife en jouirent jusqu'à la ruine du Temple, l'espace de 1084 ans.

II. PHINEES, Voyer OPHNI.

PHLEGIAS, fils de Mars, roi des Lapithes & pere d'Ixion, ayant sçu que sa fille Coronis avoit été insultée par Apollon, alla mettre le feu au temple de ce Dieu, qui le tua à coups de flèches, & le précipita dans les enfers. Il y fut condamné à demeurer éternellelui causoit une frayeur terrible. ses descendans, les Phlégiens, fuent si impios, que Neptune les sit ous périr par un déluge.

- PHLEGON, surnommé Trallien, erce qu'il étoit de Tralles, ville Lydie, fut l'un des affranchis Adrien, & vécut jusqu'au tems Antonin le Picux. Il nous reste de hi: I. Un Traité assez court fur teux qui ont long-tems vécu. II. Un autre Des choses merveilleuses, en 136 chapitres, la plûpart trèscourts. III. Un fragment de son Histoire des Olympiades, qui étoit divisée en 16 livres. On prétend que, dans le 13° & le 14°, il a parlé des ténèbres arrivées à la mort de Notre-Seigneur. La meilleure édition de ces débris de Phlégon est celle que Meursius donna à Leyde, in-4°. en 1612, en grec& en latin, avec de sçavantes remarques. Phlégon est, suivant Photius, un auteur aussi minutieux que crédule, sans élégance dans le style

& sans discernement dans les faits.

PHLUGIUS, Voyez PFLug. I. PHOCAS, empereur ou plutôt tyran d'Orient, naquit en Calcedoine d'une famille qui n'avoit tien d'illustre. Il usurpa le trône impérial en 602, après avoir fait massacrer l'empereur Maurice & ses enfans. L'usurpateur sacrifia ses intérêts à ses ombrages. Il envoya des espions dans toutes les grandes villes de l'empire, pour sçavoir ce qu'on disoit de lui; & comme on n'en pouvoit pas dire du bien, on voyoit arriver tous les jours à Constantinople des hommas chargés de chaînes, que le tyran immoloit à sa cruauté. Cependant Chosroès se préparoit à venger la mort de Maurice, son biensaiteur. L'empire étoit ravagé de tons côtés; mais de tous les ennemis de qui l'inquiétoient le plus. Il gagna

Narsès, un de leurs généraux, qui, séduit par ses promesses, eut l'imprudence de se rendre à Constantinople. Dès qu'il y fut arrivé, le barbare le fit brûler vif. Le peuple ne pouvoit plus supporter un joug aussi tyrannique : Heraclius , gouverneur d'Afrique, conspira contre ce monstre. Il lui ôte le trône, & lui fait couper la main droite & la tête en 610. Son corps fut ensuite traîné par les rues, & brûlé dans le marché aux bœufs. Un moment avant que de le conduire au supplice, Heraclius lui dit: Malheureux, n'avois-tu usurpe l'Empire que pour faire tant de maux au peuple? Cet impudent lui répondit : Gouverne-le mieux. Ainsi périt ce scélérat couronné, homme sans religion, sans humanité, sans pudeur & sans remords. Il étoit d'une dissolution que rien ne pouvoie arrêter, & qui coûta souvent la vie à ceux dont il enlevoit les femmes. Sa figure répondoit à ses mœurs, & tout en lui étoit horrible.

PHOCAS-NICEPHORE, Voyez Nicephore II, n°. v.

II. PHOCAS, (Jean) moine du XII° siécle, natif de l'isse de Crète, selon les uns, ou de Calabre, selon. les autres, servit d'abord dans les armées de l'empereur Emmanuel Comnène. Dégoûré de la milice du siécle, il s'enrôla dans celle de J. C., visita les saints Lieux, & fit bâtir une petite Eglise sur le Mont-Carmel, où il demeura avec d'autres religieux. On a de lui, dans le Symmichta d'Allatius, 1653, in-S°. une Description de la Terre-Sainte, de la Syrie, de la Phénicie, & des autres pays qu'il avoit parcourus. Il raconte en homme pieux, mais simple & crédule.

PHOCILIDE, poëte Grec & phiPhocas, les Perses étoient ceux losophe de Milet dans l'Ionie, viqui l'inquiétoient le plus. Il gagna voit 540 ans avant J.C. Nous avons

fous son nom une Piéce de poësse qui n'est pas de lui, mais d'un auteur qui vivoit sous Adrien ou sous Trajan, tems auquel on a forgé les vers Sibyllins, dont quelques-uns se trouvent dans Phocilide. On trouve le petit Poème qui lui est attribué, dans plusieurs Recueils, entr'autres avec Théognide, à Heidelberg, 1597, in-8°. Il a été traduit en françois, Paris 1698, in-12.

PHOCION, disciple de Platon & de Xenocrate; brilla beaucoup dans ces deux écoles par sa vertu & par son esprit. Né avec une éloquence douce, vive, forte & sur-tout concise, il faisoit entendre beaucoup de choses en peu de mots. Un jour paroissant reveur dans une affemblée où il se préparoit à parlèt, on lui en demanda la cause: Je songe, répondit-il, si je ne puis rien retrancher de ce que j'ai à dire... Demosthènes le voyant arriver un jour dans l'assemblée du peuple, s'écria: Voilà la hache de mes discours. En effet il s'opposa souvent à cet orateur, & presque toujours avec succès. Il étoit aussi zèlé que lui pour le bien de la patrie; mais il avoit plus de philosophie & de prudence. Lorsque Demosthènes voulut faire prendre les armes contre Philippe, Phocion, qui envisageoit la guerre comme la ruine d'Athênes, lui répondit: Vous voyez . bien si nous pouvons faire la guerre; mais vous ne voyez pas si nous pouvons remporter la victoire. En effet on ne remarquoit plus parmi les Athéniens ce zèle ardent pour le bien public, ce courage indomptable qui affrontoit tous les périls de la guerre. Phocion réunit ces deux qualités, la science politique & la valeur guerrière. Pendant qu'il fut en place, il eut toujours en vue là paix,&ne cessa de se préparer à la guerre. Il fut chargé du gouver-

nement 45 fols, sans l'avoir bes gué; & dans les différentes expé ditions qu'il fit à la tête des armées : il vécut avec la modestie d'un sin ple particulier. Quand il alloit la campagne, ou qu'il étoit à Bi tête des troupes, il marchoit ton jours nuds pieds & fans manteals à moins qu'il ne fit un froid excel sif; de sorte qu'alors le soidat de Soit: Voilà Phocion habille, c'est signe d'un grand hiver. Un homme qui fert contentoit de peu, devoit être incorruptible. Philippe & Alexandre tentérent en vain de corrompre la fidélité. Il empêcha ce dernier de faire la guerre aux Grecs, & l'engagea à tourner ses armes contre les Perses. Alexandre se rappella ce conseil au milieu de ses conquétes, & l'en remercia par un présent de 100 talens. Phocion, peu touche de la grandeur du présent, s'informa, de ceux qui étoient chargés de cette commission: Pour quelle raison & dans quelle vue Alexandre le choisissoit seul, parmi un si grand nombre d'Athéniens, pour lui faire des présens? -- C'est, lui répondirent-ils, qu'Alexandre vous juge seul homme de bien & vertueux. -- Qu'il mé laisse donc, répartit-il, passer pour tel, & l'être en effet. Cependant les députés étant entrés chez lui, & ayant vu de toutes parts des meubles de vil prix, & sa femme pilant au mortier, le pressérent encore davantage de recevoir la fomme qu'ils avoient apportée. D'un autre côté, Phocion lui-même ayant tiré de l'eau du puits en leur présence, se lava les pieds. Il n'en persévéra pas moins dans son refus, & il repliqua: Si j'acceptois la somme que vous m'offrez avec tant d'instances, & que je n'en fisse point usage, un si grand trésor se trouveroit inutile & perdu dans mes mains. Si au contraire je men servois, ce seroit

Finner & à votre Maître Alexanane mauvaise réputation parmi Athéniens... Alexandre, mortifié e que Phocion avoit fait si peu e**ces de ses présens, l**ui écrivit: il ne comptoit point au nombre de mis, les gens qui ne vouloient rien moir de lui. Il revint une seconr**sois** à la charge, & lui fit préester les noms de quatre villes L'Afie, en lui laissant le choix de acce qui lui plairoit davantage, avec la jouissance de ses revenus. Phocion refusa toutes ces offres; mais afin de ne point affecter du sepris pour la majesté royale, il **pria Alexandre de rendre la liberté à** quite prisonniers qui étoient enfermés dans la citadelle de Sardes. Il l'obtint sur le champ. Ce héros modeste, ce citoyen désintéressé ne fut pas plus sensible aux offres que lui fit Antipater, successeur du conquérant Macédonien. Comme il s'obstinoit à les refuser, on lui teptésenta que s'il n'en vouloit point pour lni, il devoit du moins les accepter pour ses enfans. Si mes enfans, répondit-il, doivent me res-Jembler, ils en auront assez, aussi-bien que moi; & s'ils veulent être dissolus, je ne veux point leur laisser de quoi entretenir l'objet de leurs débauches... Phocion étoit trop austère, pour plaire long-tems à un peuple aussi trivole que les Athéniens. Ces indigues citoyens, après la prise du port de Pirée, l'accusérent de trahison & le déposérent du généralat. L'illustre opprimé se refugia vers Polysparchon, qui le renvoya pour être jugé par le peuple, son plus cruel ennemi. Ce grand-homme fut condamné, d'une commune voix, à perdre la vie; & lorsqu'il fut conduit au cachot, il y alla avec le même visage qu'il rappor-Toms V.

la prison, Emphilète, son intime ami, étant venu lui dire en pleurant: Oh! mon cher Phocion, que vous souffrez-là un traitement injuste!--Oui, lui repliqua-t-il, mais je m'y actendois: c'est le sort qu'ont essuyé les plus illustres Citoyens d'Athènes. Ses ennemis, assemblés autour de lui le couvroient d'insultes & d'opprobres. Un, plus insolent que les autres,lui cracha au visage. Phocion ne fit, dit-on, que se tourner vers les magistrats, & leur dit : Quelqu'un ne veut-il point empêcher cet homme de commettre des choses si indignes?... Un de ses amis lui ayant demandé, s'il avoit quelque chose à mander à son fils? Oui, certes, dit-il: c'est de ne point se souvenir de l'injustice des Athéniens... Quand on eut apprêté la cigue, Nicocle, un des plus fidèles amis de Phocion, le pria de lui permettre d'en goûter le premier : Votre demande, ô mon cher Nicocle! lui répartit Phocion, m'est fort désagréable, & me cause une peine extrême; mais comme je ne vous ai jamais rien refuse, je vous accorde encore ceci... Ceux qui devoient subir la même peine ayant bu le poison, il n'en resta plus. Le bourreau ne voulut point broyer d'autre ciguë, qu'on ne lui comptât12 dragmes. Phocion fit approcher quelqu'un de ses amis, & le pria de donner cette somme au bourreau; parce que, ajoûta-t-il, il n'étoit pas permis à Athènes même de mourir sans payer. Après ces paroles, il prit tranquillement la ciguë, & expira comme Socrate dont il avoit les vertus, victime d'une cabase sanguinaire, jalouse & ignorante. On défendit de lui rendre les derniers devoirs. Une dame plus éclairée que ses injustes concitoyens, recueillit avec grand soin toit d'un combat où il avoit été ses précieux restes, & les enterra, vainqueur. Quand il sut arrivé à sous son soyer avec cette inscrip-

tion: Cher & sacré Foyer, je mets en dépôt dans ton sein les restes d'un homme de bien. Conserva-les fidellement, pour les rendre un jour au tombeau de ses ancêtres, quand Athènes sera plus sage. Cette ville ouvrit bientôt les yeux sur le mérite du citoyen qu'elle avoit fait mourir. Elle lui éleva une Statue, & sit périr par le dernier supplice son accusateur. On place la mort de Phocion l'an 318 avant J. C. Il avoit alors plus de 80 ans, & à cet âge il soutenoir toutes les fatigues de la guerre, comme un jeune officier. Toujours le même dans les succès & / dans les revers, on ne le vit jamais ni rire, ni pleurer. M. l'abbé de *Mably* a publié en 1763, in-12, un excellent ouvrage sous le titre d'Entretiens de Phocion sur le rapport de la morale avec la politique. Quoique cet ouvrage ne soit pas de Phocion, on l'y fait parler comme il pensoit, en grand-homme.

PHOLUS, l'un des principaux Centaures, chez qui Hercule fut bien reçu. Lorsque ce demi - dieu les désit aux noces d'Hippodamie, il traita humainement Pholus, qui lui avoit autresois donné l'hospitalité.

PHORCYS ou PHORCUS, fils de la Terre, & selon d'autres, de la nymphe Thoosa & de Neptune. Il sur pere de plusieurs monstres; tels que les Gorgones. & le Dragon qui gardoit le jardin des Hespérides, &c.

PHORONÉE, fils d'Inaehus, & roi d'Argos, fut pris pour arbitre dans un différend qui s'étoit élevé entre Junon & Naptune. On croit qu'il fut le premier qui apprit aux hommes à vivre en société.

PHOTIN, hérésiarque du 1ve siècle, avoit été diacre & disciple de Marcel d'Ancyre, & sut élevé sur le siège de Sirmich avec applaudissement. Il avoit beaucoup d'esprit, de-seavoir & d'éloquen-

ce, & menoit une vie irreproch ble; mais il donna dans des reurs monstrueuses, & soutint J. C. étoit un pur homme. IL déposé dans un concile de Sirmi en 351, puis exilé par l'empere Constance quelque tems après. In le rappella, & lui écrivit une ) tre pleine d'éloges; mais il exilé de nouveau, sous l'empire de Valentinien, & mourut en G latie, l'an 376. Il avoit compos un grand nombre d'ouvrages, qui ne sont point parvenus jusqu'a nous. Les principaux étoient un Traité contre les Gentils, & les livres adressés à l'empereur Valent tinien. Il écrivoit bien en grec 🖔 en latin. Ses sectateurs furent nome més Photiniens.

PHOTIUS, patriarche de Confe tantinople, sortoit d'une des plus illustres & des plus riches maisons de cette ville. Il étoit petit-neveu du patriarche Taraise, & frere du patrice Sergius, qui avoit époulé une des sœurs de l'empereur. Ses parens cultivérent avec soin les heureuses dispositions dont la nature l'avoit favorisé. Bardas, le restaurateur des lettres, sut le directeur de ses études, & les progres du jeune disciple étonnerent tous ses maîtres. Il devint à la fois grammairien, poëte, orateur, critique, philologue, mathématicien, philosophe, médecin, astronome. Ses talens contribuérent, autant que sa naissance, à l'élever aux plus hautes dignités. Il fut gr. écuyer, capitaine de Gardes, ambassadeur en Perse, & premier secrétaired'état. Ce sut après avoir passé par toutes ces charges qu'il embrassa l'état ecclésiastique. Alors ses émdes changérent d'objet. Il se consacra à la théologie, & y deviat aussi sçavant que s'il ne se sut jamais appliqué à autre chose. Ignece, patriarche de Constantinople,

37 X

Pint été déposé, il aspira à sa ce & l'obtint. Les évêques le eat passer, en six jours, par les les dégrés du Sacerdoce : le fjour on le fit moine, parce e les moines étoient alors reintes comme faisant partie de la Eurchie; le second jour il fut theur; le 3°, soudiacre, puis dia+ te, prêtre, & enfin patriarche le our de Noël en 857. Par cette prdination la ville impériale étoit miée avoir deux patriarches; mis le pasteur intrus mit bienth en œuvre l'artifice & la violence, pour perdre le passeur légitime. Maître de l'esprit de l'empereur Mickel, il ne craignoit point les contradicteurs; il ne leur té-Postdoit qu'en les faisant frapper de verges, jusqu'à ce qu'ils sussent souscrit à la condamnation de leur patriarche. Les cruautés qu'il exerspit contre ses adversaires, lui firent craindre une révolte. Il crut en prévenir les effets, en écrivant au pape Nicolas I une Lettre artificieuse, dans laquelle il prodiguoit les mensonges & les flatteries. Il gémissoit, disoit-il, de ce qu'on avoit mis sur ses épaules le fardeau de l'Episcopat, & de ce que le Patriarche Ignace s'en étoit déchargé. Il prioit ensuite le pape denvoyer ses légats à Constantinople, pour détruire le reste des Iconoclastes, ou plutôt pour consitmer la déposition d'Ignace. Les légats étant arrivés, furent maltraités, & eurent la douleur d'asfiffer au conciliabule de Constantinople en 861, où Photius triom-Pha. Nicolas, irrité d'avoir été joné, rétablit le patriarche légitime dans tons ses droits, & prononça anathéme contre l'ordination de l'anti-patriarche, qui excommunia le Pape à son tout. Le triomphe de of ptélat ambitioux ne sur pas de

longue durée. Bafile le Macédonien, ayant succédé à Michel, chassa Photius du siège patriarchal, & y sit asseoir Ignace. Rome profita de cette conjoncture favorable pour faire assembler à Constantinople le vIII Concile œcuménique, convoqué en 869. Phosius y fut anathématisé, & avec lui tous ceux qui ne voulurent pas abandonner fa cause. Les évêques souscrivirent au décret avec le sang de J. C. qu'on venoit de consacrer. Photius disgracié se servit de toute la fia nesse de son esprit pour se saire rétablir. L'empereur Bafile, né dans l'obscurité, vouloit saire accroire qu'il étoit d'un sang illustre; Photius le prit par ce foible. Il composa un histoire chimérique, dans laquelle il le faisoit descendre en droite ligne du célèbre Tiridate, roi d'Arménie. Ce prince, séduit par cette basse flatterie, lui accorda ses bonnes-graces, & le rétablit l'an 877 d'autant plus volontiers, que le patriarche Ignace venoit de mourir. Le pape Jean VIII le reçut à sa communion, & envoya ses légats à un autre concile de Constantinople, dans lequel Photius se sit reconnoître pour patriarche légitime. L'approbation que Jean lui avoit accordée, déplut à ses successeurs. Les papes Martin, Adrien & Etienne se déclarérent successivement contre lui. & la paix fut rompue. Photius éclata alors contre l'Eglise Romaine, la traita d'hérétique au sujet de l'article du Symbole, Filioque procedit; de l'Eucharistie faite avec da pain sans levain, & de quelques autres usages réprouvés par l'Eglise Grecque. Léon le Philosophe, frappé des plaintes que les pontifes de Rome avoient formées contre lui, les fit examiner. On les trouva sondées, & il sut en-

levé de nouveau,l'an 886, du fiége` patriarchal, pour être enfermé le reste de ses jours dans un monastère d'Arménie, où il mourut l'an 891. Fleury trace en deux mots le portrait de ce fameux schismatique. C'étoit, dit-il, le plus grand efprit & le plus sçavant homme de son siécle; mais c'étoit un parfait hypocrite, agissant en scélérat, & parlant en Saint. Nous avons de lui un grand nombre d'ouvrages. Les principaux sont : I. Sa Bibliothèque. C'est un des plus précieux monumens de littérature qui nous soit resté de l'antiquité. On y trouve des extraits de 280 auteurs, dont la plûpart ont été perdus. Il fit cet ouvrage à l'imitation du grammairien Telèphe, qui pour faire connoître les bons livres, composa l'Art des Bibliothèques, sous l'empereur Antonin le Pieux. On ne peut que louer Photius en qualité de bibliothécaire. Ses analyses sont faites avec art; & ses jugemens fur le style & le fond des ouvrages, sont presque toujours distés par le goût. Ce livre utile, qu'on peut regarder comme le pere de nos Journaux, ne se soutient pas fur la fin; on n'y trouve plus cette précision & cette justesse qui caractérisent le commencement. Le Içavant Fabricius prétend, que cette différence vient de ce que cet ouvrage a été recueilli par plusieurs mains, & que ceux qui ont voulu remplir les lacunes l'ont gâté. En effet le style en est si différent dans plusieurs endroits, que l'on seroit porté à adopter cette conjecture. On en donna une bonne édition à Rouen en 1653, in-fol. avec la version d'André Schot, & les notes d'Hoeschelius. II. Nomocanon: c'est un recueil qui comprend, fous 14 titres, tous les Canons reconnus dans l'Eglise, depuis ceux

des Apôtres jusqu'au vii Concilé cecuménique, & les loix des emple pereurs sur les matières ecclésies. tiques. On sent combien une pale reille collection est utile. On trouve dans la Bibliothèque du Drei de Justel, & on l'a imprimée séparais ment à Oxford, 1672, in-fol. III Un recueil de 248 Lettres, Londred 1651, in fol. dans lesquelles our remarque, comme dans tous fee autres ouvrages, une étendue d'esprit étonnante, une profondeur. d'érudition admirable, & une éloquence pleine de chaleur & d'abondance. IV. Plufieurs Ouvrages manuscrits, que quelque sçavant devroit se donner la peine de mettre au jour.

I. PHRAATES I, roi des Parthes, succéda à Arsaces III, autrement Priapatius, & mourut l'an 141 avant J. C., sans avoir rien fait de remarquable ni dans la paix,

ni dans la guerre.

II. PHRAATES II, régna après Mithridate son pere, l'an 131 avant J. C. Il sit la guerre contre Antiochus Sidetès, roi de Syrie, qui périt dans un combat; mais il sut ensuite désait lui-même & tué dans une bataille contre les Scythes, l'an 129 avant J. C.

III. PHRAATES III, surnommé le Dieu, succéda à son pero Sintricus ou Sinatroceès, l'an 66 avant J. C. Il se joignit aux Romains contre Tygranes, & sut tué par ses sils Orodes & Mithridate,

l'an 36 avant J. C.

IV. PHRAATES IV, fut nommé roi par Orodes son pere, qui eut bientôt sujet de s'en repentir. Ce fils dénaturé sit mourir tous ses freres, & Orodes lui-même. Il n'épargna pas même son propre sils, de crainte qu'on ne le mit sur le trône en sa place. Il sit ensuite la guerre avec succès contre

Mar-Antoine, qui fut obligé de se wirer avec perte. Phraates fut chafdeson trône, peu de tems après, ar Tiridate, mais il y remonta wec le secours des Scythes, l'an 3 avant l'èse Chrét. Il ne pensa Mas alors qu'à jouir de la paix & les plaifirs, & mourut 2 ans avant renue de J. C., regardé comme m prince cruel & injuste.

PHRANZA, (George) maître de la garderobe des empereurs Me Constantinople, eut la douleur de voir prendre cette ville par les Turcs en 1453. Témoin, jusqu'en 1461, des malheurs arrivés à sa patrie, il les a transmis à la postérité. Son Histoire imprimée avec Gennesius & J. Malala, Venife 1733, in-fol. est curieuse.

PHRAORTES, roi des Mèdes, succéda à Déjocès, l'an 657 avant J. C. Il régna 22 ans, & il fut tué en assiégeant Ninive. Cyaxare

son fils lui fuccéda.

PHRYGION , (Paul-Constantin) de Schelestadt, embrassa les erreurs de Zuingle & d'Ecolampade, & fut le premier ministre de l'église de S. Pierre à Bâle, en 1529. Ulric, duc de Wirtemberg, qui s'étoit réfugié dans cette ville, goûta son esprit; & dès qu'il fut rétabli dans ses états en 1534, il y appella ce théologien. Il le fit ministre à Tubinge, où Phrygion mourut en 1543. On a de lui : I. Une Chronologie. II. Des Commentaires sur l'Exode, le Lévizique, Michée, sur les deux Epitres à Timothée.

PHRYNÉ, fameuse courtisane de l'ancienne Grèce, vers l'an 328 avant J. C., fut la maîtresse du célèbre Praxitèle. Cet artiste lui ayant avoué que le Cupidon etoit son chef-d'œuvre, elle le lui enleva pour en faire présent & Therpyes sa patrie. Pranitèle

PHR employa son cifta à immortaliser l'objet de son amour. La statue faite de sa main fut placée à Delphes, entre celles d'Archidamus roi de Sparte, & de Philippe roi de Macédoine. De toutes les prostituées de son tems, Phryné fut la plus piquante & la plus recherchée. Son infame mérite lui produifit tatt, qu'elle offrit de faire rebâtir Thèbes, pourvu qu'on y mît cette Inscription: Alexandre à détruit Thèbes, & la Courtisane Phryné l'a rétablie. (Alexafider diruit, sed meretrix Phryne refecit.) Voyez Xenophon... Il y eut une autre Phryné, furnommée la *Cribleuse*, parce qu'elle dé. pouilloit ses amans. Quintilien parle d'une troisième Phryne, qui, accusée d'impiété, obtint son pardon en découvrant son sein à ses juges.

PHRYNIQUE, orateur Grec, natif de Bithynie, florissoit sous Commode. Nous avons de lui : I. Un Traité des Dictions Attiques, imprimé plusieurs sois en grec & en latin. Il le fut pour la 1<sup>re</sup> à Rome en 1517: & l'a été depuis plus exactement à Ausbourg, 1601, in-4°; & à Utrecht, 1739, in-4". II. Apparat Sophistique. C'est une collection de phrases & de mots... Il y a eu deux autres auteurs Grecs de ce nom : l'un, poête tragique vers l'an 512 avant J. C., étoit disciple de Thespis, inventeur de la tragédie. Il introduisit le premier des femmes sur le théâtre. L'autre, poëte comique, florissoit vers l'an 436 avant J. C.

PHRYNIS, musicien de Mitylène, remporta, le premier, le prix de la cithare aux jeux des

Panathenées, célébrés à Athènes l'an 438 avant J. C. Il ajoûta deux nouvelles cordes à cet instrument;

au lieu de 7 il en mit 9, & lui

ôta, par unenhangement moins heureux, la simplicité noble qui le caractérisoit, pour lui donner un ton efféminé. Plutarque a pris de-là occasion de faire parler ainsi la musique elle - même. Après avoir accusé d'abord Cinesias des changemens qu'on lui a fait éprouver, elle ajoûte dans des vers qu'Amyat a traduits de cette manière:

Encore m'a celui-là moins traitée Cruellemens, & non pas moins gastée, Comme Phrynis, lequel en me jettant Son tourbillon, & me pirouettant, Tournant, virant, trouva 12 harmonies, Selon sa mode, en cinq cordes garnies. Ce musicien s'étant présenté avec sa cithare dans les Jeux publics de Lacédémone, l'Ephore Ecprepès coupa les deux cordes qu'il

y avoit ajoûtées.

PHRYXUS, fils d'Athamas & frere de Hellé. Pendant qu'il étoit avec sa sœur chez Creté leur oncle, roi d'Iolchos, Demodice, femme de Creté, follicita Phryxus à l'aimer; mais se voyant rebutée, elle l'accusa d'avoir voulu attenter à son honneur. Ausli-tôt une peste ravagea tout le pays: l'Oracle con. fulté répondit, que les Dieux s'appaiseroient en leur immolant les deux derniéres personnes de la maison royale. Comme cet Oracle regardoit Phryxus & Hellé, on les condamna à être immolés; mais dans l'instant ils furent entourés d'une nue, d'où fortit un Belier, qui les enleva l'un & l'autre dans les airs, & prit le chemin de la Colchide. En traversant la mer, Hellé, effrayée du bruit des flots, tomba & se noya dans cet endroit, qu'on appella depuis l'Hellespont. Phrysus étant arrivé dans la Colchide, y facrifia ce Bèlier à Jupiter, en prit la toison qui étoit d'or, la pendit à un arbre dans

une forêt consecrée au Dieu Man & la fit garder par un Dragoni qui dévoroit tous ceux qui présentoient pour l'enlever. Ma fut si content de ce sacrifice, qui voulut que ceux chez qui sera cette toison, vécussent dans R boddance tant qu'ils la conse veroient, & qu'il sût cependag permis à tout le monde d'effaye d'en faire la conquête. Voilà, 🖪 lon la Fable, cette fameule Toi fon d'or que Jason, accompagn des Argonautes, enleva par I secours de Médée : (Voyez JASON.) On dit que ce Bèlier fut mis 🚙 nombre des douze signes du Zoe diaque, & en fut le premier. C'est Aries chez les Latins.

PHUL, roi d'Assyrie, s'avança sur les terres du royaume d'Israël pour s'en emparer, vers l'an 765 avant J. C. Mais Manahem, roi d'Israël, lui ayant donné 1000 talens d'argent, il retourna dans ses états, avec la gloire d'avoir obtenu un tribut sans effusion de sang.

PHYLIS, fille de Lycurgue roi de Thrace, écouta favorablement Démophoon, fils de Théfée, qui promit de l'épouser aussi - tôt après son retour de Crète. Elle se pendit, parce qu'il tardoit trop à revenir, & sut métamorphosée en amandier. Démophoon, de retour, l'alla mouiller de ses pleurs.

PIANEZE, Voy. SIMIANE.

PIASECKI, (Paul) Piasecius, évêque de Prémissi en Pologne, publiz, en 1646, une Histoire de tout ce qui s'est passe dans la Pologne, depuis Etienne Battori, jusqu'à l'année 1646, in-solio. Elle est détaillée, voilà son mérite; mais elle est d'ailleurs pleine d'inexactitudes. On cite encore de lui un ouvrage moins connu, sous ce titre: Praxis Episcopalis, in-4.

PIAZETTA, (Jean - baptiste) untre célèbre de l'Ecole de Vele, mort dans la même ville 1754, agé de 72 ans, s'étoit ané un goût singulier de dessin. etropioit la plupart de ses fimes, en voulant les dessiner d'umanière forte & proportione. On a cependant beaucoup mie d'après lui, parce que ses essins ont, malgré leurs désauts, a caractère de grandeur qui tient in goût de Michel-Ange. Son talent l'enrichit pas : il mourut si pau-Fre, qu'un de ses amis sut obligé de le faire enterrer à ses frais.

· PIBRAC, Voy. I. FAUR. LPIC, (Jean) prince de la Mirandole & de Concordia, né en 1463 d'une famille illustre, fut des sa plus tendre jeunesse un prodige par une mémoire étonnante. A peine avoit-il entendu 3 fois la lecture d'un livre, qu'il répétoit les mots de deux pages entières, ou dans leur ordre naturel, ou dans leur ordre rétrograde. Après ayoir étudié le droit à Bologne, il parcourut les plus célèbres universités de France & d'Italie. On prétend qu'à l'âge de 18 ans, il scavoit 22 langues: chose extraordinaire & peut-être incroyable. « II n'y a point de " langue, (dit un homme d'esprit,) » qui ne demande [environ une » année pour la bien posséder; " & quiconque, dans une si grande " seunesse en sçait 22, peut être " foupçonné de n'en sçavoir que » les élémens. » Une chose plus extraordinaire encore, c'est que ce prince ayant étudié tant d'idiômes différens, ait pu, à 24 ans, soutenir des Thèses sur tous les objets des Sciences, sans en excepter une seule, de omni rescibili. Ces Thèses affichées à Rome, Qu l'auteur s'étoit rendu pour pa-

roltre sur un théâtre plus digne de son nom, lui suscitérent des adversaires. On l'accusa d'hérésie, & on l'empêcha de se donner de nouveau en spectacle. Le pape Innocent VIII en censura XIII propositions, après les avoir fait examiner par des commissaires, Pic fit une Apologie, dans laquelle il se justifia en partie. Une chose assez singulière, c'est qu'un des théologiens qui se mêlérent de censurer les Thèses, étant interrogé, ce que significit le mot de Cabale, contre lequel il declamoit; il répondit que « c'étoit un Hé-» rétique qui avoit écrit contre » Jésus-Christ, & que les Secta-» teurs avoient eu de lui le nom » de Cabalistes. » Ces Thèses, qui firent tant de bruit alors, auroient aujourd'hui moins de partisans & moins d'adversaires. On se garderoit bien, sur-tout, d'accuser l'auteur de magie : accusation qui sut intentée contre ce génie précoce par les ignorans qui le persécutérent. On trouve à la tête de ses ouvrages les 1400 conclusions générales, sur lesquelles il offrit de disputer. Un peu d'élémens de géométrie & de sphére étoient, dans cette étude immense, la seule chose qui méritoit ses peines. Tout le reste ne sert qu'à faire voir l'esprit du tems. C'est le précis des ouvrages d'Albert, surnommé le Grand; c'est un fatras des questions ineptes de l'Ecole; c'est un mauvais mélange de la théologie scholastique & de la philosophie Péripatéticienne. On y voit qu'un Ange est infini, secuncuntum quid; que les animaux & les plantes naissent d'une corruption animée par la vertu produc. tive. Sa passion pour l'étude devint si forte, qu'il renonça à sa principauté, pour s'y livrer sans

réserve. Il s'enserma dans un de ses châteaux & moutut à Florense en 1494, à 32 ans, le même jour que Charles VIII fit son entrée dans cette ville. Le pape Alexandre VI lui avoit donné un bref d'absolution l'année d'auparavant. Les mœurs de Pic de la Mirandole étoient aussi pures, que son esprit étoit actif & pénétrant. Outre ses Thèses, on a de lui plufieurs autres ouvrages, écrits avec affez d'élégance & de facilité. Ils ont été recueillis en un volume in-fol. à Bâle en 1573 & en 1601. Les principaux sont: I. Ses Livres fur le commencement de la Genèse, dans lesquels on trouve bien des questions inutiles. II. Un Traité de la dignité de l'Homme. III. Un autre de l'Etre de l'Univers. IV. Les Règles de la vie Chrétienne. V. Un Traité du Royaume de J. C. & de la Vanité du monde. VI. Trois livres sur le Banquet de Platon. VII. Une Exposition de l'Oraison Dominicale. VIII. Un livre de Lettres. IX. Disputationes adversus Astrologiam Divinatricem, à Bologne, 1495, in-fol. rare. Pic s'y déclare contre l'Astrologie judiciaire; mais il ne faut pas s'y méprendre, c'est contre l'Astrologie pratiquée de son tems. Il en admettoit une autre, & (c'étoit, selon lui, l'ancienne, la véritable, qui (disoit-il) étoit négligée, & par laquelle il croyoit pouvoir prédire la fin du Monde. Il assure qu'il n'y a aucune vertu dans le Ciel & sur la terre, qu'un Magicien ne puisse faire agir; & il prouve que les paroles sont efficaces en Magie, parce que Dieu s'est servi de la parole pour arranger Le Monde. On peut juger à présent, s'il mérita tous les éloges dont Bohême, & qui, de son nom, on le combla. On prétend qu'il furent appellés Picards. Zifea les mourut le jour précis que Lucius détruisit en 1420.

de Sienne Bellancius lui zvai prédit.

II. PIC, (Jean-François) prin ce de la Mirandole, neveu ( précédent, cultiva les science avec autant d'ardeur que son of cle; mais sa passion pour la Schau lastique lui fit négliger la belie latinité. Sa vie fut fort agitée, 🐌 il fut chassé deux fois de ses étatse la 1" par son frere, & la 2° par les François en 1512. Il y rentra 🕏 ans après; mais GALEOTI, son nev veu, l'ayant furpris une nuit dans fon château, l'assassina avec son fils Albert, en 1533. Il reçue la mort en embrassant un Crucifix. Nous avons quelques-uns de ses ouvrages dans le recueil de ceux de son oncle. Les principaux sont: I. Deux livres fur la Mort de J. C. II. Deux autres sur l'Etude de la Philosophie profane & sacrée. III. Un autre sur l'Imagination. IV. Un Traité De rerum pranotione, dans lequel il s'élève avec force contre les moyens illicites dont on se sert pour découvrir l'avenir. V. La Vie de Sardanapale. VI. Des Poësies Latines. VII. Quatre livres de Lettres. On a encore de lui séparément: 1. Strix, five De ludificatione Demonum, 1612, in-8°. II. De anima Immortalitate, 1523, in-4°. III. Vita Savonarola, Paris 1674, in-12, morceau curieux.

I. PICARD, fanatique des Pays-Bas, renouvella les erreurs des Adamites au commencement du xv fiécle, & se fit suivre par une, populace ignorante. Il prétendoit être un nouvel Adam, envoyé de Dieu pour rétablir la Loi de nature. Il fut chef des Hérétiques qui se répandirent dans la

IL PICARD, (Jean) prêtre & rieur de Rillé en Anjou, né à Flèche, vint de bonne heure Paris, où des talens supérieurs our les mathématiques & l'asronomie le firent connoître. On choisit pour membre de l'aca-taie des Sciences, en 1666. Cinq ans après le roi l'envoya au château d'Uranibourg, bâti par Ticho-Brahé en Danemarck pour faire des observations astronomiques. Cette course fut très-utide à l'astronomie. Picard rapporta de Danemarck des lumiéres nouvelles, & les manuscrits origimaux des observations de Ticho-Brahé, augmentées d'un livre. Ces , découvertes furent suivies de plusieurs autres; il observa le premier la lumière dans le vuide du Barometre, ou le Phosphore mercuriel. Il fut aussi le premier qui parcourut divers endroits de la France, par ordre du roi, pour y mesurer les dégrés du Méridien terrestre, & déterminer la Méridienne de France. Il travailloit avec le célèbre Cassini, son ami & son émule, lorsqu'il mourut en 1683, avec la consolation de laisser un nom cher à ses amis, & respectable aux yeux de ses contemporains & de la postérité. Ses ouvrages sont ; I. Traité du Nivellement. II. Pratique des grands Cadrans par le calcul. III. Fragmens de Dioperique. IV. Experimenta circa Aquas effluentes. V. De mensuris. VI. De mensura Liquidorum & Aridorum. VII. Abrègé de la mesure de la Terre. VIII. Vdyage d'Uranibourg, ou Observations Astronomiques faites en Danemarck. IX. Observations Astronomiques faites en divers endroits du Royaume. X. La Connoissance des Tems pour les années 1679. & suiv. jusqu'en 1683 inclusivement. Tous ces ouvrages se trouvent dans les tomes VI & VII des MéMoires de l'académie des Sciences. Il fut un des premiers qui appliquérent le télescope au quart de cercle. Auzous, célèbre mathématicien, eut le premier cette idée heureuse; mais Picard la perfectionna tellement, qu'on lui en attribue affez généralement la gloire.

III. PICARD, (Benoît) Capucia, connu sous le nom du P. Benoît de Toul, naquit en cette ville en 1680, & se consacra aux recherches historiques. Nous avons de lui: I. Une Histoire de la Maison de Lorraine, 1704, in-8°. II. Une Histoire Ecclésiastique de Toul, 1707, in-4°. III. Un Pouillé de Toul, 2 vol. in-8°. Ces livres sont mal écrits, & manquent quelquesois de critique; mais il y a des choses qu'on ne trouve point ailleurs. L'auteur mourut en 1720.

1. PICART, (Michel) né à Nuremberg en 1574, devint professeur de philosophie & de poësie à Altdorf, où il mourut en
1620, après avoir été ami d'Isaac
Casaubon. Il a laissé: I. Des Commentaires sur la Politique & sur
quelques autres ouvrages d'Aristote. II. Des Disputes. III. Des Harangues. IV. Des Essais de Critique. V. Une Traduction latine d'Oppien, & d'autres ouvrages.

II. PICART, (François le) docteur de Sorbonne, né à Paris en 1504, mort dans la même ville en 1556, fut doyen de St Germain l'Auxerrois, & feigneur d'Attilli & de Villeron. Il se distingua par son zèle & par son sçavoir. Le Pere Hilarion de Coste, Minime, a écrit sa Vie. On lui attribue un livre singulier & rare, intitulé: Le Débat d'un Jacobin & d'un Cordelier, à qui aura sa Religion meilleure, 1606, in-12.

III. PICART, (Bernard) né à Paris en 1673, d'Etienne Pieart, dit le Romain, fameux graveur, mort l'an 1721 en Hollande, étu-

PIC

dia cet art sous son pere, & l'architecture & la perspective sous Sébastien le Clerc. Son goût pour la religion Prétendue-Réformée le fit passer en Hollande en 1710. Il s'y distingua par l'ordonnance, par l'exactitude, par la correction de ses dessins, par la propreté & par la délicatesse des estampes, dont il orna un grand nombre de livres. Il ne sut guéres occupé en Hollande que par des libraires; mais il avoit soin de garder une quantité d'épreuves de toutes les planches qu'il gravoit. Les curieux qui vouloient faire des collections, les achetoient fort cher. Ses Defsins étoient aussi à un très-haut prix. Quand ce maître s'est écarté de sa manière léchée, il a fait des choses touchées avec assez de liberté & qui sont très-piquantes. Ses compositions, en grand nombre, font honneur à son génie. Les pensées en sont belles & pleines de noblesse; peut être sontelles, quelquefois, trop recherchées & trop allégoriques. Il altéra l'expression de ses têtes, à force de les couvrir de petits points, & il chargea ses draperies de tailles roides, longues, unies, qui produisent un fini froid & infipide. Cet artiste mourut à Amsterdam en 1733, à 60 ans, aimé & estimé. Il a fait un grand nombre d'Estampes qu'il nomma les Impostures innocentes, par ce qu'il avoit tâché d'imiter:les différens gouts pittoresques de certains maitres sçavans, qui n'ont gravé qu'à l'eau-forte, tels que le Guide, Rembran, Carle Maratte, &c. Son but étoit d'embarrasser quelq. personnes qui vouloient que les peintres seuls pussent graver avec esprit & liberté. En effet, il eut le plaisir de voir ses Estampes vendues comme étant des maîtres qu'il avoit imités, & achetées par coux-mêmes qui se

donnoient pour connoissus d goût & de la manière des peintre dans la gravure à l'eau-forte. Le p cueil de ses Estampes forme un ist à Amsterdam 1734. On a enco une collection de Pierres antique gravées, sur lesquelles les Graves ont mis leurs noms, dessinées & gra vées en cuivre par B. Picart, en les Explications latines traduites pl Limiers, Amsterdam 1724, in-fol Il a fait aussi beaucoup d'Epithe lames: sortes d'Estampes en usage dans la Hollande. On admire au les Estampes dont il a enrichi 🎉 grand ouvrage des Cérémonies Res ligicuses de tous les Peuples du mont de, Amsterdam 1723 & années sur, qui parurent dans cet ordre-ci-s, I. Cinq vol. contenant toutes les Religions qui ne reconnoissent qu'an Dieu. II. Deux vol. pour les Idolatres. III. Deux autres vol. intitulés: l'un, tom. 7, 2° partie; l'autre, tome 8. IV. Deux vol. de Superstitions. L'abbé Bannier & le Mascrier ont resondu ce livre, Paris, 1741 & suiv. 9 vol. in-sol. Les sigures en sont moins belles que celles de l'édition de Hollande; mais il y a de plus un frontifice gravé, & le tombeau du diacre Paris. L'on a encore de lui, les figures du Temple des Muses, Amiterdam 1733, in fol. Voy. STOSCH.

PICART, Voyez PICARD.

I. PICCOLOMINI, (Alexandre) archevêque de Patras, coadjuteur de Sienne sa patrie, étoit d'une illustre & ancienne maison, originaire de Rome & établie à Sienne. Il composa avec succès pour le théâtre, & quoiqu'occupé de cet art frivole, eu égard à son ministère, il joignit à ses talens une vie exemplaire & des mœurs pures. On a de lui un grand nombre d'ouvrages en italien. Les plus distingués sont: I. Diverses Pièces Dramatiques, qui surent le princip

PIC

La Merale des Nobles, Venise 32, in-8°. III. Un Traité de la hère. IV. Une Théorie des Plau. V. Une Traduction de la Rhérique & de la Poétique d'Arisk, in-4°. VI. L'Institution morale, enile 1575, in-4°. trad. en franç. r Pierre de Larivey, in - 4°, Paris 1/81;& d'autres écrits qui prouvent s grandes connoissances dans la hylique, les mathématiques & inéologie. Ce prélat mourut à Mehne en 1578, à 70 ans. On peut voir le Catalogue détaillé de ses différens ouvrages dans le Dictionneire Typographique. Ils ne sont pas affez recherchés, pour que nous etendions davantage cet article. Il faut en excepter cependant son Dialogo della bella Creanta delle Don-Milano 1558, & Venetia 1574, in.8°: ouvrage qui ne répond guéres à la dignité d'un prélat. Il a été traduit en françois par F. d'Amboise, Lyon, in-16, fous le titre d'Inftruction des jeunes Dames; & réimprimé en 1583, sous celui de Dialogue & Devis des Demoiselles.

II. PICCOLOMINI, (François) de la même famille que le précédent, enseigna avec succès la philosophie pendant 22 ans, dans les plus fameuses universités d'Italie, & se retira ensuite à Sienne, où il mourut en 1604, à 84 ans. La ville prit le deuil à sa mort. Ses Ouvrages font: I. Des Commentaires sur Aristote, Mayence 1608, in-4°. II. Universa Philosophia de moribus, Venise 1583, in-folio. Il s'efforça de faire revivre la doctrine de Platon, dont il tâcha aussi d'imiter les moeurs,

III. PICCOLOMINI D'ARAGON, (Octave) duc d'Amalfi, prince de l'Empire, général des armées de l'empereur, chevalier de la Toison d'Or, naquit en 1599. Il

l'sondement de sa réputation, porta d'abord les armes dans les troupes Espagnoles en Italie. Il servit ensuite dans les armées de Ferdinand II, qui l'envoya au secours de la Bohême, & qui lui confia le commandement des troupes Impériales en 1634. Après s'être signalé à la bataille de Nortlingue, il fit lever le siège de St-Omer au maréchal de Châtillon. Il eut le bonheur d'enlever la victoire au marquis de Feuquières en 1639 : (Voyez I. PAS.) La perte de la bataille de Wolfembutel en 1651, n'affoiblit point sa gloire. Il mourut six ans après, sans postérité, avec la réputation d'un négociateur habile & d'un général actif. Le célèbre Caprara étoit son neveu.

IV. PICCOLOMINI, (Jacques) dont le nom étoit Ammanati, prit celui de Piccolomini en l'honneur de Pie II, son protecteur. Il devint évêque de Massa, puis de Frescati, cardinal en 1461, porta le nom de Cardinal de Pavie, & mourut en 1479, à 59 ans. Ses ouvrages qui consistent en des Lettres, & en une Histoire de son tems. sont impr. à Milan en 1521, in-f.

PICCOLOMINI, Voyez PIE II. Pie III... & iii. Patrice.

PICHOU, (N.) poëte François, né à Dijon, fut assassiné en 1631, à la fleur de son âge. Il n'est guéres connu que par des ouvrages très-médiocres. Les principaux sont : I. Les Folies de Cardenio, 1630, in-8°. II. Les Aventures de Rosiléon, 1630, in-8°. III. L'Infidelle Confidente, 1631, in-3°, pièce qui fut souvent représentée par les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne. IV. Une Traduction en vers de la Pastorale de la Filis de Scire, 1631, in-8°. Le cardinal de Richelieu faisoit cas de cette traduction, qui n'est pas pourtant excellente. V. L'Aminte, 1632, in-

8°, Pastorale en vers françois. Sa versification est négligée & lâche.

PICQUET, (François) né à Lyon en 1626, d'un banquier de cette ville, voyagea en France, en Italie & en Angleterre, & fut nommé conful d'Alep en Syrie , l'an 1652. Quoiqu'il n'eût alors que 26 ans, il remplit cet important emploi avec l'applaudissement général des François, des Chrétiens d'Alep, & même des Infidèles. La Républ. de Hollande, instruite de son mérite, le choisit aussi pour son consul à Alep. Il ne se servit du crédit que lui donnoit sa place, que pour le bien des mations qu'il servoit & l'utilité de l'Eglise. Il rendit de grands services à la France, à la Hollande, & aux Chrétiens du Levant; ramena un grand nombre de schismatiques à l'Eglise Catholique, & se montra ausii zèlé missionnaire, que consul fidèle & intelligent. André, archevêque des Syriens, homme de mérite, qui devoit son élévation à Pieques, sçachant qu'il vou-Joit abdiquer le consulat pour retourner en France & y embrasser l'état ecclésiastique, lui donna la tonsure cléricale en 1660. Picquet partit en 1662, emportant avec lui les regrets de tous les Chrétiens d'Alep, dont il étoit comme le pere, & de tous les habitans de cette grande ville, admirateurs de ses vertus. Il passa à Rome pour rendre compte au pape Alexandre VIII del'état de la religion enSyrie; & vint ensuite en France, où il prit les ordres sacrés. Il fut nommé en 1674 vicaire apostolique de Bagdad, puis évêque de Césarople dans la Macédoine. Ce digne citoyen repartit pour Alep en 1679, & y rendit les services les plus au nombre des Dieux, & révérés importans à l'Eglise pendant tout comme protecteurs des liens du le cours de sa mission. Il mourut mariage. On les invoquoit aux à Hamadan, ville de Perse, en siançailles.

Août 1683, à 60 ans, avec 1 titre d'ambassadeur de France a près du roi de Perse. Il souri plusieurs pièces importantes à M cole pour son grand ouvrage de Perpétuité de la Foi. Sa Vie a é donnée au public à Paris en 1732 On l'attribue à Anthelmi, eve que de Grasse, qui paroit avoir es

de bons Mémoires.

PICTET, (Benoît) né à Gene ve en 1655, d'une famille distinguée, fit ses études avec beaucoup de succès. Après avoir voya, gé en Hollande & en Angleterre, il professa la théologie dans sa pretrie, avec une réputation extraordinaire. Une maladie de langueur, causée par un excès de travail . accèléra sa mort arrivée en 1724. Ce ministre avoit beaucoup de douceur & de franchise. Le systeme de la tolérance étoit très-conforme à son caractère; il le soutenoit & le pratiquoit. Les pauvres trouvoient en lui un consolateur & un pere. Il a laisse un grand nombre d'ouvrages en latin & en françois, estimés de ceux de son parti. Les principaux sont: I. Une Théologie Chrétienne, en latin, 3 vol. in-4°, dont la meilleure édition est de 1721. II. Morale Chrétienne, Genève 1710, 8 vol. in-12. I II. L'Histoire du XI & du XIIº fiécles, pour servir de suite à celle de le Sueur. IV. Plusieurs Traités de Controverse. V. Un grand nombre d'Ecrits Ascétiques. VI. Des Lettres. VII. Des Sermons, 1697 à 1721, 4 vol. in-8°. VIII. Traité contre l'indifférence des Religions, Genève 1716, in-12.

PICUMNUS, frere de Pilannus. Ils furent l'un & l'autre mis

MCUS, un des fils de Saturne, l succéda en Italie, Il sut pere Faune, & étoit très-versé dans science des Augures. Circé le ménorphola en un oifeau qu'on pelle Pivere, parce qu'il n'avoit voulu l'épouser, & lui avoit viléré la Nymphe Canente.

PIDOU, (François) chevalier, egneur de St-Olon, né en Toufaine en 1640, obtint une place de renilhomme ordinaire du roi en 1672. Cet emploi le mit à portée Petre connu de Louis XIV. Ce prince démêla les talens deSi-Olon, & l'employa dans des affaires importantes. Il fut successivement envoyé extraordinaire à Gènes & à Madrid, & ambassadeur extraordinaire à Maroc. Dans ces difsérentes fonctions, il soutint l'honneur de son caractère & celai de la France. Ses services surent récompensés par le titre de commandeur de l'ordre de St-Lasare. Cet homme estimable mourut à Paris en 1720, âgé de 80 ans, regretté des sçavans qu'il recherchoit, & pleuré de ses amis, qui avoient en lui un homme généreux & obligeant. On a de lui: I. Etat présent de l'Empire de Maroc, in-12, Paris 1694. Cette Relation est courte, mais sage, judicieuse & exacte. II. Les Evénemens les plus considérables du règne de Louis le Grand, Paris 1690, in-12. Ce livre n'est qu'une version d'un ouvrage de Marana, & n'apprend pasgrand'chose.

. I. PIE 1, (St) successeur du pape Hygin en 142, étoit Italien d'origine, & fut martyrisé l'an 157. On ne trouve rien de remarquable pendant son pontificat. On Pretend qu'il ordonna qu'on cétant, non plus que le martyre de ce pontife. On lui a attribué des

Lettres qui sont supposées.

II. PIE II, (Encas-Sylvius Piccolomini) né en 1405 à Corfini dans le Siennois, dont il changea le nom en celui de Pienza, fit ses études à Sienne. Ses progrès furent rapides; à 26 ans il assista au concile de Bâle, où il sut secrétaire du cardinal de Fermo. Le concile l'honora de différentes commissions, pour le récompenser du zèle avec lequel il avoit soutenu cette assemblée contre le pape Engene IV. Piccolomini fut ensuite secrétaire de Fréderic III, qui lui décerna la couronne poëtique, & l'envoya en ambassade à Rome, à Milan, à Naples, en Bohême & ailleurs. Nicolas V l'éleva sur le siège de Trieste, qu'il quitta quelque tems après pour celui de Sienne. Enfin après s'être fignalé dans diverses nonciatures, il fut revêtu de la pourpre Romaine par Callizza III, auquel il succéda 2 ans après en 1458. Pie II, élevé sur le saintsiège, vérifia le proverbe, Honores mutant mores. Il parut, dès le commencement de son pontificat, jaloux des prérogatives de la papauté. Il donna en 1460 une Bulle, qui « déclare les appels du pape au " Concile, nuls, erronés, détes. " tables, & contraires aux saints " Canons. " Cette Bulle n'empêcha pas le procureur-général du parlement de Paris d'interjetter appel au Concile, pour la désense de la Pragmatique-Sanction, contre laquelle le pape ne cessoit de s'élever. Pie étoit alors à Mantoue, où il s'étoit rendu pour engager les princes Catholiques à entreprendre la guerre contre les lébreroit la fête de Paque le Di- Turcs. La plupart consentirent à manche après le 14 de la lune de fournir des troupes ou de l'argent; Mars; mais ce fait n'est pas cons- d'autres resusérent l'un & l'autre,

entr'autres les François, que le pape prit dès-lors en aversion. Cette haine diminua fous Louis XI. auguel il perfuada en 1469 d'abolir la Pragmatique-Sanction, que le parlement de Paris avoit soutenue avec tant de vigueur. L'année suivante, 1462, fut célèbre par une dispute entre les Cordeliers & les Dominicains, touchant le Sang de J. C. séparé de son Corps pendant qu'il étoit au tombeau. Il s'agissoit aussi de sçavoir s'il avoit été séparé de sa divinité; les Cordeliers étoient pour l'affirmative. & les Dominicains pour la négative. Ils se traitoient mutuellement d'hérétiques, & le pape fut obligé de leur défendre par une Bulle de se charger les uns les autres de ces qualifications odieufes. Une Bulle qui lui fit moins d'honneur, fut celle de 1463, par laquelle il rétracta ce qu'il avoit écrit au concile de Bâle, lorsqu'il en étoit fecrétaire. Il sentoit bien qu'on lui objecteroit que le Pape voyoit les choses dans un jour différent de l'homme particulier; & il tache de répondre le mieux qu'il peut à cette objection. Cependant les Turcs menaçoient la Chrétienté. Pie, toujours plein de zèle pour la défense de la Religion contre les Infidèles, prend la résolution d'équiper une flotte aux dépens de l'Eglise, & de passer lui-même en Asie, pour exciter les princes Chrétiens par son exemple. Il se rendit à Ancone dans le dessein de s'embarquer; mais il y tomba malade de farigue, & y mourut le 16 Août 1464, âgé de 59 ans. Pie II fut un des plus sçavans hommes de son siècle, mais non un des plus sages pontises. Il avoit un génie ambitieux, souple, & il sacrissa mille que celle de Florence, étost trop souvent à cette ambition. Ses frere du fameux marquis de Mariprincipaux ouvrages sont : L. Des gnan, général de Charles V. Il na-

Mémoires sur le Concile de Bale. depuis la suspension d'Eugène in qu'à l'élection de Felix. II. L'High toire des Bohémiens, depuis leur cel gine jusqu'à l'an 1458. III. Deut livres de Cosmographie. IV. L'Hin toire de Fréderic III, dont il avoi été vice-chancelier, 1685, im-fol... elle passe pour assez exacte & affer bien détaillée. V. Traité de L'édu cation des Enfans. VI. Un Poëme fu la Passion de J. C. VII. Un recue de 432 Lettres, Milan 1473, in-foldans lesquelles on trouve quelques particularités curieuses. VIII. Les Mémoires de sa vie, publiés par son lecretaire, & imprimes à Rome, in-4°. en 1584. On ne doute point que. ce ne soit l'ouvrage même de ce pontife. IX. Historia rerum ubicumque gestarum, dont la 114 partie seule. ment vit le jour à Venise, 1477, infol. X. Il avoit composé en latin le Roman d'Euriale & de Lucrèce, petit in-4°. sans date, mais fort ancien; publié en françois à Paris, 1493, in-fol. Ses Œuvres ont été imprimées à Helmstad, en 1700, in-f. On trouve sa Vie au commencement.

III. PIE III, (François Todeschini) étoit fils d'une sœur du pape Pie II. Ce pontife lui permit de prendre le nom de François Piccolomini, & le fit archevêque de Sienne & cardinal. Il succeda aupape Alexandre VI, le 22 Septembre 1503. Son prédécesseur avoit montre, sur la chaire de S. Pierre, tous les vices d'un fcélérat déterminé; Pie y fit éclater les vertus d'un Apôtre. On concevoit de grandes espérances d'un tel pontife; mais il mourut 21 jours après son élection, le 12 Octobre suiv.

IV. PIE IV, (Jean-Ange) cardinal de Médicis, d'une autre sa-

383

nt à Milan, de Bernardin Medime, en 1499. Il s'éleva par son rite, & eut divers emplois imprians sous les papes Clément VII Paul III. Jules III, qui l'avoit argé de plusieurs légations, l'hopra du chapeau de cardinal en 49. Après la mort de Paul IV, fut élevé sur la chaire de S. jerre en 1559. Son prédécesseur twit fait détester des Romains, i outragérent cruellement sa emoire. Pie IV commença son innificat en leur pardonnant. Il e sut pas si clément envers les neenx du pape Paul IV; car il fit trangler le cardinal Caraffe au châ-🌠 Št-Ange, & couper la tête au prince de Palliano, son frere. Son ele s'exerça ensuite contre les Turcs & contre les hérétiques. Pour arrêter les progrès de ceuxil, il rétablit le concile de Trente qui avoit été malheureusement suspendu. Il envoya, en 1561, des nonces à tous les princes Catholiques & Protestans, pour leur présenter la Bulle de l'indiction de cette importante assemblée. Ce concile ayant été terminé en 1563, par les soins de S. Charles Borromée, son neveu; le pape donna une Bulle, le 26 Janvier de l'année suivante, pour la confirmation des décrets du concile. L'année 1565 vit éclore une conspiration contre la vie du pape, par Benoît Accoli & quelques autres visionnaires. Ces insensés s'étoient imaginé que Pie IV n'étoit pas pape légitime, & qu'après sa mort on en mettroit un autre sur le saintsiège, qu'on nommeroit le Pape Angélique, sous lequel les erreurs seroient reformées & la paix seroit tendue à l'Eglise. La conspiration fut découverte, & le fanatique Benoie périt par le dernier supplice. Ce pontise mourut peu de

tems après, en 1565, à 66 ans, emportant dans le tombeau la haine des Romains, que ses sévérités avoient aigris. C'étoit un esprit adroit & sécond en ressources. Il orna Rome de plusieurs édifices publics, mais il l'appauvrit en l'embellissant. S'il contribua beaucoup à l'élevation de sa famille; au moins la plupart de ses parens lui firent-ils honneur.

V.PIE V., St (Michel'Ghisleri) né à Boschi ou Bosco dans le diocèse de Tortone, en 1504, étoit fils d'un sénateur de Milan, suivant l'abbé de Choiss. Il se fit religieux dans l'ordre de S. Dominique. Paul IV instruit de son mérite & de sa vertu, lui donna l'évêché de Sutri, le créa cardinal en 1557, & le fit inquisiteur général de la Foi dans le Milanès & la Lombardie; mais la sévérité avec laquelle il exerça son emploi, l'obligea de quitter ce pays. On l'envoya à Venise, & l'ardeur de son zèle trouva encore plus d'obstacles. Pie IV ajoûta au chapeau de cardinal, l'évêché deMondovi. Après la mort de ce pontise, il sut mis sur le siége de S. Pierre, en 1566. Elevé à la première place du Christianisme par son mérite, il ne put se dépouiller de la sévérité de son caractère; & les circonstances où il se trouvoit, rendoient peut-être cette sévérité nécessaire. Un de ses premiers soins sut de réprimer le luxe des ecclésiastiques, le faste des cardinaux, & les déréglemens des Romains. Il fit exécuter les décrets de réformation faits par le concile de Trente; il défendit le combat des taureaux au Cirque; il chassa de Rome les filles publiques, & permit de poursuivre les cardinaux pour dettes. Les erreurs qui inondoient la Chrétienté, l'affligeoient sensiblement. Après

avoir employé les voies de la douceur, il mettoit en usage celles de la rigueur contre les hérétiques, & quelques-uns d'eux finirent leur vie dans les bûchers de l'Inquisition. Il fignala sur-tout, en 1568, son zèle pour la grandeur du saintfiège, en ordonnant que la Bulle In Cana Domini, (qu'on publicit à Rome tous les ans le Jeudi-saint, avant le pontificat de Glément XIV) l'eroit publiée de même dans toute l'Eglise. Cette Bulle, l'ouvrage de plusieurs souverains pontifes, regarde principalement la jurifdiction de la puissance ecclésiastique & civile. Ceux qui appellent au concile général, des décrets des papes; ceux qui favorisent les appellans; les universités qui enseignent que le pape est foumis aux conciles; les princes qui veulent restreindre la jurisdiction eccléfiastique, ou qui exigent des contributions du clergé, y sont frappés d'anathême. Toutes les Puissances, la rejettérent. En 1580, quelques évêques, mauvais François, ayant taché de la faire recevoir dans leurs diocèses, le parlement fit faisir leur temporel, & déclara criminel de lèse - majesté quiconque voudroit imiter le fanatisme de ces Prélats. Pie V méditoit depuis quelque tems un armement contre les Turcs; il eut le courage de faire la guerre à l'empire Ottoman, en se liguant avec les Vénitiens & le roi d'Espagne Philippe II. Ce fut la premiére fois qu'on vit l'étendard des Deux-Clefs déployé contre le Croissant. Les armées navales se rencontrérent le 7 Octobre 1571, dans le golfe de Lépante, où les Turcs furent battus par la flotte des princes Chrétiens confédérés, & perdirent plus de 30,000 tre de Secreti d'Alessio Piemonense, hommes & près de 200 galéres. en 7 livres. Les éditions nome On dut principalement ce succès breuses qu'on en a faites, sont ind

au pape, qui s'étoit épuile en dépenses & en fatigues pour procurer cet armement. Pie mourut mois après, en 1572, à 66 ans de la pierre. Il répéta souvent a milieu de ses souffrances: Seigneur augmentez mes douleurs & ma patien ce. Son nom ornera toujours la li触 des pontifes Romains. Il est va que sa Bulle contre la reine Elle zabeth & son autre Bulle en saveur de l'Inquisition, la chaleur avec laquelle il fomenta les troubles de la France & de l'Irlande, sa rigueur envers les hérétiques, proper vent que son zèle n'étoit pas tous jours conduit par la prudence 👯 mais à ces défauts près, il eut les vertus d'un Saint & les qualités d'un roi. Pie V fut le modèle de fameux Sixte-Quint. Il lui donne. l'exemple d'amasser en peu d'années des épargnes affez confidérables, pour faire regarder le sainte siège comme une puissance redoutable. Le sultan Selim, qui n'avoit point de plus grand ennemi, st faire à Constantinople, pendant 3 jours, des réjouissances publiques de sa mort. Le pontificat de Pie F est encore célèbre par la condamnation de Baius, par l'extinction de l'ordre des Humiliés, & par la réforme de celui de Citeaux. Clément XI le canonisa en 1712. Il reste plusieurs Lettres de ce pape, imprimées à Anvers en 1640, in-4°. Felibien publia, en 1672, sa Vie traduite de l'Italien; mais elle n'est par toujours fidelle.

PIEMONTOIS, (Alexis) nom fameux sous lequel Guillaume Ruscelli, médecin Italien, mort en 1565, se eacha pour distribuer le secret de ses remèdes. Ils furent publiés par François Sansovino, sous le ti-

Rain-16. C'est un riche trésor t les charlatans.

PIERIDES, filles de Pierus, the désié les Muses à qui chansic le mieux, furent métamorpédes en Pies par ces Déesses, **Sonne a**ussi ce nom aux Muses, Me du mont Pierius qu'elles ha-Mient.

**FIERIUS VAL**ERIANUS, (Jean-FRE BOLZANI, connu fous le **la de )** célèbre écrivain de l'anmue famille des Bolgani, naquit Biluno dans l'état de Venise. Il \* Obligé dans son enfance de avir de domestique. Un Corde-Her, fon oncle paternel, qui avoit précepteur de Léon X, le tira de ce vil état, & lui donna des **leçons** de littérature. Ses progrès Turent fi rapides, qu'il se vit bientôt ami des gens-de-lettres les plus célèbres, & sur-tout du cartinal Bembo. Léon X & Clément VII lui témoignérent beaucoup d'estime, & lui en firent sentir les effets. Pierius, préférant l'étude & une honnête médiocrité à tout ce qui pouvoit le distraire en l'élevant, refusa l'évêché de Justinopolis & celui d'Avignon. Il se contenta d'une charge de protonotaire apostolique. Il fut chargé néanmoins de plusieurs négociations importantes, dont il s'acquitta avec honneur. Cet homme estimable mourut à Padoue en 1558, à 81 ans. Ses principaux ouvrages sont: 1. Les Hiéroglyphes. Ce sont des Commentaires latins fur les Lettres faintes des Egyptiens & des autres nations, auxquels Calio Augustin Curion ajoûta doux livres, qu'il orna de figures, & qu'il fit imprimer en 1579 in-fol. La meilleure édition est de Lyon, 1686 in-fol. Henri Schwalenberg en donna un Abrégé, en 1606, à Leipfick, in-12. II. Son Traité si con-

nu, De infelicitate litteratorum, que son premier état lui donna la pensée de composer. Cet ouvrage sut imprimé pour la 1' fois, en 1620. à Venise, par les soins d'Aloysins Lollini, évêque de Belluno, qui en conservoit le manuscrit dans sa bibliothèque. Il a été réimprimé depuis avec fes Hiéroglyphes, en 1647, à Amsterdam; & à Leipsick, dans le recueil intitulé, Analecta de calamitate litterasorum, in-8°. avec une Préface de Burcherd Mencken. III. Pro Sacerdotum barba Apologia, en 1533, in-8°. adressée au cardinal Hippolyte de Médicis, qui avoit été son disciple; & réimprimée avec les Traités de Musonius & d'Hospinien, suc l'usage de se raser la barbe & de se couper les chevenx, à Leyde, 1639, in-12. Cet écrit offre des recherches curieuses. IV. Les Anziquités de Belluno, en 1620, à Venise, in - 8°. avec son Traité de Infelicitate litteratorum. V. Diverses Leçons sur Virgile, dans l'édition du Virgile avec les Commentaires de Servius, chez Robert Etienne, in-fol. & plusieurs fois depuis. VI. Des Poësies Latines. Pierius avoit reçu au baptême le nom de Jean-Pierre. Sabellius, fon maître, changea ce dernier nom en celui de Pierius, par allusion aux Muses, en latin Pierides, dont il fut favorisé presque dès son enfance. D'ailleurs, par une suite du pédantisme de ce tems-là, il falloit porter un nom qui rappellat l'antiquité.

PIERQUIN, (Jean) fils d'un avocat de Charleville, étudia à Reims, où il prit le dégré de bachelier en théologie. Il a été pendant 40 ans curé de Chatel dans le diocèse de Reims, où il mourut en 1742, âgé d'environ 70 ans. Il a écrit sur la couleur des Nègres, sur l'évocation des Morts, sur l'obsession naturelle,

Tome V.

Tur le fabat de Sorciers, sur les eransformations magiques, sur le chant du Coq, sur la pesanteur de la Flamme, sut la preuve de l'innocence par l'immersion, sur les Hommes amphibies, &c. On a rassemblé ses Œurres Physiques & Géographiques, in-12, Paris, 1744. Elles offrent des chofes singulières & beaucoup d'idées faussés. On a encore de lui : I. Une Vie de S. Juvin, Nancy 1742, in-12. U. Une Dissertation sur le Conception de J. C., & sur une Su Face qu'on a voulu faire passer pour une image constellée; Amsterdam, 1742, in-12.

I. PIERRE, prince des Apôtres, fils de Jean, & frere de St André. naquit à Bethsaide. Son premier nom étoit Simon; mais en l'appellant à l'apostolat, le Sauveur lui zionna celui de Gephas, qui en Syriaque signifie Pierre. J. C. l'ayam sencontré avec son frere André, qui lavoient leurs filets sur le bord du lac de Généfareth, ordonna à Pierre de les jetter en pleine mer. Quoiqu'ils n'eussent rien pu prendre de la nuit, de ce seul coup ils prirent trat de poissons, que leurs barques en furent remplies. Alors Pierre se jetta d'étonnément aux pieds du Sauveur, qui lui ordonna de quitter ses rêts pour le suivre; & depuis ce tems-là il lui demeura toujours intimement artaché. Il avoit une maison à Capharnaum, où J. C. vint guérir sa bellemere; & quand il choisit ses douze Apôtres, il mit Pierre à leur tête. Pierre fut un des témoins de sa gloire fur le Thabor. De retour à Capharnaum, ceux qui levoient le demi-sicle pour le Temple, demandérent à Pierre fi son maître le payoit? L'Apôtre, par ordre de Apôtres. Pierre sortit de Jérusales J. C., jetta sa ligne dans la mer, pour visiter les sidèles des envi-& prit un poisson, dans la gueu- rons. Il arriva à Lydde, où il gué-

donna pour son mairre & pour li Pierre assista à la derniére Cênq & fue le premier à qui J. C. 🌬 les pieds. Il se trouva dans le Ja din des Olives, quand les foldi arrêtérent J. C.; & transportée colère, il coupa l'oreille à Ma chus, serviteur du grand - preu Caiphe, chez lequel il suivit J. Ce fut-la qu'il renia 3 fois Norre Seigneur, & qu'ayant entendu : coq chanter, il sortit de la salle & témoigna son repentir par s larmes. S. Pierre fut témoin de l Réfurrection & de l'Ascension J. C. Le jour que le St-Esprit des cendit sur les Apôtres, Pierre precha avec tant de force J. C. re👣 suscité, que 3000 personnes 🚑 convertitent , & demandérent 🏝 être baptisées. Quelques TOMES après, comme il montoit au Temple avec Jean pour y faire sa priére, il trouva à la porte un homme perclus qui lui demanda l'aumone. Pierre lui ayant die qu'il n'avoit ni or ni argent, lui commanda de se lever au nom de Jesas de Natareth. Cet homme se leva ausstôt, marcha & entra dans le Temple, glorisiant Dieu. Son ombre readoit la santé aux malades, & on les lui apportoit de tous côtés. Le grand-prêtre & les Saducéens, jaloux des progrès de l'Evangile, sirent saisir les Apôtres, & les sirent mettre en prison. Mais un Ange les ayant délivrés, ils allérent dans le Temple annoncer de nouveau J. C. Leurs ennemis, plus irrités que jamais, étoient sur le point de les faire mourir, lorsque Gamaliel les détourne de cette cruelle résolution. Ils se contentérent donc de faire battre de verges les se duquel il trouva un ficle, qu'il vit Enée, paralytique depuis 8 2004

tette guérison opéra la converh des habitans. La résurrection Tabithe produifit le même effet Joppé. Peu de tems après il alla antioche, & y fonda l'Eglise rétienne, dont il fut le premier Eque. Il parcourut aussi les proaces de l'Afie mineure, vint à ome l'an 42 de l'ère vulgaire, y établit son siége épiscopal. Fest en cette année 42 que comtacent les 25 années de pontifiique l'on donne communément S. Pierre. Revenu à Jérusalem our célèbrer la Pâque de 44, brode-Agrippa, qui avoit fait mou-St S. Jacques le Majeur, fit arrê-Pierre. Son dessein étoit de le krisser à sa complaisance pour peuple; mais la nuit même du Jour que le ryran avoit sixé pour mettre à mort, l'Ange du Seineur tira l'Apôtre de prison, & # fortit de Jétusziem. On croit que de-là il alla pour la 2° fois à Rome', d'où il écrivit sa I' Epitre vers l'an 50 de l'ère vulgaire. Pierre, shaffé de Rome avec tous les autres Juiss par 1'empereur Claude, revint en Judée; & sit l'ouvertufe du concile de Jérusalem. Il y parla avec beaucoup de sagesse, & il sut conclu que l'on n'imposeroit point aux Gentifs le joug des cerémonies légales. It alla peu de tems après à Antioche, & ce futlà que S. Paul lui résista. Recourné Rome, il écrivit se IF Epitre aux · fidèles convertis. Le but de cette Rpitre est de les affermir dans l'attachement inviolable qu'ils doivent avoir à la Courine & à la tradition des Apôtres, & de les prémunit dentre les filations des faux doctours. Le féu de la persécution coit stors altumé; Pierre fut condamné à mourir en croix. Il demande d'avoir la tête en bas, « de " Pous, ( die an St Pere, ) qu'on

n ne crût qu'il affectoit la gloire n de J. C. s'il eût été crucifié com-» me lui. » Ce Prince des Apôtres fut attaché à la croix le même jour & au même endroit que S. Paul fut décapité, l'an 66 de J. C. & le 12° du règne du barbare Néron. Outre fes deux Epitres qui sont au nombre des Livres canoniques, on a attribué à S. Pierre plusieurs onvrages, comme ses Actes, son Evangile, fon Apocalypse, tous ou-

vrages supposes.

II. PIERRE, (St) évêque d'A. lexandrie en 300, fut regardé comme un des prélats les plus illustres de son tems, soit pour sa doctrine, foit pour ses vertus. Sa constance fut éprouvée dans les persécutions de Dioeletien & de Maxie mien, & il reçut la palme du martyre en 311. Pendant son épiscopat il fit des Canons Pénitentiaux, & déposa dans un synode Mélèce évêque de Lycopte, convaincu d'apostafie & d'autres crimes. Théo-Mores nous a conservé quelques Lettres de ce faint évêque, dans le IV. Hvre de son Histoire.

III. PIERRE le Cruél; roi de Castille, monta sur le trône, après fon pere Alfonse XI, en 1350, à l'âge de 16 ans. Le commencement de son règne n'annonça que des horreurs; it fit mourir plusieurs de fes fujets par des supplices recherchés. Il épousa Bianche, fille de Pierre I, duc de Bourbon; mais il la quitta 3 jours après son mariage, & la sit mettre en prison, pour reprendre Marie de Padilla, qu'il entretenoit. Jeanne de Castro, qu'il épousa peu de tems après, ne fut pas plus heureuse; il l'abandoma. Ce procédé; joint à ses horribles cruantés, souleva les grands contre lui. Pierre le Cruel en fit mourir plusteurs, & n'épargna pas même four frere Fréderic, m Don Juan

son cousin, ni la reine Blanche de Bourbon. Enfin ses sujets prirent les armes contre lui en 1366; & ayant à leur tête Henri, comte de Transtamare, son frere naturelalls s'emparérent de Tolède & de presque toute la Castille. Pierre passa alors dans la Guienne, & eut recours aux Anglois, qui le rétablirent sur le trône en 1367; mais ce ne fut pas pour long-tems. Henri de Transtamare, assisté des troupes Françoiles conduites par Bertrand du Guesciin, le vainquit dans une bataille en 1368, & le tua de sa propre main. Ainsi périt, à l'âge de 35 ans & 7 mois, Pierre le Cruel, roi de Castille: exemple mémorable pour tous les souvesains qui poussent à leur comble le despotisme, l'impiété & la vengeance. On croit que l'éducation auroir pu détruire ou du moins diminuer les défauts de ce prince. Mais abandonné à Albuquerque, son gouverneur, qui lui fraya le chemin du vice; & se voyant absolu dans un âge où il auroit fallu. pour un caractére tel que le sien, une longue obéissance : il ne fut, avec de l'esprit, du courage & de l'application, qu'un tyran & un monstre. Par la mort de Pierre finit la possérité légitime de Raimond de Bourgogne; la race bâtarde lui fuccéda dans la personne de Henri de Transtamare.

IV. PIERRE ALEXIOWITZ I', quelque métier. Il étoit des prefurnommé le Grand, né en 1672, miers au travail. Il fit lui-même un d'Alexis Michaëlowitz, czar de Moscovie, fut mis sur le trône après la mort de son frere aîné Théodore ou Fador, au préjudice d'Iwan son autre frere, dont la santé étoit aussi foible que l'esprit. Les Strélitz, (milice à-peu-près semblable aux Janissaires des Turcs) excités par la princesse Sophie, qui espéroit plus d'autorité sous Iwan son frere, Maître Pierre; ses compagnons l'ap-

se révoltérent en faveur de ce ci, & pour éteindre la guerre. vile, il fut réglé que les deuz d res régneroient ensemble. L'in nation du czar Pierre pour les em cices militaires, se dévelopa bonne heure. Pour rétablir la cipline dans les troupes de Kuff il voulut donner à la fois la les & l'exemple; il se mit tambour di la compagnie de le Fort, Géni vois, qui l'aida beaucoup à pol cer ses états. Il battit que lque tes la caisse, & ne voulut être avant à des grades plus hauts qu'apri l'avoir mérité. En veillant sur l militaire, il ne négligea pas la finances, & il pensa en mess tems à avoir une place qui servi de rempart à ses états contre la Turcs. Il s'empara d'Azof 1696, & défendit cette sorteresse contre les insultes des Tartares. Pierre méditoit dès-lors de faire un voyage dans les différentes parties de l'Europe, pour s'instruire des loix, des mœurs & des arts, l'an 1697. Après avoir parcouru l'Allemagne, il passa en Hollande & se rendit à Amsterdam, & casute à Saardam, village à 2 lieues de-la, fameux par ses channers & par ses magafins. Le czar déguise. le mit parmi les ouvriers, prenant leurs instructions, mettant la main à l'œuvre, & se faisant passer pour un homme qui vouloit apprendet quelque métier. Il étoit des premiers au travail. Il fit lui-même un mât d'avant, qui se démontoit en deux piéces, & qu'il plaça sur une barque qu'il avoit achetée, & dont il se servoit pour aller à Amsterdam. Il construisit aussi un lit de bois & un bain. Ce prince se fa enrôler parmi les charpentiers de la Compagnie des Indes, sous le

e, qui étoit en Moscovie, écrila son pere, & découvrit par lettre le mystère qui envelot le czar. Tous les ouvriers, truits de son rang, voulurent nger de ton; mais le monarleur perfuada de continuer à peller Maître Pierre. Le czar, de purs assidu à l'ouvrage, dein des meilleurs pilotes. Il apsit aussi un peu de géométrie & refques autres parties des mathé-Miques. Pierre quitta la Hollanen 1698, pour passer en Augeterre. On lui avoit préparé un tel magnifique; mais il aima cux se placer près du chantier roi. Il y vécut comme à Saardam, s'instruisant de tout, & n'oubliant rien de ce qu'il apprenoit. roi d'Angleterre lui donna le Plaifir d'un combat naval à la manière Européenne; il n'étoit pas possible de lui procurer une sête **Plus** agréable. On travailloit alors en Russie à faire un canal qui de-Voit, par le moyen des écluses, 10tmer une communication entre le Don & le Wolga.' La jonction de ces deux fleuves ouvrit aux Russes le moyen de trasiquer sur la Mer Noire, & en Perse par la Mer Caspienne. Pierre trouva en Angleterre des ingénieurs propres à finir ce grand ouvrage. Enfin Pierre partir de Londres & se rendit à Vienne, d'où il se disposoit à passer en Italie; mais la nouvelle d'une sédition l'obligea de renoncer à son voyage. C'étoit encore la princesse Sophie qui l'avoit excitée du fond de son cloître. Le czar la calma à force de tortures & de fupplices. Il coupa lui-même la tête à beaucoup de criminels.

Moient ainfi. Un homme de Saar- forté que ces troupes , qui faisoient trembler la Russie & le czas lui-même, furent dissipées & presque entiérement détruites. Le czar institua en 1699 l'ordre de S. André pour répandre l'émulation parmi les gentilshommes. Les Ruffes pensoient que Dieu avoit eret le Monde en Septembre, & c'étoit par ce mois qu'ils commençoient l'année; mais le czar déclara que l'on dateroit à l'avenir le commencement de l'année, du mois de Janvier. Il confacra cette réforme au commencement de ce siècle par un grand Jubilé, qu'il indiqua & qu'il célébra en qualité de chef de la religion. Une affaire plus importante l'occupoit. Entraîné par les sollicitations d'Auguste, roi de Pologne, & par l'espérance que lui donnoit la jeunesse de Charles XII. roi de Suède, il déclara la guerre à ce dernier monarque en 1700. Les commencemens n'en furent pas heureux; mais ses défaites ne le découragérent point. Je sçais bien, disoit-il, que les Suédois nous battront long-tems; mais enfin nous apprendrons à les battre. Evitons les actions générales avec eux, & nous les affoiblirons par de petits combats. Ses espérances ne furent pas trompées. Après de grands désavantages, il remporta en 1709, devant. Pultawa, une victoire complette. li s'y montra aussi grand capitaine que brave soldat, & il fit sentir à ses ennemis combien ses troupes s'étoient instruites avec eux. Une grande partie de l'armée Suédoise sut prisonnière de guerre; & on vit un héros tel que le roi de Suède, fugitif sur les terres de Turquie, & ensuite presque captif à Bender. Le czar se crut digne alors de monter au grade de La plûpart des Strélitz furent dé- lieutenant-général. Il fit manger à cimés ou envoyés en Sibérie, en- sa table les généraux Suédois prie-Bhil

sonniers, & un jour qu'il but à la santé de ses Maîtres dans l'art de la guerre, le comte de Rhinchild, l'un des plus illustres d'entre ses prisonniers, lui demanda qui étoient ceux à qui il donnoit un si beau titre? Vous, dit-il, Messieurs les Généraux, -- Votre Majessé est donc bien ingrate, répliqua le Comte, d'avoir si mal traité ses Maîtres. Le czar, pour réparer en quelque facon, cette glorieuse ingratitude, fit rendre aussi-tôt une épée à chacun d'eux. Il les traita toujours comme auroit fait le roi qu'ils auroient rendu victorieux. Pierre profita du malheur & de l'éloignement du roi de Suède. Il acheva de conquérir la Livonie & l'Ingrie, & y joignit la Finlande & une partie de la Poméranie Suédoise. Il sut plus en état que jamais de donner ses foins à la ville de Petersbourg, dont il venoit de jetter les fondemens. Cependant les Turcs, moins excités par Charles XII que par leur propre intérêt, rompirent la trèwe qu'ils avoient faite avec le czar, qui eut le malheur de se laisser enfermer, en 1711, par leur armée, sur les bords de la riviére de Pruth, dans un poste où il étoit perdu sans ressource. Au milieu de la consternation générale de son armée, la czarine Catherine, qui avoit voulu le fuivre, ofa seule imaginer un expédient ; elle envoya négocier avec le grand-visir Baltagi Mehemet. On lui fit des propositions de paix avantageuses; il se laissa tenter, & la prudence du czar acheva le reste. En mémoire de cet événement, il voulut que la czarine instituât l'ordre de Ste Catherine dont elle seroit chef, & où il n'entreroit que des femmes. Ses succès ayant produit la tranquillité dans ses états, il se prépa- né du mécontentement, il lui si a à recommencer ses voyages. Il faire son procès, & les juges con-

s'arrêta quelque tems à Copenda gue, en 1715, où il s'occupavisiter les colléges, les académies les sçavans, & à examiner les g tes du Danemarck & de Suès il alla de-la à Hambourg, à Han vre, à Wolfembutel, toujours servant; puis en Hollande où parut avec toute sa dignité, & France en 1717. Il fut reçu à Par avec les mêmes respects qu'ailleum mais avec une galanterie qu'il ne poi voit trouver que chez les François S'il alloit voir une manufa Eture, 🧸 qu'un ouvrage attirât plus les reg gards qu'un autre, on lui en faisois présent le lendemain. Il alla diner 3 Petitbourg chez M. le duc d'Antis & la première chose qu'il vit, sut son portrait en grand avec le même habit qu'il portoit. Quand il alla 🌙 voir la monnoie royale des Médailles, on en frappa devant lui de toute espèce, & on les lui presentoit. Enfin on en frappa une, qu'on laissa exprès tomber à ses pieds, & qu'on lui laissa ramasser. Il s'y vit gravé d'une manière parfaite avec ces mots: PIERRE LE GRAND. Le revers étoit une Renommée, & la légende: Vires act quirit eundo; allégorie aussi juste que flatteuse pour un prince qui augmentoit en effet ses mérites par ses voyages. En voyant le Tombeau du cardinal de Richelieu & la Statue de ce ministre, le czar monte sur le tombeau, embraise la statue : Grand Ministre , dît-il , que n'es-tu né de mon tems! Je te donnerois la moitié de mon Empire pour m'apprendre à gouverner l'autre. Le czar, après avoir ainfi parcouru la France, où tout dispose les mœurs à la douceur, retourna dans sa patrie, & y reprit sa sévérité. Le prince Alexis, son fils, lui ayant occasion-

rent à la mort. Le lendemain l'arrêt, il eut une attaque d'apo-, belles-lettres & les mathématiques; exie qui l'emporta. On raisonna mucoup sur cet événement su-ele (Voyez ALEXIS PETROWITZ XL) Le pere alla voir son fils spurant, & on dit qu'il versa des mes; mais malgré ces larmes, stoues furent couvertes de memres rompus des amis de son fils. lifit couper la tête à son propre ezu-frere, le comte de Laprechin, tere de sa semme Eudovie Laprehis, qu'il avoir répudiée, & oncle in prince Alexis. Le consesseur de de prince infortuné eut aussi la tête coupée. Si la Moscovie a été civilisée, il faut avouer que cette politesse lui a coûté cher. En 1721, pil conclut une paix glorieuse avec la Suède, par laquelle on lui céda la Livonie, l'Estonie, l'Ingermanie, la moitié de la Carélie & de Vibourg. Les Etats de Russie lui déférèrent alors le nom de Grand, de Pere de la Paerie & d'Empereur. Le reste de la vie du czar ne sut qu'une suite de ses grands desseins. On ne peut que parcourir les différens établissemens que lui doit la Moscovie, & seulement les principaux, I. Une Infanterie de 100 mille hommes, aussi belle & aussi aguerrie qu'il y en ait en Europe, dont une assez grande partie des officiers font Moscovites. II. Une Marine de 40 vaisseaux de ligne & de 400 galéres. III. Des Fortifications, selon les derniéres règles, à toutes les places qui en méritent. IV. Une excellente Police dans les grandes villes, qui auparavant étoient aussi dangereuses pendant la nuit que les bois les plus écartés. V. Une Académie de Marine & de Navifacion, où toutes les familles nobles sont obligées d'envoyer quel-

& à Kiof, pour les langues, les de petites Ecoles dans les villages, où les enfans des paysans apprennent à lire & à écrire. VII. Un Collège de Médecine, & une belle Apothicairerie publique à Moscow. qui fournit de remèdes les grandes villes & les armées. Jusques-là il n'y avoit eu dans tout l'empire aucun médecin que pour le czar, nul apothicaire. VIII. Des Leçons publiques d'Anasonie, dont le nom n'étoit seulement pas connu; & ce qu'on peut compter pour une excellente leçon toujours subsistante. le cabinet du fameux Ruysch, acheté par le Czar, où sont rassemblés tant de disseçtions si fines, si in-Aructives & fi rares. IX. Un Observatoire, où des astronomes ne s'occupent pas seulement à étudier le Ciel, mais où l'on renferme toutes les curiosités d'histoire naturelle. X. Un Jardin des Plantes. XI. Des Imprimeries, dont il a changé les anciens caractères, trop barbares, & presque indéchissrables à cause des fréquentes abbréviations. XII. Des Interprêtes pour toutes les langues des Etats de l'Europe, & de plus pour la Latine, pour la Grecque, pour la Turque, pour la Calmouque, pour la Mongule & pour la Chinoise. XIII. Une Bibliothèque Royale, formée de trois grandes Bibliothèques qu'il avoit achetées en Angleterre, en Holstein & en Allemagne. Le changement général comprit aussi la Religion, qui à peine méritoit le nom de religion Chrétienne. Il abolit la dignité de Patriarche, quoiqu'assez dépendante de lui. Maître de son Eglise, il fit divers Réglemens eccléfiastiques, sages & utiles, & ce qui n'arrive pas toujours, il tint la ques-uns de leurs enfans. VI. Des main à l'exécution. Après avoir Celleges à Moscow, à Petersbourg donné à son ouvrage des sondemens

solides & nécessaires, il y ajoûta ce qui n'est que de parure & d'ornement. Il changea l'ancienne architecture, grossière & difforme au dernier point, ou plutôt il fit naître chez lui l'Architecture. On vit s'élever un grand nombre de maisons régulières & commodes, quelques Palais, des bâtimens publics, & fur-tout une Amirauté commode a magnifique. Ses armées ayant **c**onquis presque toute la côte occidentale de la Mer Caspienne, en 1722 & 1723, il fit lever le plan de cette Mer, & grace à ce philo-Ibphe conquérant, on en connut. enfin la véritable forme, fort différente de celle qu'on lui donnoit communément. Il envoya à l'Académie des sciences de Paris, dont il étoit membre honoraire, une Carte de sa nouvelle Mer Caspienne. Cependant Pierre le Grand sentoit sa santé épuisée; il étoit attaqué depuis long-tems d'une ré. tention d'urine qui lui causoit des douleurs aigues, & qui l'emporta le 28 Janvier 1725, à 53 ans. On a cru, on a imprimé qu'il avoit nommé son épouse Catherine héritière de l'empire par son Testament; mais la vérité est qu'il n'avoit point fait de Testament, ou que du moins il n'en a jamais paru : négligence bien étonnante dans un législateur. Pierre le Grand étoit d'une taille haute; il avoit l'air noble, la physionomie spirituelle, le regard rude; il étoit sujet à des espèces de convulsions qui altéroient quelquefois les traits de son visage : il s'exprimoit avec facilité, & parloit avec seu; il étoit naturellement éloquent: il haranguoit souvent. Ce prince dédaignoit & méprisoit le faste, qui n'eût fait qu'environner sa personne: c'étoit le prince Menzikof, son favori, qu'il habile dans les mathématiques &

magnificence. Jamais homme ne fac plus vif, plus laborieux, plus entreprenant, plus infatigable. Pierre avoit établi des hommes charges. de porter du secours aux incendies, que l'on fait être fort fréquens en Moscovie. Il avoit pris une de ' ces commissions périlleuses; on le voyoit monter le premier, avec la hache, au haut des maisons en feu. sans que le danger l'effrayat. Cer empereur aimoit beaucoup à voyager. Il alloit sans fuite de l'extrémité de l'Europe au cœur de l'Afie; il franchissoit souvent l'intervalle de Pétersbourg à Moscow, qui est de 200 lieues communes, comme un autre prince passe de son palais à une maison de plaisance. Pierre le Grand étoit extrême dans son amitié, dans sa haine, dans sa vengeance, dans ses plaisirs. Il étoit adonné, par un vice de fon éducation, au vin & aux fiqueurs fortes. Ces excès ruinérent son tempérament, & le rendirent sujet à des accès de fureur dans lesquels. il ne se connoissoit plus; il étoit alors cruel. Mais si quelqu'un de ses favoris le rappelloit à lui-même, aux fentimens d'humanité, il s'appaisoit & rougissoit de ces transports d'un emportement involontaire. Il disoit alors, avec une sorte de confusion: J'ai réformé ma Nation, & je n'ai pu me réformer moimême. Ce fut le For:, & fur-tout l'impératrice Catherine, qui eurent dans ces occasions le plus d'ascendant fur lui. Ce prince, qui fut fi pasfionné pour la Marine, avoit dans les premières années de sa jeunesse une très-grande frayeur de l'ean; il parvint à se dépouiller de cente crainte. Pierre étoit l'homme le plus savant de son empire; il parloit plusieurs langues ; il étoit trèschargeoit de le représenter par sa dans la géographie; il avoit appris

julqu'à la chirurgie, qu'il exerça en plutieurs occasions. Il aimoit les projets valtes; il les suivoit avec une ardeur incroyable, avec une constance à toute épreuve: son ambition étoit, pour ainfidire, de créer. L'Impéracrice réguente, Cuterine II, a fait élever depuis peu avec des frais immenses à Pétersbourg une Statue colossale à la mémoire de Pierre le Grand. Cette ésorme masse de rocher, avec son piédestal, qui est le même morceau, pèse 3 millions & 200 milliers.

V. PIERRE II, empereur de Ruffie, étoix fils d'Alexis Pétrowitz, que le czar Pierre le Grand priva de la couronne & de la vie. Il succéda en 1727 à l'impératrice Catherine, qui l'avoit déclaré grand-duc de Russie l'année précédente. L'événement le plus remarquable de son règne, sut la disgrace du sameux Menzikof, premier ministre, qui fut relégué dans la Sibérie. Cet empereur mourut l'an 1730, de la petite vérole, dans la 15° année de son âge, sans avoir été marié.

VI. PIERRE HI, né en 1728 d'Anne Petrowna, fille ainée de Pierre le Grand, & de Charles Fréderic, duc de Holstein - Gostorp, sut déclaré grand-duc de Russie le 18 Novembre 1742 par l'impératrice Elizabeth sa tante, après avoir embrassé la religion Grecque. Il fe nommoit auparavant Charles - Pierre Utric. Après la mort de cette impératrice, il sut proclamé empereur de Russie, le 5 Janvier 1762, ou le 25 Décembre 1761, selon le vieux style; mais il ne jouit pas long-tems du trône. Son inapplication, fon amour pour les plaisirs & pour les nouveautés, sit murmurer tous les ordres de l'état; des murmures on Passa la révolte. Pierre sut détrô- pensées sont ingénieuses; mais ne le 6 Juillet 1762, & l'impératrice elles fortent quelquesois du natu-

la femme fur reconnue souveraine sous le nom de Catherine II. Ce prince mourut sept jours après, d'un accident hémorrhoidal auquel il étoit sujet. Entiérement décidé pour la religion Protestante, il avoit dessein de faire des changemens à celle des Ruffes ; & il l'avoit déclaré à l'archevêque de Novogorod. Cette imprudence ne contribua pas peu à aliéner les cœurs de la nation.

VII. PIERRE CHRYSOLOGUE , (St) fut élu archevêque de Ravenne vers l'an 433. Il s'étoit préparé aux vertus épiscopales par les austérités de la vie cénobitique. Sr Germain d'Auxerre s'étant rendu à Rayenne, pour obtenir de l'empereur Valentinien la grace de quelques criminels, tomba dangereusement malade, & eut la consolation de mourir entre les bras de Pierre Chrysologue, qui hérita de son cilice & de son camail. L'hérésiarque Eutyches, instruit de l'éloquence de Pierre, voulut l'attirer dans son parti; mais le saint évêque lui répondit d'une manière à le confondre. Il le renvoya à la Lettre de St Léon le Grand à Flavien: Lettre qui est un abrégé de ce que l'on doit croire sur le mystère de l'Incarnation. On croit qu'il mourut en 458. Ses Ouvrages ont été imprimés à Venise, en 1750, in-sol. par les soins du Pere Sébastien-Paul de la Mere de Dieu. On en a donné une nouvelle édition à Ausbourg 1758, in-fol. On y trouve 176 Sermons, la plupart fort courts; & D. Luc d'Acheri en a publié cinq nouveaux dans fon Spicilege. L'illustre évêque y explique en peu de mots, d'une manière affez agréable, le texte de l'Ecriture. Son style est coupé, quoiqu'assez suivi: ses

rel, & ne renferment souvent que des jeux de mots. Les critiques du siècle dernier ont jugé que ses Sermons n'ont rien d'assez élevé, ni d'assez éloquent pour lui avoir fait mériter le nom de Chrysologue, (homme dont les paroles sont d'or) qui ne lui sut donné que 250 ans après sa mort, par Félix évêque de Ravenne, rédacteur de ses ouvrages.

VIII. PIERRE, écrivain eccléfiastique, n'est connu que par un Traité sur l'Incarnation & la Grace, que l'on a joint aux Œuvres de Se Fulgence. Cet ouvrage se trouve aussi dans la Bibliothèque des Peres. L'auteur s'y donne le titre de Diacre; c'est tout ce que l'on en sçait. Il vivoit dans le vi siècle.

IX. PIERRE DE SICILE; naquit en cette isse vers le milieu du IX siècle. Il est connu par son Histoire des Manichéens. Cet ouvrage, que l'on trouve dans la Bibliothèque des Peres, contient des faits curieux & importans, qui sont connoître l'état & les sentimens de cette secte, dans le tems où l'auteur vivoit. Il a été donné séparément par Matthieu Raderus, Ingolstadt 1604, en grec & en latin.

X. PIERRE DAMIEN, né à Raweane, fit concevoir d'heureuses espérances dès son enfance; elles ne furent pas vaines. Après avoir enfeigné avec réputation, il s'enferma dans la solitude de Ste-Croix d'Avellane près d'Eugubio, & de-Vint prieur, puis abbé de ce monattere. Le pape Etienne IX, inftruit de son mérite, le sit cardinal & évêque d'Ostie en 1957, & l'employa dans les affaires de l'Eglise Romaine. Pierre Damien continua, sous les papes suivans, d'être chargé de diverses affaires, dont il s'acquitta avec

applaudisement. Il confacta tous les soins à faire regivre la dis cipline dans le clergé & dens les monastères. Il mourus saintement comme il avoit vecu, a Faënza, le 23 Février 1073. 4: 66 ans. Il s'étoit démis auparavant de son évêché. On a de lui d**os** -Lettres, des Sermons, des Opuscules, & d'autres Ouvrages, qui ont est rocueillis en 4 tomes tormant un in-fol.; ils sont unles pour la connoissance de l'Histoire ecclésiation que du xi sécle. On y trouve une érudition variée; mais peu de solidité dans le raisonnement, de justesse dans les idées, de pureté & de précision dans le style; & trop d'allégories, de visions, de taux miracles. Son esprit n'étoit pas au-deffus de celui de son siécle. Il prit le surnom de *Danies* par reconagifiance pour un de les treres qui portoit ce nom., & auquel il devoit son éducation. L'édition des Quvrages de ce Pere, donnée à Paris en 1663, in-folek assez ekimée.

XI. PIERRE IGNÉE, c'est-àdire DE FEU, fameux religieux de l'ordre de Vallombreuse, & issu de l'illustre maison des Aldobrandins, fut fait cardinal & eveque d'Albano en 1073. Pierre de Pavie, évêque de Florence, tut accusé de simonie & d'hérésie par les religieux du monastère de 3. Jean Gualbert. Cotto accusation agitoit tous les esprits; on proposa de la justifier. Pierre Igade fut chaisi, en 1063, par les moines de son souveat, pour sure l'épreuve du feu-contre l'évêqua On dit qu'il catra gravement, les pieds auds & à petits pas, en presence de tout la peuple de Flos rence, dans un braker ardent, entre doux bûchers embralés, & da, si sips shee nhe quinkeyd me;

are jusqu'au bout. S'étant aff perçu qu'il avoit laissé tomber son manipule, il retourna sur ses pas. & le retira du milieu des flammes austi entier (dit-on) & austi blanc qu'il l'avoit en y entrant. Le vent de la flamme agita ses cheveux, fit flotter son étole & son aube; mais sien ne brûla, pas même les poils de ses jambes. Quand il sorrit du seu, il voulut y rentrer; mais le peuple arrêta les mouvemens d'un zèle qui lui auroit peut-être été suneste. Ce récit est tiré de la Lettre que le clergé & le peuple de Florence écrivirent à cette occasion au pape Alexandre. Les écrivains de ce tems-là, & surtout Didier abbé du Mont-Cassin, depuis pape sous le nom de Victor III, en parlent comme d'une shofe très-certaine. Cependant Pierre de Parie continua d'être évêque de Florence, nonobstant cette épreuve, qui étoit désendue par les Canons de l'Eglise. Ses adversaires soutinrent, que le passage de Pierre par le seu étoit un miracle. Il ne s'agit que de sçavoir si Dieu peut opérer des prodiges, lorsqu'on se sert de moyens illégitimes pour les obtenir.

XII. PIERRE, dit l'HERMITE, gentilhomme François d'Amiens en Picardie, quitta la profession des armes, pour embrasser la vie Erémitique, & énsuite celle-ci pour la vie de pélerin. Il fit un voyage dans la Terre-sainte, vers l'an 1093. Touché de l'état déplorable où étoient réduits les Chrétiens, il en perla à son retour d'une manière si vive eu pape Urbain II, & fit des tableaux si touchans, que ce pape l'envoya de province en province exciter les princes à délivrer les

abord; à conduire une négocia tion. C'étoit un petit homme, d'une physionomie peu agréable. Il portoit une longue barbe & un habit fort grossier; mais sous cet extérieur humble, il cachoit un grand cœur, du feu, de l'éloquence, de l'enthousiasme, enfin tout ce qu'il faut pour persuades la multitude. Il cut bientôt à sa suite une foule innombrable de petit peuple. Godefroi de Bouillon. chef de la partie la plus brillante de la Croisade, lui consa l'autre. L'Hermite guerrier se mit à leus tête, vêtu d'une longue tunique de groffe laine, sans ceintuze, les pieds nuds, avec un grand froc & un petit manteau d'hermite. Il divisa son armée en a parties; il donna la 110 à Gauthier, pauvre gentilhomme de ses amis, & conduisit l'autre. Ce solitaire commandoit 40 mille hommes d'infanterie, & une nombreuse cavalerie. Ses soldats, en traversant la Hongrie, exercérent toutes sortes de brigandages. Il ne pouvoit plus les contenir, peut-être parce qu'ils ne le confidéraient plus, ni comme général, ni comme prêtre, depuis qu'il avoit voulu être l'un & l'autre. Cette multitude indifciplinée fut défaite par Soliman près de Nicée; & de cette foule innombrable qui avoit suivi l'Hermite Picard, il ne resta que 3000 hommes qui se réfugiérent à Constantinople. Pierre avoit réussi avec le bourdon; il échoua avec l'épée. En 1097, quelques-uns des principaux chefs des Chrétiens, ennuyés des longues fatigues du siège d'Antioche, résolurent de prendre la fuite: Pierre l'Hermite sut de ce nombre, lui qui avoit porté tous les autres à prensidèles de l'oppression. Pierre pa- dre la Croix; mais Tancrède le six tomoit peu propre, au premier revenir, & lui sit saire serment

PIE

de n'abandonner jamais une entreprise dont il étoit le premier auteur. Il fignala depuis son zèle pour la conquête de la Terre-faine, & fit des merveilles au fiège de Jérusalem, l'an 1099. Après la prise de cette ville, le nouveau patriarche le fit son vicaire-général en son absence, pendant qu'il accompagna Godefroi de Bouillon, qui alloit au-devant du soudan d'Egypte, pour lui livrer bataille

auprès d'Ascalon. XIII. PIERRE DE CLUNI, ou PIERRE le Vénérable, né en Auvergne, de la famille des comtes de Montboissier, étoit le 7° de huit enfans mâles. Un deux seulement zesta dans le siècle. Pierre, suivant l'exemple de ses freres, se fit religieux à Cluni. De prieur de Vézelay, il devint abbé, & général de son ordre en 1121, à l'âge de 28 ans. Ses talens & Ses vertus lui méritérent cette place. A peine y fut-il élevé, qu'il fit revivre la discipline monastique, sans affecter des austérités recherchées. Le pape Innocent II vint à Cluni en 1130; Pierre l'y reçut avec magnificence. Il donna un asyle à Abailard, qui trouva en lui un ami & un pere. L'abbé de Cluni combattit les erreurs de Pierre de Bruys & de son sectateur Henri dans la Provence, dans le Languedoc & dans la Gascogne. Enfin, après avoir rempli dignement sa carriére, il mourut faintement dans fon abbaye, le 24 Décembre 1156. On 2 de lui six livres de Lettres, & plusieurs autres Ouvrages curieux & intéressans. Pierre le Vénérable étoit un homme d'un sens droit & naturel, d'une charité rare, d'un cœur compatissant. Il étoit au-dessus de son siècle; moins éloquent

plus juste. Il défendit son ordre contre les écrits de ce Pere, qui reprochoit aux religieux de Cluni d'être trop somptueux en bâtimens, d'avoir une table trope peu frugale, de s'éloigner de quelques pratiques de la règle de S. Benoît, par exemple de porter des culottes. Pierre le Vénérable répondit à ces reproches, dont quelquesuns étoient minutieux, d'une manière satisfaisante. Son Apologie, ainsi que ses autres écrits se trouvent dans la Bibliothèque de Cluni, publiée à Paris, en 1614, in-fol.

XIV.PIERRE LOMBARD, apelle le Maiere des Sentences, fut nommé LOMBARD, parce qu'il étoit de Novare dans la Lombardie. Il iedistingua tellement dans l'université de Paris, qu'il sut pourvu de l'évêché de cette capitale. Philippe, fils du roi Louis le Gros, & frere de Louis le Jeune, refusa cet évèché, & le fit donner à Pierre Lombard, son maître. Ce sçavant en prit possession en 1159. Il n'en' jouit pas long-tems, étant mort en 1164. Ce prélat étoit bien cupable d'instruire son peuple; ses exemples soutenoient ses instructions. Tout le monde connoît sonexcellent ouvrage des Sentences, fur lequel nous avons tant de Commentaires, & si peu de bons. C'est un recueil des passages des-Peres, dont il concilie les contradictions apparentes, å-peu-prèscomme Gratien l'avoit fait dans fon Décret. Le dernier compilateur étoit sans doute fort inférieur a Pierre Lombard; mais celui-ci tombe dans plusieurs de ses défaurs. Il fourmille de questions inutiles; il en omet d'essentielles; il appuie fes raisonnemens sur des sens figurés, qui font moins des preuque S. Bernard, mais d'un carac- ves solides du dogme, que du peusére plus doux, & d'un esprit de sagacité de ceux qui s'en ser-

PIE 397

son siècle; elle n'entre malheureusement que trop dans sa théologie. On doit lui pardonner ces impersections, si l'on considére que Pierre vivoit dans un tems barbare, & qu'il fut le premier auteur qui entreprit de réduire la théologie en un corps entier. Il est certain qu'il s'en acquitta avec assez d'ordre & de méthode. Son ouvrage, dont la 1re édition est de Venise, 1477, in-fol., est divisé en 4 livres, & chaque livre en plusieurs paragraphes. On trouva dans cet ouvrage, après la mort de l'auteur, une proposition anathématisée par le pape Alexandre III. La voici : Christus, secundùm quod est homo, non est aliquid... On a encore de Pierre Lombard un Commentaire sur les Pseaumes. Paris 1541, in-fol.; & un autre sur les Epitres de S. Paul, 1537, in-fol. (Voyez l'Histoire Littéraire de la France, To. XII.)

XV. PIERRE DE CELLES, religieux natif de Troyes, s'étant distingué par sa piété & par son sçavoir, fut élu abbé de Celles vers 1150, & de-là transféré à l'abbave de S. Remi de Reims en 1162. Placé sur le siège épiscopal de Chartres en 1182, il l'occupa jusqu'en Févr. 1187, année de sa mort. On a de lui des Lettres, des Sermons, des Traités de Morale, & d'autres ou vrages, dans la Biblioth. des Peres; & recueillis par Dom Ambr. Janvier, Paris 1671, in-4°.

XVI. PIERRE COMESTOR, ou le Mangeur, né à Troyes, fut chanoine & doyen de cette ville,. puis chancelier de l'Eglise de Paris. Il quitta ses bénéfices pour se faire chanoine-régulier de S. Vic-

vent. Sa physique est celle de lui : I. L'Histoire Scholastique, 1486 & années suivantes, qui comprend en abrégé l'Histoire-sainte, depuis la Génèse jusqu'aux Actes des Apôtres. Cet ouvrage est plus dogmatique qu'historique. L'auteur charge sa narration de longues dissertations, qui renserment ou des raisonnemens bizarres, ou des fables ridicules. II. Des Sermons, publiés sous le nom de Pierre de Blois, par le Pere Busée Jésuite, en 1600, in-4°. On fit cette Epitaphe à Pierre Comestor:

> Petrus eram, quem petra tegit, dictusque Comestor.

> Nunc comedor. Vivus docui, nec cef-So docere

> Mortuus; ut dicat, qui me videt incineratum :

> Quod sumus iste fuit, erimus quandoque quod hic est.

> On lui attribue Catena Temporum. C'est une compilation indigeste de l'Histoire universelle, Lubeck, 1475, 2 vol. in-fol.; trad. enfrançois sous le titre de Mer des Histoires, Paris 1488, 2 vol. in-fol.

XVII. PIERRE LE CHANTRE docteur de l'université, & chantre de l'Eglise de Paris, auteur d'un livre intitulé Verbum abbreviatum, se fit religieux dans l'abbaye de Long-Pont, où il mourut vers 1197. On trouve dans les bibliotheques plusieurs autres Ouvrages de cet auteur en manuscrit. Celui que nous avons cité, n'est pas toujours exact. Il fut imprimé à Mons, en 1637, in-4°.

XVIII. PIERRE, dit de Collombario, étoit évêque d'Ostie vers le milieu du XIVe siécle. Il couronna l'empereur Charles IV à zer à Paris, où il finit sa vie en Rome, en 1346, & fit l'Histoire de 1198, après avoir nommé les pau- son Voyage en cette ville. L'auteur vres ses héritiers. Nous avons de & l'ouvrage seroient oubliés, & le

Pere Labbe n'en eût fait mention dans le XII siècle, prouva que dans sa Bibliothèque des Manuscrits. sa conversion étoit sincère; ce

XIX. PIERRE DE POITIERS, qui n'est pas toujou chancelier de l'Eglise de Paris, chez cette nation. mort l'an 1200, est auteur de quel-que des Peres offr ques Ecrits insérés dans la Biblio-teur un Dialogue co thèque des PP.; & d'un Traité des qui renserme les sociences, imprimé à la fin des Œu-conversion, & d'ass vres de Robert Pullus, 1655, infons à ses anciens ce soit un des premiers théologiens XXII. PIERRE 1 de son siècle.

XX. PIERRE DE BLOIS, fut ainsi appellé, parce qu'il avoit vu le jour dans cette ville. Après avoir étudié à Paris & à Bologne, il devint précepteur, puis sécrétaire de Guillaume II. roi de Sicile. Appellé en Angleterre par le roi Henri II, il obtint l'archidiaconé de Bath, dont il sut dépouillé sur la fin de ses jours. On lui donna celui de Londres; mais il y trouva plus d'honneur que de revenus. Il avoit été auparavant chancelier de Richard archevêque de Cantorberi, qui faisoit un grand cas de son mérite. Cet estimable ecrivain mourut en Angleterre l'an 1200. Il étoit d'un caractère austère, & il se fignala par son zèle pour la discipline & les règles ecclésiastiques. On a de lui des Lettres, des Sermons & d'autres Ouvrages, dont la meilleure édition est celle de Pierre de Goussainville en 1667. Il s'y élève avec force contre les déréglemens du clergé. Les écrivains Protestans l'ont souvent cité dans leurs déclamations contre ce corps. Il est certain que Pierre en parle avec une liberté qui n'auroit pas été sousserte dans ce siécle. Son style est coupé & sententieux, plein d'antithèses & de jeux de mots.

XXI. PIERRE-ALPHONSE, Juif Portugais, converti à la Foi dans le XII siècle, prouva que sa conversion étoit sincère; ce qui n'est pas toujours ordinaire chez cette nation. La Bibliothèque des Peres offre de cet auteur un Dialogue contre les Juiss, qui renserme les motifs de sa conversion, & d'assez fortes raisons à ses anciens confréres pour suivre son exemple.

XXII. PIERRE NOLASOUE J (St) fondateur de l'ordre de la Merci pour la rédemption des Captiles, naquit vers 1189 dans le Lauragais, au diocèse de St+ Papoul en Languedoc. Ses parens étoient nobles. Il s'attacha dans sa jeunesse à Simon de Montfort, qui le mit auprès de Jacques roi d'Afagon. Son esprit & sa verm lui acquirent les bonnes - graces de ce prince. Pierre profita de son crédit auprès de lui, pour établir un ordre Religieux militaire, destiné à briser les fers des Chrétiens captifs chez les Musulmans. Ce fut le 10 Août 1223, & non 1218, que se forma cette société respectable. Pierre Nolasque, qui l'institua étant laïque, voulut que les obligations de ses chevaliers ne fussent pas moindres que celles des religieux de chœur. Après avoir donné la première forme à son ordre, il réunit l'office de Rédempteur à celui de Supérieurgénéral. On fassière que, idans les deux premiéres expéditions qu'il fit dans les royaumes de Valence & de Grenade, il retira 400 Lapuifs des mains des Infidèles. Il passa ensuite en Afrique, & y essuya beaucoup de traverses. Enfin, après avoir vécu 7 années dans l'exercice de toutes les vertus, il mourtit saintement la nuit de Noël, en 1256 ou 1258, à 67 ans. S. Louis faisoit un cas particulier de se saint sondateur, &

PIE

199

Thenote de plusieurs Lettres. Pierte s'étoit associé dans l'institution de son ordre avec Reymond de Pegnesore; & ce sur conjointement avec ce saint, qu'il donna à ses teligieux l'habit que nous leur poyons encore aujourd'hui.

XXIII. PIERRE, moine de Vaux-de-Cernai, ordre de Citeaux, au diocèse de Paris, dans le xIII° fécie, accompagna en Languedoc Gui son abbé, un des douze que le pape Innocent IV nomma pour aller combattre les Albigeois. Il su témoin oculaire des événemens de cette guerre, dont il a écrit l'Histoire. Elle est curieuse & intéressante; mais on peut reprocher à l'auteur d'exagérer les déréglemens des Hérétiques, & de ne rendre pas affez de justice à leurs vertus. Cette Histoire a été imprimée à Troyes en 1615, in-8°, & dans la Bibliothèque de Citeaux de Dom Tiffier. Arnaud Sordia l'avoit traduite de latin en françois, à Paris, 1569.

XXIV. PIERRE D'ALCANTARA, (St) né en 1499 à Alcantara, du gouverneur de cette ville, entra dansl'ordre de S. François, dont il fut provincial en 1538 & en 1542. Le desir d'une plus grande perfedion le sit retirer sur la montagne d'Arabibida en Portugal; il y établit une Résorme, qui sut approuvée en 1554 par Jules III. Ce Saine mourut en 1562. Clément

IX le canonisa.

LLV. PIERRE MARTYR, dont le vrai nom étoit Pierre VERMI-ELI, naquit à Florence en 1500, & entra chez les chanoines-réguliers de S. Augustin. Ses sermons & son sçavoir lui firent un nom en Italie; mais la lecture de Zuingle & de Bucer le jetta dans l'hérèse. Comme il dogmatisoit dans des maisons particulières à Naples,

il fut sur le point d'être arrêté. Il se retira à Lucques, & y pervertit plusieurs sçavans, avec lesquels il prit la réfolution de passer chez les Hérétiques. Il emmena avec lui Bernardin Ochin, gé. néral des Capucins, & se rendit à Zurich, puis à Bâle, & ensuite à Strasbourg, où il épousa une jeu ne religieuse. Sa réputation le fie appeller en Angleterre, où il alla avec sa semme en 1547. Il y obtint une chaire de théologie dans l'université d'Oxford; mais la reine Marie, ayant succédé à Edouard en 1553, le chassa de ses états avec les autres Hérétiques. Pierre vint alors à Ausbourg, d'où il alla ensuite à Zurich, où il mourut en 1562, aussi détessé par les Calvinistes que par les Catholiques. On a de lui un grand nombre d'Ouvrages, presque tous réunis sous le titre de Loci communes theologici, 1624, 3 vol. in-fol. Il en composa la plus grande partie pour soutenir ses erreurs; elles lui étoient communes avec les Calvinistes. Il faut pourtant en excepter son opinion sur l'Eucharistie, sur laquelle il alloit plus loin qu'eux; car non seulement il foutenoit que Jesus-Christ, n'étoit pas corporellement dans le Sacrement de l'Autel, mais même qu'on ne pouvoit pas dire qu'il y fût réellement. Il nous reste encore de cet apostat un Recueil de Lettres en latin, imprimées avec quelques Ouvrages de Ferdinand de Pulgar, par Elzevir, 1670, in-fol.

PIERRE, (La) Voyez MALLE-ROT.

PIERRE, Voy. PASCHAL IV.

PIERRE de Honestis, Voyez. Honestis.

PIERRE DE NAVARRE, Voyet

de la) Cornelius à Lapide, né dans le pays de Liége, entra dans la Compagnie de Jesus, & s'y con-Tacra à l'étude des langues, des belles-lettres, & sur-tout à celle de l'Ecriture-sainte. Après avoir professé avec succès à Louvain & à Rome, il mourut dans cette dernière ville en 1637, âgé de 71 ans. Nous avons de lui dix volumes de Commentaires sur l'Ecrituresainte. Ce ne sont proprement que des compilations informes. Corneille de la Pierre, dénué de goût & de jugement, allonge ce qu'il faudroit raccourcir, & abrège ce qui demanderoit de l'étendue. On estime cependant, plus que le reste de ses Commentaires, ce qui regarde le Pentateuque & les Epitres de S. Paul. La meilleure édition du corps complet de ses Commentaires est celle d'Anvers, 1681 & années suivantes, 10 vol. in-fol.

XXVII. PIERRE DE ST-RO-MUALD, (Pierre Guilleband) né à Angoulême en 1585, fut d'abord chanoine d'Angoulême, puis Feuillant, & mourut en 1667, à SI ans. C'étoit un bon homme. dont la mémoire étoit vaste & le jugement très-borné. Ses livres sont un mêlange de bon & de mauvais, ramassé sans choix de côté & d'autre, entrelardé de réflexions monaçales & d'expressions gothiques. Sa critique est toujours en défaut, & les fais les plus extraordinaires & les moins vraisemblables, sont ceux qu'il rapporte de préférence. On a de lui : I. Un recueil d'Epitaphes, 2 vol. in-12. II. Le Trésor chronologique, 1658,3 v. infol. III. L'Abrégé en 3 vol. in-12. 1660, bon pour la date des faits arrivés de son tems. IV. La Chro- chef-d'auvre de pieuse extravagance, nique d'Adhemar, avec une conti- selon l'expression, de la Monnois, nuation, 1652, 2 vol. in-12, qui jouit de l'honneur d'une seconde

XXVI. PIERRE, (Corneille fut censurée par l'archevêque de la ) Cornelius à Lapide, né dans Paris en 1633. La Censure sut supposes de Liége, entra dans la primée par arrêt du parlement.

XXVIII. PIERRE DE ST-Louis, (le Pere) dont le nom 🛶 famille étoit Barthélemi, naquit & Valréas dans le diocèse de Vaifon en 1626. Devenu amoureux, à l'âge de 18 ans , d'une demoiselle nommée Magdelène, il eut k douleur de se la voir enlever per la petite vérole, dans le tems qu'il étoit sur le point de l'épouser. Se mélancolie, après une telle perte, lui inspira le dessein de se faire Dominicain. Mais se rappellant que sa chere Magdelène lui avoit fait pròfent d'un Scapulaire quelques jours avant sa mort, il n'en fallut pas davantage pour lui persuader que Dieu vouloit qu'il fût Carme. Il embraffa donc cette profession. Le Pere Pierre étoit né avec quelque goût pour la poësie; il la cultiva dans son nouvel état. Pour sanctifier son travail, il forma le desfein de chanter dans un Poeme les actions de quelque Saint, ou de quelque Sainte. Il balança longtems entre Elie, qu'il regardoit judicieusement comme le fondateur de son ordre, & la Magdelèse, patrone de son ancienne maitresse. Enfin, les reproches que lui st dans un fonge fon ancienne Megdelène, le déterminérent à célébrer cette Sainte. Il entreprit une espèce de Poëme héroïque, qui lui coûta cinq ans de veilles. Dès que ce bel ouvrage fut achevé, il se rendit à Lyon, où, après quelques traverses, il vint à bout de le faire imprimer sous ce titre: La Magdelène au désert de la Sainte Barme en Provence, Poëme spirituel & Chretien en XII livres Ce Poëme, ćdi:

dition. Le Pere de S:-Louis ne pit pas cette espèce de triomphe de sa Magdelène; il époit mort d'une hydropisie de poitrine quelque tems auparavant. C'étoit un de ces commes qui, suivant l'expression un auteur, ont l'esprit froid & la the chaude. Son ouvrage étoit devenu fort rare. La Monnoye le fit reimprimer dans son recueil de Piées choisies. Le Pere de St-Louis avoit achevé avant sa mort un autre Poëme sur le prophète Elie, & il lui avoit donné pour titre l'Eliade. La ressemblance de ce nom avec celui d'Iliade, lui paroissoit d'un heureux augure pour le fuccès de son Poëme; mais il n'a point paru: les Carmes eurent la prudence de le supprimer. Ce rimailleur étoit aussi le plus grand saiseur d'Anagrammes de son tems. Il avoit anagrammatisé les noms de tous les papes, des empereurs, des rois de France, des généraux de son ordre; & de presque tous les Saints. Il avoit la simplicité de croire que la destinée des hommes étoit marquée dans leurs noms, & il citoit le sien en preuve. Il avoit trouvé dans ces deux mots Ludovicus Barthélemi, cette Anagramme, Carmelo se devovet; & en françois, Il est du Carmel.

PIERRE DE BRUYS, Voyez

BRUYS.

PIERRE D'OSMA, Voy. OSMA. PIERRE DE LUXEMBOURG, Voyet LUXEMBOURG.

PIERRE, (Eustache de ST-) & l'Abbé de St-) V. Saint-Pierre,

n° 1 & 11.

PIET, (Baudouin Vander) né a Gand en 1546, d'une famille patricienne, sut, à la naissance de l'université de Douai, le pre-

place avec distinction. Le Conseil de Malines le nomma plufieurs fois pour être un de ses membres; mais Pies refusa constamment cet honneur, aimant mieux former des juges lui-même. Il fut l'oracle des grands & du peuple, jusqu'à sa mort, arrivée à Douai en 1609, à 63 ans. Sa profonde érudition étoit appuyée fur un jugement trèssolide. Les ouvrages qui lui ont fait le plus d'honneur, font: I. De Fructibus. II. De duobus reis. III. De Emptione & venditione. IV. De Pignoribus & hypothecis. V. Respon-Sa Juris, sive Consilia,

L PIETRO COSIMO, Voy. Co-

SIMO.

II. PIETRO DELLA FRANCES-CA, peintre, natif de Florence. mort en 1443, fut long-tems employé par le pape Nicolas V à peindre dans le Vatican. Il réussissoit à faire des portraits; mais son goût dominant étoit pour les sujets de nuit & les combats. On a de lui des ouvrages sur l'Arithmétique & sur la Géométrie.

III. PIETRO LONGO, Voyez

AARSENS,

IV. PIETRO DI PETRI, habile peintre, mort à Rome sa patrie en 1716, à 45 ans, excelloit surtout dans le dessin. Il imitoit trèsexactement les originaux. Tout ce qui est sorti de ses mains, est estimé des connoisseurs.

PIETRO DE CORTONE, Voyez

BERETIN.

PIETRO RICCIO, Voyez CRL-

NITUS (Pierre).

PIGANIOL DE LA FORCE, (Jean Aymar de ) né en Auvergne d'une famille noble, s'appliqua avec ardeur à la géographie & à l'Histoire de France. Pour se mier qui eur le titre de bachelier. persectionner dans cette étude, il U devint docteur, puis prosesseur sit plusieurs voyages en dissérenen droit à Douai, & remplit cette tes provinces. Il rapporta de ses

Tome V.

402 courses des observations importantes sur l'histoire naturelle, sur le commerce, & sur le gouvernement civil & ecclésiastique de chaque province. Elles lui servirent beaucoup pour composer les ouvrages que nous avons de lui. Les principaux sont : I. Une Defeription historique & géographique de La France, dont la plus ample édition est de 1753, en 15 vol. in-12. C'est le meilleur des ouvrages qui ait paru jusqu'ici sur cette ma-.**tiére , qu**oiqu'il renferme encore un grand nombre d'inexactitudes & même de bévues. II. Description de Paris, en 10 vol. in-12; ouvrage instructif, curieux, intéressant, & beaucoup plus parfait que la Description de Germain Brice. Il est d'ailleurs écrit avec une élégante simplicité. Il en donna un Abrégé en 2 vol. in-12. III. Description du Château & Parc de Verfailles, de Marly, &c. en 2 vol. in-12. Elle est agréable & assez bien faite. IV. Voyage de France, 2 vol. in-12. Piganiol a austi travaillé. avec l'abbe Nadal, au Journal de Trévoux. Il mourut à Paris en 1753, à 80 ans. Ce sçavant étoit aussi recommandable par ses mœurs que par ses talens.

I. PIGHIUS, (Albert) natif de Campen, étudia à Louvain & à Cologne, & prit dans la premiére université le titre de bachelier, & dans la seconde celui de docteur. Il étoit profondément versé dans les mathématiques, dans les mafiéres de théologie, d'antiquité & de littérature. Il fignala fon zèle pour la Foi par plusieurs ouvrages contre Luther, Melanchthon, Bucer & Calvin. Adrien VI & les papes suivans lui donnérent sou- Il Principe, Venise 1561, in-8°. IL. vent des marques de leur estime. Il mourut en 1542, à Utrecht, où nore e dell'ordine della Cavaleria,

Jean-Baptiste. On a de lui un grace nombre d'ouvrages. Le plus considerable est intitulé: Assertio Hierarchiæ Ecclesiasticæ, Cologne 1572, in fol. Son style n'est ni aussi pur " ni aussi élégant que celui de Sadolet & des autres Cicéroniens; mais. il est moins barbare que celui des scholastiques & des controversistes de son tems. On a encore de lui un Traité De gratia & libero hominis arbitrio, Cologne 1542, 10fol. peu exact. Pighius fa t paroltre dans tous ses écrits une prévention aveugle pour les opinions les plus infoutenables des Ultramontains; & il n'est guéres plus exempt de préjugés dans les questions où il ne s'agit point des intérêts personnels de la cour de Rome. Il composa aussi plusieurs ouvrages de mathématiques, & il éclairoit la théorie par la pratique. Il excelloit à construire les Sphéres armillaires.

II. PIGHIUS, (Etienne Vinand ) natif de Campen, s'attacha au cardinal de Granvelle, dont il fut secrétaire pendant 14 ans. Dans la fuite il se fit chanoinerégulier, & mourut en 1604, à 84 ans. On a de lui les Annales de la ville de Rome, Anvers 1615, 3 tomes in fol. & d'autres ouvrages pleins d'érudition. Il étoit neveu du précédent.

PIGMALION, Voyez PYGMAL. PIGNA, (Jean-baptiste) of dans le Ferrarois au commentement du xvi fiécle, mérita la protection de ses souverains par ses talens & fes ouvrages. Il fut a la fois bon grammairien, littérateur, & historien. On lui doit divers livres de politique & d'histoire: L Il Duello nel quale si tratta dell'onoil étoit prévôt de l'église de S. 1554, in-4°. III, Historia de Prinpi di Estel, Ferrera 1570, in-8°. iimée & peu commune. IV. Roanzi ne quali della Poesia e della ta d'Ariosto se trasta, Venise, 154, in-4°.

PIGNORIUS, (Laurent) né à adoue en 1571, devint curé de Laurent de cette ville, puis chaoine de Trevisi 🕽 où il mourut e la peste en 1631, Ce littéraur avoit dressé une belle bibliopèque & un riche cabinet de méailles, qui lui servirent dans la ompolition de ses sçavans ouvraes. On a de lui : I. Un Traité de servis , & corum apud Veteres miuisteriis, in-4°. II. Caracteres Egypcii, in-4°. 1669. IV. Origini de Padoua, 1625, in-4°. & plusieurs autres ouvrages pleins de profondes recherches. Pignorius avoit un amour vif & constant pour l'étude. Les hommes les plus sçavans de son siècle se firent honneur d'éme en relation avec lui.

PIGRAY, (Pierre) chirurgien ordinaire du roi, né à Paris, se distingua dans l'exercice de son art, tant dans la capitale, qu'à la fuite des armées, sous les règnes de Henri IV & de Louis XIII. Il fut disciple & rival du célèbre Ambroise Paré; mais leur émulation ne fit que resserrer les nœuds de leur amitié & de leur estime réciproque. Ils s'éclairérent l'un l'autre, & persectionnérent leur art sans jalousie & sans s'obscurcir. Pigray a donné en françois un Abrégé de Chirurgie très-estimé, que l'on a joint aux Œuvres de Paré. L'ordre & la netteté y conduisent l'esprit; par tout les préceptes y naissent les uns des autres. On peut dire que cet ouvrage est fort court & fort vaste, qu'il Tut on 1613,

PIKARSKI, (Michel de) riche seigneur de Pologne, eut l'esprit foible, & le roi Sigifmond III lui donna des curateurs; mais il en fut si choqué, qu'il résolut de tuer ce prince. Il prit le tems que le roi devoit aller à l'Eglise pour commencer la diète : ( c'étoit le 15 Novembre 1620.) Il se cacha derriére la porte, & quand le roi vint à passer, il lui déchargea sur la tête deux coups de hache d'armes, qui le firent tomber à terre. On lui donna zussi-tôt la question, pour l'obliger à découvrir ceux. qui l'avoient porté à ce forfait. Mais il ne nomma personne, & dit beaucoup d'extravagances, ne se plaignant que de la foiblesse de fon bras. On le tenailla, & après lui avoir coupé toutes les jointures des doigts l'une après l'autre, & ensuite la main droite, on l'écartela. On brûla toutes les piéces de son corps, on en jetta les cen; dres dans la Vistule, & l'on rasa son château.

PILARINO, (Jacques) né dans l'isle de Céphalonie, docteur en médecine à Padoue, exerça cette science auprès de divers princes en Valachie, en Moscovie, &c. Il su consul à Smyrne, & mourut à Padoue, en 1718, âgé de 59 ans. On a de lur: I. Un Traité latin de l'Inoculation de la petite Vérole, Venise 1715, in-12. II. La Medicina di sesa, contre J. Gazola, 1717, in-12. Ces écrits sont curieux & instructifs.

PILATE, (Poncius Pilatus,)
Paré. L'ordre & la netteté y conduisent l'esprit; par tout les préceptes y naissent les uns des autres. On peut dire que cet ouvrage est sort court & sort vaste, qu'il
renserme la Chirurgie la plus étendue & la plus épurée. Pigray moutres naissent les uns des augent en 1613.

PILATE, (Poncius Pilatus,)
gouverneur de la Judée, commanda dans cette province pendant
dix ans sous Tibére. L'historien Josephe le peint comme un homme
emporté & avide. Ce sut lui à qui
les Juiss menérent Jesus-Christ,
pour le prier d'exécuter le jugement de mort qu'ils avoient porté

Ç € ij

contre lui. Le gouverneur essaya de le sauver, & pour fléchir la colère des Juifs par quelque fatisfaction, il fit cruellement fouetter le Sauveur. Mais la rage de ses ennemis n'étant pas assouvie, Pilate essaya de profiter de la sête de Pâque pour le délivrer. Il voulut même se dispenser de prononcer le dernier jugement contre lui, en le renvoyant à Hérode, roi de Galilée. Lorsqu'il vit que les Juiss ne se rendoient point, & qu'ils le menaçoient même de la colére de César, il livra J. C. aux bourreaux, qui le crucifierent, Environ un an après la mort du Sauveur, Pilate prit l'argent du facré tréfor, Pour faire travailler à un Aqueduc. Le peuple se souleva contre lui, & le gouverneur fut obligé d'employer la force pour appaiser la fédition. Il exerça des cruautes encore plus horribles contre les habitans de Samarie, qui s'en plaignirent à Tibére. Ce prince l'envoya en exil près de Vienne en Dauphiné, où il se tua de désespoir deux ans après. Nous avons sous son nom une Lettre à Tibére, dans laquelle il lui rend compte des miracles & de la réfurrection de J. C.; mais c'est une pieuse imposture. On doit porter le même jugement du Trésor admirable de la Sentence de Ponce-Pilate contre J.C., trouvée écrite sur parchemin en lettres. hébraïques dans la ville d'Aquila. Cette pièce supposée fut traduite de l'italien en françois, & imprimée à Paris en 1581, in-8°.

PILATUS, Voyez LEONTIUS. & estimer; son esprit étoit méthoprinciple. Roger de ) peintre, dique, son cœur sensible, son cœur sensible sensi

de frere Luc, Récollet. Ménage, inf truit de son mérite, le fit entres chez le président Amelos en 1662, pour avoir soin de l'éducation de son fils. De Piles n'étoit pas seulement un homme sçavant; mais il avoit encore un goût fin & délicat, qu'il sçut inspirer à son illustre disciple. Le jeune Amelos fit un voyage en Italie avec de Piles, qui eut occasion pour lors de satisfaire son amour pour les beauxarts. De retour en France, notre auteur publia quelques Traités sur la Peinture, qui le firent estimer & rechercher des célèbres artistes & des amateurs. Son élève ayant été nommé ambassadeur du roi à Venise, de Piles le suivit en qualité de secrétaire d'ambassade. Il l'accompagna encore à Lisbonne en 1685, & en Suisse en 1689, & il fut chargé de porter au roi le traité de neutralité que l'ambassadeur avoit conclu avec les 13 Cantons. Trois ans après, Louvois l'envoya a la Haye comme amateur de tableaux; mais en effet, pour agur secrettement avec les personnes qui souhaitoient la paix. Il sut découvert & retenu prisonnier par ordre de l'Etat. Ce fut dans sa captivité qu'il s'occupa à compofer les Vies des Peintres. A son retour en France, le roi lui donna une penfion. Il voulut suivre encore Amelot, nommé en 1705 amhassadeur à Madrid; mais sa mauvoise santé le força de quitter l'Espagne. Il mourut en 1709, à 74 ans. De Piles avoit les qualités qui font aimer & estimer; son esprit étoit méthodique, son cœur sensible, son caractére simple. Il étoit bon ami, & discret. Ces qualités avoient pour base un grand sonds de religion. Il fut honoré du titre

les occupations ne lui permirent oint de s'adonner entièrement à a peinture; mais il s'étoit fait des principes qui suppléoient, en quelrue forte, à l'usage qui lui manmoit. Son admiration pour les taleaux de Rubens étoit extrême. l ressembloit à ce peintre par son nthoufiasme pour son art, & par pa esprit capable d'affaires. Il avoit une grande intelligence du colois & du clair - obscur; il imitoit parfaitement les objets qu'il vouoit rendre. On a de lui des Portraits estimés. Il a peint, entr'autres personnes, Despréaux & Made Dacier. Ses ouvrages font: I. Un Abrégé d'Anatomie, accommodé aux Arts de Peinture & de Sculpture, pubué sous le nom de Tortebat, 1667, m-fol. II. Conversation sur la connoi fance de la Peinture, 1677, in-12. III. Dissertation sur les Ouvrages des plus fameux Peintres, in-12, 1681. IV. Les premiers Elémens de la Peinture pratique 1684, in-12. V. Traduction du Poëme de du Fresnoy, avec des Remarques, 1684, in-12. VI. Abrège de la Vie des Peintres, 1715, 111-12. VII. Cours de Peinture par principes, 1708, in-12. Tous ces ouvrages sont écrits avec beauçoup de netteté.

PILL ADE, (Laurent) né en Lorraine dans le xvi fiécle, obtint un canonicat à Saint-Dié, & s'amusa à la poësse. Dom Calmet déterra un de ses Poëmes, qu'il plaça dans sa Bibliothèque de Lorraine. Il roule sur la guerre des paysans d'Alsace, & peut servir plutôt à instruire sur quelques événemens de cette guerre, qu'à prouver le goût de l'auteur.

PILON ; (Germain) sculpteur & architecte de Paris, originaire du Maine, mort vers l'an 1608, sut un de ces hommes rares, destinés à tirer les arts des ténèbres

de la barbarie, & à porter dans leur patrie le vrai goût du beau. Il est le premier sculpteur qui ait supérieurement rendu le caractére des étoffes. On voit plusieurs de ses ouvrages à Paris, qui font les délices des curieux. Il y a dans le cloître des grands - Augustins, un S. François, que ce sculpteur avoit fait en terre cuite , pour l'exécuter enfuite en marbre. L'église de Ste Catherine, la Ste Chapelle, S. Gervais, l'Eglise des Religieux Picpus, celle des Célestins, S. Etienne du Mont, sont ornés de plufieurs morceaux de sculpture admirables, eu égard au tems où ils ont été produits.

PILPAY, ou BIDPAY, Bramine Indien, gymnosophiste & philosophe, fut, à ce que l'on croit. gouverneur d'une partie de l'Indostan, & conseiller de Dabschelim, qui étoit (dit-on) un puisfant Indien. Il enfeigna à ce prince les principes de la morale, & l'art de gouverner, par des Fables ingénieuses qui ontrendu son nom immortel. Ces Fables, écrites en Indien , ont été traduites dans presque toutes les langues connues. L'auteur florissoit quelques fiécles avant J. C. On ne sçait rien de bien affûré sur sa vie & sur ses ouvrages. Antoine Galland a traduis ses Fables en françois, Paris 1688, in-12. Le Naufrage des Isles flottantes, ou la Basiliade, Paris 1755, 2 vol. in-12, est un autre ouvrage attribué à Pilpay; & traduit par le même, Paris 1714, 2 v. in-12, avec les Fables de Lockman.

I. PIN, (Jean du) moine de Citeaux, dans l'abbaye de Notre-Dame du Vaucelles, près Cambray, mort en 1372, âgé d'environ 70 ans, est auteur du Champ vertueux, in-4°. en vers françois, imprimé en

lettres gothiques & écrit d'un style semblable.

II. PIN, (Louis Ellies du) né à Paris en 1657, d'une famille ancienne, originaire de Normandie, sut élevé avec soin par son pere. Il fit paroître, dès son enfance, beaucoup c'inclination pour les belles-lettres & pour les sciences. Après avoir fait son cours d'humanités & de philosophie au collége d'Harcourt, il embrassa l'état · ecclésiastique, & reçut le bonnet dè docteur de Sorbonne en 1684. Il avoit déja préparé des matériaux pour sa Bibliothèque Universelle des Auteurs Ecclésiastiques, dont le 1er Volume parut in 8° en 1686. Les huit premiers siècles étoient achevés , lorsque la liberté avec laquelle il portoit son jugement sur le tryle, la doctrine & les autres qualités des écrivains ecclésiastiques, déplut à Bossuet, qui en porta ses plaintes à Harlay, archevêque de Paris. Ce prélat obligea du Pin à donner une rétractation d'un assez : grand nombre de propositions dont quelques-unes étoient susceptibles d'un sens favorable. L'auteur, en se soumettant à tout ce qu'on voulut, espéroit que son ouvrage ne seroit pas supprimé. Il le fut cependant le 16 Avril 1693; mais on lui accorda la liberté de le continuer, en changeant seulement le titre. Cet ouvrage immense, capable d'occuper lui seul la vie de plusieurs hommes, ne l'empêcha point de donner au public plusieurs autres écrits sur des matiéres importantes. L'activité de son génie suffisoit à tout. Il étoit commissaire dans la plupart des affaires de la faculté; il étoit obligé de remplir sa chaire de philosophie au collége-royal; il travailla pendant plusieurs années au Journal des Scavans; il étoit le con-

seil de plusieurs écrivains, sour nissant des mémoires aux uns, donnant des avis aux autres. Malgré cette multiplicité d'occupations, il trouvoit encore le moyen de se délasser une partie de la journée avec ses amis. Né avec un caractére facile & sociable, il ne se refusoit à personne. La douceur de sa vie sut troublée par l'affaire du Cas de conscience; il sut l'un des docteurs qui fignérent ce cas. Cette décision lui sit perdre sa chaire & le séjour de la capitale. Exilé à Chatelleraut en 1703, en se rétractant il obtint son rap? pel; mais il ne put jamais obtenir sa place de professeur royal. Clément XI remercia Louis XIV de ce châtiment, & dans le bref qu'il adressa à ce monarque, il appella ce docteur un homme d'une très-mauvaise doctrine; & coupable de plusieurs excès envers le Siége Apostolique. Du Pin ne fut pas plus heureux sous la Régence; il étoit dans une étroite liaison avec l'archevêque de Cantorberi, & même dans une relation continuelle. On foupçonna du mystère dans ce commerce. & le 10 Février 1719, on fit enlever tous ses papiers. « Je me » trouvai au Palais-royal au mo-» ment qu'on les y apporta, (dit Lafitau, évêque de Sisteron, de qui nous empruntons ces anecdotes:) » il y étoit dit que les » principes de notre Foi peuvent » s'accorder avec les principes de » la religion Anglicane. On y avan-» çoit que, sans altérer l'intégrité » des dogmes, on peut abolir la » Confession auriculaire & ne plus » parler de la Transfubstantiation » dans le sacrement de l'Eucharis-» tie, anéantir les Vœux de re-» ligion, retrancher le jeûne & » l'abstinence du Carême, se passer " du Pape, & permettre le maria5 ge des prêtres. » Les ennemis de du Pn prétendent que sa conduite étoit conforme à sa dostrine; qu'il étoit marié, & que sa veuve se présenta pour recueillir fa succession. Si ce célèbre docteur étoit tel qu'ils nous le présentent, le pape devoit paroître modéré dans les qualifications dont il le charge; mais rien n'est plus faux que tous ces bruits scandaleux. Le projet de réunion de l'Eglise Anglicane avec l'Eglise Romaine n'étoit point un mystère. C'étoit plutôt le fruit de l'esprit conciliant de du Pin, qu'une suite de fon penchant pour l'erreur. Le cardinal de Noailles, & le procureurgénéral du parlement de Paris, Joli de Fleury, l'avoient approuvé. Nous sçavons de très-bonne part, & par des personnes qui avoient lu les projets de du Pin avec des yeux moins fascinés que ceux de l'évêque de Sisteron, qu'il n'y avoit rien dans son Ecrit qui dût paroître suspect à un théologien judicieux & modéré. Ce fut par les mêmes vues de paix que, pendant le séjour du czar Pierre à Paris, il fut consulté sur quelques projets de réunion, qui malheureusement n'ont point eu d'effet. Enfin, quelque jugement qu'on porte de sa façon de penser & de sa conduire, on ne peut lui refuser un esprit net, précis, méthodique, une lecture immense, une mémoire heureuse, un style à la vérité peu correct, mais facile & assez noble, & un caractère moins ardent que celui qu'on attribue d'ordinaire aux écrivains du parti avec lequel il étoit lié. Cet homme célèbre mourut à Paris en 1719, à 62 ans, regretté de ses amis & du nora son tombeau d'une Pierre de

composition du célèbre Rollin. Les principaux ouvrages de ce laborieux écrivain sont: I. Bibliothèque des Auteurs Ecclésiastiques, contenant l'Histoire de leur vie, le Catalogue, la Critique, la Chronologie de leurs Ouvrages, sant de ceux que nous avons, que de ceux qui se sont perdus, le sommaire de ce qu'ils contiennent, un jugement sur leur style, leur doctrine., & le dénombrement des différentes éditions de leurs Ouvrages, en 58 volumes in-8°; réimprimée en Hollande en 19 vol. in-4°. Dom Cellier a donné dans le même genre un ouvrage qui est plus exact, mais qui se fait lire avec moins de plaisir. L'abbé du Pin juge presque toujours sans partialité & sans prévention, & sa critique est ordinairement dégagée des préjugés du vulgaire; mais la vitesse avec laquelle il travailloit, lui a fait commettre un grand nombre: de fautes. Les derniers volumes ne sont pas faits avec le même soin que les premiers. Les principales erreurs qu'on lui reprocha en flétrissant son ouvrage, étoient: 1. D'affoiblir le culte d'hyperdulie que l'Egfise rend à la Mere de Dieu. 2. De favoriser le Nestorianisme. 3. D'affoiblir les preuves de la primauté du Saint-Siège. 4. D'attribuer aux SS. Peres des erreurs sur l'immortalité de l'ame & sur l'éternité des peines de l'Enfer. 5. De parler d'eux avec trop peu de respect, &c. II. Une Edition de Gerson, en 5 vol. in-sol. III. Traité de la Puissance Ecclésiastique & Temporelle, in 8°. IV. Hiftoire de l'Eglise en abrégé, en 4 vol. in-12. V. Histoire profane, 6 volin-12. Cet ouvrage & le précédent, faits à la hâte, manquent public. Vincent, son libraire, ho- d'exactitude. VI. Bibliothèque universelle des Historiens, 2 vol. in-8°. marbre, avec une Epitaphe de la suivant le plan de sa Bibliothèque Cciv

PIN

408

Eccléfiaftique, mais qui n'a pas été achevée. VII. Histoire des Juiss depuis J. C. jusqu'à présent, 1710, en 7 vol. in-12. C'est l'ouvrage du ministre Basnage, que du Pin s'appropria, en y faisant quelques changemens. ( Voyez V. BASNAGE.) VIII. De antiqua Ecclestæ disciplina , in-4°. IX. Liber Psalmorum cum notis, in-8°.X. Traité de la Doctrine Chrétienne & orthodoxe, 1 vol. in-8°. qui étoit le commencem. d'une Théologie françoise qui n'a pas eu de fuite. XI. Traité Historique des Excommunications, in-12. XII. Méthode pour étudier la Théologie, in -12: bon ouvrage, réimprimé en 1769 avec des augmentations & des corrections par M. l'abbé Dinouart. XIII. Une Edition d'Optat de Milève, Paris 1700, in-fol. estimée. Le continuateur de Ladvocat veut qu'on arrange ainsi la Bibliothèque de du Pin. Les trois 1ers siécles, 1698, 2 v.-- Iv fiécle, 1702, 3 vol.--v'fiécle, 1690, 2 vol. & la 2º partie du vº siécle, 1702, 2 vol.-vi fiécle, i vol.-vii & viii\* siècle, 1 vol.--Supplément des 4° à 8° fiécles, i vol.--IX, X & XI° fiécles, chacun i vol.--xii fiécle, 2 vol.-xIII & XIV fiécles, chacun I vol .- xv° fiécle, 2 vol .- xv1° fiécle, 5 vol.-xvII fiécle, 7 vol.--Histoire Ecclésiastique, du 18° siècle, 4 vol.--& la Bibliothèque du 18°, 2 ♥ 01.--Diseours préliminaires sur la Bible, 3 vol.-Table, 5 vol. On y ajoûte la Doctrine Chrécienne, in-8°.--La Puissance Temporelle, in-8° .-- La Bibliothèque des Auteurs séparés de la Communion Romaine, 4 vol.--Differtations sur la Bible, in-8°.--L'Amour de Dieu, in-8° .-- Liber Pfalmorum, in-8°.--Le Supplément de l'Abbé Goujet, 3 vol.--Les Remarques sur la Bibliothèque de du Pin, Paris 1691, au plus haut point de sa réputa-3 vol. in-8°. -- La Critique de du Pin, tion, dans le tems que Xercès vou-

il y a 66 vol. Mais cet entalled ment de livres disparates est plus d'un libraire qui veut vendre den ouvrages qui l'embarrassent, à 🌬 faveur de ceux qui ont eu du fuscès, que d'un bibliographe de **gouss** 

PINA, (Jean de) Jésuite, ma à Madrid, en 1582, mort en 1657 fut prédicateur, recteur & provincial dans si société. On a de lui: L Commentaire sur l'Ecclésiaste, en 2 vol. in-fol. II. Un autre fur l'*Ecclé*stastique, en 5 vol. in-fol. On dit qu'il avoit lu tous les Peres Grecs & Latins, qu'il en avoit extrais 100 volumes, & que chaque volume étoit de 500 pages, tous écrits de sa main; mais on ne dit pas si cette compilation immense étoit bien digérée. Il y a apparence que non, du moins fi l'on en juge par les ouvrages imprimés de Pina, qui ne sont qu'un recueil informe de passages.

PINÆUS, Voy. 1. PINBAU.

PINART, (Michel) né à Sens vers 1660, d'une famille honnête, mort à Paris en 1717, s'appliqua avec ardeur à l'étude de l'Histoire, des langues, des antiquités & de la bibliographie. Ses fuccès lui méritérent une place dans l'académie des Inscriptions. Le recueil de cette société sçavante offre divers *Mémoires* de cet auteur. Sa Dissertation sur les Bibles Hebraiques est estimée, pour l'exactitude & les bonnes recherches qu'elle renferme.

PINCIANUS, Voy. 1. NUNEZ. PINDARE, le prince des Poètes Lyriques, naquit à Thèbes, dans la Béotie, vers l'an 500 av. J. C. Il apprit l'art de faire des vers de Lasus d'Hermione, & de Myrtis, dame Grecque. Il étoit par Simon, 1730, 4 vol. in-8°: alors lut envahir la Grèce. On croit

Missourut au théâtre, vers l'an 36 avant J. C. II avoit composé 🛚 très-grand nombre de Poësies ; misil ne nous reste que ses Odes, ins lesquelles il célèbre ceux qui de son tems avoient remporté le mix aux quatre Jeux solemnels des Grecs, qui sont les Jeux Olympiques, les Isthmiques, les Pythiques & les Néméens. Alexandre eut sant de vénération pour la mémoire de ce grand poëte, qu'à la destruction de Thèbes, il conserva sa maison & sa famille. Pindare n'avoit pas reçu de moindres marques de considération pendant sa vie, que celles dont il fut honoté après sa mort. Thèbes l'ayant condamné à une amende pour avoir donné trop d'eloges à Athènes, cette ville fit payer cette somme des deniers publics. On sent, en lisant les ouvrages de Pindare, cette impétuosité de génie, ces violens transports, cette impulsion divine qui caractérise le véritable poëte Lyrique. La véhémence des figures, la hardiesse des images, la vivacité des expressions, l'audace des métaphores, l'harmonie des tours nombreux, la majestueuse précipitation du style, tout concourt chez lui à en faire le plus grand Poëte qui ait encore paru dans le genre de l'Ode. Il n'a pas moins de douceur que d'enthousiasme, & le gracieux lui est aussi naturel que l'énergique: témoin le riant tableau qu'il nous offre des Champs Elysées, dans la seconde Ode Olympique, adressée à Théron, roi d'Agrigente. La meilleure édition de ce poëte est celle d'Oxford, in-fol. 1697. Elle est peu commune. On estime encore celune partie de ses Odes, La Mouse tiéres les plus épineuses du Droit

Houder en a voulu imiter quatre en vers françois; mais appartenoit-il à Céladon de manier la masfue d'Hercule?

I. PINEAU, (Séverin du) Pinæus, mort à Paris en 1619, doyen des chirurgiens du roi, étoit de Chartres. Il fut très-expert dans la Lithotomie. On a de lui : I. Difcours touchant l'extraction de la Pierpe de la Vessie, 1610, in-8°. II. Traité De Virginitatis notis, Leyde 1641, in-12: celui-ci est estimé des gens de l'art, qui le recherchent.

II. PINEAU, (Gabriel du ) né à Anvers en 1573, fuivit le barreau dans sa patrie avec une réputation supérieure à son âge. Il vint ensuite à Paris, & plaida avec éclat au parlement & au grandconseil. De retour dans sa patrie, il devint confeiller au préfidial. Il fut consulté de toutes les provinces voisines, & il eut part à toutes les grandes affaires de son tems. Marie de Médicis le créa maître-desrequêtes de son hôtel. Elle chercha, dans ses disgraces, à s'appuyer de son crédit & de ses conseils; mais du Pineau, toujours attentif à ce qu'il devoit d'un côté à la mere de son roi, & de l'autre à fon fouverain, ne ala d'inspirer à cette princesse des sentimens de paix. Louis XIII, par reconnoissance, le nomma en 1632. maire & capitaine général de la ville d'Angers : place où du *Pinea*u mérita le titre flatteur de Pere du Peuple. Ce digne citoyen mourut en 1644, à 71 ans. Sa maison étoit une espèce d'Académie. Il se tenoit chez lui des conférences réglées, où assistoient les jeunes officiers, les avocats & autres le d'Erasme Schmide, 1616, in-4°. sçavans. Chacun y proposoit li-L'abbé Massieu a traduit en françois brement ses difficultés sur les ma-

de l'Histoire, & quand du Pineau avoit parlé, tout étoit éclairei; mais il ne prenoit la parole que le dernier, parcequ'il s'étoit apperçu qu'on déséroit trop à son sensiment. Ses écrits sont : I. Notes Latines opposées à celles de du Moulin sur le Droit Canon, imprimées avec les Œuvres de ce jurisconsulte par les soins de François Pinsson. II. Commentaire, Observations & Consultations sur plusieurs questions importantes, tant de la Coutume d'Anjou, que du Droit François, avec des Dissertations sur différens sujets, &c. réimprimées, en 1725, en 2 vol. in-fol. par les foins de Livonière, qui les a enrichies de remarques très - utiles. L'éditeur dit que « du Pineau est peu inférieur » au célèbre du Moulin pour le » Droit Civil, & qu'il est plus » exact pour le Droit Canon. » Ménage fit sur sa mort ces 2 vers : Pinellus periit, Themidis pius ille sacerdos,

PIN

In proprio judex limine perpetuus.

Il est éteint ce slambeau de la France,

& Themis pleure un sourien deses loix:

Pineau, qui sous ses propres toîts,

Ainsi que sur les Lis tint toujours la balance.

PINED ( Jean ) né à Séville d'une famille noble, entra dans la société des Jésuites en 1572. Il y enseigna la philosophie & la théologie dans plusieurs colléges, & se consacra à l'Ecriture-sainte. Pour se rendre cette étude plus facile, il apprit les langues Orientales. Nous avons de lui : I. Deux volumes de Commentaires sur Job, in-fol. II. Deux fur l'Ecclésiast. III. De rebus Salomonis, in-fol. curioux & sçavant, mais peu exact. IV. Une Histoire Universelle de l'Eglise, en espagnol, 4 vol. infol. V. Une Histoire de Ferdinand IH, en la même langue, in-fol.

Il mourut en 1637, emportant dans le tombeau les regrets de ses confréres & du public.

PINELLI, (Jean-Vincent) naquit à Naples de Cosme Pinelli, noble Génois, domicilié dans cerre ville, & qui y avoit acquis dead richesses considérables par commerce. Après avoir reçu une L excellente éducation, il quitta [2] patrie pour venir se fixer à Pa-3 doue à l'âge de 24 ans. Passionné pour les sciences, il préséra certe ville à cause des sçavans en touz genre qu'une célèbre université 🗴 rassembloit. Il se forma une Bibliothèque aussi nombreuse que distinguée par le choix des livres & des manuscrits, & il ng cessa. de l'augmenter jusqu'à sa mort. Ses soins pour l'enrichir étoient incroyables. Ses correspondances littéraires non seulement en Italie, mais dans toute l'Europe sçavante, lui procuroient tous les ouvrages nouveaux dignes, d'entrer dans sa collection. Les auteurs eux - mêmes s'empressoient souvent de lui faire hommage. On peut juger de son ardeur en ce genre, par ce seul trait. Il avoit des émissaires dans plusieurs villes d'Italie, chargés de visiterau moins tous les mois les boutiques des ouvriers qui emploient beaucoup de vieux parchemins, tels que les Luthiers, faiseurs de Cribles, & autres; & il lui arriva plus d'une fois de sauver par ce moyen, de la destruction, des morceaux précieux. Sa passion de sça-. voir embrassoit toutes les connoissances; mais l'histoire, les médailles, les antiquités, l'histoire naturelle, & particuliérement la botanique, étoient les objets de sa prédilection. Il étoit consulté de toutes parts, & l'étendue de ses relations avec les sçavans étoit

PIN

mense. Juste-Lipse, Joseph Seaw, Sigonius , Po∬evin, Pancirole, erre Pithou, & un grand nome d'autres étoient en commeravec lui, & tous ont célébré m érudition. Insensible à tous s plaifirs de la vie, & ne conoissant que ceux de l'esprit, son différence pour les jeux, les estins, les fêtes, les spectacles, k pour tout ce qui pique le plus curiosité des autres hommes étoit extrême. Dans l'espace de 43 ans qu'il vécut à Padoue, on ne le vit que deux fois sortir de la ville: l'une, à l'occasion d'une peste qui la ravageoit:l'autre, pour un voyage à Naples, qu'il ne fit que pour céder à l'importunité de sa famille. Du reste Pinelli étoit généreux, secourable & compatissant, sur-tout p' les gens de lettres dont il prévenoit souvent les besoins. Son zèle pour le progrès & l'avancement des sciences, le rendoit très-communicarif de ses lumiéres & de ses livres; mais il ne l'étoit qu'avec choix & discernement. Il mourut en 1601, âgé de 68 ans, sans avoir publié aucun ouvrage. Paul Gualdo, qui a écrit la Vie de Pinelli, ne spécifie point le nombre des volumes qui composoient sa riche Bibliothèque; il nous apprend seulement, que pour la transporter par mer à Naples, elle sur distribuée en 130 caisses, dont XIV contendient les manuscrits; mais elle ne parvint pas entière à ses héritiers. Le fénat de Venise sit apposer le scellé sur les manuscrits, & enlever tout ce qui concernoit les affaires de la République, au nombre de 200 piéces.

jusqu'à se montrer furieux contre l'Eglise Catholique. La Conformité des Eglises résormées de France, & de l'Eglise primitive, Lyon 1564, in-8°. & les Notes qu'il ajoûta à la Traduction françoise de la Taxe de la Chancellerie de Rome, qui fut imprimée à Lyon in-8° en 1564, & réimprimée à Amsterdam 1700 in-12. décèlent ses sentimens. Sa Traduction de l'Histoire naturelle de Pline, à Lyon, en 2 vol. in-sol, 1566, & à Paris 1608, a été beaucoup lue autrefois. Quoiqu'il ait fait bien des fautes, son travail est très-utile encore à présent, même pour ceux qui entendent le latin de Pline, à cause des recherches du traducteur & du grand nombre de notes marginales. Pinet a encore mis au jour les Plans des principales Forteresses du monde, Lyon 1564, in-fol.

PINGOLAN, ou Puyguillon, (Aymeric de) poëte Provençal, mort vers 1260, fit diverses Piéces ingénieuses, mais si satyriques, qu'elles lui attirérent de fâcheuses affaires. On a de lui un Poëme intitulé : Las Angueyssas d'Amour. Pétrarque l'a imité.

PINON, (Jacques) poëte Latin, remplit, au parlement de Paris sa patrie, une charge de conseiller, qu'il honora autant qu'il en tut honoré. Il se distingua dans le barreau par ses lumiéres & son intégrité, & sur le théâtre littéraire par ses connoissances profondes & variées, & sur-tout par son talent pour la poësie. Il en donna des preuves dans son Poëme De anno Romano, qu'il dédia au roi Louis XIII, qui estimoit en lui un scavant aimable & un bon magis-PINET, (Antoine du) seigneur trat. Cet ouvrage est très-instruc-de Noroy, vivoit au xvi siècle. tis : le commentaire en prose que Besançon étoit sa patrie. Il sut l'auteur y a joint pour en rendre attaché à la religion Protestante, la lecture plus claire, est plein

412

d'érudition. On a encore de Pipos un autre Poëme concernant la suite. chronologique des Emp.Romains en Orient & en Occident, depuis depuis Jules-César jusqu'à Maximilien I. Ce poëte historien mourut doyen des conseillers en 1641. Les éditions de ses Poëses sont de

PIN

Paris, 1615 & 1630, in-4°.

PINS, (Jean de) conseillerelerc au parlement de Toulouse, & évêque de Rieux en 1523, étoit sorti d'une famille qui a donné à l'ordre de Malthe deux grands-maîtres, dans Odon & Roger de Pins, l'un en 1297 & l'autre en 1355. Jean fut ambassadeur à Venise & à Rome, où il cultiva la littérature & l'éloquence. Il mourut a Toulouse, sa patrie, l'an 1537. On a de lui : I. Les Vies de Ste Catherine de Sienne & de Philippe Beroalde son maître, en latin, l'une & l'autre impr. à Bologne en 1505, in-4°. II. De Vitâ Aulica, Toulouse, in-4°. III. De claris Faminis, Paris 1521, in-fol. ouvr. remarquable par la beauté du style. IV. Sti Rochi Vita, Paris, in-4°. Son Eloge, avec quelques-unes de ses Leures à Frangois I & à Louise de Savoye, Régente, a été publié à Avignon en 1748, in-12. Il écrivoit en latin avec élégance & politesse, & il mérita qu'Erasme, bon juge, dit de Int: Potest inter Tulliana dictionis competitores numerari Joann. PINUS.

PINSONNAT, (Jacques) né à Châlons fur Saône, étoit professeur royal en Hébreu, curé des Petites-Maisons, & docteur de théologie en la faculté de Paris. Cet écrivain distingué par sa piété, son zèle & son érudition', mourut en 1723, âgé de 70 ans. On a de lui : I. Une Grammaire a de lui : I. Des Commencaires sur Hébraïque. II. Des Considérations Isaie, sur Ezéchiel & sur Daniel,

principales de J. C. avec des Pries PINSSON, (François) ne. Bourges d'un professeur en drost mort à Paris en 1691 à 80 am étudia la jurisprudence dans I cole de son pere. Il vint à Par en 1633, & s'y fit recevoir and cat. Il plaida d'abord au Châtella & ensuite au parlement. Ping travailloit aussi dans le cabines & il étoit regardé comme l'ox cle de son siècle, sur-tout pos les matiéres bénéficiales auxquad les il s'appliqua particuliérement Les excellens ouvrages qu'il not a laissés sur cette matière, prou vent combien il y étoit versi Les principaux sont: I. Un ample Traité des Bénéfices, commence par Antoine Bengy, son a neul man ternei, célèbre profess. à Bourges impr. en 1654. II. La Pragmatique-Sanction de St Louis & celle de l Charles VII, avec de sçavans commentaires, 1666, in-fol. III. Des Notes sommaires sur les Indults. accordés à Louis XIV par Alexan-; dre VII & Clément IX, avec une Préface. historique, & quantité d'Actes qui forment une collection utile. IV. Traités des Régales, 1688, 2 vol. in-4°. avec d'excellentes instructions sur les matiéres Bénéficiales : ouvrage rempli de sçavantes recherches, & enrichi d'un grandnombre d'Actes originaux qui sont d'une utilité extrême pour l'étude du Droit. V. Pinsson a travaillé à la révision des Œuvres du scavant de Mornec, & de celles de du Moulin,

PINTO, (Hector) religieux de l'ordre de St Jérôme, fut docteur de l'université de Coïmbre, ou l'on fonda pour lui une chaire de théologie. Il mourut en 1583. On sur les Mystères, les paroles & actions Paris 1617, 3 vol. in-fal. U. Un

teintitulé: Image de la Vie Chré-🚾 ; traduit en franç, par Guilme de Coursol, Paris, 1580. INTO, Voy. MENDEZ PINTO. PINTOR, (Pierre) né à Valenen Espagne en 1420, sut méin d'Alexandre VI, qu'il suivit dome, où il exerça son art avec cces. On a de lui deux ouvrarecherchés : I. Libellus de Pefmil, Romæ 1499, in-folio. II. Morbo fædo & occulto, his temibus affligenti, &c., Romæ 1500, 4. gothique; livre extrêmeint rare, inconnu à Luisini & à ouc, & qui fait remonter la Male Vénérienne à l'année 1494. ttor mourut à Rome en 1503. PINTURRICHIO, (Bernardin) intre Italien, mort en 1513, té de 59 ans, avoit beaucoup talent. Il a peint au dôme dans Bibliothèque de Sienne, la lie du pape Pie II, qui est une lite de tableaux fort estimés. On tétend que le célèbre Raphaël aida dans cet ouvrage. Pinturridie avoit le défaut d'employer des couleurs trop vives; & par une lingularité qui étoit de son invenion, il peignoit sur des superfities relevées en bosse, les ornemens d'architecture: innovation qui n'eut point d'imitateurs.

PIO, (Albert) prince de Carpi dans le Modénois, prouva que la science peut illustrer la noblesse. Il osa se mesurer avec le plus habile homme de son tems, avec le sçavant Erasme. Les disputes qu'il eut avec lui, servirent au moins à éclaircir quelques points de doctrine. Il mourut à Paris en Janvier 1530 (1531, ) & fut enterré aux Cordeliers, où ses héritiers lui sirent dresser une statue en bronze. Ses Ouvrages furent folio.

PIPPI, (Giulio.) peintre, Voyez ROMAIN (Jules.) n° VIL.

PIPPO, (Philippe Santa-Croce, dit) excellent graveur, s'est autant distingué par le beau fini & l'extrême délicatesse qu'il mettoit dans fes ouvrages, que par le choix singulier de la matière qu'il employoit pour fon travail. Il s'amusoit à tailler sur des noyaux de prunes & de cerises, de petits bas-reliefs composés de plufieurs Figures, mais si fines qu'elles devenoient imperceptibles à la vue; ces Figures étoient néanmoins dans toutes leurs proportions, vues avec la loupe. Il eut plusieurs enfans: Matthieu, l'ainé de tous, surpassa ses freres; & Jean-Baptiste, fils de celui-ci, sut encore plus recommandable que son pere. On ignore le tems précis où ils ont vécu.

PIRCKEIMER, (Bilibalde) mort en 1530 à 60 ans, fut conseiller de l'empereur & de la ville de Nuremberg, & servit avec honneur dans les troupes de cette ville. Egalement, propre aux affaires &. aux armes, il fut employé dans diverses négociations importantes, où l'on admira son éloquence & sa , sagesse. Ses Œuvres ont été recueillies & publiées in-fol. en 1610, à Francfort. On y trouve des Poésies & des Traités de Politique & de Jurisprudence; mais il n'y a rien qui mérite d'être placé au premier rang, ni même au second.

PIRITHOUS, fils d'Ixion, est à cause de cela surnommé *Ixionide* par les poëtes. Ayant oui dire une infinité de merveilles de Thésée, il lui déroba un troupeau pour l'obliger à le poursuivre; Thése ne manqua pas de le faire. Ils concurent dans le combat tant d'esrecueillis à Paris, en 1591, in- time l'un pour l'autre, qu'ils ju-. rérent de ne plus se quitter. Pirizhous secourut Thésée contre les Centaures, qui vouloient lui enlever Hippodamie, & l'aida encore à enlever Hélène. Il descendit aux Enfers pour ravir Proserpine; mais il fut dévoré par le chien Cerbére. These, qui l'avoit suivi pour le seconder, fut enchaîné par ordre de Pluton, jusqu'à ce qu'Hercule vint le délivrer. On croit, felon l'Histoire, que Proserpine étoit fille d'Aidoneus, roi des Molossiens; & que Pirithoüs ayant voulu la ravir, il fut arrêté & exposé aux chiens; mais qu'Hercule le délivra.

PIROMALLI, (Paul) Dominicain de Calabre, fut envoyé dans les missions d'Orient. Il demeura long-tems en Arménie, où il eut le bonheur de ramener à l'E-Catholique beaucoup de schismatiques & d'Eurychéens, & le patriarche même qui l'avoit traversé. Il passa ensuite dans la Géorgie & dans la Perse, puis en Pologne en qualité de nonce du pape Urbain VIII, pour y appaiser les troubles causés par les disputes des Arméniens qui y étoient en grand nombre. Piromalli réunit les esprits dans la profession d'une même soi & dans l'observance des mêmes pratiques. Comme il retournoit en Italie, il fut pris par des corsaires qui le menérent à Tunis. Dès qu'il fut racheté, il alla à Rome rendre compte de sa mission au pape, qui lui donna des marques éclatantes de son estime. Le pontise lui confia la révision d'une Bible Arménienne, & le renvoya en Orient, où il fut élevé en 1655 à l'évêché de Nassivan. Après avoir gouverné cette Eglise pendant 9 ans. il revint en Italie. Il fut chargé de l'Eglise de Bisignano, & y mourut 3 ans après, en 1667. Sa cha- bre de traits à recueillir. Son inrité, son zèle, ses autres versus génuité maligne sur en partie la

honorérent l'épiscopat. On a d lui : I. Des ouvrages de Controver se & de Théologie. II. Deux Didion naires; l'un Latin-Persan, & l'autti Arménien-Latin. III. Une Grammai Arménienne. IV. Un Directoire, estim pour la correction des livres At méniens. Tous ces ouvrages de posent autant en faveur de sa ver tu, qu'en faveur de son érudition

PIRON, (Alexis) né à Dijou en 1689, y passa plus de 30 and nées dans la dissipation d'un jeune homme qui aimoit les plaisirs. A la liberté. Une Ode trop famenté ayant fait une impression scanda leuse sur ses concitoyens, il quit ta sa patrie, pour échaper aux reproches qu'il y effuyoit. Sa famille ne pouvant l'aider que foiblement il se soutint à Paris par le moyen de sa plume, qui étoit aussi belle; & aussi nette que les traits du burin. Il se plaça chez M. de Belliste en qualité de secrétaire, & ensuité chez un Financier, qui ne s'apperçut point qu'il possédoit un homme de génie. Diverses Piéces où l'on trouve des détails singuliers & ortginaux, & une invention piquante, qu'il fournit au sp**ec**tacle de la Foire, commencérent sa réputation; & la Métromanie, le chetd'œuvre de ce fiécle, comédie en 5 actes, bien conduite, pleine de génie, d'esprit & de gaieté, jouée en 1738 sur le Théâtre françois, y mit le dernier sceau. Il jouit, dans la capitale, de tous les agrémens que peut se promettre un homme d'esprit, dont les saillies sont intariffables. Admirable dans la conversation où il n'eut point d'égal, plein du sel de Rabelais & de l'esprit de Swift, toujours neuf, toujours original, il n'est point d'homme qui ait fourni un plus grand nom-

qui l'exclut de l'académie rançoise: Je ne pourrois, disoit-il, ire penser trente neuf personnes comk moi:, & je pourrois encore moins Wer comme trente-neuf. Une chute l'il fit quelque tems avant sa mort, aprécipita l'instant. Les lettres le rdirent au commencement de 773. Il eut pendant plusieurs anes une compagne douce & pleidesprit comme lui, & aucun oux ne remplit mieux les debirs de son état. Le recueil de souvrages parut en 1776, en vol. in-8°, & 9 vol. in-12. Les facipaux sont l'Ecole des Peres, emédie jouée en 1728 sous le tre des Fils ingrats; Callistènes, agédie, dont le sujet est tiré de uftin; l'Amanz mystérieux, comédie; ustave, tragédie; Fernand Cortez, fagedie; la Métromanie, comédie; 1738; les Courses de Tempé, pasporale ingénieuse; des Odes, des Joemes, des Epigrammes. Il réussissioit Mans ce dernier genre, & on doit placer après Marot & Rousseau. Il étoit forcé dans le tragique, & beaucoup moins naturel que dans le comique; ses Tragédies ofment pourtant des choses fortes & rendues avec énergie. Les prefaces dont il a accompagne les differentes Piéces, se font remarquer par des choses pensées, neuves & plaisantes, par des expreshons heureules & des tours nais; mais on y defireroit un style plus aife, plus pur, plus noble, & moins de jargon.

I. PISAN, (Thomas de) aftrologue de Bologne, tut appellé à Venise par un docteur de Forli, confeiller de la république, dont il épousa la fille. Les Vénitiens, instruits de sa capacité, l'honorétent du titre qu'avoit son beausond scavoir porta le roi de Fran- de 25 ans, sut accablée d'un grand

ce Charles V, & le roi de Hongrie, à le faire solliciter en même tems de s'attacher à leur personne. Le mérite personnel de Charles le Sage, & le desir de voir l'université de Paris, le déterminérent en faveur de la France. Le monarque François ayant connu par lui-même ce que valoit cet étranger, fuivit fes avis en plufieurs occasions importantes, & lui donna une place dans fon confeil avec des pensions considérables. La mort de Charles V, arrivée en 1380, affoiblit beaucoup son crédit. On n'étoit pas détrompé sur l'aftrologie, mais on étoit dégoûté de l'astrologue. Charles lui donnoit près de 7000 liv. de notre monnoie d'aujourd'hui de pension . sans compter de grandes & fréquentes gratifications. On lui retrancha une partie de ses gages 🕳 le reste sur mal payé, & ses infirmités le conduifirent au tombeau quelques années après. Chriftine de PISAN, sa fille, assûre qu'il mourut à l'heure même qu'il avoit prédit. Cela peut être; mais il ne faut pas croire qu'il y ait rien de surnaturel dans cet événement Le hazard feul le rendit prophète.

II. PISAN, (Christine de) fille du précédent, née à Venise vers l'an 1363, n'étoit âgée que de 5 ans, lorsque son pere la fat venic 🗣 en France. Sa beauté, son esprit, & la faveur de son pere, la firent rechercher par un grand nombre de personnes de distinction. Le mérite d'un jeune gentilhomme de Picardie, nommé Etienne Castel, obtint les suffrages du pere. & le cœur de la fille, qui lui donna sa main, à l'âge de 15 ans. Une maladie contagieuse ayanc emporté ce tendre époux en 1389, pare. La réputation de son pro- à 34 ans; Christine âgée seulemene

nombre de procès. Elle se consola de sa mauvaise fortune par l'étude, & elle composa un grand nombre d'ouvrages en vers & en prose. Il lui acquirent l'estime de plusieurs princes, qui eurent soin de ses enfans, & qui lui firent des gratifications. Charles VI lui en accorda une confidérable. On a d'elle : I. Les Cent Histoires de Troyes en rimes, petit in fol. fans date. II. Le Tréfor de la Cité des Dames, Paris 1497, in-fol. III. Le Chemin de longue étendue, traduit par Jean Chaperon, Paris 1549, in-12. IV. Une partie de ses Poësies a été imprimée à Paris en 1549, in-12. Les autres se trouvent en manuscrit dans la bibliothèque du Roi & dans d'autres bibliothèques. Elles respirent la naïveté, & la tendresse. L'ouvrage en prose qui lui a fait le plus d'honneur, est la Vie de Charles V, qu'elle composa à la prière de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Cette Vie se trouve dans le 111° volume des Dissertations sur l'Histoire Ecclésiastique de Paris, par l'abbé le Bouf, qui a écrit la Vie de cette femme illustre.

PISANI, (Victor) général Vénitien, se distingua contre les Génois & en Dalmatie. Un revers fit oublier ses services; il sut condam-•né à avoir la tête tranchée. La peine fut cependant convertie en cinq années de prison. Avant qu'elles fussent écoulées, les Génois menacérent les Vénitiens d'une descente. Ceux-ci armérent leurs galéres; mais les matelots refusérent d'y monter, si on ne leur rendoit le général Pisani. Les Nobles furent obligés de l'aller chercher à la prison, & il parvint au Palais u milieu des acclamations du peuple. Loin de se plaindre de l'injure -qu'on lui avoit faite, il approuva lasentence rendue contre lui, puisqu'on l'avoit crue utile au bien pui blic, & reprit le commandement que le doge le pressoit d'accepter. Ses nouveaux succès contre les Gannois surent arrêtés par la mort, qui le surprit en 1380.

PISANO, Voyez VI. ANDRÉ DI

Pise.

PISCATOR, (Jean Fischer, sur nommé) théologien Allemand, en seigna la théologie a Strasbourg sa patrie. Son attachement au Calivinisme l'obligea de quitter cette ville, pour aller professer à Herotorn. Il mourut à Strasbourg en son. Il mourut à Strasbourg en ses sur l'Ancien & le Nouveau Teletament, en plusieurs vol. in-8. Il. Amica Collatio de Religione cut C. Vorstio, Goudæ, 1613, in-4.

PISIDES, (George) diacre, fut garde-des-chartres & référendaire de l'Eglise de Constantinople sous l'empire d'Heraclius, vers 640. On a de lui un ouvrage en vers grecs nambes sur la Création du monde, & un autre Poëme sur la vanité de la Vie. Ils n'offrent ni poësse, ni élègance. On les trouve dans la Bibliothèque des Peres. On les a insérés aussi dans le Corpus Poetarum Gracorum, Genève, 1606 & 1614, 2 vol. in-fol.; & on les a imprimés féparément à Paris, 1584, in-4°. On lui attribue encore plusieurs Sermons en l'honneur de la Sainte Vierge, que le Pere Combesis a publiés. Ce ne sont que des déclamations d'écolier, pleines de phébus & de galimathias,

PISISTRATE, général Athénien, descendant de Codrus, se signala de bonne heure par son courage & sur-tout à la prise de l'iste de Salamine; mais après avoir étéle désenseur de sa patrie, il vouluten être le tyran. Tout savorisoit son projet; il avoit une naissance illustre, & une politesse affable qui pré-

venoit

moit tout le mondé en sa saveur. talent si nécessaire dans une réblique, de s'énoncer avec facili-, il joignoit l'artifice & le masque patriotisme. Il se montroit arent défenseur de l'égalité, & enemi de toute innovation. Solon, ors maître d'Athènes, découvrit sément les vues ambitieuses de ce itoyen, & les dévoila aux yeux des Athéniens. Pisistrate, se voyant **Péné**tré, eut recours à une ruse qui mi réussit. S'étant mis lui-même tout en sang, il se fait porter à la place publique. La populace s'as-Memble: il montre ses blessures, ac-Leufe fes ennemis d'avoir voulu l'affassiner, & se plaint de ce qu'il est Lita victime de son zèle pour la république. Le peuple, touché par ce spectacle, lui donne 50 gardes; il en augmente le nombre, & se rend bientôt maître de la citadelle d'Athènes, les armes à la main, l'an 560 avant J. C. La ville, faisse de crainte, reconnoît le tyran, qui, pour gagner l'amitié du peuple, ne dérogea en rien aux usages de la république. Cependant Lycurgue & Megaclès se réunissent contre lui, & le chassent d'Athènes; ses biens furent mis à l'encan, & il n'y eut qu'un seul citoyen qui osat en acherer. Les deux libérateurs d'Athènes ne restérent pas long-tems unis. Megaciès. pour qui Lycurgue étoir un rival trop puissant, proposa à Pisistrate de le mettre en possession du pouvoir souverain, s'il vouloit épouser sa fille. Le tyran y consentit, & ayant réuni ses forces avec celles de son beau-pere, il obligea Lycurgue de se retirer. Pour s'emparer de l'esprit du peuple, il employa de nouveaux artifices. Il choisit parmi la populace

les habits qu'on donnoit ordinairement à Minerve, courut les rues d'Athènes sur un char superbe, en criant dans tous les carrefours, que Minerve leur protectrice ramenoit enfin le sage Pifistrate. Le peuple crut voir la Déesse elle-même, descendue exprès du Ciel pour le bonheur d'Athenes. On reçut ce tyran avec des actlamations de joie; il s'empara du pouvoir souverain, & rendit public son mariage avec la fille de Megaclès. Le tyran se dégoûta bientôt de sa nouvelle épouse. Le pere de cette fille la vengea, en gagnant à force d'argent la plus grande partie d'Athènes & les troupes mêmes de Pififerate. Le tyran, abandonné des siens, se sauva dans l'isse d'Eubée, l'an 544 avant J. C. Ce ne fut qu'au bout d'onze ans, & par les intrigues de son fils Hyppias, qu'il fortit de son exil. Il se rendit maître de Marathon à la tête d'un corps de troupes, surprit les Athéniens, & entra victorieux dans sa patrie. Tous les partisans de Megaclès surent sacrifiés à sa tranquillité; mais dès qu'il fut affermi sur le trône, il fit oublier ses cruautés par sa modération. Des citoyens l'ayant accusé injustement d'un meurtre, au lieu de les punir, il alla lui même se justifier devant l'Aréopage. Sa vie est pleine de traits qui prouvent ce mot de Solon, que Pisistrate eut été le meilleur Citoyen d'Athènes, s'il n'eût pas été le plus ambitieux... Ayant été chargé d'injures par un convive pris de vin, ses courtisans cherchoient à aigrir sa fureur, & l'excitoient vivement à en tirer vengeance; il ne laissa pas que de les souffrir avec un esprit tranquille, & répondit : Qu'il ne une semme d'une taille avantageu- s'emportoit pas davastage contre cet se, capable de jouer toutes sortes homme ivre, que si quelqu'un se sut de rôles. Cette femme ayant pris jetté sur lui les yeux bandes... Ses éta-

Tome V.

blissemens avoient toujours pour but le bonheur de ses sujets. Il ordonna que les foldats blessés seroient nourris aux dépens de l'Etat. Il assigna à chaque citoyen indigent, des fonds de terre dans les campagnes de l'Attique : Il vaut mieux, disoit-il, enrichir la République, que de rendre une Ville fastueuse... Il éleva dans Athènes une Académie, qu'il enrichit d'une Bibliothèque publique. Cicéron croit que ce fut ce typan, s'il mérite encore ce nom, qui le premier gratifia les Athéniens des ouvrages d'Homére, & les mit en ordre. Enfin après avoir régné 33 ans, non en ulurpareur, mais en pere, il mourut paisiblement l'au 528 avant J. C. Hypparque son fils lui succéda.

I. PISON, (Lucius Calpurnius Piso) surnommé Frugi à cause de sa frugalité, étoit de l'illustre famille des Pisons, qui a donné tant de grands-hommes à la république Romaine. Il fut tribun du peuple, l'an 149 avant J. C., puis conful. Pendant son tribunar il publia une Loi contre le crime de concussion. Lex Calpurnia de pecuniis repetundis. Il finit heureusement la guerre de Sicile. Pour reconnoître les services d'un de ses fils qui s'étoit distingué dans cette expédition, il lui laissa par son testament une couronne d'or du poids de 20 livres. Pison joignoit aux qualités de bon citoyen, les talens de jurisconsulte, d'orateur & d'historien. Il avoit composé des Harangues, qui ne se trouvoient plus du tems de Cicéron; & des Annales d'un ftyle affez. bas: elles sont aussi perdues.

II. PISON, (Caius Calpurnius) consul Romain, l'an 67 avant J. C., fut auteurde la Loi qui défendoit les brigues pour les magistratures: Lex dat, comme coupable de la mort Calpurnia de ambitu. Il fit éclater d'un de ses compagnons, avec le-

dans une des circonstances les plas orageuses de la république. Le peuple Romain, gagné par les carelle empoisonnées de Marc - l'alican homme turbulent & féditieux, al loit se couvrir du dernier opprai bre, en remettant la souverzin autorité entre les mains de cet hom me, moins digne des honneurs que du supplice. Les tribuns du peuple attisoient par leurs discours l'aveugle fureur de la multitude, déja assez mutinée par elle-même. Dans cette fituation, Pison monta dans la tribune aux harangues; & quand on lui demanda s'il déclareroit Palican consul, en cas que les suffrages du peuple concourussent à le nommer? il répondit d'abord, qu'il ne croyoit pas la République ensé velie dans des ténèbres a sez épai ses pour en venir à ce dégré d'infamie. Ensuite comme on le pressoit vivement, &. qu'on lui répétoit : Parlez, que feriez-vous, si la chose arrivoit?-- Non, répartit Pison, je ne le nommerois point. Par cette réponse ferme & laconique, il enleva le consulat à Palican, avant qu'il pût l'obtenit. Pison, suivant Cicéron, avoit la conception tardive; mais il pensoit mûrement & sensément, & par une fermeté placée à propos, il paroissoit plus habile qu'il n'étox réellement.

III. PISON, (Cneïus Calpurnius) fut consul sous Auguste, & gouverneur de Syrie sous Tibére. On pretend qu'il fit empoisonner Germenicus. Accusé de ce crime & 16 voyant abandonné de tout le mosde, il se donna la mort l'an 20 de J. C. On rapporte de lui des trais de cruauté atroces. Ayant donne ordre, dans la chaleur de la colére, de conduire au supplice un Soltoute la fermeté digne d'un consul, quel il étoit sorti du camp & lans

quel il étoit revenu; il ne voujamais accorder à ses priéres belque tems, pour s'informer de qu'il pouvoit être devenu. Le pidat, pour subir sa condamnaon, sut mené hors des retrancheens, & déja il présentoit la tête, rique fon compagnon, qu'on l'acdoit d'avoir tué, reparut. Le Cen rion alors chargé de l'exécution, rdonna au Bourreau de remettre en sabre dans le fourreau. Ces deux ompagnons, après s'être embrass l'un l'autre, sont conduits vers Pison, au milieu des cris de joie de toute l'armée, & d'une foule profigieuse de peuple. Pison, tout écumant de rage, monte sur son tribunal; prononce contretous trois, ans excepter le Centurion qui avoit ramené le Soldat condamné, un même Arrêt de mort en ces termes: Toi, j'ordonne qu'on te mette à mon, parce que su as déja été condamné; Toi, parce que su as été la cause de la condamnation de ton camarade; & Toi, parce qu'ayant eu ordre de faire mourir ce Soldat, tu n'as pas obéi à son Prince.

IV. PISON, (Lucius Calpurnius) fénateur Romain, de la famille des Précédens, accompagna en 258 l'empereur Valérien dans la Perse. Ce prince ayant été pris, & Maciun nommé fon successeur, le nouvel empereur envoya Pison dans l'Achaie pour s'opposer à Valess. Pison au lieu de le combattre se retira en Thessalie, où ses soldats lui donnérent la pourpre im-Périale. Valens marcha contre lui & lui sit ôter la vie en 261, après un règne de quelques semaines. Comme il étoit doué d'excellentes qualités, le sénat honora, dit-on, la mémoire de ses vertus, en lui confacrant une statue & un char de Biomphe.

V. PISON, (Guillaume) né à Leyde, docteur en médecine, la pratiqua au Bresil, aux Indes & à Amsterdam. Les libéralités de Maurice, comte de Nassau, le mirent en état de donner son Historia Naturalis Brasilia, Leyde 1648, infol.; réimprimée à Amsterd., 1658, infol., dans le livre intitulé: De India utriusque re Naturali & Medica.

PISONES, Voyez II. Pois.

PISSELEU, (Anne de) duchesse d'Etampes, d'une ancienne famille de Picardie, éroit fille-d'honneur de Louise de Savoye, mere de François I. Ce prince la vit à Bayonne à son retour d'Espagne, & conçue pour elle une passion violente. Il la maria en 1536 à Jean de Brosse, qui consentit à cette union déshonorante pour rentrer dans les biens de sa maison, que la désection de son pere, ami du connétable de Bourbon, lui avoit fait perdre. Il recouvra non seulement son patrimoine; mais il obtint encore le collier de l'Ordre, le gouvernement de Bretagne & le comté d'Etampes, que François érigea en duché, pour donner à sa maîtresse un rang plus distingué à la cour. La duchesse d'Etampes parvint au plus haut point de la faveur, & cette faveur dura autant que son amant. Elle s'en servit pour enrichir ses amis & perdre ses ennemis. L'amiral Chaboe, son ami, dégradé par arrêt du parlement, fut rétabli dans fa charge en 1542; & le chancelier Poyet, dont elle croyoit avoir lieu de se plaindre, sur privé de la sienne en 1545. Ce qui doit le plus ternir la mémoire de cette favorite, c'est qu'abusant de la passion du roi, elle révéla à l'empereur Charles-Quint des secrets importans, qui firent battre nos armées. Elle vouloit s'affûrer par-là l'appui de ce prince, que la mora

du roi lui rendroit quelque jour nécessaire. Elle pensoit à se procurer une retraite hors du royaume, pour le tems auquel elle ne seroit plus rien en France. Cette persidie auroit été sévérement punie sous Henri II, si ce monarque n'avoit craint d'outrager la mémoire de son pere, en livrant à la justice une maîtresse qui l'avoit gouverné pendant 22 ans. On lui permit de se retirer dans une de ses terres, où elle mourut vers 1576 dans l'oubli, dans le mépris & les remords.

PISTORIUS, (Jean) né à Nidda en 1546, s'appliqua d'abord à la médecine, & fut reçu docteur avec applaudisfement; mais ses remèdes n'ayant pas le fuccès qu'il en efpéroit, il se livra à la jurispruden-, ce. Son fçavoir lui mérita la place de conseiller d'Ernest-Fréderic, margrave de Bade-Dourlach. Il avoit embrasse la religion Protestante; mais il la quitta quelque tems après, pour se faire Catholique. Il devint ensuite docteur en théologie, puis conseiller de l'empereur, prévôt de la cathédrale de Breslau, & prélat domestique de l'abbé de Fulde. On a de lui : I. Plusieurs Traités de controverse contre les Luthériens. II. Artis Cabalistica Scriptores, Bale, 1587; recueil peu commun & recherché. III. Scriptores rerum Polonicarum. IV. Scriptores de rebus Germanicis, en 3 vol. in-fol., 1603 à 1613; recueil curieux & assez rare. Il auroit pu être mieux digéré. L'auteur mourut en 1608.

PITARD, (Jean) Normand, prem. chirurgien de S. Louis, occupa avec distinction la même place auprès des rois Philippe le Hardi & Philippe le Bel. La chirurgie n'avoit point encore eu de chef: cet homme sensible ne put voir sans indignation un art si nécessaire, livré à

une soule de charlatans qui abrassoient de la crédulité & de la santair de ses semblables. Etayé de searcrédit & des biens qu'il avoit 😂 🛶 quis par ses talens, il entreprit de: donner à la Chirurgie une forma nouvelle, en fondant le collége ou la société des Chirurgiens à Paris. Ce fut lui principalement qui en dressa les Seaturs l'an 1260 à mais il ne les publia que pluseurs années après, confirmés par l'autorité royale. Cet ami de l'humanité s' bligea le premier par serment à les observer, & son exemple sut suivi par ses confréres. Il mourut vers 1311.

PITAU, (Nicolas) graveurd'Anvers, donna une grande idée de les talens par la Ste Famille qu'il grava d'après Raphaël. L'art avec lequel le cuivre est coupé dans cet ouvrage, la correction & la fonte des contours, qui rendent le précieux & l'effet de l'original, peuvent servir de modèle à ceux qui ont l'ambition d'exceller dans la gravure au burin. Parmi les ouvrages de *Pitau*, on remarque plusieurs Portraits qu'il grava d'après ses dessins, & notamment celui de St François de Sales, revêtu du Pallium. Il mourut en 1671, à 38 ans.

PITAVAL, Voyez GAYOT. PITHEAS, Voyez PYTHEAS.

PITHO ou SUADA, déesse de l'Eloquence, étoit fille de Mercure & de Vénus, à laquelle on la donnoit quelquesois pour compagne. Elle est représentée ordinairement avec un diadême sur la tête, pour exprimer son empire sur les esprits. Elle a un bras déployé, dans l'attitude de la déclamation; & tient de l'autre main un soudre & des chaînes de sleurs, signifiant le pouvoir de la raison & le charme du sentiment, qu'elle sçait également employer. On voir

les côtés un caducée, symbole

le la persuasion; & les écrits de Démosthères & de Cicéron, les deux orateurs qu'elle a le plus favorisés. I. PITHOU, (Pierre) naquit en 1839 à Troyes en Champagne, l'une famille distinguée. Après Voir reçu une excellente éducakion domestique, il vint puiser à Paris, sous Turnèbe, le goût de l'antiquité. De Paris il passa à Bourges, & s'y enrichit, sous le célèbre Cujas, de toutes les connoissances nécessaires à un magistrat. Ses premiers pas dans la carrière du barreau ne furent pas bien affürés. Il avoit autant de timidité que de génie, & cette timidité glaçant son esprit; il sut obligé de renoncer à une profession qui demande de la hardiesse. Le Calvinisme faisoit alors des ravages sanglans en Brance; Pithou, imbu des erreurs de gette secte, faillit à perdre la vie dans l'horrible boucherie de la St Barthélemi. Devenu Catholique l'année d'après, il fut substitut du procureur-genéral, puis procureur-général en 1581 dans la chambre de justice de Guyenne. Il occupoit la 1'e place lorsque Grégoire XIII lança un Bref foudroyant contre l'Ordonnance de Henri III, rendue au sujet du concile de Trente. Pithou publia alors un Mémoire, où après avoir dévoilé les vues secrettes des auteurs du Bref, il défendit, avec d'autant de force que de raison, la cause de la France & celle de son roi. Henri IV mouva en lui un citoyen non moins zèlé. Quoiqu'il eût été entrainé dans la faction séditiense de

la Ligue, il fit tous ses efforts

pour réduire Paris sous l'obéissan-

étoit de la société des beaux-es-

génieuse connue sous le nom de Catholicon d'Espagne; satyre qui fit plus de mal aux Ligueurs que tous les raisonnemens des bons citoyens. Enfin après avoir vu triomphes Henri IV, il mourut le même joux qu'il étoit né, à Nogent-fur-Seine, ie 1º Novembre 1596, à 57 ans. On a de lui: I. Un Traité des Libercés de l'Eglise Gallicane, qui sert de iondement à tout ce qu'on a écrit depuis sur cette matière. Là meilleure édition est celle de Paris, 1731, 4 vol. in-fol. II. Un grand nombre d'Opuscules, imprimés à Paris, in-4°, 1609. III. Des Editions de plusieurs Monumens anciens, dont la plupart regardent l'Histoire de France. IV,. Des Noees sur différens Auteurs profanes & ecclésiastiques. V. Un Commentaire sur la Contume de Troyes, 1n-4°. VI. Plusieurs autres Ouvrages sur la Jurisprudence Civile & Canonique. Il a enrichi la république des lettees de quelques auteurs anciens, qu'il a tires de l'obscurité, comme Phèdre, les Novelles de Justinien. Son érudition lui mérita le titre de Varron de la France; il en étoit l'oracle, & son nom péné. tra dans les pays étrangers. Ferdinand, grand-duc de Toscane, l'ayant confulté sur une affaire importante, se soumit à son jugement, quoique contraire à ses intérêts. Les lecteurs qui feront curieux de connoître plus en détail les qualités de l'esprit & du cœur de ce bon citoyen & de ce digne magistrat, pourront consulter sa Vie, publiée à Paris en 1756, en 2 vol. in-12, par M. Grofley, avocat à Troyes, sa patrie. On y trouve des recherches intéressantes, & les agrémens dont ce sujet étoit ce de son légitime souverain. Il susceptible.

II. PITHOU, (François) frere Priss qui composéront la Satyre in- du précédent, naquit à Troyes en,

1544. Nommé procureur - général de la Chambre de Justice établie fous Henri IV contre les Financiers, il exerça cette commission avec autant de sagacité que de défintéressement. Rendu ensuite à son cabinet; il fit des découvertes utiles dans le droit & dans les belleslettres. Ce fut lui qui trouva le manuscrit des Fables de Phèdre, qu'il publia conjointement avec for frere. Cet homme d'une vertu rare & d'une modestic exemplaire, mourut en 1621 à 77 ans, regretté de tous les bons citoyens. Il eut part à la plupart des ouvrages de son frere, & il s'appliqua particuliérement à restituer & à éclaircir le Corps du Droit Canonique, imprimé à Paris en 1687, 2 vol. in-fol. avec leurs corrections. On doit encore à François Pithou: I. La Conférence des Loix Romaines avec celles de Moyse, 1673, in-12. II. L'Edition de la Loi Salique, avec des Notes. III. Le Traité de la Grandeur, Droits du Roi & du Royaume de France, in-8°, aussi précis que scavant. IV. Un Edition du Comes Theologicus. V. Observationes ad Codicem, 1689, in - fol. VI. Antiqui Rhetores Latini, Rutilius Lupus, Aquila Romanus, Julius Rufinianus, Curius Fortunatianus Marius Victorinus, &c. Paris 1599, redonnés par Caperonier, Strasbourg, in-4°.

PITISCUS, (Samuel) né en 1637 à Zutphen, recteur du collége de cette ville, puis de celui de St Jérôme à Utrecht, y finit ses jours en 1717, à 80 ans. On a de lui : I. Lexicon Antiquitatum Romanarum, 1713, 2 vol. in-folio: ouvrage plein d'érudition & de recherches. On en a publié un Abrégé en françois, en 2 vol. in-8°, à Paris, 1766. II. Des Editions de plusieurs Auteurs Latins, avec terre & sur mer. Milord Chatan

tiquités Romaines de Rosin. Pitise étoit un sçavant laborieux, plans propre cependant à compiler qua écrire. Il ne faut pas le conforme dre avec Barthélemi PITISCU & auteur d'un livre peu commun, imag titulé: The saurus Mathematicus , ai Francsort in-sol. 1613, année de la mort.

PITS, (Jean) Pitseus, né vers l'an 1560 à Aulton dans le counté de Hant, étoit neveu du fameux docteur Sanderus. Il étudia en Angleterre, & ensuite à Douai. De-Hà il se rendir à Reims, où il passa un an dans le collége des Anglois , & où il abjura l'hérésie. Il voyagea ensuite en Italie & en Allemagne. Le cardinal Charles de Lorraine lui. donna un canonicat de Verdun & le proposa pour confesseur à la duchesse de Clèves, sa sœur. Après la mort de cette princesse, Pitseus 'fut doyen de Verdua, où il mourut' en 1616. On a de lui un livre Des illustres Ecrivains d'Anglewerre, 1619, in-4°; & d'autres ouvrages en latin, qui manquent d'exactitude, mais qui prouvent beaucoup de sçavoir. Dans celui que nous avons cité, il prodigue les plus grands éloges aux plus petits auteurs.

PITT, (Guillaume) comte de Chatam, d'une famille noble & ancienne d'Angleterre, fut sujet à la goutte dès sa jeunesse. Obligé d'être sédentaire, il fit des études profondes, & s'attacha sur-tout a la politique. La cour d'Angleterre employa ses talens, & il sut principal ministre sous George II & George III. Il se signala sur-tout dans la guerre de 1757. Les Anglois se rendirent maîtres de toute l'Amérique septentrionale, & enrent des succès extraordinaires sur des Notes, III. Une Edition des An- recueillit la gloire de ces trion-

nes; mais les sages le blamérent avoir méconnu le génie de sa lation, qui la porte au commerce l son aux conquêtes. Celles de l'Angleterre coûtérent plus de 80 millions sterlings; & cette énorme sépense devoit pendant un siécle mettre hors d'état de soutenir tucune autre guerre. Lorsque celle des Colonies fut déclarée, milord Chatam, qui n'étoit plus dans le ministère, insista fortement dans de parlement pour faire rappeller l'armée Angloise qui étoit en Amérique, & pour qu'on se bornât une guerre contre la France. Mais ses desirs n'étoient pas encore cemplis, lorsque la mort l'enleva dans sa terre de Hayes le 11 Mai .1778. Ah mon ami, dit-il avant . d'expirer à un seigneur qui étoit . près de lui, sauvez ma Patrie! Actif, infatigable, laborieux, tempérant, il joignit à ces qualités une étendue & une profondeur de génie qui lui procurérent une grande influence sur tout ce qui se fit de son tems. Mais les suites funcstes de ses vues ambitienses doivent peut-être le faire placer parmi ces hommes, qui ont été à la fois l'honneur & le fléau de leur patrie. Ce ministre, créé pair du royaume en 1766, a été enterré aux frais de la nation, dans l'église de Westminster, parmi les rois. Ses titres sont Passés à son fils, né en 1756, avec une pension de 4000 liv. sterlings, que le roi & le parlement lui ont accordée en mémoire des services du pere.

PITTACUS, l'un des Sept Sages de la Grèce, étoit de Mitylène, ville de l'isse de Lesbos. Il commanda dans la guerre contre les Athéniens, & offrit de se battre contre

fon ennemi avec un filet qu'il portoit fous son bouclier, il le tua. Ses concitoyens le remerciérent de ce service, en lui donnant la souveraineré de leur ville. Pittacus les gouverna en philosophe & en pere, leur donna des loix fages qu'il mit en vers, & se démit ensuite du souverain pouvoir. On lui offrit de grands fonds de terre pour le dédommager. Il lança son javelot, & ne voulut accepter que celles qui se trouvérent comprises dans sa portée. La partie, leur dit-il, vaut mieux que le tout, & l'exemple de mon désintéressement sera plus utile à la Patrie, que la possession des plus grandes richesses. Une des maximos qu'il débitoit, étoit que la preuve d'un bon Gouvernement est d'engager ses sujers, non à craindre le Prince, mais à craindre pour lui-même. Une autre de ses maximes étoit, qu'il ne faut point publier ce qu'on a dessein de faire, afin que si l'on z'en vient point à bout, on n'ait pas le chagrin de se voir. mocqué; & qui ne sçait pas se taire, disoit-il, ne sçait pas parler. Le plus grand de ses exercices étoit, selon Cléarque, de moudre du froment. Ce digne citoyen mourut l'an 579 avant J. C. à 70 ans.

PITTHIS, Nymphe qui fut aimée en même tems de Pan & de Borée. Celui-ci, indigné de ce qu'elle avoit donné la préférence à son rival. l'enleva dans un tourbillon, & la précipita sur des rochers, où elle expira misérablement. La Terre, touchée de compassion pour le sort de cette Nymphe, la métamorphosa

en pin.

PIZARRO, (François) capitaine Espagnol, étoit, dit-on, bâtard d'un officier, dont il prit le nom. Sa premiére occupation fur de gar-Phrynon, général des ennemis. Il der les pourceaux dans une camemploya dans ce combat la ruse & pagne de son pere. Un jour en la force; & après avoir envelopé ayant égaré un, & n'osant retour-

Dd iv

ner à la maison paternelle, il prit la fuite, & alla s'embarquer pour les Indes. Son génie perça bientôt. Plein de ce courage opiniâtre qui caractérise les auteurs des grandes découvertes, il fit plusieurs - voyages dans la Mer du Sud avec Diego Almagro, homme aussi obscur que lui. Les tréfors qu'il recueillit dans les courses excitant sa cupidité, il vint à bout de découvrir le Pérou en 1525, & de le conquérir. Plusieurs Espagnols le suivirent dans cette expédition; il s'empara d'abord de l'isse de Puna, qui n'étoit rpoint de la dépendance de l'empire du Péron; mais qui lui facilitoit l'entrée dans cette riche partie du monde. Il usa de sa première victoire en politique, il pardonna auxvaincus. L'Inca Huascar, instruit de son courage & de son mérite, lui envoya une ambassade pour lui demander fa protection contre fon frere Atabalipa, qui après l'avoir dépouillé de son empire, vouloit lui arracher la viel. La renommée avoit enflé les exploits & les forces du conquérant Espagnol. Les Péruviens, prévenus comme le Méxicain, par des oracles vrais ou faux, qu'il viendroit bientôt de l'Orient des hommes barbus, d'un esprit terrible, portant le tonnerre, conduisant avec eux des animaux formidables, regardoient ces étrangers comme les fils du Soleil. Asabalipa, intimidé par ces oracles, crut voir dans les Espagnols des hommes envoyés du ciel pour venger fon usurpation. Il dépêcha des ambassadeurs à Pizarro, avec des présens magnifiques, en le sommant de sortir de ses états. Pour toute réponse, Pizarro précipita sa marche, & arriva à Caxamalca, où étoit campé l'empereur avec 40,000 hommes. Après une espèce de négociation, Atabalipa consentit à

recevoir Pizarro en qualité d'anni bassadeur d'Espagne. Un moine qui accompagnoit cet Espagnol à l'andience, somma le monarque Pétavien, de la part du Pape, d'embraffer le Christianisme & de faire hommage de sa couronne à l'empsreur d'Orient; (c'est ainsi qu'il apri pelloit Charles - Quint. ) En mêmo tems, il se mit à expliquer la religion. Chrétienne, L'empereur Péruvien lui en demanda les preuves; auflicôt le missionnaire présenta la Bible au prince, qui n'entendant rien dans ce livre, le jetta par terre avec mépris. Le moine furieux cria aux armes; Pizarro ayant rassemblé ses Espagnols, fondit fur les Indiens, & le faisit de leur roi. Acabalipa, arraché de son trône d'or & chargé de chaînes, offrit, pour prix de sa hberté, de remplie d'or une des saltes de son palais jusqu'à la hauteur de son bras, qu'il éleva en même tems au-dessus de sa tête. A ses premiers ordres, les Indiens apportérent de quoi satisfaire à la rançon de leur maître; mais une action barbare de l'empereur prisonnier, sournit dans la suite au vainqueur un pretexte pour le condamner à la mort. Quelques jours avant la bataille de Caxamalca, Huascar, frere & rival d'Atabalipa, étoit tombé entre les mains de ses ennemis. Le monarque Indien, craignant que les Espagnols ne missent la couronne sur la tête de ce prince, donna des ordrés secrets pour qu'on le fit périr. Les vainqueurs, réfolus de perdre Ambalipa, firent valoir ce meurtre. Pour colorer encore mieux ieur · dessein, ils écoutérent un Péruvien, qui l'accusa d'avoir donné des ordres secrets pour massacrer-les Espagnois. On eut la cruauté de le condamner à être brûlé vif. Toute la grace qu'on lui fit, fut de l'étrangler avant que de le jetter dans its

**Tammes; encore failut-il qu'il re**kçût le Baptême , du moine qui l'avoit catéchisé. La plupart des historiens imputent ce forfait au seul Almagro; mais Pizarro n'en est pas moins coupable d'y avoir consenti. Peu de tems après ce làche affaffiunt, la discorde se mit entre les ranqueurs du Pérou. Ils donnérent 'en combat fanglant fous les murs de Cusco, où Almagro fut fait prifonnier. Pizarro, son rival, lui sit mancher la tête; mais bientôt après il fut assaffiné lui-même par les amis d'Almagro, en 1541. Ce conquérant emporta dans le tombeau une gloire souillée par l'ambition 🗞 par la cruauté.

PLACCIUS, (Vincent) né à Hambourg en 1642, y fit ses premières études, & les acheva à Helmstadt & à Leipsick. Il voyagea ensuite en Italie & en France. De retour dans sa patrie, il se livra au barreau, & occupa avec distinction, pendant 24 ans, la chaire de morale & d'éloquence. Quoiqu'il sût d'un tempérament mélancolique, il étoit obligeant, affable, très-attaché à ses disciples & trèsgénéreux envers les indigens. Ses ouvrages sont: I. Un Dictionnaire des Auteurs Anonymes & Pseudonymes, publié en 1708, 2 vol. in-fol. par les foins de Fabricius: livre curieux, quoique les fautes y fourmillent. II. Liber de Jurisconsulto perito, 1693, in-8°. III. Carmina Juvenilia, Amsterdam, 1667, in-12. IV. De Arte excerpendi, Hambourg, 1689, in-3°. & beaucoup d'autres qui sont un témoignage favorable de ses talens & de son érudition. Ce sçavant mourut en 1699, & fut regretté par ses compatriotes qui le confultoient comme un oracle.

I.PLACE, (Pierre de la) né dans l'Angoumois, distingué par sa naisfance, s'illustra, par son mérite personnel, dans la magistrature. Il fut fuccessivement avocat,.comseiller, & enfin premier président de la cour des Aides en 1553. Il fut tué en 1572, à la St Barthélemi. Il avoit de la netteté dans l'esprit, & beaucoup de cet esprit philosophique, si nécessaire sur-tout dans un magistrat, & si rare de son tems. Il prouva l'un & l'autre par ses Commentaires de l'état de la Religion & République, depuis 1556 jusqu'en 1561; in-8°, 1566. On a encore de lui quelques Livres de piété, comme l'Excellence de l'Homme Chrétien, 1581, in-12. A la tête se trouve une Vie de la Place par P. de Farnace.

II. PLACE, (Josué de la) ministre Protestant à Nantes, ensuite professeur de théologie à Saumur, où il mourut en 1655, à 59 ans, étoit d'une ancienne famille. Il épousa en 1622 Marie de Brissac, de l'illustre maison des Brissacs. Il avoit une opinion particulière sur l'imputation du péché d'Adam, qui sut condamnée dans un Synode de France, sans que l'auteur eût été ouï. Ses Œuvres ont été réimprimées à Francker en 1699 & en 1703, en 2 tomes in-4°.

PLACENTINUS, (Pierre) Allemand, qui publia un Poëme teutogramme, de 360 vers, intitulé: Pugna Porcorum, à Anvers, 1530, in-8°, & dans Nugæ venales, in-12, dont tous les mots commençoient par un P. L'auteur s'y cacha sous le nom de Publius Porcius, & le style est digne des héros qu'il avoit choisis. Il n'est pas le premier auteur qui se fût amusé aux sadaises de vers lettrifés. Sous *Charles* le Chauve, un Ubaldus, bénédictin, fit un pareil Poëme en l'honneur des Chauves, dont tous les mots commençoient par un C.

PLACETTE, (Jean de la) né à Pontac en Béarn, l'an 1639, d'un

ministre qui l'éleva avec soin, exèrca le ministère en France dès l'an 1660. Mais après la révocation de l'édit de Nantes, en 1685, il se rezira en Danemarck, où il demeura jusqu'à la mort de la reine, arrivée en 1711. Cette princesse, instruite de son mérite, l'avoit appellé auprès d'elle. La Placette passa de Danemarck en Hollande. Il se fixa d'abord à la Haye, puis à Utrecht, où il mourut en 1718, à 80 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages de morcle, qui l'ont fait regarder comme le Nicole des Protestans. Ses mœurs soutenoient l'idée que ses écrits donnoient de lui. Il étoit indulgent, affable, & il exercoit sa charité sur les Chrétiens de toutes les communions. Ses princip. ouvr. sont : I. Nouveaux Essais de Morale, 6 vol. in-12. II. Traité de l'Orgueil, dont la meilleure édition est celle de 1699. III. Traité de la Conscience. IV. Traité de la Restitution. V. La Communion dévote, dont la meilleure édition est celle de 1699. VI. Traité des Bonnes Œuvres en général. VII. Traité du Serment, in-12. VIII. Divers Traités sur des matiéres de Conscience, in-12. IX. La Mort des Justes, in 12. X. Traité de l'Aumone, in-12. XI. Traité des Jeux de hazard, in-12. XII. La Morale Chrétienne abrégée, dont la meilleure édition est celle de 1701, in-12. XIII. Réflexions Chréciennes sur divers Sujets de Morale, in-12. . XIV. De insanabili Ecclesiæ Romanæ Septicismo, Dissertatio; 1686, ou 1696, in-4°. XV. De l'autorité des Sens contre la Transsubstantiation, in-12. XVI. Traité de la Foi divine, 4 tomes in-4°. XVII. Dissertation sur divers sujets de Théologie & de Morale, in-12. Il seroit à souhaiter que quelque écrivain Catholique sit un choix de ce qu'il y a de meilleur dans ces différens ouvrages. Il y auroit peu à retrancher

pour les rendre utiles à tout M Monde Chrétien.

PLACIDE, (le Pere) parent & élève de Pierre Duval, entra chez les Augustins-déchaussés de la Place des Victoires à Paris en 1666. Il y continuà de s'appliquer à la géographie, & sit un grand nombre de Cartes, dont la plus estimée est celle du Cours du P6. Cet habile homme mourut à Paris en 1734; & 86 ans, avec le titre de géographe ordinaire du roi, qu'il avoit obtenu en 1705.

PLACIDIE, (Galla-Placidia) fille de Théodose le Grand, & soeur d'Arcadius & d'Honorius, demeuront ordinairement avec ce dernier prince. Alarie s'étant emparé de Rome en 409, la mit dans les fers. Ataulphe, son beau-frere, sensible aux charmes de son esprit & de la figure, concut une violente passion pour elle. Il l'épousa en 414, & lui fit présent des plus riches depouilles de Rome. Le pouvoir que Placidie acquit sur l'esprit de son époux, fut tel, qu'elle lui fit quitter l'Italie que ce barbare vouloit saccager. Après la mort d'Ataulphe, tué à Barcelone en 415 par un de ses domestiques, elle retourna auprès d'Honorius, qui la remaria à Constance, associé à l'empire. Ce iecond époux lui ayant encore été enlevé, elle confacra tous ses soins a l'éducation du fils qu'elle avoit eu de lui, (Valentinien III.) Cette princesse mourut à Ravenne 🕬 450, après s'être fignalée par un courage au-dessus de son sexe, & par les vertus de son état. Nous avons une Médaille, dans laquelle elle est représentée, portant le nom de J. C. fur le bras droit, avec une couronne qui lui est apportée du Ciel.

PLANCHE, (N. le Fêvre de la) avocat du roi à la chambre du Do:

PUA 217

laine, exerça cet emploi pendant 32 ans, avec un succès distingué. d's'en démit en 1732, & obtint des deures de conseiller - d'honneur wec voix délibérative au bureau des Finances & à la chambre du Domaine. Il mourut à Paris en 2738, dans un âge affez avancé. Ses vastes connoissances le firent difinguer par les magistrats & les ministres, & il fut souvent employé par eux. Nous avons de lui un ouvrage posthume très-sçavant, qui a paru en 1765 à Paris, en 3 vol. in-4' fous ce titre: Mémoires sur les matiéres Domaniales, ou Traité du Domaine, avec des Notes par M. Lorry, habile avocat. Les lumiéres réunies de l'auteur & du commentateur, rendent cet ouvrage très-intéressant.

PLANCHER, (Dom Urbain) nédans le diocèse d'Angers, Bénédictin de la congrégation de St Maur, mérita d'être élevé à la supériorité. Il en remplit les devoirs dans divers monasséres de Bourgogne, & mourut dans celui de St Bénigne de Dijon, l'an 1750, âgé de 83 ans. Ce su dans cette maison qu'étant déchargé du poids du gouvernement, il entreprit l'Histoire du Duché de Bourgogne. Il endonna 3 vol. in-sol. Dijon 1741-4748. Le 4° parut après sa mort.

PLANCIADES, Voy. Ful-GENTIUS.

PLANCUS, (Caïus Plotius) se signala par un trair d'humanité héroique. Ayant été proscrit par les triumvirs Antoine, Lépide & Octave, il sut contraint de se cacher. Ses esclaves ayant été pris par ceux qui le cherchoient, soutintent long-tems, au milieu des supplices, qu'ils ne sçavoient point où étoit leur maître. Plancus ne souffrit point qu'on tourmentât devantage des esclaves sidèles & deva

d'un si bon exemple; il s'avança au milieu du peuple, & présenta sa tête aux soldats.

PLANQUE, (François) docteur en médecine, né à Amiens en 1696 mort en 1765, est auteur de quelq. Ouvrage qui ont fait honneur à son sçavoir. I. Chirurgie complette, suivant le système des Modernes, en 2 vol. in-12 : Traité 'élémentaire . dont les Chirurgiens conseillent la lecture à leurs élèves. II. Bibliothèque choifie de Médecine, tirée des Ouvages Périodiques tant François qu'Etrangers : cette collection cui rieuse, continuée & achevée par M. Goulin, forme 9 vol. in-4°, ou 18 vol. in-12. III. La Traduction des Observations rares de Médecine & de Chirurgie de Vander-Wiel, 1758,2 vol. in-12. IV. Planque dirigea diverses éditions d'Ouvrages de médecine & de chirurgie, & les enrichit de notes. Il s'étoit renfermé long-tems dans fon cabinet. avant que d'exercer la médecine.

PLANTAVIT DE LA PAUSE, (Jean) né dans le diocèse de Nimes, d'une famille ancienne, fut élevé par ses parens dans les erreurs de Calvin, & fut ministre à Beziers. La grace ayant touché son cœur & éclairé son esprit, il fit abjuration en 1604, & se livra tout entier à l'étude de l'Ecrituresainte & de la théologie. Il devint ensuite grand-vicaire du cardinal de la Rochefoucault, puis aumôuier d'Elizabeth de France, reine d'Espagne. Cette princesse lui procura l'évêché de Lodève en 1625, évêché qu'il gouverna en homme apostolique. Ses incommodités l'ayant obligé de s'en démettre en 1648, il se retira au château de Margon, dans le diocèse de Be ziers. Il y mourut en 1651, à 75 ans. Ce prélat avoit beaucoup d'ardeur dans le caractère, & cetto

de Montmorenci. Ses connoifiances étoient très-vastes, sur-tout dans les langues Orientales. On a de Iui: I. Chronologia Prasulum Lodevensium, Aramonri634, in-4°.II. Un Dictionnaire Hebren, Lodovæ, 1645,

3 vol. in-fol.

PLANTIN, (Christophe) né à Mont-Louis près de Tours, en 1514, porta à un haut dégré de perfection le bel art d'imprimer. Il se retira à Anvers, & le bâtiment qui servoit à ses presses, étoit regardé comme un des principaux ornemens de cette ville. Les dépenses qu'il avoit faites pour se procurer les plus beaux caractéres & les plus sçavans correcteurs, montoient à des fommes immenses. On prétend même qu'il employoit des caractéres d'argent. Une riche bibliothèque ajoûtoit à l'admiration des étrangers. Le détail des ouvrages sortis de sa presse seroit trop long. Cet homme illustre mourut en 1589, à 75 ans, après avoir amassé de grandes richesses, dont il se servit pour honorer les sciences & aider les seavans. Il avoit plus de réputation en qualité d'imprimeur, qu'en qualité d'homme docte, quoique ce dernier titre ne pût pas lui être refusé.

PLANUDES, (Maxime) moine de Constantinople, florissoit vers l'an 1327. L'empereur Andronic le Vieux l'envoya à Venise à la suite d'un ambassadeur. Planudes prit du goût pour l'Eglise Latine, & ce penchant le fit mettre en prison. Pour obtenir sa liberté, il écrivit contre les Latins, mais avec si peu de force, que le cardinal Bessarion en concluoit que fon cœur n'avoit eu aucune part à cette production de son esprit. Nous avons de ce moine Grec: I. Une Vie d'E-

ardeur le fit entrer dans la révolte spr , qui est un tiffie de contes absurdes & d'anachronismes groffiers. Il ajoûta à cette Vie plusieurs Fabtes, qu'il publia sous le nom de ce célèbre philosophe, mais que la conformité de style a fait juger être de lui. II. Une édition du recueil d'Epigrammes Grecques, connu sous le nom de l'Anthologie, dont la 1<sup>re</sup> édition est de Florence, 1494, in-4°. & la meilleure de Francfort, 1600, in-fol-

PLATEL, (l'Abbé) Voyet IL.

NORBERT ( le Pere ).

PLATIÈRE, (Imbert de la) d'une ancienne maison du Nivernois, est plus connu sous le nom de Maréchal de Bourdillon. Il fit ses premières armes en 1544 à la bataille de Cerifoles, & fut employé depuis dans les plus importantes affaires du royaume. Il fauva le tiers de l'armée & deux pières de casos, après la malheureuse désaire de St-Quentin. Ce fut malgré ses remontrances rénérées que l'on rendit., Pan 1562, au duc de Savoie le marquifat de Saluces, & les places du Piémont où il commandoit : encore ne les rendit-il qu'après que le duc eut payé les garnisons, & prêté 50,000 écus su roi. De retour en France, il fervit au siège du Havre de Grace en 1563, & reçut le bâton de maréchai de France l'année suivante. Il mourut à Fontainebleau l'an 1567. C'étoit un capitaine recommandable par fon amour pour le bien public, par son courage & par sa prudence.

PLATINE, (Barthélemi Sacchi, die) né en 1421, dans un village nommé Piadena, (en latin Platine) entre Cremone & Mantone, d'où il prit le nom de Platina, suivit d'abord le métier des armes. Il s'appliqua 'enfuite aux sciences, & se distingua de la foule. Ses talens

si ayant inspiré le desir de sé produire à Rome, le cardinal Befbrion lui donna un appartement lans son palais, & obtint pour mi du pape Pie II quelques peous bénéfices, ensuite la charge d'abbréviateur apostolique. Paul II, successeur de Pie II, ayant cassé tous les abbréviaseurs, sans avoir égard aux sommes qu'ils avoient déboursées pour l'achat de ces charges, Platine s'en plaignit amérement. Il écrivit à ce pontife une lettre très-vive: pour toute ré-· ponse, il fut mis en prison & chargé de fers. Il en sortit au bout de quelques mois, à la prière du cardinal François de Gonzague; mais il eut ordre de rester dans Rome. Le pape, qui ne l'aimoit point & ne croyoit pas en être aimé, l'accula d'avoir conspiré contre lui, & lui fit effuyer les tourmens de la question. Platine n'avoua rien, parce qu'il n'avoit rien à avouer; mais on ne l'en retint pas moins prisonnier pendant un en, pour ne point avoir la honte de reconnoître qu'on avoit traité si cruellement un homme de mérite, sur des foupçons mal fondés. Paul fit ensuite espérer à Platine qu'il lui procureroit quelque bon établisfement; mais ce pape mourut d'apo-Plexie avant d'effectuer ses promesses. Sixte IV, son successeur, répara ses torts; il le rétablit dans ses charges, & lui donna celle de bibliothécaire du Vatican. Comblé de graces & placé dans son élément, au milieu des arts, des fçavans & des livres, il vécut fort tranquille jusqu'à sa mort, arrivée en 1481, à 60 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. Le principal oft l'Histoire des Papes, dequelil la dédia, & par l'ordre duquel il l'avoit eatreprise. L'auteur

autoit pu mettre plus de discernement & d'exactitude dans les faits, plus de pureté & d'élégance dans le style; mais on doit lui pardonner ces petites taches en faveur de fon amour pour la vérité. Il flatte en plufieurs endroits les souverains pontifes; il ne les ménage aucunement en plusieurs autres. La 1'e édition de cette Hiftoire est celle de Venise, en 1479, in-fol. en latin. Il y en a eu depuis un grand nombre d'autres éditions, dans lesquelles on a retranche bien des traits hardis. Coulon l'a traduite en françois, 1651, in-4°. Ses autres ouvrages font: I. Des Dialogues sur le vrai & le faux Bien, pleins d'ennuyeuses moralités. II.Un livre du Remède d'Amour, Leyde 1646, in-16, qui est traduit en françois & joint à celui de Fulgose, Paris 1582, in - 4°. III. Un Dialogue de la vraie Noblesse. IV. Deux du bon Citoyen. V. Le Panégyrique du Cardinal Bessarion. VI. Un Traité De Pace Italia componenda, & de Bello Turcis inferendo. VII. D'autres Traisés qui se trouvent dans le recueil de ses Œuvres. VIIL L'Histoire de Mantoue & de la famille des Gonzagues, en latin, publiée par Lambecius en 1676, in-4°. Elle est écrite avec moins de liberté que son Histoire des Papes. IX. Une Vie curieuse & intéressante de Nerio Capponi, insérée par Muratori daus le xxº Tome de ses Ecrivains d'Italie. X. Un Traité sur les moyens de conserver la santé, & de la science de la Cuifine, à Bologne, en 1498, & à Lyon en 1541, in - 8°. Il y en a une traduction françoise, par Didier Christol, imprimée plusieurs fois dans le xvi fiécle, in-S° & in-fol. Toutes les Œuvres de Plapuis S. Pierre jusqu'à Sinte IV, au- tine sont en latin, & furent imprimées à Cologne en 1529 & 1574, & a Louvain en 1572, in-fol.

I. PLATON, fils d'Ariston, & chef de la secte des Académiciens, naquit à Athènes, vers l'an 429 avant J. C., d'une famille illustre. Dès son enfance, il se distingua par une imagination vive & brillante. Il faisit avec transport & avec facilité les principes de la poesse, de la musique & de la peinture. Les charmes de la philosophie l'arrachérent à ceux des beaux-arts. A l'age de 20 ans, il s'attacha uniquement à Socrate, qui l'appelloit le Cygne de l'Académie. Le disciple profita si bien des leçons de son maître, qu'à 25 ans il avoit la réputation d'un Sage consommé. Après la mort de Socrate, Platon se retira chez Euclide à Mégare. Il visita ensuite l'Egypte, pour profiter des lumières des prêtres de ce pays, & des hommes illustres en tous genres qu'il produisoit alors. Non content des connoissances dont il s'étoit enrichi en Egypte, il alla dans cette partie de l'Italie que l'on appelloit la grande Grèce, pour y entendre les trois plus fameux Pythagoriciens de ce tems-là. De-là il passa en Sicile pour voir les merveilles de cette isle, & sur-tout les embrasemens du Mont-Ethna. De retour dans son pays, après ses sçavantes courses, il fixa sa demeure dans un quarcier du fauxbourg d'Athènes, appellé Académie. C'estlà qu'il ouvrit son Ecole, & qu'il forma tant d'élèves à la philosophie. La beauté de son génie, l'érendue de ses connoissances, la douceur de son caractère & l'agrément de sa conversation répandirent fon nom dans les pays les plus éloignés. Denys le Jeune, tyran de Syracuse, enflammé du desir de le connoître & de l'entretenir, qu'il courut, altérérent beaucoup lui écrivit des lettres également ses forces. Néanmoins il n'eux pressantes & fiatteules, pour l'en- presque aucune attaque de malas

gager à se rendre à sa cour. Le philosophe, n'espérant pas beau-, coup de fruit de son voyage au-i. près d'un tyran, ne se pressa part de partir. On lui dépêcha couries fur courier; enfin il fe mit en chemin & arriva en Sicile. Il y fut reçu en grand-homme ; le tyranoffrit un sacrifice pour célébrer le jour de son arrivée. Platon trouva en lui les plus heureuses dispositions: Denys hait bientôt le nom de tyran, & voului régner en pere; mais l'adulation s'opposa au progrès de la philosophie. Platon retourna en Grèce, avec le regret de n'avoir pas pu faire un homme d'un souverain, & le plaisir de ne plus vivre avec de lâches flatteurs qui en faisoient un monstre. A son retour il passa à Olympie pour voir les Jeux. Il se trouva logé avec des étrangers de considération, à qui il ne se fit pas connoître. Il retourna avec eux à Athènes, où il les logea chez lui. Ils n'y furent pas plutôt, qu'ils le pressérent de les mener voir Platon. Le philosophe leur répondit en souriant : Le voici. Les étrangers, surpris de n'avoir pas discerné le mérite de ce grandhomme, à travèrs les voiles de la modestie qui le couvroit, l'en admirérent davantage. On lui attribue quelques bons-mots, ainu qu'à Socrate. Voyant les Agrigentins faire d'énormes dépenses en bâtimens & en repas, il dît: Lis Habitans d'Agrigente bâtissent comme s'ils devoient toujours vivre, & mangent comme s'ils mangeoient pour la dernière fois... Plason avoit naturellement un corps robuste & vigoureux; mais les voyages qu'il fit fur mer, & les fréquens dangers

de dans tout le cours de sa vie. gans le ravage affreux que la peste Athènes au commencement La guerre du Péloponnèse, il chapa a ce sléau commun, par un régime de vie sobre & frugal, & par la privation des plaisirs qui pervent le corps & l'esprit. Sa tempérance le conduisit à une heu-reuse vieillesse: il mourut le jour Me sa naissance, après une carrière de SI ans, l'an 348 avant J. C. Il avoir toujours bravé la mort. Les médecins lui ayant conseillé de quitter promptement l'Académie, où l'air étoit infecté par les maladies contagieuses, s'il vouloit sauver sa vie; Platon, sans avoir égard à cet avis , leur assûra qu'il ne feroit pas même un pas pour aller eu Mont Athos, où l'on croyoit que les hommes vieillissoient plus tard que par-tout ailleurs, quand il seroit sur dy vivre plus long-tems que le reste des mortels... Platon, ce grand maître dans l'art de penser, ne le fut pas moins dans l'art de parler. On ne peut rien imaginer de plus grand, de plus noble, de plus majestueux que son style. Il semble parler, (dit Quintilien,) moins le langage des hommes que celui des Dieux. Il puisa dans Homére, comme dans une source féconde, cette fleur d'expression, qui le rendit le plus éloquent des philosophes. L'Atticisme, qui étoit parmi les Grecs, en marière de style, ce qu'il y avoit de plus fin & de plus délicat, règne dans tout ce qu'il a écrit. Aussi lui donna-t-on de son tems le surnom d'Apis Attica, (Abeille Athénienne); de même que la postérité lui a déféré celui de Divin, par rapport à la beauté de sa morale. Quant au système de Philosophie qu'il se forma, Héra-

que, & Socrate pour la morale. Il établit deux sortes d'Etres, Dieu & l'Homme: l'un existant par sa nature, & l'autre devant son existence à un créateur. Le Monde étoit créé suivant lui; les principaux Etres qui le composent, se réduisent a deux classes. Les Astres sont dans la 11e, & les Génies bons & mauvais dans la seconde. L'Ecresuprême, qui préside à ces êtres intermédiaires, est incorporel, unique, bon, parfait, tout-puissant, juste ; il prépare aux gens de bien. des récompenses dans une autre vie, & aux méchans des peines & des supplices. D'un tel système doit découler nécessairement une morale pure. Rien ne l'est plusen effet, (dit l'abbé Fleury) que celle de Platon, quant à ce qui regarde le désintéressement, le mépris des richesses, l'amour des hommes & du bien public; rien de plus noble quant à la fermeté du courage, au mépris de la volupté, de la douleur, de l'opinion des hommes & à l'amour du véritable plaisir. Une telle morale fut fans doute ce qui engagea les premiers Peres de l'Eglise à étudier soigneusement la Philosophie de Platon. Clémen: Alexandrin dit dans ses Stromates que sa Philosophie, quoiqu'humaine, avoit servi aux Grecs pour les préparer à l'Evangile, comme la Loi aux Hébreux. On le donna pour un Prophète; on crut trouver la Trinité dans ses écrits, parce qu'il dit quelque part, « que le "Triangle équilatéral est de tou-" tes les figures celle qui appro-"che le plus de la Trinité, "Ces pieuses rêveries eurent cours pendant long-tems dans l'Eglise. Zonare dit qu'en 796 on ouvrit un sépulcre fort ancien, dans lequel clite sur son guide pour la physi- on trouva un corps mort qu'on que, Pythagore pour la métaphysi- crut être celui de Plason, Ce cada

vre avoit une lame d'or à son cou avec cette inscription: Le Christ naîtra d'une Vierge, & je crois en lui. Il n'en fallut pas davantage pour confirmer les imbécilles dans l'idée ridicule, que Platon avoit été un des hérauts du Christianisme. On ne faisoit pas attention alors, que pour une idée raisonnable qu'on trouve dans la métaphysique de Platon, on en rencontre cent extravagantes, envelopées dans un pompeux galimathias. Que penseroit-on aujourd'hui d'un philosophe, qui nous diroit que le Monde est une figure de 12 Pentagones; que le Feu, qui est une pyramide, est lié à la Terre par des nombres? Seroit-on bien reçu à prouver l'immortalité & la Métempsycose de l'ame, en difant que le sommeil naît de la veille & la veille du sommeil, le vivant du mort & le mort du vivant? Un homme qui ne sçauroit en métaphysique que ces chiméres, scauroit peu, ou, pour mieux dire, ne scaurost rien. Platon parloit si bien, qu'on ne pouvoit pas croire qu'il pensât mal. On oublioit, en l'entendant, ses contradictions, le peu de suite de ses raisonnemens, ses passages brusques d'une matière à une autre, ses écarts fréquens. Sa Politique vaut mieux que sa Métaphysique; mais il faut avouer qu'elle offre aussi plusieurs idées chimériques & impraticables. Ses leçons pourroient former un prince philosophe; mais elles ne feroient jamais un grand roi. Tous les Ouvrages de cet homme illustre sont en sorme de dialogue, à l'exception de XII Lettres qui nous restent de lui. On y trouve plusieurs principes sur la rhétorique, qui sont répandus en partie, dans son Phadon & dans fon Gorgias. La plus

belle édition de ses Cuvies est celle de Serranus ou Jean de Serres en grec & en latin, en 3 vol. in-fol. 1578, imprimée par Henris. Etienne. C'est un chef-d'œuvre de typographie. On estime austi celle 📑 de Marfile Ficin, Francfort 1602. in-fol. grec & latin. François Patrice a donné une comparation curieuse des opinions de Platon & d'Aristote dans sesDiscussionsPéripatéticiennes, & dans son Livre intitule: Aristoteles exoreticus. Dacier a traduit en françois une partie des Dialogues de Platon, & cette verfion (imprimée en 1701, 2 vol. in-12. & réimprimée en 1771, 3 vol. in-12. ) est fort au-dessous de l'original. M. l'abbé Grou a traduit la République, Paris 1762, 2 vol. in-12. On a une version des Loix, Amsterdam 1.769, 2 vol. in-12 } des Dialoges non traduits par Dacier, ibid. 1770, 2 'vol. in-12; de l'Hyppia ou Traité du Beau, mis en françois par Maucroix; & du Banquet de Platon, par Jean-Racine. Ces deux dernières versions sont · à la suite de celle des Dialogues par Dacier, de l'édition de Paris 1771.

II. PLATON, poëte Grec, florissoit environ cent ans après Platon le philosophe. Il passa pour le chef de la moyenne Comédie. Il ne nous reste que quelques sragmens de ses Pièces: ils sussissent pour faire juger qu'il avoit été favorisé par la Muse de la Comédie.

PLAUTE, (Marcus-Adius Plantus) né à Sarsine, ville d'Ombrie, s'acquit à Rome une très-grande réputation dans le genre comique. On dit qu'ayant perdu tout son bien dans le négoce, il sut obligé, pour vivre, de se louer à un boulanger pour tourner une meule de moulin, & que dans cet exercice il employois quelques

heu-

res à la composition de ses **pédies ;** mais ce conte doit mis au rang des autres fables t on a semé la vie des grandsmes. Il nous reste 20 Coméde ce poête, qui mourut d'an ayant J. C. Plaute fut génécent estimé de son tems, par port à l'exactitude, à la pureà l'énergie, à l'abondance & Télégance même de son élocuon. Varron disoit, que " si les Muses vouloient parler Latin, elles emprunteroient son style.» Lais lorsque le goût se fut épuré enis Auguste, on reprocha à ce **poète sa** négligence dans la verfication, quelques plaisanteries baffes & fades, de mauvaises pointes; des jeux de mots ridicules, des turlupinades grossiéres, des ordures révoltantes. Cependant ces défauts ne doivent pas empêcher de convenir que ce poëte entend bien la raillerie, & que ses saillies sont heureuses. Il a moins d'art, mais plus d'esprit que Térence. Ses intrigués sont mieux ménagées, les incidens plus variés, & l'action plus vive dans ses Comédies que dans celles de son rival. Il a sur-tout cette force comique qui distingue notre inimitable Molière. Les meilleures éditions de cet auteur sont celles de Francfort 1621, in-4°. par Fréderic Taubman; & de Paris, 1759, 3 vol. in-12, chez Barbou. Celle-ci, que nous devons aux soins de Capperonnier, est enrichie d'un gloffaire pour les vieux mots, & imprimée avec une élégance peu commune. Quant aux Ecrivains qui l'ont traduit en françois, Voyez les articles de Made DACIER, de LIMIERS & de GUEU- poignarder avec sa mere. L'his-DEVILLE. M. l'abbé le Monnier est toire de Plautien & de sa fille est le dernier traducteur de Plaute,& a version à été bien accueillie.

PLAUTIEN, (Fulvius Plautianus ) homme d'une naissance obscure, devint le favori de l'empereur Sévére, qui le fit en 202 préfet de Rome & lui procura le consulat. Ce courtisan, aussi avide qu'orgueilleux, égaloit son maître en pouvoir, & le surpassoit en richesses, acquises par les voies les plus odieuses. On lui avoit érigé un nombre infini de statues. Il ne vouloit point qu'on l'approchât sans permission. Lorsqu'il paroisfoit dans les rues, on crioit de ne pas se trouver sur son passage, de se détourner & de bais. fer les yeux. Il eut le bonheur de faire épouser sa fille Fulvie Plautille à Antonin Caracalla, fils de Sévére, dans le mois de Juin 203, & lui donna une dot qui auroit suffi pour marier 50 roines. Cependant Caracalla n'accepta qu'avec peine & à regret Plautille. Elle avoit de la beauté. une taille fine & des traits réguliers; mais le caractère impérieux & insolent qu'elle tenoit de son pere, aliéna bientôt le cœur de son époux. Caracalla la menacoit du plus triste sort, dès qu'il auroit l'autorité en main. Plautien, instruit des desseins de son gendre, conspira contre Sévère & son fils. Ce complot ayant été découvert, il fut mis à mort, & Plautille envoyée en exil dans l'isle de Lipari, avec Plautius fon frere. Après y avoir langui pendant 7 ans dans sa misére, Caracalla leur fit ôter la vie en 211. Plautille avoit eu deux enfans: un fils mort en bas âge, & une fille qui la fuivit dans son exil, & que  $\bar{C}_{a-}$ racalla eut la barbarie de faire une nouvelle preuve des caprices & des bizarreries de la fortune.

Tome V.

précédent.

PLELI, (Matthieu) Voyez CALA-BROIS.

PLELO, (Louis-Robert-Hippo-Iyte de Brehan, comte de ) colonel d'un régiment de son nom, né ;n 1699, étoit ambassadeur de France auprès du roi de Danemarck, lorsque Stanislas fut élu pour la seconde fois roi de Pologne en 1733. Ce prince se retrancha dans Dantzick, où une armée Russe vint l'assièger. Le comte de Plélo ofa, avec 1500 François, attaquer les 30,000 Russes. Il força trois de leurs retranchemens; mais accablé par le nombre, il fut percé de mille coups le 27 Mai 1734; & le reste de sa troupe fut pris entiérement. Il scavoit qu'il périroit dans cette expédition aussi hardie que malheureufe : il l'avoit écrit au ministére de France; mais sa générosité & sa grandeur d'ame voyoient avec peine un monarque infortuné, sur le point de tomber entre les mains de ses ennemis. Le comte de Piélo joignoit à ses sentimens héroïques, l'étude des belles-lettres & de la philosophie. Il avoit recueilli, dans la bibliothèque qui a passé à M. le Duc d'Aiguillon son genre, tout ce qu'il yade plus curieux sur le Nord. Il cultivoit même la poefie avec succès : témoins diverses Pièces legères, très-ingénieuses & très piquantes, répandues dans diff. Recueils, dont la plus étendue est une Idylle, naturelle à la tois & pleine de finesse, sous ce titre: La manière de prendre les Oifazza. Elle se trouve dans le Porer freiste d'un Bomme de gout, 3 vol. in-8". Paris.

FLEMPIUS, (Volpiscus Fortu- Thon. ravas) us à Amiterdam en 1601, II. PLESSIS-RICHELIEU, (Fran-

PLAUTILLE, Voyez l'article cine à Bologne, & revint exemp cer cette science dans sa patient en 1633. L'archiduchesse Isalia l'appella à Louvain pour y pl fesser. Il persectionna l'arr de guant rir par ses leçons & par ses écrim On a de lui: I. Ophtalmographia five De Oculi fabricá , Amsterdam 1632, in 4°. réimpr. avec ses Medicina Fundamenta, Louvain 1659 = in-fol. II. De affectibus capillorum ... & unguium natura, 1662, 10-4. III. De Togatorum valetudine tuenda, 1670, in-4°. IV. Pulvis Persevianus febrifugus vindicatus, Roma 1655, in-8°. Il mourut en 1678, à Louvain, âgé de 70 ans, dans la foi Catholique qu'il avoit embrassee.

PLIESSIS - MORNAY , Foyer MORNAY.

PLESSIS - PRASLIN, Voyet CHOISEUL.

I. PLESSIS - RICHELIEU, (Antoine du) dit le Moine, parce qu'il l'avoit été, (Voyez Thou, n° III.) issu d'une famille ancienne, qui tite son nom & son origine de la terre du Plessis en Poitou, étoit capitaine d'une compagnie d'Arquebusiers de la garde du roi, chevalier de son ordre, & gouverneur de Tours. Les magistrats de la ville eurent bien de la peine à effacer les mauvaises impressions qu'il avoit dosnées contre leur ville au conseil du roi l'an 1560, en les taxant d'avoir favorisé l'entreprise d'Anboise. Il avoit de la hardiesse & du courage; mais profitant du privilége des guerriers de son tems, il s'approprioit ce qui lui faisoit plaisir dans ses expéditions militaires. C'est du moins sous ces traits que le peint le président de

ie ne recevoir docteur en méde- çois du ) ne veu du précédent, se

mala à la bataille de Montcon- Revenu en France, il s'avança à our, & suivit le duc d'Anjou en blogne. Ce prince étant monté le trône sous le nom de Henri 17, l'employa dans diverses néfociations, lui donna la charge e grand-prévôt de France en 378, & le fit chevalier de ses ordres en 1586. Henri IV récompensa son courage & sa sidélité par la charge de capitaine de ses gardes; mais il mourut peu de tems après, pendant le fiége de Paris en 1590, à 42 ans. Il eut de Suzanne de la Porte le fameux cardinal de Richelieu; son frere Alfon-Se, aussi cardinal; Henri, qui fix tué en duel en 1619, sans laisser d'enfans; Nicole, qui épousa Urbain de Maillé, marquis de Brezé, & mourut le 30 Août 1635 : (Voy. 'MAILLÉ.) & Françoise, morte en 1615, qui avoit épousé en secondes nôces René de Wignerod de Pontcourlay, grand-pere du duc de Richelieu, (Voyez I. WIGNEROD.) & pere de Marie-Magdelene ducheffe d'Aiguillon (Voy. II. WIGNE-ROD.) dont le duché a passé dans la branche cadette des ducs de Richelieu.

III. PLESSIS-RICHELIEU, (Armand du) néà Paris en 1585 du précéd. reçut de la nature les dispositions les plus heureuses. Son éducation ayant été confiée à des maîtres habiles, il parutun grand-homme dès son enfance. Après avoir fait ses études en Sorbonne, il passa à Rome, & y fut sacré évêque de Luçon en 1607, âgé seulement de 22 ans. On dit que, pour avoir ses bulles, il trompa le pape Paul V, & qu'après lui avoir fait accroire qu'il avoit près de 24 ans, il lui demanda l'absolution de ce mensonge. On ajoûte que le pontise 'ridicule. Il s'habilloit en cavadit: Ce jeune Evêque a de l'esprit; mais ce sera un jour un grand fourbs.

la cour par son esprit insinuant, par ses manières engageantes, & sur-tout par la faveur de la marquise de Guercheville, 1'e damed'honneur de la reine Marie de Médicis., alors régente du royaume. Cette princesse lui donna la charge de son grand-aumônier, & peu de tems après celle de secrétaire-d'état. Les Lettres-patentes, datées du dernier Novembre 1616, portoient qu'il auroit la préséance sur les autres Ministres; mais il ne jouit pas long-tems de sa faveur. La mort du maréchal d'Ancre, son protecteur & son ami, lui ayant occasionné une disgrace, il se retira auprès de la reiné-mere à Blois, où elle étoit exilée. Cette princesse étoit brouillée avec son fils; Richelieu profita de cette division pour rentrer en grace. H ménagea l'accommodement de la mere & du fils, & la nomination au cardinalat fut la récompense de ce service. Le duc de Luynes, qui l'avoit d'abord exilé à Avignon, le lui promit, lui tint parole, & donna son neveu Combaler à Mile de Wignerod, depuis ducheffe d'Aiguillon. Après la mort de ce favori, là reine, mise à la tête du conseil, y fit entrer Richelieu. Elle comptoit gouverner par lui, & ne cessoit de presser le roi de l'admettre dans le ministère. Presque tous les Mémoires de ce tems-là sont connoître la répugnance de ce prince, qui traitoit alors de fourbe celui en qui depuis il mit toute sa confiance. Louis XIII lui reprochoit jusqu'à ses mœurs, & ce n'étoit pas sans raison. Les galanteries du cardinal étoient éclatantes, accompagnées même de lier, & après avoir écrit sur la théologie, il saisoit l'amour en

plumet. On prétend qu'il porta l'audace de ses desirs, ou vrais ou affectés, jusqu'à la reine régnante, Anne d'Autriche, & qu'il en esfuya des railleries qu'il ne luipardonna jamais. Il poussa la petitesse jufqu'à faire foutenir chez fa nièce des Thèses d'Amour dans la forme des Thèses de Théologie. qu'on soutient sur les bancs de Sorbonne. Louis XIII, prince pieux, se fit donc quelque peine d'admettre Richelieu dans le ministére; mais celui-ci vainquit tous les obstacles, & supplanta bientôt les autres ministres. Le surintendant la Vieuville, qui lui avoit prêté la main pour monter à sa place, en fut écrafé le premier, au bout de six mois. Ce ministre avoit commencé la négociation d'un mariage entre la fœur de Louis XIII & le fils du roi d'Angleterre. Le cardinal finit ce traité malgré les cours de Rome & de Madrid, au commencement de 1625. L'année d'auparavant, il avoit été élevé aux places de principal ministre-d'état, de chef des conseils, & 2 ans après il fut nommé furintendant-général de la navigation & du commerce. Ce fut par ses soins que l'on conserva. l'année suivante, l'isse de Rhé, & qu'on commença le fiege de la Rochelle. Cette place, le boulevard du Calvinisme, étoit, pour zinsi dire, un nouvel Etat dans l'Etat. Elle avoit alors presqu'autant de vaisseaux que le roi. Elle vouloit imiter la Hollande, & auroit pu y parvenir, si elle avoit trouvé, parmi les peuples de fa religion, des alliés qui la fecourussent. Le cardinal de Richelieu, résolu d'exterminer entiérement le parti Protestant, crut devoir commencer par sa plus forte place. Après un an du siège le plus

vigoureux, cette ville rebelle fee obligée de se rendre à discrétion 🕻 : ( Voy. GUITON. ) Le cardinal de Richelieu avoit tout employé pour. la soumettre ; vaisseaux bâtis à 📭 hâte, digues, troupes de renforc artillerie, enfin jusqu'au secous de l'Espagne : profitant avec céa lérité de la haine du duc Olivares contre le duc de Buckingham, faifant valoir la religion, promettant tout, & obienant des vaisfeaux du roi d'Espagne, alors l'ennemi naturel de la France, pour ôter aux Rochellois l'espérance d'un nouveau secours d'Angleterre. Il commanda pendant le fiége en qualité de général ; ce fut son coup d'essai, & il montra que le génie peut suppléer à tout Aussi exact à mettre la discipline dans les troupes, qu'appliqué à Paris à rétablir l'ordre; lorsque la place fut rendue, il dit qu'il l'avoit prise en dépit de trois Rois: le Roi d'Espagne, qui avoit retiré ses troupes; le Roi d'Angleterre, qui avoit envoyé des secours aux assiégés; & enfin le Roi de France, que les courtisans degoûtoient de cette expédition, dans la crainte que le succès ne rendit le premier ministre absolu : crainte qui n'étoit que trop fondée. La Rochelle réduite en 1628, il marcha vers les autres provinces, pour enleveraux Réformés une partie de leurs places de sûreté. Après avoir mis la paix dans l'Etat, Richelieu songea à porter la guerre dans les Etats voisins. Ce qu'on avoit craint de son élévation, étoit arrivé. Le roi lui avoit donné la patente de premier ministre, écrite de sa propre main, & remplie des éloges les plus flatteurs. Dès-lors son faste estaça la dignité du trône; il avoit des gardes; tout l'appareil

Le la Royauté l'accompagnoit; toute l'autorité réfidoit en lui. la guerre ayant été déclarée à maison d'Autriche, le cardinal **se** fit nommer généralissme de Parmée envoyée en Italie au secours du duc de Nevers, à qui Tempereur refusoit l'investiruire du duché de Mantoue. Le roi ordonna dans ses provisions qu'on lui obéiroit comme à sa propre personne. Ce premier ministre fai-Cant les fonctions de connétable, ayant fous lui deux maréchaux de France, marche en Savoie. Il passe la Doire la nuit du 17 au 18 Mars 2630, & márche jusqu'à Rivoli par un tems affreux. Le nouveau génèral n'entend que des imprécations contre lui, & austi sensible aux satyres qu'aux éloges, il veut qu'on fasse taire les soldats. On la détourna de ce dessein, & dès que l'armée fut logée dans le bourg de Rivoli, il entendit ces mêmes foldats, qui l'avoient maudit, le combler de bénédictions. Il fut enchanté, attaqua tout de suite Pignerol, secourut Casal, & s'empara de toute la Savoie. Louis XIII étoir alors mourant à Lyon, où la reine-mere lui demandoit, les larmes aux yeux, la disgrace du ministre qui le faisoit vaincre. Cette princesse ramena son fils à Paris, après lui avoir fait promettre qu'il renverroit le cardinal, dès que la guerre de l'Italie seroit terminée. Richelieu se croyoit perdu, & préparoit sa retraite au Havre de Grace. Le cardinal de la Valette lui conseilla de faire une derniére tentative auprès du roi. Il va mouyer ce monarque à Versailles, où la reine-mere ne l'avoit point suivi; il a le bonheur de le persuader de la nécessité de son ministere & de l'injustice de ses ennemis, Louis, qui avoit sacristé son

ministre per foiblesse, ( dit Voltaire) se remit par foiblesse entre ies mains, & il lui abandonna ceux qui avoient conspiré sa perte: ils furent tous punis de la même peine qu'els avoient conseillé de juifaire souffris. Ce jour', qui est encore appelle anjousd'hui la Journée des dupes, fur celui du pouvoir abfolu du cardinal. Le garde-dessceaux. Marillac, & le maréchal son frere, perdirent tous deux la vie, l'un en prison, & l'autre sur un échafaud : (Voyez leurs articles.) Au milieu des exécutions de ses vengeances; il concluoit avec Gzstave-Adolphe le traité qui devoit ébranler le trône de Ferdinand II, & il n'en coûtoit à la France que 300 mille livres de ce tems-là, une fois payées, & 1200 mille livres par an, pour diviser l'Allemagne, accabler deux empereurs, & donner à la France le tems d'établir sa propre grandeur. Richelieu se liguoit en même tems avec le duc de Baviére, & concluoit en 1632 un traité avantageux avec la Savoie. Mais tandis qu'il acquéroit tant de gloire au dehors, il avoit à combattre une foule d'ennemis au dedans. Gaston, duc d'Orléans, trere du roi, ne pouvant fupporter la domination tyrannique de Richelieu, se retire en Lorraine, en protestant qu'il ne rentrera point dans le royaume, tant que le cardinal, son persécuteur & celui de sa mere, y régnera. Richelieu fit déclarer, par un Arrêt du conseil, tous les amis de Gaston criminels de lèse-majesté; & après avoir forcé l'héritier présomptif de la couronne a sortir de la cour, il ne balança plus à faire arrêter la reine Marie de Médicis, à qui il devoit sa fortune. Cette princesse, sacrifiée par son fils à un ingrat qu'elle avoit elevé, alla finir ses

mistes jours à Cologne vident une jours sourdement aux grandes afbre de inflice, où tous ses parti-Cans & ceux de Gaston son fils surent condamnés. Il y eut une foule de poursuites: on voyoit chaque jour des pôteaux chargés: de l'effigie des hommes ou des femmes. qui avaient ou suivi ou conseille Gaston & la reine. Les amis, les créatures, les domestiques; le médecin même de cette princesse infortunée, furent conduits à la Bastille & dans d'autres prifons. On rechercha jusqu'à des tireurs d'horoscope, qui avoient dit que le Roi n'avoit pas long-tems à vivre, & deux furent envoyés aux galéres. La Bastille sut toujours remplie sous ce ministère. Le maréchal de Bassompierre, soupçonné seulement de ne pas être dans les intérêts du cardinal, fut renfermé pendant le reste de la vie de ce ministre. Tout le royaume murmuroit; mais presque personne n'osoit élever la voix. Il n'y eut guéres alors que le maréchal-duc de Montmorenci, gouverneur du Languedoc, qui crut pouvoir braver la fortune du cardinal: il se flatta d'être chef de parti, & leva l'étendard de la révolte à la prière de Gaston d'Orléans, qui l'abandonna. Montmorenci périt sur un échafaud, en 1632, victime de la complaisance & de l'esprit vindicatif du cardinal de Richelieu. S'il est vrai que ce fut lui qui révéla au cardinal les complots qui s'étoient formés à Lyon contre lui, il dut se repentir d'un ser-'vice qui lui devenoit si fatal. Toutes les cabales étoient écrasées sous le pouvoir de ce ministre-roi; cependant il n'y eut pas un jour sans intrigues & sans factions. Lui- prince de Gaston & de Marguerite, même y donnoit lieu par des foibles- ce prince, héritier 'du' royaume,

exil. volontaire, mais douloureux, faires, & qui, malgré tous les dé-Son perfécureur établit une cham- guisemens qui les cachent, décèlent les petitesses de la grandeur. On prétend que la duchesse de Chevreuse, toujours intrigante & belle encore, engageoit le cardinal ministre, parartifices, dans la pattion qu'elle vouloit lui inspirer. Le commandeur de Jars & d'autres entrept dans la confidence. La reine Ange, semme de Louis XIII. n'avoit d'autre consolation dans la perte de son crédit, que d'aider la duchesse de Cherreuse à rabaisser par le ridicule : celui qu'elle na pouvoit perdre. La ducheffe feignoit du goût pour le cardinal, & formoit des intrigues dans l'attente de sa mort, que de fréquentes maladies faisoient voir aussi prochaine qu'on le defiroit. Un terme injurieux dont on se servoit toujours dans cette cabale pour défigner le cardinal, fut ce qui l'offensa davantage. Le garde - des iceaux fut mis en prison sans forme de procès, parce qu'on ne pouvoit pas lui en faire. Le commandeur de Jars, & d'autres qu'on accusa de conserver quelque intelligence avec le frere & la mere du roi, furent condamnés pardes commissaires à perdre la tête. Le commandeur eut sa grace sur l'échafaud; mais les autres furent exécutés. On ne poursuivoit p2s seulement les sujets qu'on pouvoit accuser d'être dans les intérêts de Gaston; le duc de Lorraine, Charles IV, en fut la victime. On le dépouilla de ses états, parce qu'il avoit confenti au mariage de co prince avec Marguerite de Lorraine. Le cardinal vouloit faire caffer cette union, afin que s'il naiffoit va ses secrettes, qui se mêlene tou- fût regardé comme un bâtard isespable d'hériter. La cour de Rome & les univerfités étrangéres ayant décidé que ce mariage étoit valide, le cardinal le fit déclarer nul par un arrêt du Parlement, Cette opinjâtreté à poursuivre le frere du roi jusques dans l'intérieur de sa maison, à lui ôter sa femme, & à dépouiller son beaufrere, excita de nouvelles conjurations. Le comte de Soissons & le duc de Bouillon y entrérent : ils ne pouvoient choisir de circonstance plus heureuse. Le mauvais succès de la guerre d'Allemagne qu'il avoit entreprise, l'exposoit au resfentiment du roi, qui avoit donne à Gaston la lieutenance-générale de son armée. Son ennemi découragé voulut quitter le ministère; & il en auroit fait la folie, ( dît Siri, ) sans le Pere Joseph Capucin, qui le rassûra. Ce fut donc pendant le cours de cette guerre que le comte de Soissons trama la pertedu cardinal. Il fut résolu de l'assasuner chez le roi même: mais Gafton, qui ne faisoit jamais rien qu'à demi, effraye de l'attentat par religion ou par foiblesse, ne donna point le fignal dont les conjurés étoient convenus, Au milieu des agitations que lui causoient les craintes continuelles, Richelieu érigeoit l'académie Françoise, & donnoit dans son Palais des Piéces de théâtre auxquelles il travailloit lui-.même.Il fondoit l'ImprimerieRoyale; il rebatissoit la Sorbonne; il élevoit le Palais-Royal; il établissoit le Jardin des Plantes, appellé le Jardin du Roi. Enfin, ce qui est beaucoup moms louable, il fomentoit les premiers troubles d'Angleterre, & il écrivoit ce billet, avantcoureur des malheurs de Charles I; Le Roi d'Angleterre, avant qu'il soit un an , verra qu'il ne faut pas me méprifer. Tandis qu'il ex citoit la

haine des Anglois contre leur roi, il se formoit de nouveaux complots en France contre lui. Mlle de la Fayette, que le roi honoroit de sa confiance, fut obligée, par la jalousie du cardinal, de se retirer de la cour. Le Jesuite Caussin, confesseur du roi, qui s'étoit servi d'elle pour faire rappeller la reine-mere, fut exilé en basse Bretagne; & le ministre l'emporta, & sur la maîtresse, & sur le confesseur. La reine, semme du roi, pour avoir écrit à la duchesse de Chevreuse, ennemie du cardinal & fugitive, fut traitée comme une fujette criminelle. Ses papiers iurent saisis, & on lui sit subir un interrogatoire devant le chancelier Seguier. Mad' d'Hautefort, aussi attachée à la reine qu'au roi, & donnant par sa faveur des inquiétudes à l'esprit jaloux du ministre, fut disgraciée. Le cardinal leur substitua le jeune Cing-Mars, fils du maréchal d'Effiat, qui ne tarda pas d'exciter encore sa jalousie. Ce jeune-homme devenu grandécuyer, prétendit entrer dans le conseil; le cardinal ne vouloit pas le souffrir, & Cinq-Mars trama sa perte. Ce qui l'enhardit le plus à conspirer, ce sut le roi lui-même. Ce monarque, souvent mécontent de son ministre, offensé de son faste, de sa hauteur, de son mérite même, fàché d'être réduit au pouvoir de guérir les écrouelles, confioit fes chagrins à son favori, & parloit de son ministre avec tant d'aigreur, qu'il l'autorisa en quelque sorte à lui proposer plusieurs sois de l'assassiner. Ce jeune courtisan se lia avec Gaston & le duc de Bouillon. Leur but étoit de perdre le cardinal, & pour réussir plus facilement, ils faisoient un traité avec l'Espagne, qui devoit envoye, des troupes en France. Le bonheup

du cardinal voulut encore que le complot fût découvert, & qu'une copie du traité lui tombât entreles mains. Cinq-Mars, & de Thou Ion ami, périrent par les derniers supplices. On plaignit fur-tout ce dernier, confident du conspirateur qu'il avoit désapprouvé. La reine elle-même étoit dans le fecret de la conspiration; mais n'étant point accusée, elle échappa aux mortifications qu'elle auroit effuyées. Le cardinal déploya dans sa vengeance toute sa rigueur hautaine. On le vit trainer Cinq-Mars à sa suite, de Tarascon à Lyon sur le Rhône, dans un bateau attaché au sien, tandis qu'il étoit frapé lui-même à mort. De-là le cardinal se fit porter à Paris sur les épaules de ses gardes, placé dans une chambre ornée, où il pouvoit tenir deux hommes à côté de fon lit. Ses gardes se relayoient: on abattoit des pans de murailles, pour le faire entrer plus commodément dans les villes. C'est ainsi qu'il alla mourir à Paris, le 4 Décembre 1642, à 58 ans. Il parut après sa mort une mauvaise, mais violente Satyre, intitulée : Dialogue du Card. de Richelieu voulant entrer en Paradis, & sa Descente aux Enfers; suivi de la Farce du Cardinal de Richelieu aux Enfers, en un acte & en vers, 1645. Son confesseur lui ayant demandé, dans sa derniére maladie, s'il pardonnoit à ses ennemis? Je n'en ai jamais eu d'autres que ceux de l'Etat. Si cette réponse étoit sincére, il étoit bien aveugle; & si elle ne l'étoit pas, que faut-il penser de Iui? Ceux qui out voulu justifier ses exécutions sanglantes, n'ont qu'à confidérer les traits que nous avons rapprochés dans ce tableau fidèle de son ministère. On n'y tions. Il est très-difficile de convoit que des échafauds dressés & noître un homme dont ses flat-

soupçonneux, & avoit quelque rai son de l'être. Desnoyers, son va let de chambre, étoit le seul qui couchat dans fon appartement ( qui le veillât. Un jour qu'il re gardoit fous le lit de ce fidèle de mestique, il y apperçut deux bou teilles de vin. Il s'imagine à l'int tant que ce peut être du poison & il le contraint à les boire tou tes les deux en sa présence. Tous ceux qu'il avoit fait enfermer la Bastille, en sortirent après 🖪 mort, comme des victimes déliées qu'il ne falloit plus immoler à 🗷 vengeance. Il légua au roi trois millions de notre monnoie d'aujourd'hui, à 50 liv. le marc: fomme qu'il tenoit toujours en réserve. La dépense de sa maison, depuis qu'il étoit premier ministre, montoit à mille écus par four. Tout chez lui étoit spléndeur & faste, tandis que chez le roi tout étoit 'implicité & négligence. Ses gardes entroient jusques à la porte de la chambre, quand il alloit chez son maître. Il précédoit par-tout les Princes du Sang: il ne lui manquoit que la couronne; & même lorsqu'il étoit mourant, & qu'il se flattoit encore de furvivre au soi, il prenoit des mesures pour être régent du royaume. Il voulut que sa sépulture même se resfentit de la grandeur avec laquelle il avoit vécu. Il choisit, pour le lieu de son tombeau, l'Eglise de la Sorbonne, qu'il avoit rebâtie avec une magnificence vraiment royale. On lui éleva depuis un mausolée, chef-d'œuvre du célèbre Girardon. Ce qu'on a dit à l'occafion de ce monument, magnum difputandi argumentum, est le vrai caractére de son génie & de ses acdes têtes coupées. Il étoit très- teurs ont dit tant de bien, & ses

44T

Ennêmis tant de mal. Il étit à combattre la maison d'Autriche, les Calvinistes, les grands du royau-'me, la reine-mere sa bienfaitrice; le frere du roi, la reine régnante, à laquelle il osa tenter de **plaire** ; enfin , le roi lui-même , auquel il fut toujours nécessaire, & souvent odieux. Malgré tant d'ennemis réunis, il fut tout en même tems au-dedans & au dehors du royaume. Mobile invisible de toutes les cours, il en régloit la Politique sur les vrais intérêts de la France. Par ce principe il retenoît ou relâchoit les rênes, qu'il manioit en maître. Il sçavoit ainsi faire de tous les ministres étrangers fes propres ministres, & ses Volontés s'exécutoient dans les armées de Fortugal, de Suède, de Danemarck & de Hongrie, comme s'il eût été en droit d'y donmer des ordres absolus. En un mot. le cardinal de Richelieu étoit l'ame de l'Europe, & seul digne d'annoncer Louis XIV au monde. La terre de Richelieu fut érigée, en sa faveur, en duché-pairie, au mois d'Août 1631. Il fut aussi duc de Fronsac, gouverneur de Bretagne, amiral de France, abbé-général de Cluny, de Cîteaux, de Prémontré, &c. On a de lui: 1. Son Teftament Politique, qui se trouve en manuscrit dans la Bibliothèque de Sorbonne, & qui a été légué à cette bibliothèque par l'abbé des Roches, secrétaire de ce grand cardinal. On en trouve un autre exemplaire dans la Bibliothèque du roi, evec une Relation succinte apolitillée. On n'a découvert ce dernier exemplaire que depuis quelques années; & il n'a pu terminer la dispute que le célèbre Voltaire fit naître sur le véritable auteur de ce Testament. Les meilleures édide 1737 par l'abbé de St-Pierre, en 2 vol. in-12; & de1764 à l'aris, en 2 vol. in-8°. M. de Foncemagne, qui a dirigé cette nouvelle édition, tâche de prouver l'authenticité de ceTestament, dans une Présace écrite avec beaucoup de précision & de netteté. On peut voir ce que le poëte déja cité lui a répondu dans ses Nouveaux Doutes sur ce livre. Quoiqu'il-en soit, ceux qui l'ont cru du cardinal de Richelieu, l'ont trouvé également profond & sçavant. Le brillant écrivain qui l'a enlevé à ce ministre, en pense d'une manière moins favorable. Il dit que « la patience du lecteur » peut à peine achever de le lire. " & qu'il seroit ignoré, s'il avoit » paru fous un nom moins illuf-" tre. Un grand roi, surpris de fon acharnement contre cette production, lui envoya de jolis vers, qui auroient dû modérer sa vivacité. Ils ne seront pas déplaces ici, puisqu'ils serviront à faire connoître le jugement qu'on doit porter de l'ouvrage du Ximenès de la France.

Quelques vertus, plus de foibless.

Des grandeurs & des petitess.

Sont le bizarre composé

Du héros le plus avisé.

Il jette des traits de lumière;

Mais cet astre dans sa carrière

Ne brille pas d'un seu constant.

L'esprit le plus prosond s'éclipse;

Richelieu sit son Testament,

Et Newton son Apocalypse.

plaire dans la Bibliothèque du roi, avec une Relation succinte-apostillée. On n'a découvert ce dernier ouvrage solide, & un des meilleurs exemplaire que depuis quelques années; & il n'a pu terminer la dispute que le célèbre Voltaire sit re les Calvinistes, sur le fruit de naître sur le véritable auteur de ce Testament. Les meilleures éditions de cet ouvrage sont celles serve. David Blondel a ré-

PLE pondu à cet ouvrage. IV. Infinetion du Chrétien, in-8°. & in-12. V. Perfection du Chrécien, in-4°. & in-8°. VI. Un Journal très curieux, in-8°. & en 2 vol. in-12. VII. Ses Leures, dont la plus ample édition est de 1696, en 2 vol. in-12. Elles sont intéressantes; mais ce recueil ne les renferme pas toutes; on en trouve d'autres dans le Recueil des diverses Piéces pour servir à l'Histoire, &c. in-fol. de Paul Hay, sieur du Châtelet. VIII. Des Relations, des Discours, des Mémoires, des Harangues, &c. IX. On lui attribue l'Histoire de la Mere & du Fels, qui 2 paru en 1731, en 2 vol. in-12, sous le nom de Mézerai. X. On sçait qu'il a travaillé à plusieurs Piéces dramatiques. Il a fair, en partie, la tragi-comédie de Mirame, qui est sous le nom de St-Sorlin; & il a fourni le plan & le sujet de trois autres comédies: les Tuileries; l'Aveugle de Smyrne; & la comédie héroique. intitulée Europe, composée pendant sa dernière maladie. Le cardinal Richelieu peut être regardé comme le pere de la Tragédie & de la Comédie Françoise, par la passion qu'il a témoignée pour ce genre de poësie, & par les faveurs dont il combloit les poëtes qui s'y diffinguoient. On rapporte qu'il faisoit composer quelquesois les Piéces de théâtre par cinq auteurs, distribuant à chacun un acte, & achevant, par ce moyen, une pièce en moins d'un mois. Ces cinq personnes étoient Boisrabert, Pierre Corneille, Colletet, de l'Etoile, & Rotrou. La réunion de cinq auteurs si inégaux en mérite, prouve que Richelieu étoit un amateur sans goût, & qui payoit Il prenoit l'enflure pour le subli- ce, chevalier de l'ordre du Se Es-

fentimens outrés, pour l'expression de la belle nature. Ses Livres 🏂 . ses vers, si l'on en excepte sa Mange thode des Controverses & son Testanie ment, qui est d'ailleurs assez mal. écrit, & auquel d'autres écrivains ont sans doute mis la main, sont aujourd'hui le rebut des bibliothèques. A quelques teintures de théologie scholastique près, il nesçavoit pas grand'chose, quoiqu'il se piquât de tout sçavoir & d'exceller en tout, même à monter à cheval. Voyer sa Vie par Jean Le. Clerc, qui, avec le Journal du cardinal & div. autres Piéces, forme 5 vol. in-12, 1753; l'Histoire de Louis XIII par le Vassor; & le Tableau de la vie & du gouvernement des Cardinaux Richelieu & Mazarin. représenté en diverses Sazyres & Poéfies, Cologne, 1694, in-12.

IV. PLESSIS - RICHELIEU (Alfonfe-Louis du ) frere du précédent, étoit doyen de S. Martin de Tours, lorsqu'il fut nommé à l'évêché de Luçon par le roi Henri IV, à la place de Jacques du Plessis, fon oncle; mais avant que d'être sacré, il céda cet évêché à son frere cadet, dont on vient de parler, & se fit Chartreux. Il prit alors le nom d'Alfonje-Louis. Il fitprofession à la grande Chartreuse. en 1606, & y vécut plus de 20 ans, sans montrer aucun desir derentrer dans le fiécle. Mais lorsque son frere sut en crédit à la cour de France, il accepta l'archevêché d'Aix en 1626, & deux ans après il passa à celui de Lyon. En 1629 le pape Urbain VIII le nomma cardinal-prêtre, quoique, felon l'ordonnance de Siste-Quint, deux freres ne dussent jamais porter la pourpre en même tems. En aussi-bien le bon que le mauvais. 1632 il fut grand-aumônier de Franmà i & las idéas gigantesques, les prit. & obtint plusseurs abbayes

int riches. En 1635, le roi l'enpuja à Rome pour des affaires mes-importantes, dont il s'acquitravec succès. Après son retour Lyon en 1638, la peste ravament son diocèse, il se signala par son zèle & par sa charité pour fon troupeau, qu'il n'abandonna point. Il se trouva à l'élection du pape Innocent X, en 1644; & l'année d'après il présida à l'assemblée du Clergé de France, tenue à Paris. Il mourut d'hydropisse, le 23 Mars 1653, âgé de 71 ans. Attaché aux devoirs de son état, il ne se mêla que des affaires de son diocèse, & très-peu des intrigues de la cour. Il fut enterré à la Charité de Lyon, comme il l'avoit demandé. Voici l'Epitaphe qu'il se sit lui-même : Pauper natus sum, Paupertatem vovi, pauper morior, & inter pauperes Sepeliri volo. Ce fut à l'abbé de Pontchâteau qu'il dit dans sa dernière maladie qu'il aimeroit beaucoup mieux mourir Don Alfonse, que Cardinal de Lyon. L'abbé de Pure a écrit sa Vie en latin, à Paris chez Vitré, en 1653, in-12.

V. PLESSIS, (Claude du) avocat au parlement de Paris, natif du Perche, mort en 1681, cultiva la jurisprudence avec un succès distingué. Colbert le choisit pour l'avocat des finances. Les jurisconsultes ont souvent recours à ses Quires, contenant ses Traités sur la Coutume de Paris, ses Consultations, &c. avec les Notes de Claude Berroyer & d'Eusèbe de Laurière, Paris 1754, 2 vol. in-fol. Il a tâché de mettre de la méthode dans des matières confuses & de traiter avec clarté des questions que les commentateurs avoient embrouillées. Il fut le conseil de plusieurs grandes maisons; on le consultoit même pour les affaires du roi, qui l'honora d'une pension,

VI. PLESSIS-HESTE, (Guillaume de la Brunetiére du ) né en Anjou en 1630, étudia à Paris, & y prit le bonnet de docteur de Navarre. Il fut nommé évêque de Saintes en 1676; Louis XIV, après l'avoir choisi pour cet évêché, dît: Je viens de donner un Evêché à un homme que je n'ai jamais vu; mais je n'en parle à personne, qui ne m'en dise du bien. Lorsque le prélatalla remercier le roi, ce prince lui dit: Quand je n'aurois pas donné cet Evêché à votre mérite, je l'aurois accordé à votre personne, après vous avoir vu. Le nouvel évêque ayant trouvé son diocète rempli d'Hérètiques, s'appliqua à les instruire, & fit venir des Missionnaires zèlés, pour l'aider dans cette œuvre. Il les visitoit lui-même fréquemment, & les secouroit de livres & d'argent. Il fonda un Höpitalgénéral à Saintes, où il mourut en 1702, en odeur de sainteté.

VII. PLESSIS, (Dom Toussaint-Chrétien du ) Parissen, sortit de la maison de l'Oratoire pour entrer dans la congrégation de S. Maur, où il prononça ses vœux l'an 1715. Après avoir été chargé du foin de la bibliothèque publique de Bonne-Nouvelle à Orléans, il passa à St-Germain-des-Prés, puis à St-Remi de Reims, enfin à St-Denys en France, où il mourut en • 1764 à 75 ans. On a de lui : I. Histoire de la Ville & des Seigneurs de Coucy, Paris 1728, in-4°. II .-- de l'Eglise de Meaux, 1731, 2 vol. in-4°. III. Description de la Ville d'Orléans, 1736, in-8°. IV .-- de la Haute-Normandie, 1740, 2 vol. in-4°. V. Histoire de Jacques II, 1740, in-12. VI. Nouvelles Annales de Paris, 1753, in-4°. VII. Des Lettres & des Dissertations dans les Journaux de Trévoux & le Mercure de France. D. Duplessis avança dans son

Histoire de Meaux, comme un fait presque certain, que l'art de fabriquer des titres étoit un vice universel vers le xi° siècle, qui infectoit presque toutes les abbayes, les corps de ville, les com. munautés, & les cathédrales même. Sa témérité lui attira une foule de critiques & de tracasseries.

I. PLINE, l'Ancien (C. Plinius Secundus) natif de Vérone, d'une famille illustre, porta les armes avec distinction, sut aggrégé au collège des Augures, devint intendant en Espagne. Son intelligence & sa probité lui firent confier div. affaires importantespar Vefpassen & Tite, qui l'honorérent de leur estime & de leur amitié. Malgré le tems que lui déroboient ses emplois, il en trouva suffisamment pour travailler à un grand nombre d'ouvrages, qui la plupart ont été perdus pour la postérité. Il consacroit le jour aux affaires, & la nuit à l'étude; il ne perdoit, ni le tems des repas, ni le tems des voyages. On lisoit à sa table, & dans ses sçavantes courses il avoit toujours à ses côtés son livre, ses tablettes & son copiste; car il ne lisoit rien dont il ne fit des extraits. Ce grand-homme eut une mort assez funeste. L'embrasement du Mont Vésuve, arrivé l'an 79 de J. C. fut si violent, qu'il ruina des villes entiéres, avec une grande étendue de pays, & que les cendres en volérent, dit-on, jusques dans l'Afrique, la Syrie & l'Egypte. Pline, qui commandoit alors une escadre, voulut s'approcher de cette montagne, pour observer ce terrible phénomène; mais il fut puni de sa téméraire curiolité, & suffoqué par les flammes, à 56 ans: ce qui l'a fait appeller par quelques-uns le Martyr de quemment poussées au delà du La Nature. Pline le Jeune, son ne- vrai, outrées, & même fausses,

veu, a raconté les circonflances la mort & de cet embrasement dame la 26º Lettre de son vi livre. adressée à Tacite. Il ne nous res de Pline l'Ancien, que son Historist Naturelle en 37 livres. Il y en 🐙 eu un grand nombre d'éditions. La plus estimée est celle du P. Haco. douin, en 1723, à Paris, 3 volin-fol. C'est une réimpression de celle qu'il avoit donnée ad usur Delphini, 1685, 5 vol. in-4°. On a encore l'édition d'Elzevir, 1635, 3 vol. in-12; & celle cum Notis Variorum, 1669, 3 vol. in-8°. Cello de Venise, 1469-1472, & celle de Rome, 1470--1473, sont plus récherchées pour leur rareté que pour leur bonté. Cet ouvrage, (dit Pline son neveu, ) est d'une étendue d'érudition infinie, 🗞 presque aussi variée que la nature elle-même. Etoiles, planètes, grèle, vents, pluies, arbres, plantes, fleurs, métaux, minéraux; animaux de toute espèce, terrestres, aquatiques, volatiles; defcriptions géographiques de villes & de pays: il embraffe tout, & ne laisse dans la nature & dans les arts, aucune partie qu'il n'examine avec foin. Le style de Pline lui est particulier, & ne ressemble à aucun autre. Il n'a, ni la pureté, ni l'élégance, ni l'admirable fimplicité du fiécle d'Auguste, auquel il touchoit à peu d'années près. Son caractère propre est la sorce, l'énergie, la vivacité, je puis même dire la hardiesse, tant pour los expressions que pour les penses, & une merveilleuse sécondité d'imagination pour peindre & rendre sensibles les objets qu'il décrit. Mais il faut avouer que son style est dur & serré, & par-là souvent obscur; que ses pensées sont fré-

feilà le jugement que porte Rolde l'Hiftoire naturelle de *Pli*s Joignons-y celui d'un des plus Mustres Naturalistes de ce siécle, de Buffon. Après avoir pard'Aristote, il ajoûte: " Pline a stravaillé fur un plan bien plus 🜹 grand, & peut-être trop vaste; 🛎 il a voulu tout embrasser, & il \* semble avoir mesuré la nature, » & l'avoir trouvée trop petite en-» core pour l'étendue de son es-" prit. Son Histoire naturelle com-» prend, indépendamment " l'Histoire des animaux, des plann tes & des minéraux, l'Histoire » du ciel & de la terre, la méde-» cine, le commerce, la navigap tion, l'Histoire des arts libéraux » & méchaniques, l'origine des " usages; enfin, toutes les scien-» ces naturelles & tous les arts hu-\* mains. Ce qu'il y a d'étonnant, » c'est que dans chaque partie Pline » est également grand. L'élévation » des idées, la noblesse du style re-» lèvent encore sa prosonde érudi-\* tion. Non seulement il sçavoit " tout ce qu'on pouvoit sçavoir " de son tems; mais il avoit cette » facilité de penser en grand, qui " multiplie la science. Il avoit » cette finesse de réflexion, de » laquelle dépendent l'élégance & " le goût, & il communique à ses » lecteurs une certaine liberté d'ef-" prit, une hardiesse de penser, \* qui est le germe de la philoso-" phie. Son ouvrage, tout aussi va-" rié que la nature, la peint tou-" jours en beau. C'est, si l'on veut, » une compilation de tout ce qui " avoit été écrit avant lui, une co-» pie de tout ce qui avoit été fait . " d'excellent & d'utile à sçavoir; " traits, cette compilation con-

» férable à la plupart des ouvrages » originaux qui traitent des mêmes " mariéres. " (Hist. Nat. 1er Difcours. ) L'Histoire Naturelle de Pline a été traduite en françois par M. Poinsinet de Sivri, qui a déja publié plusieurs volumes in-4° de sa Version, estimée du public. Elle aura 12 vol. ( Voy ez PINET. ) David Durand a fait imprimer l'Histoire de l'Or & de l'Argent, extraite de Pline, Londres 1729, in-fol.; & celle de

la Peinture, 1725, in-fol.

11. PLINE, le Jeune, (Cacilius Plinius Secundus) neveu & fils adoptif du précédent, natif de Côme, & disciple de Quintilien, s'éleva par son mérite jusqu'aux premiéres charges, sous l'empire de Trajan, & devint même consul, l'an 100 de J. C. C'est pendant son confulat, qu'il prononça dans le fénat le Panégyrique du prince son bienfaiteur, dont il fut chargé au nom de tout l'empire. Quelque tems après il fut envoyé dans le Pont & dans la Bithynie, en qualité de. proconsul. Il gouverna les peuples en philosophe plein d'humanité; il diminua les impôts, rétablit la justice, & sit régner le bon ordre. .Une violente persecution s'étant allumée contre les Chrétiens, que Trajan regardoit comme dangereux par leur nombre, & comme ennemis déclarés de toute religion; Pline ofa plaider leur cause auprès de l'empereur. Il écrivit à ce prince, que le commerce des Chréciens entr'eux étoit exemt de tout crime; que leur principal culte étoit d'adorer le Christ comme un Dieu; que leurs mœurs étoient la plus belle leçon qu'on pût donner aux hommes, & qu'ils s'o-·bligeoient par serment de s'abstenir de " mais cette copie a de si grands tout vice... Trajan, touché des raifons que ce philosophe humain lui " tient des choses rassemblées d'une exposa, désendit de saire aucune " manière si neuve, qu'elle est pré- recherche des Chrétiens; mais il

les écoles, il ne laissoit pas d'aller trouver sa nourrice, & de lui demander à tetter. Quoiqu'on l'eût grondé plusieurs fois comme un enfant importun, il ne cessa pas d'en user ainsi long-tems avec elle. Sa supériorité sur les autres hommes lui avoit donné une présomption extrême. Amelius, son disciple, le pria un jour d'assister à un sacrifice qu'il offroit aux Dieux. C'est à eux, répondit le maître, de venir à moi, & non pas à moi d'aller à eux. Ce philosophe se vantoit d'avoir un génie familier comme Socrate; mais celui de Plotin, disoient ses disciples, étoit au-dessus des simples Démons, & au rang des Dieux. Plotin méditoit si profondement, qu'il arrangeoit dans sa tête tout le plan d'un ouvrage, depuis le commencement jusqu'à la fin, & qu'il n'y changeoit rien en écrivant. Ses Ennéades ont été imprimées à Bâle 1580, in-tol. en grec, avec la version latine, des sommaires & des analyses sur chaque livre, par Marsile Ficin, celui de, tous les modernes qui a le plus étudié cet ancien philosophe.

PLOTINE, (Plotina Pompeïa) femme de l'empereur Trajan, avoit épousé ce prince long-tems avant qu'il parvînt à l'empire. Elle fit avec lui son entrée à Rome, aux acclamations du peuple; & en montant les dégrés du palais impérial, elle dit qu'elle y entroit telle qu'elle souhaitoit d'en sortir. Sa sagesse & sa modestie lui gagnérent également le cœur des grands & celui des petits. Elle refusa le titre d'Auguste, pendant tout le tems que Trajan ne voulut point accepter celui de Pere de la patrie. . Son humanité contribua beaucoup à la diminution des impôts, dont les provinces étoient surchargées.

Elle accompagnoit son époux est Orient, lorsque ce prince mon rut à Selinunte l'an 117. Elle pos ta les cendres de Trajan à Rome, où elle revint avec Adrien, qui ell avoit favorisé dans tous ses des seins. Ce prince lui dut l'adoption que Trajan fit de lui, & par conféquent l'empire. Elle eut pour lui des sentimens qui pénétrér en son ame, mais qui ne purent corrompre son cœur, & sa conduire fut toujours à l'abri des soupçous.!! Adrien, plein d'une tendre reconnoissance de ses services, lui conserva l'autorité qu'elle avoit l'andi ious Trajan. La mort enleva euc. 129 Plotine, qui fut mise au range des Dieux. Cette impératrice, ai -. mable & bien faite avoit un air de gravité & de décence qui convenoit à son rang. Son esprit étoiz élevé, & elle ne l'employoit que pour faire le bien. Ne craignant point de déplaire lorsque c'étoit l'avantage du peuple, elle avertissoit Trajan des malversations des gouverneurs des provinces. Ses confeils contribuérent à la suppression de plusieurs abus.

PLOTIUS, (Lucius) rhéteur Gaulois, vers l'an 100 avant J. C., est le premier qui ouvrit dans Rome une Ecole de Rhétorique en latin. Cicéron témoigne ses regrets de ne pas avoir assisté à ses leçons. Cet illustre rhéteur eut des jours longs & heureux. Il avoit composé un excellent Traité du geste de l'Orateur, que le tems a

dévoré.

PLUCHE, (Antoine) né à Reims en 1688, mérita, par la douceur de ses mœurs & ses progrès dans les belles-lettres, d'être nommé professeur d'humanités dans l'université de cette ville. Deux ans après, il passa à la chaire de rhétorique, & sut élevé aux or-

क्रिक्

p facrés. L'évêque de Laon, Mermone) instruit de ses talens, offrit la direction du collège in ville épiscopale. Ses soins ses lumiéres y avoient ramené Mre, lorfque des fentimens par-Liers sur les affaires du tems sublérent sa tranquillité, & l'ogérent de quitter son emploi. mendant de Rouen (Gasville) confia l'éducation de son fils, n prière du célèbre Rollin. L'ab-Pluche ayant rempli cette place Nec succès, quitta Rouen pour rendre à Paris, où il donna d'a-10rd des leçons de géographie & Milioire. Produit sur ce théâtre 🎮 des auteurs distingués, son tu fut bientôt célèbre, & il soutilk cette célébrité par ses ou-Vieges. Il donna successivement expublic: I. Le Spectacle de la Nawe, en 9 vol. in-12. Cet ouvrage, également instructif & agréable, est écrit avec autant de clar-🗮 que d'élégance; mais l'auteur dit peu en beaucoup de paroles. La forme dialogique l'a entraîné dans ce défaut. Les interlocuteurs, le Prieur, le Comte & la Comtesse, n'ont aucun caractère particulier. Mais ils en ont tous un qui leur est commun, & qui plast médioerement, sans excepter même celui du petit chevalier de Breuil, qui n'est pourtant qu'un écolier. Quoique ces entretiens aient un tour affez ingénieux, & même quelque vivacité, ils tombent fouvent dans le ton de collège. II. Histoire du Ciel, en 2 vol. in-12. On trouve dans cet ouvrage deux Traités indépendans l'un de l'autre. Le premier contient des recherches sçavantes sur l'origine du Ciel poëtique. C'est presque

est destiné à l'Histoire du Ciel, ou du moins des Philosophes. Outre une diction noble & arrondie, on y trouve une écudition qui ne fatigue point, Quant au fond du fystême, il est affez heureux: mais il n'est pas certain qu'il soig aussi vrai. IIL. De Linguarum artificio, ouvrage qu'il a traduit sous ce titre: La Méchanique des Langues, in-12. Il y propose un moyen plus court pour apprendre les langues: c'est l'usage des versions qu'il voudroit substituer à celui des thêmes; & ses réflexions sont aussi judicieuses que bien exprimées. IV. Concorde de la Géographie des différens ages, Paris 1764, in-12: ouvrage posthume très superficiel, mais dont le plan décele l'homme d'esptit. V. Harmonie des Pseaumes & de l'Evangile ou Traduction des Pseaumes & des Cantiques de l'Eglise; avec des Notes relatives à la Vulgate, aux Septante & au Texte Hébreu, qui rendent intéressante cette traduction. dont la fidélité est connue; in-12, Paris, 1764. L'abbé Pluche s'étoit retiré en 1749, à la Varenne St-Maur, où il se confacra entiérement à la prière & à l'étude. Sa surdité étant au point, qu'il ne pouvoit plus entendre qu'à l'aide d'un cornet, le séjour de la capitale ne lui offroit plus aucun agrément. Ce fut dans cette retraite qu'il mourut d'une attaque d'apoplexie, en 1761, à 73 ans. Il possédoit les qualités qui font le sçavant, l'honnête-homme & le Chrétien. Sobre dans ses repas, vrai dans ses paroles, bon parent, ami sensible, philosophe humain, il donna des leçons de vertu dans sa conduite comme une Mythologie complette, fon- dans fes ouvrages. Sa soumission dée fur des idées neuves, mais à tous les dogmes de la Religion simples & ingénieuses. Le second étoit extrême. Quelques Esprits

sorts ayant paru surpris que, sur les matières de la Foi, il pensat & parlat comme le peuple: Je m'en fais gloire, répondit-il; il est bien plus raisonnable de croire à la parole de l'Etre-Suprême, que de suivre les sombres lumières d'une raison

bornée & sujette à s'égarer.

PLUKENET, (Léonard) né en 1642, s'est distingué par ses recherches sur la botanique. On a de lui: I. Phytographia, seu Plantarum Icones, Londres, 1691, 92 & 96, 4 parties, 328 planches. II. Almagestum Botanicum, sive Phytograpiæ Onomasticon, 1696. Almagestih Botanici mantissa, Plantas novissime deteclas complectens, 1700, planches 329 à 350. Amalthaum Bo. sanicum, id est, Surpium Indicarum alterum, Copiæ-cornu, 1705, planches 351 à 454: le tout en 3 parties imprimées in-4°, édition trèsrecherchée. Il en a paru une nouvelle à Londres, 1769, in-4°, moins belle, mais plus commode pour les recherches, à cause de la Table générale.

PLUMIER, (Charles) religieux Minime, né à Marseille en 1646, apprit les mathématiques à Toulouse sous le Pere Maignan, son illustre confrére. Le maître, charmé du génie de son élève, lui montra non seulement les hautes sciences; mais il lui apprit encore l'art de faire des lunettes, des miroirs ardens, & d'autres ouvrages non moins curieux. On l'envoya à Rome, où son extrême application pensa lui faire perdre l'esprit. Alors il quitta les mathématiques, pour s'adonner à la botanique: science qui demandoit Sçavans, 1694, & dans celui de moins de contention. De retour Trévoux, 1703. On trouva dans en Provence, il se livra entiére- son, cabinet plusieurs ouvrages ment à son nouveau goût. Louis écrits de sa main, qui auroient XIV, instruit de son mérite, l'en- pu former 12 vol. Il y traitoit de voya en Amérique, pour rappor- tous les oiseaux, de tous les pois-

ter en France les Plantes des on pourroit tirer plus d'uni pour la médecine. Il y sit voyages différens, & revint s jours avec de nouvelles richeff Le roi paya ses courses par les tre de son botaniste, & par m pension qui sut augmentée à po portion de ses services. Il sut filié à la province de France 💞 Paris devint dès - lors son séjon Le célèbre Fagon, premier mé cin du roi, l'engagea à faire ; 4° voyage, pour découvrir, étoit possible, d'où vient que, Quinquina qu'on apporte à prése en Europe, a moins de vertu. celui qu'on y apportoit au co mencement qu'on le connut? sçavant Minime entreprit coui geusement cette périlleuse carri re; mais la mort l'arrêta au poct de Ste-Marie, proche de Cadix. où il expira en 1706, à 60 ans L'étude de la nature lui avoit infpiré un amour infini pour celui qui en est l'auteur, & sa piété ésois aussi tendre que sincére. On a de lui : I. Nova Plantarum Americanarum genera, Parisiis 1703, in - 4°. II. Description des Plantes de l'Amérique, Paris 1693, in-fol. 108 planches: par erreur il y a fur le titre, 1713. III. Un Traité des Fougéres de l'Amérique, en larin & en françois, Paris 1705, in-fol. 172 planches. IV. Un ouvrage çurieux, & enrichi de figures, intitulé: L'Art de tourner, 1749, infol. L'auteur, enseigne la manière de faire toutes sortes d'ouvrages au tour. V. Deux Differtations sur la Cochenille, dans le Journal des

mérique. Cet ouvrage étoit emmérique. Cet ouvrage étoit emlli par une infinité de dessins, me l'auteur, habile dessinateur & aveur, avoit déja gravé lui-mêt une bonne partie.

PLUNKETT, (Olivier) primat rlande sa patrie, passa de bonne pre en Italie. Après avoir fait s études dans le collége des Hitmois & professé dans celui de Propagande, il fut nommé arthevêque d'Armach en 1669. Ses pavaux apostoliques lui attirérent la haine des Hérétiques, qui Esculérent d'avoir voulu soulevar les Catholiques contre le roi L'Angleterre. On le condamna à ere pendu, & son corps à être mis en quatre quartiers. Cet arrêt sint exécuté le 10 Juillet 1681; il avoit alors 65 ans. L'innocence de ce vertueux prélat fut reconme ensuite, & se sindignes accusateurs punis du dernier sup-Plice.

PLUTARQUE, natif de Chéronée, ville de la Béotie, florissoit sous le règne de l'empereur Trajan, au commencement du second siècle. Ses talens éclatérent de bonne heure. Dès sa plus tendre jeunesse, ses concitoyens le chargérent de plusieurs affaires importantes, qui lui méritérent les plus hautes charges de sa patrie. Après avoir voyagé en Grèce & en Egypte, pour y acquérir les connoissances propres à former un homme de lettres & un sage, il vintà Rome, où il enseigna la Philosophie. Trajan conçut pour lui une amitié d'autant plus vive, qu'elle étoit fondée sur l'esame. Il l'honora de la dignité proconsulaire, & ce qui étoit plus flatteur, il lui donna sa confiance. Plutarque ayant perdu ce généreux biensaiteur, se retira dans son

pays, dont il fut l'oracle. Il y coula des jours heureux & tranquilles, uniquement occupé à jouir des plaisirs de l'esprit, & du plaisir encore plus touchant de faire du bien aux hommes. Il possedoit sa tranquillité philosophique dans les occasions où les plus modérés la perdent. Il avoit un esclave opiniàtre & infolent, qui avoit quelque teinturé de philosophie. Un jour qu'il avoit fait une faute confidérable; il ordonna qu'on le châtiât. A mesure qu'on le frappoit, il s'épuisoit en plaintes, & jettoit de grands cris mêlés de larmes. Il eut enfin recours aux reproches: il dit à Plutarque, qu'il avoit des sentimens indignes d'un Philosophe, à qui il étoit honteux de se mettre en colére : qu'il l'avoit souvent entendu raisonner sur les triftes effets de cette passion: qu'il avoit même composé un excellent Livre sur la manière de la dompter; mais que sa conduite envers un Esclave qu'il faisoit maltraiter par emportement, ne s'accordoit point du tout avec les préceptes qu'il avoit donnés dans cet Ouvrage.--Plutarque,sans s'émouvoir, lui répondit avec douceur: Quoi! parce que je te fais chátier, tu me crois en colére? Tu ne vois pourtant pas que mes yeux soient ardens, je ne rougis point, je n'écume point, je ne me répands point en paroles dont je doive me repentir: car tels sont, si tu Lignores, les signes qui annoncent ordinairement la colére. Et en même tems, s'étant tourné vers celui qui châtioit son esclave: Ne laissez pas, lui dît - il froidement, pendant que nous conversons ensemble, d'exécuter mes ordres. On croit que Plutarque mourut vers l'an 140 de J. C. sous le règne d'Antonin le Pieux. Nous avons de Plutarque les Vies des Hommes illustres, & des Traités de Morale. Il y a dans ceuxci un grand nombre de faits cu-Ffi

sûre qu'il rompoit en deux un fer de cheval. Ce malheureux affembla une troupe de gens de néant comme lui, entra à leur tête en Valachie, attaqua le prince Pierre qui en étoit vaivode, allié de Battori, & le dépouilla de ses états. A la nouvelle de cette révolution, le roi de Pologne écrivit à Christophe son frere, prince de Transilvanie, de donner du secours au prince détrôné. Christophe passa donc en Valachie, & le sort des armes s'étant déclaré pour lui, *Podikove* fut obligé de chercher un afyle dans Nimirow, place appartenant à la Pologne. Mais ne s'y trouvant pas encore en sûreté, il se rendit à Nicolas Sieniawski, gouverneur de Kaminiek, & commandant des Milices de la Russie, à condition qu'on lui laisseroit la vie. De-là il fut envoyé à Battori, roi de Pologne. Tout cela se paffoit en 1579. Podikove ne fut pas plus en sûreté en Pologne. Le grandseigneur Amurat envoya un exprès pour demander qu'on le lui remit. & on satisfit ce prince. Podikove eut la tête tranchée à Varsovie même, en présence de l'envoyé du grand-feigneur, comme perturbateur du repos public.

PŒNA, Déesse de la punition, étoit adorée en Afrique & en Italie. Apollon, irrité contre les Argiens, envoya un monstre qui prenoit les enfans jusques dans les bras de leurs meres; on le nommoit Pæna. Il fut tué par Coræbus, à qui on rendit les honneurs divins en reconnoissance de ce service. Voyez PSAMATHÉ.

PŒTUS', Voyet ARRIE,

I. POGGIO BRACCIOLINI, si obscène, que quand même il seroit (Jean-François) appellé commu- le plus sçavant des hommes, les gent nément LE POGGE, naquit à Terra- de bien devroient toujours le regarder Nova, dans le territoire de Flo- avec horreur. Il avoit eu trois sils rence, en 1380, Il étudia dans cet- d'une maitresse, dans le tems qu'il

te ville la langue Latine fous Jen de Ravenne, & la Grecque son Emmanuel Chrysoloras. Elevé par d tels maîtres, il fit des progrès 🕏 pides. Son mérite lui procura place d'écrivain apostolique, & ca le de secrétaire des papes, depu Boniface IX jusqu'à Calixee III.Pa dant la tenue du concile généra de Constance, il fut envoyé dans cette ville, pour y chercher des manuscrits anciens, & il eut le bonheur d'en déterrer un grand nombre. Le supplice de Jérôme de Prague remua fon ame, maturellement sensible. Il écrivit une Lettre en faveur de cet hérétique. (Voy. Icones de Théodore de Beze.) De Constance il passa en Angleterre, & y continua ses recherches. De retour à Rome, il remplit son emploi de secrétaire pendant quelque tems, & en sortit, après environ 40 ans de séjour, pour se rendre à Florence où il s'étoit marié en 1435. Il obtint la place de secrétaire de la république, & ne cessa pas de l'être des papes. Il fir bâtir auprès de Florence une maison de campagne, où il passa dans un doux repos le reste de ses jours, qui finirent ea 1459, à 79 ans. Le Pogge avoit l'es--prit fatyrique, & il aimoit fur-tout à l'exercer contre ses ennemis. L'impiété de ses sentimens, la licence de ses mœurs, la malignité de ses censures lui en firent beaucoup. Le Pogge, disoit Erasme qui ne l'aimoit pas, est un Ecrivain s peu instruit, que quand même il ne serois pas tout rempli d'obscénités, il ne mériteroit pas qu'on se donnât la peint de le lire; mais il est en même tems si obscène, que quand même il seroit

poit ecclésiastique; mais ses mœurs **Ent pl**us reglées depuis son maege. Outre que l'âge avoit motré le seu de ses passions, son pouse étoit bien propre à le fixer, r-les graces de sa figure & les mémens de son caractère. Ses incipaux ouvrages sont: I. Des Praisons funèbres, prononcées au pacise de Constance. II. Histoire Florence en latin, depuis l'an 3350 jusqu'à 1455, que Reconati a **Pabliée** pour la 1'é fois in-4° en T715, avec des notes & la Vie de Fanteur. Il y en avoit, long-tems aparavant, des Versions italiennes. Celle de son fils Jacques, à Wenife 1476, in-fol. n'est pas commune. Cet ouvrage manque de fidelité & d'exactitude. L'auteur cache tout ce qui peut faire tort à sa patrie. III. Un Traité De varietate Fortunæ, que l'abbé Oliva fit imprimer pour la 1re fois in -4°, à Paris en 1723. IV. Deux livres d'Epitres. V. Un de Contes obscènes, dont la. 15 édition est sans date & sans indication de lieu, in-4°. On la reconnoît à une Dédicace, Glorioso & felici militi Raymondo,&c. Celles du xv° fiécle sont rares: on les trouve dans le Laurentius Valla, & dans Petrarcha de falibus Virorum illustrium, sans date in-4°. Il y en a une vieille Traduct. françoise \ 1549, in-4°. 1605, in-12; & une autre plus élégante par M. Durand, Amsterdam 1711, in-12. VI. Les cinq premiers Livres de Diodore de Sicile traduits en Latin, & d'autres ouvrages, Strasbourg 1510, in-fol. & Bâle 1538. VII. Parmi les livres des anciens qu'il a découverts, on compte ceux de Quintilien, qu'il trouva dans une vieille tour du monastère de St-Gal: une partie de l'Asconius Pedianus; les XIII premiers livres de Valerius Flaccus; Ammien Marcellin;

un morceau De finibus & legibus de Cicéron; Lucrèce; Manilius; Silius-Italicus, &c. Ces découvertes rendront sa mémoire éternellement cherc aux amateurs de l'antiquité.

II. POGGIO, (Jacques) fils du précédent, & héritier de son esprit, sut pendu en 1478, pour avoir trempé dans la conjuration des Pazzi. On a de lui : I. Une Traduction italienne de l'Histoire de Florence de son pere. II. La Vie de Cyrus, que son pere avoit mise en grec. III. Quelques Vies d'Empereurs Romains. IV. Un Commentaire sur le Triomphe de la Renommée, Poème de Pécrarque. V. La Vie de Philippe Scholarius, & quelques autres ouvrages.

III. POGGIO, (Jean-François) chanoine de Florence & secrétaire de Léon X, mort en 1522 à 79 ans, étoit frere du précédent. On a de lui un Traité du pouvoir du Pape & de celui du Concile. Il y exalte beaucoup la puissance pontificale.

POIDRAS, nom d'un Imposteur Anglois du tems d'Edouard II, roi d'Angleterre en 1314. Il étoit sils d'un tanneur d'Excester, & chercha à enlever la couronne à ce prince. Il soutenoit qu'il étoit luimême Edouard, & qu'il avoit été changé par sa nourrice. Un projet si extraordinaire & si mal conçu, ne sit que conduire l'imposteur au gibet, au lieu de lui procurer le trône où il avoit voulu monter.

1. POILLY, (François) graveur né à Abbeville en 1622, mort à Paris en 1693, eut pour maître Pierre Duret. Il perfectionna ses talens par un long séjour à Rome. De retour à Paris, il donna au public plusieurs Planches de dévotion, d'histoire & de Portraits de diverses grandeurs. Louis XIV le sit son graveur ordinaire par un brevet du 31,

F fiv

Décembre 1664; en confidération, dit ce monarque, de son expérience & des beaux Ouvrages qu'il a mis au jour, sant en Italie où il a séjourné, qu'à Paris... Poilly étoit aussi bon dessinateur que graveur habile. Tous fes ouvrages font au burin pur, à aréserve d'un Portrait de *Baro*nin, qu'il fit à l'eau-forte pour être mis à la tête des Œuvres de ce scavant cardinal. Il ne profana jamais son talent par aucun sujet libre. L'Œuvre de ce maître est très-confidérable, quoiqu'il donpat beaucoup de tems & de soins à finir ses Planches. La précision. la netteté & le moëlleux de son burin, font rechercher ses ouvrages, dans lesquels il a sçu conserver la noblesse, les graces & l'esprit des grands maîtres qu'il a copies.

II. POILLY, (Nicolas) frere du précédent & son élève, mort en 1696, âgé de 70 ans, s'est fait ausii un nom dans la gravure; le Portrait a été sa principale occúpation. L'un & l'autre ont laissé des enfans, qui se sont appliqués à la peinture & à la gravure.

POINSINET, (Antoine-Alexandre-Henri) né à Fontainebleau en 1735, d'une famille attachée au service de la maison d'Orléans. auroit pu prendre l'emploi de son pere; mais le démon de la métromanie le domina de bonne heure. Depuis 1753 qu'il publia une mauvaise Parodie de l'Opéra de Tithon & l'Aurore, il n'a cessé de se faire jouer sur tous nos théâtres. Il se consacra sur-tout à l'Opéra-Comique; & à l'aide du musicien, la plupart de ses Piéces furent applaudies. Celles qui eurent le plus de fucces sont, Gilles garçon Peintre, Sancho Pança, le Sorcier, Tom-Jones; Ernelinde ou Sandomir, trag. lyr. en 5 actes. Ses autres ouvrages sont

peu dignes d'être cités, si s'on en excepte le Cercle ou la Soisée à la mode, comédie à tiroirs, en un acte, pleine de détails piquans, & reflée au théâtre François ; mais quelques-uns ont refusé de le reconnoître p'auteur de cette pièce. Poinfinet aimoit à voyager. Il avoit parcouru l'Italie en 1760; & voulant voir l'Espagne, il partit en 1769, comptantitravailler dans ce royaume à la propagation de la mufique italienne & des ariettes françoifes; mais il fe noya malheureusement dans le Guadalquivir. Il étoit de l'académie des Arcades & de celle de Dijon.

POINTIS, (Louis de) chefd'escadre, célèbre par l'expédition de Carthagène en 1697, eut moins de succès au siège de Gibraltar que l'amiral Léack lui fit lever. H mourut en 1707, à 62 ans. Voyez la Relation de l'expédition de Carthagène, écrite par Pointis, Amster-

dam 1698, in-12.

POIRÉE, (Gilbert de la) Voyez Porrée.

POIRET, (Pierre) né à Metz en 1646 d'un fourbiffeur, fut mis dans fa jeuneffe chez un fculpteur; mais il quitta pour s'appliquer au latin , au grec , à l'hébreu . à la philosophie & à la théologie. Il se rendit en 1668 à Heidelberg, où il fut fait ministre, & en 1674 à Anweil, où il obtint la même place. Pendant son séjour dans cette ville, les ouvrages des mystiques, & fur-tout ceux de la Bourignon, échaufférent tellement son cerveau, qu'il résolut de vivre & d'écrire comme eux. Il admiroit principalement cette célèbre rêveuse, & il n'en parloit qu'avec enthousiasme. Mad Guyon, autre esprit de même trempe, avoit aussi, beaucoup de part à son estime. Poiret se retira, sur la fin de ses

POI 457

yours, à Reinsberg en Hollande, Où il mourat en 1719, âgé de 73 ans, C'étoit un homme intérieur, & qui, pour mieux penser zux Choses spirituelles, s'étoit entiérement séparé du monde. La soli-Tude ne fit qu'exalter son imagimation, au lieu de la calmer. On **1**4 de ce ministre plusieurs ouvrages dignes de lui, c'est-à-dire, écrits en enthousiaste. Les principaux Sont : I. Cogicationes Rationales de Deo, anima & malo. II. L'Economie Divine, 1687, en 7 vol. in-8°. III. La Paix des bonnes Ames, in-12. IV. Les Principes solides de la Religion Chrécienne, &c. in-12. V. La Théologie du caur, 2 vol. in-12. VI. Une Edition des Œuvres de la Bourignon, en 21 vol. in-8°, avec une Vie de cette pieuse insensée; & plusieurs *Traités* de Mad<sup>e</sup> Güyon , & d'autres auteurs qu'il trouvoit conformes à ses réveries. Poiret étoit né pour les travers en tout genre; austi pitoyable raisonneur en dialectique, qu'alambiqueur subtil en théologie, il ofa attaquer Descartes, dans son Traite De erudieione triplici, 2 vol. in-4°. imprimé à Amfterdam 1707 : c'étoit le Terpent qui mordoit la lime.

L POIS, (Antoine le) médecin de Charles III, duc de Lorraine, très-versé dans la connoissance de l'antiquité, mort l'an 1578 à Nancy sa patrie, est auteur d'un ouvrage curieux & recherché, intitulé: Discours sur les Médailles & Gravures antiques, Paris 1579, in-4°. Le Priape qui doit être au verso de la page 146, est quelquesois

effacé.

II. POIS, (Nicolas le) médecin & frere du précédent, lui survécut. Il eut un fils, Charles le Pois, qui fit aussi la profession de médecin, sut placé en cette qualité auprès du duc Henri II, & mourut en

1655. Le pere & le fils, appellés en latin Pisones, partagérent entr'eux les parties diverses de cette science, & les Traités qu'ils en ont donnés sorment une espèce de Corps complet de médecine. Ils surent imprimés séparément lorsqu'ils parurent. Le célèbre Boerhaave, excellent juge en cette matière, les crut dignes d'être recueillis ensemble, & en donna une édition à Leyde, 1736, 2 vol. in-4°. Il les regardoit comme une bonne bibliothèque de médecine.

POISLE, (Jean) confeiller au parlement de Paris , avide de biens, s'en procura par des moyens malhonnêtes. Il fut condamné par arrêt de son corps, rendu le 19 Mai 1582, à faire amende-honorable, & déclaré incapable de tenir office royal de judicature. Il y a sur cette affaire deux Livres affez rares; l'un, Légende de M. Jean Poisse, contenant les moyens qu'il a tenus pour s'enrichir, 1576, in 8°. L'autre, Avertissement & Discours des Chefs d'accusation, &c., avec l'Arrêt, 1582, in-8°. Son fils Jacques Poisle, mort en 1623, no laissa pas d'être conseiller au parlement. Il est auteur de quelques Poësies, 1626, in - 8°. Ce dernier eut une fille, Françoise Poisse, mere du maréchal de Catinat.

I. POISSON, (Nicolas-Joseph)
Prêtre de l'Oratoire, entra dans
cette célèbre Congrégation en
1660. Il voyagea en Italie, & y
fit admirer son esprit & son érudition. De retour à Paris, sa patrie, il sut fait supérieur de la
maison de Vendòme. Il joignoit les
mathématiques à la littérature. Il
avoit beaucoup étudié les ouvrages
de Descartes, son ami, & la reine
Christine voulut l'engager à écrire la
Vie de ce philosophe; mais il s'en
excusa. Ce sçavant mourut à Lyon

en 1710, dans un âge avancé. On a de lui : I. Une Somme des Coneiles, imprimée à Lyon en 1706, en 2 vol. in-folio, sous ce titre: Delectus Auctorum Ecclesia univer-Jalis, seu Nova Gumma Conciliorum, &c.; près de la moitié du second volume est remplie de notes sur les Conciles. II. Des Remarques estimées sur le Discours de la Méthode, sur la Méchanique & sur la Musique, de Descartes. III. Une Relazion de son Voyage d'Italie, dans laquelle il parle des sçavans Italiens de fon tems. IV. Un Traité dis Bénéfices. V. Un autre sur les Usages & les Cérémonies de l'Eglise. Ces trois derniers ouvrages sont manuscrits. On dit qu'il possédoit plusieurs Ecrits de Clemangis & de Théophylade, qui n'ont point en-

core vu le jour.

II. POISSON, (Raimond) né à Paris d'un mathématicien célèbre, perdit son pere dans un âge fort tendre. Le duc de Créqui, premier gentilhomme de la Chambre, se l'attacha, & lui servit en quelque forte de pere. Mais Poisson, entrainé par la passion pour la Comédie, abandonna son biensaiteur, & alla exercer le métier de Comédien dans les provinces. Quelques années après, Louis XIV, faisant le tour de son royaume, se trouva à une pièce où Poisson jouoit. Il en fut si satissait, qu'il le choisit pour un de ses comédiens, & le remit même dans les bonnes-graces du duc de Créqui, qui fut toujours depuis son protecteur & celui de sa famille. Poisson mourut à Paris en 1690. Il a excellé dans le comique, & il est regardé, à cause de son jeu à la fois fin & naturel, comme un des plus grands Comédiens qui aient paru cureur arbitre. Il. La Boëte de Pansur notre théâtre, & comme un bel- dore. III. Alcibiade, en 3 actes, en esprit agréable. Le rôle de Crij- vers, où il y a plusieurs traits

pin est de son invention; & com me il jouoit avec des bottines, les acteurs qui ont depuis repe senté ce rôle, ont aussi conserv cette chauffure. Les Comédies Poisson sont fort réjouissantes; a a conservé au Théâtre, le Bare de'la Craffe, & le Bon Soldat, Comédies en un acte. Ses autres Pie ces dramatiques sont : Lubin ; be Fou de qualité; l'Après-souper des Auberges; le Poëte Basque; les Fance Moscovites; la Hollande malade; les Femmes coquettes; les Foux divertissans. La plus ample édition de ses Piéces est celle de Paris, 1743. 2 vol. in-12. Poisson n'étoit pas plaisant seulement sur le théatre; il l'étoit encore plus dans la société. Son imagination vive & gaie étoit inépuisable.

III. POISSON, (N.) fils ainé du précédent, prit le parti des armes, se distingua en qualité de volontaire, sous les yeux de Louis XIV, au siège de Cambrai, & y fut tué. Le roi témoigna qu'il étoit sensible à cette perfe. Poisson avois autant d'esprit que de courage.

IV. POISSON, (Paul) frees cadet du précédent, fut d'abord porte-manteau de Monsieur, frete unique de Louis XIV; mais ayant hérité des talens de son pere pour le comique, il ne put résister à son attrait pour le Théâtre. Il le quitta & y remonta plusieurs sois, & se retira enfin avec sa famille à St Germain-en-Laye, où il mou-

rut en 1735, à 77 ans.

V. POISSON, (Philippe) fils aîné de ce dernier, mourut à Paris en 1743, à 60 ans, après avoir joué, pendant 5 ou 6 ans, la comédie avec beaucoup de fuccès. Oa a de lui six Comédies: L. Le Pro-

resprit; mais qui manque de con-l'esprit. Elle sut d'abord fille-d'hon-line & de vraisemblance. IV. neur de la reine Claude, & se servit Empromptu de Campagne. Cette Pié-, ainsi que le Procureur arbitre, roît très - souvent au Théâtre rançois. VI. Le Réveil d'Epiméni-L-Son Théatre est en 2 vol. in-12. VI. POISSON, (Pierre) Corelier, mé à St-Lo en Normandie, mfuite définiteur-général de tout Ordre de St François, puis pro-**Trincial & premier Pere de la gran-Te province de France, se distin**gua par ses talens pour la préditation. Il faisoit sur-tout admirer s profonde connoissance de l'Ecriture & le brillant éclat de son éloquence. Il prêcha l'Avent à la cour en 1710. Nous avons de lui deux Oraisons sunèbres, de Mg' le Dauphin, & du duc de Bouflers; Tune imprimée en 1711 & l'autre en 1712, & toutes deux remplies de traits frappans. Nous connoissons encore du Pere Poisson le Panégyrique de St François d'Assife, 1733, in-4°. Ce discours est composé dans le goût des vieux Sermonnaires. Les auteurs profanes, les Peresde l'Eglise, les écrivains éccléfiastiques, les poètes, les orateurs, les philosophes, y sont cités tour-à-tour. L'auteur, qui aux talens de la chaire allioit une connoissance peu commune du Droitcanon, joua pendant quelque tems un rôle dans son ordre; mais son despotisme & l'irrégularité de ses moeurs, lui firent perdte son autorité. Il fut obligé de quitter Paris, & il mourut en exil à Tanley, en 1744.

POISSON, Voy. BOURVALAIS ... & POMPADOUR.

POITIERS, (Diane de) duchefse de Valentinois, née en 1500, St-Vallier. Elle reçut de la nature les

de fon crédit utilement pour sa famille. Son pere, convaincu d'avoir favorifé la fuite du connétable de Bourbon, fut condamné d'avoir la tête tranchée. L'arrêt alloit être exécuté, lorsque sa fille alla se jetter aux genoux de François I, & obtint par ses larmes, & sur-tout par ses attraits, la grace du coupable. La peur fit sur l'esprit de St-Vallier une telle révolution, qu'en une nuit les cheveux lui blanchirent. Il tomba même dans une fiévre si violente, qu'il ne put jamais guérir, même après que le roi lui eut accordé son pardon. C'est de-là qu'est venu le proverbe de la Fiérre de St-Vallier. Diane sa fille sut mariée, en 1514, à Louis de Brezé, grand? sénéchal de Normandie, dont elle eut deux filles: l'une mariée au duc de Bouillon, l'autre au duc d'Aumale. Elle avoit au moins 40 ans, lorsque le roi Henri II, qui n'en avoit que 18, en devint éperduement amoureux; & quoiqu'âgée de près de 60 à la mort de ce prince, elle avoit toujours confervé le même empire sur son cœur. Ses graces & sa beauté furent à l'épreuve du tems. Elle ne fut jamais malade; dans le plus grand froid elle se lavoit le visage avec de l'eau de pluie; elle n'usa jamais d'aucune pommade. Eveillée tous les matins à 6 heures, elle montoit souvent à cheval, faisoit une ou deux lieues, & venoit se remettre dans son lit, où elle lisoit jusqu'à midi. Tout homme un peu distingué dans les lettres pouvoit compter sur sa protection. Sa fierté répondoit à sa naissance. Henri II étoit fille de Jean de Poisiers, comte de ayant voulu reconnoître une fille qu'il avoit eue d'elle, Diane sui charmes de la figure & ceux de répondit: Pétois née pour avoir des

enfans légitimes de vous. L'ai été votre maitresse, parce que je vous aimois: Je ne souffrirai pas qu'un Arrêt me déclare voere concubine. Le règne de Henri II fut celui de Diane; mais des que ce prince fut à l'extrémité, les courtisans, qui l'avoient u long-tems adorée, lui tournérent le dos suivant l'usage. Catherine de Médicis lui envoya ordre de rendre les pierreries de la couronne, & de se retirer dans un de ses châteaux. Le Roi est-il more? demandat-elle à celui qui étoit chargé de cette commission. -- Non, Madame, répondit celui-ci; mais il ne passera pas la journée. -Hé bien, repliquat-elle, je n'ai donc point encore de maitre, & je veux que mes ennemis scachent que quand ce Prince ne sera plus, je ne les crains point. Si j'ai le malheur de lui survivre long-tems. mon cœur sera trop occupé de la douleur de sa perte, pour que je puisse être sensible aux chagrins qu'on voudra me donner. Dès que le roi eut expiré, elle se retira (en 1559) dans sa belle maison d'Anet, où elle mourut en 1566, à 66 ans. Elle est, je pense, la seule maitresse pour qui l'on ait frappé des Médailles. On en voit encore une aujourd'hui, où elle est représentée foulant aux pieds l'Amour, avec ces mots! J'ai vaincu le vainqueur de tous; Omnium victorem vici. Les Calvinistes, qui ne l'aimoient pas, ont mis Clément Marot au rang de ses amans favorisés, & lui ont reproché de s'être enrichie aux dépens du peuple. Brantôme la peint d'une maniere plus favorable. « Je la vis, ... (dit cet auteur, ) 6 mois avant » sa mort, si belle encore, que je si ne sçache cœur de rocher qui ne » s'en sût ému, quoique quelque » tems auparavant elle se sût rom- chelieu: & elle eut la consolation » pu une jambe sur le pavé d'Or- de voir établir dans Metz une Mai-

» val stilli dextrement & disposi » tement comme elle avoit james » fait; mais le cheval tomba: » gliffa sous elle. Il auroit sembal » que telle rupture & les man » qu'elle endura , auroient dû Cha » ger sa belle sace; point du tou » Sa beauté, sa grace & sa bell » apparence étoient toutes pareille » qu'elles avoient toujours été » C'est dommage que la terre cous » vre un fi beau corps ; elle ét**oq** » fort débonnaire, charitable 🖪 » aumônière. Il faut que le peuple » de France prie Dieu qu'il 🗪 » vienne jamais favorite de roi plus » mauvaise que celle-là, ni plus. » malfaisante ».

POL, (le Comte de St-) Voyag Luxembourg, & IV. François.

POLAILLON, (Marie Lumague, veuve de François) réfident de France à Ragule, s'appliqua dans Paris à l'établiffement de plufieurs Communautés de filles. Dès l'an 1630, elle commença à se retirer du monde, & à faire subsister de pauvres filles dont la chaffetéétoit en danger. Ce ne fut pas fans trouver beaucoup d'oppositions, & sans même essuyer de grandes humiliations, qu'elle soutint cet emploi de charité. Dès qu'elle fut veuve, elle se trouva chargée de plus de cent de ces filles. La reize Anne d'Autriche lui donna une maifon pour les loger, & elles furent alors nommées les Filles de la Providence. Leur premier établifiement fut à Fontenai près de Paris, d'où elles furent transférées à Charonne, puis au fauxbourg St-Marcel. De cet établissement sortit celui des filles appellées Nouvelles Convertius, que cette dame plaça à Paris dans la rue Ste-Anne, près la porte Ri-» léans, allant & se tenant à che- son pareille à celle de ses Filles de

Providence. Cette picuse fondaice mourut en 1657, en odeur de inteté.

POLAN, (Amand) theologien la religion Prétendue réformée, la Oppaw en Siléfie l'an 1561, wint professeur de théologie à de, & y mourut en 1610, à 49 ms. On a de lui : I. Des Commenmires latins sur Ezéchiel, Daniel & Afte. II. Des Differtations. III. Des Thèses. IV. Des Ecries de controverle contre Bellarmin, &c.

POLEMBOURG, (Corneille) Peinre, né à Utrecht en 1586, mort dans la même ville en 1660, an voyage en Italie pour se perfectionner. Il forma fon pinceau d'après les meilleurs tableaux qui embellissent la ville de Rome. Son goût le portoit à travailler en peat; les tableaux qu'il n'a point faits dans une petite forme, ne sont pas ausi précieux. Le grand-duc de Florence voulut avoir de ses ouvrages; le roi d'Angleterre, Charles I, le fit venir à Londres. Rubens l'estimoit beaucoup, & lui commanda plusieurs tableaux. Polembourg a fait des Paysages trèsagréables; il rendoit la nature avec besucoup de vérité. Ses sites sont bien choisis, & ses sonds souvent ornés de belles fabriques & des ruines de l'ancienne Rome. Sa touche est légére, & son pinceau doux & moëlleux. Le transparent de son soloris se fait singulièrement remarquer dans ses ciels. Varrège est, parmi ses élèves, celui qui a le Plus approché de sa manière.

I. POLEMON, né à Oeste, dans le territoire d'Athènes, se livra à la débauche en sa jeunesse. Un jour il se rendit à l'Académie encore tout fumant d'ivresse, la tête cou-Pé d'un discours que sit Xénocrates le royaume de Pont aux Romains,

sur les suites humiliantes de l'intempérance, qu'il devint tout-àcoup un philosophe austére. Il remplit dignement la chaire de Xénocrates, son maître, & ne s'écarte jamais de les l'entimens, ni des exemples de sagesse qu'il en avoix reçus. Il renonça tellement auvin, depuis l'âge de 30 ans, époque de son changement, qu'il ne but plus que de l'eau tout le reste de sa vie. Il mourut sort âgé, vers l'an 272 avant J. C. On admiroit particulièrement sa douceur & sa constance. Il fut mordu d'un chien enragé, sans qu'il témoignat aucune émotion de cet accident.

II. POLEMON I, roi de Pont, obtint ce royaume du triumvir Marc-Antoine dont il étoit l'ami. Il le servit de toutes ses forces dans la guerre contre les Parthes, qui le firent prisonnier. A péine avoitil obtenu sa liberté, que la guerre civile s'étant allumée entre Odare & Marc-Antoine, il fit marcher des troupes au secours de son protecteur. Mais la bataille d'Actium ayant décidé du fort, & de la vie d'Antoine, Polémon se réconcilia avec Odave, qui admira sa fidélité. & lui donna la souveraineté du Bosphore qu'il conserva jusqu'à sa mort, arrivée l'an 38 de J. C.

III. POLEMON II, fils du précédent, fut reconnu, par l'empereur Caligula, souverain des états de fon pere, des qu'il fut mort. Claude lui céda 3 ans après la Cilicie en échange du Bosphore Cimmérien. qu'il donna à un descendant de Mithridate. Polémon II embrassa le Judaisme, pour épouser la reine Bérénice, célèbre par ses amours avec Titus; mais cette princesse s'étant séparée de lui, il abandonronnée de fleurs, & les yeux ap- na le culte auquel il s'étoit soupesantis par le vin : il y sut si frap- mis. Sur la fin de ses jours, il céda & l'on en fit une province, qui porta long-tems le nom de Polé-moniaque.

· IV. POLEMON, orateur qui florissoit sous le règne de Trajan, vers l'an 100 de J. C., laissa des Harangues, Toulouse 1637, in-8°, en grec & en latin.

POLENI, (le Marquis Giovani) ne à Padoue en 1683, & mort dans cette ville en 1761, y occupa avec beaucoup de distinction les chaires de professeur d'astronomie & de mathématiques. Après avoir remporté trois prix au jugement de l'académie royale des Sciences de Paris, il fut aggrégé à cette compagnie en 1739. Il étoit aussi membre des académies de Berlin, des Ricovrati de Padoue, de la société royale de Londres & de l'Institut de Bologne. Comme il excelloit dans l'architecture hydraulique, il fut chargé par la république de Venise de veiller sur les eaux de cette seigneurie. D'autres Puissances le consultérent sur le même Objet. Il travailla aussi beaucoup dans toutes les parties qui concernent l'architecture civile; & quand Rome ouvrit les yeux sur l'état périlleux où se trouva la Basilique de St Pierre, le pape Benoît XIV appella le marquis Poleni pour entendre son avis. Après les examens convenables, il dressa un excellent Mémoire sur les dommages qu'avoit soufferts cet édifice, & sur les réparations qu'il étoit à propos d'y faire. Ce savant mathématicien étoit en commerce de lettres avec tous les hommes célèbres de l'Europe: Newton, Leibnitz, les Bernoulli, Wolf, Cassini, Manfredi, s'Gravefande, Muschembroëck, Fontenelle, Mairan, Zanoti, Maraldi, Nollet. C'étoit un homme doux, affable, modeste, toujours prêt à dire du

l'esprit pénétrant, prosond & la mémoire excellente. Son ame était grande, sorte, pleine de constance de sincérité, de probité: sa charité étoit sans bornes. Le marquis Polemne se borna pas aux mathématiques; il s'adonna quelques ois ann antiquités, & l'on a de lui des Sant plémens aux grands Recueils de Gravius & de Gronovius, Veniste 1737, 5 vol. in-fol.

I. ROLI, (Matthieu) Voyet

POOLE.

II. POLI, (Martin) né à Lucques; en 1662, alla à Rome à l'âge de 12. ans, pour se perfectionner dans life connoissance des métaux. Il y inventa plusieurs opérations nouvelles, & y eut un laboratoire public de chymie, qui fut très-fréquenté. Poli ayant trouvé un secret concernant la guerre, il vint l'offrir à Louis XIV. Ce prince louz l'invention, donna une pension à l'auteur & le titre de son Ingénieur; mais il ne voulut point se servir du secret, présérant l'intérêt du genre humain au sien propre. Cet habile chymiste, de retour en lulie en 1704, fut employé par Clément XI, & par le prince Cibo duc de Massa. Il revint en France en 1713, & obtint une place d'affocié étranger à l'académie des Sciences. Louis XIV lui ordonna de faire venir en France toute sa famille. A peine étoit-elle arrivée, que Poli, attaqué d'une grosse sièvre, expira le 29 Juillet 1714. On a de lui une Apologie des Acides, sous ce titre: Il Trionfo degli Acidi. Le but de cet ouvrage est de prouver que les acides sont très-injustement accusés d'être la cause d'une infinité de maladies, & qu'au contraire ils en sont le remède souverain. Ce gros livre parut à Rome en 1706. POLIDORE, Voy. POLYDORE.

POL

POLIDORE-CALDARA, pein-. , né en 1495 à Caravagio,bourg Milanois, d'où il prit le nom Caravage, fut obligé de faire le tier de manœuvre julqu'à l'âge 118 ans. Mais ayant été employé orter aux disciples de Raphaël sortier dont ils avoient besoin 🕊 la peinture à fresque, il résode s'adonner entiérement à la nture. Les élèves de Raphaël le coudérent dans son entreprise. grand peintre le prit sous sa cipline, & Polidore fut même cei qui eut le plus de part à l'exéson des loges de ce maître. Il se mala sur-tout à Messine, où il eut sonduite des Arcs de triomphe furent dressés à l'emp. Charlespint, après son expédition de Anis. Polidore songeoit à revenir à gme, quand fon valet lui vola une pinme considérable, qu'il venoit de recevoir, & l'affaffina dans son lit, . 👣 1543. La plus grande partie de les ouvrages est peinte à fresque. Il a aussi beaucoup travaillé dans un genre de peinture qu'on appelle Sgraffito ou Manière égratignée. Ce célèbre artiste avoit un goût de dessin très-grand & très-correct. On remarque beaucoup de fierté, denoblesse & d'expression dans ses airs de tête. Ses draperies sont bien jettées, son pinceau est moëlleux; & l'on peut le regarder comme le seul de l'Ecole Romaine qui ait connu la nécessité du coloris, & qui ait bien entendu la pratique du clair-obscur. Ses Paysages singuliérement sont très-estimés. Ses Desins sont précieux, soit pour la franchise & la liberté de ses touches, soit pour la beauté. de ses draperies, soit enfin pour la force & la noblesse de son style. d'enthousiasme, il mettoit plus d'art dre VIII, mais encore dans l'ac-

dans ses compositions. On a beaucoup gravé d'après lui.

POLIGNAC, (Melchior de) vit le jour au Puy-en-Vélay, l'an 1661, d'une des plus illustres maisons de Languedoc. Six mois après qu'il fut venu au monde, il fut exposé à un grand malheur. Il étoit nourri à la campagne. Sa nourrice qui étoit fille, & qu'une première faute n'avoit pas rendue plus sage, en fit une seconde. Dans cet état, qu'elle ne put longtems cacher, frappée de tout ce qu'elle avoit à craindre, elle s'enfuit vers la fin du jour, & disparut, après avoir porté l'enfant fur un fumier où il passa toute la nuit. Heureusement c'étoit dans la belle faison ; on le trouva le lendemain sans qu'il lui sût arrivé aucun accident. Le jeune Polignac fut amené de bonne-heure à Paris par son pere, qui le destinoit à l'état ecclésiastique. Il fit ses humanités au collège de Louis le Grand & sa philosophie à celui d'Harcourt. Aristote régnoit toujours dans les écoles. Polignac l'étudia par déférence pour ses maitres; mais il se livra en même tems à la lecture de Descartes. Instruit de ces deux philosophies fi différentes, il soutint l'une & l'autre dans deux Thèfes publiques & en deux jours consécutifs, & réunit les suffrages des partisans des rêveries anciennes & de ceux des chiméres modernes. Les Thèses qu'il soutint en Sorbonne vers 1683, ne lui firent pas moins d'honneur. Le cardinal de Bouillon, enchanté des agrémens de son esprit & de son caractère, le prit avec lui, lorsqu'il se rendit à Rome après la mort d'Innocent XI. Il a été comparé au célèbre Jules Il l'employa non seulement à l'é-Romain; & si Polidore avoit moins lection du nouveau pape Alexan-

& de vers à réfuter la déclinaison des atômes, & les autres absurdités dont le Poëme de Lucrése fourmille. C'est employer de l'artillerie pour détruire une chaumiére. On ne le blame pas moins d'avoir tenté de combattre les découvertes de Newton, qui font aujourd'hui au nombre des vérités démontrées, pour mettre à leur place les rêveries de Descartes, qu'on ne foutient plus nulle part. Voyet sa Vie, Paris 1777, 2 vol. m-12.

POLIN, (Le Capitaine) Voy.

GARDE ( la ) nº 1.

POLINIERE, (Pietre) né à Coulonce près de Vite en 1671. fit son cours de philosophie au collège d'Harcourt à Paris, & regur le bonnet de docteur en médecine.Un attrait puissant l'entraînoit à l'étude des mathématiques. de la physique, de l'histoire naturelle, de la géographie & de la chymic. Ce fut lui qui fut choisi le premier, pour démontrer les expériences de phyfique dans les collèges de Paris, & il en fit un cours en présence du roi. Il mourut subitement dans sa maison de campagne à Coulonce, en 1734, à 63 ans. Polinière étoit un homme appliqué, qui ne connoissoit que ses machines & ses livres. Il étoit d'un flegme & d'une douceur admirables; frugal, laborieux infatigable, obligeant, &c. Il vivoit extrêmement retiré, foir à Paris, soit à Vire. Il n'étoit guéres lié qu'avec des sçavans, ou avec des hommes curieux. Il cherchoit plus dans l'explication de ses expériences, la clarté, que l'élégance: car quoique des physiciens distingués vinssent profiter à Florence 1712, in-12. Cet oude ses leçons, il n'oublioit point vrage, dont on sait beaucous qu'elles étoient destinées pour de cas, a été réimprimé en Holdes écoliers. Ses ouvrages sont : lande dans une collection d'Ecris

I.Des Elémens de Mathématique consultés. II. Un Traité de M fique expérimentale, qui a beaucoup de vogue avant les çons de l'abbé Nollet. Il est il tulé, Expériences de Physique. dern. édit. est de 1741,2 v.in-

POLIPHILE, V. COLONNE, II POLITI, (Alexandre) cle régulier des Ecoles-pieuses, Florence en 1679, brilla dans cours de philosophie & de th logie, par l'étendue de sa méné re & la sagacité de son esprit. chapitre général de son ordres tant tenu à Rome en 1700, 11 fit admirer par les Theses qui soutint. Ses supérieurs, charm de posséder un tel homme, chargérent d'enseigner la rhéte rique, ensuite la philosophie & enfin la théologie à Gênes. 1733, il fut appellé à Pise, pou y donner des leçons sur la langue Grecque; d'où il passa à la chaire d'éloquence, qui étoit demeure vacante depuis la mort du servant Benoît Averani. Il mourut d'apoplexie, le 23 du mois de Juillet 1752, âgé de 73 ans. Un de 165 ouvrages le plus considérable; est son édition du Commentaire d'Euftathe sur Homére, avec me traduction latine & d'abonda 's notes, en 3 vol. in-fol.; le 1" en 1730; le 2° en 1732; & le 3° en 1735. On commençoit l'inpression du tome 4° lorsqu'il mourut. Quelque tems qu'ait du lu prendre une compilation d'une s grande étendue, Politi a encort enrichi la république des leures de plusieurs ouvrages. Les principaux sont : I. De Patria in condendis Testamentis potestate, libri 17,

Musicurs habiles Jurisconsultes.

Martyrologium Romanum castiga
ac commentariis illustratum, à

tence, 1751, in-fol. OLITIEN, (Angé) né à Monulciano enToscane, l'an 1454. t du nom de cette ville,appelen latin Mons-Polcianus, qu'il **Ma le fien ; car il s'appelloit** travant Cino ou Cini, abbréion d'Ambrogini. Andronic de Malonique fut son maître, & sciple valut bientôt plus que Un Poëme, dans lequel il céanne Joûte dont Laurent & Jude Médieis donnoient le spec**k au peuple, le fit connoître** ntagensement de ces illustres tecteurs des lettres. Ils lui ent obtenir un canonicat à brence, & Laurens le chargea faite de l'éducation de ses le, depuis pape sous le nom de X. Ce fut dans cet emploi que ditien vécut avec beaucoup de mceur & de tranquillité, jouis**k du commerce des grands & de** dui des gens-de-lettres. Pic de la direndole, qui étoit alors à Flo**ence, lui donna une place dans** on coeur, & l'associa aux travaux e son esprit. Les talens de Poli-**Problem de la chaire de pro**effeur des langues Latine & Grectoe. On lui envoya des disciples de mutes les parties de l'Europe. Jean M, roi de Portugal, à qui il avoit **Coffert d'écrire l'Histoire de ses dé**convertes dans le Nouveau-Monde, lui écrivit des Lettres honorables. La vie de Politien fut troublée par plusieurs querelles littéraires. La Plus célèbre est sa dispute avec Metula, professeur de Latin & de Grec Milan. Politien l'avoit attaqué dans ses Mélanges, ouvrage qui eut beaucoup de succès. Merula s'en venges par une Satyre, qu'il récitoit

à tous ceux qui vouloient l'entendre; mais ce libelle ne fut point imprimé, & le critique étant mors peu de tems après, il protesta dans son Testament qu'il mouroit l'ami de Politien, & qu'il le prioit de lui pardonner, si l'on mettoit au jour ce qu'il avoit écrit contre lui... Politien, consumé par le chagrin de voir les Médicis, ses bienfaiteurs, prêts à être chasses de Florence, mourut en 1494. On publia des contes ridicules sur sa mort. On prétendit qu'il s'étoit caffé la tête contre une muraille, désespéré de n'avoir pu gagner le cœur d'une dame qu'il aimoit. Paul-Jove, Scaliger & d'autres compilateurs satyriques ont copié ces fables impertinentes. Varillas. dans ses Anecdotes de Florence, z poussé encore plus loin l'absurdité, en donnant une autre cause plus infâme de la mort de ce célèbre littérateur. Ce n'a pas été affez de calomnier ses mœurs; on a osé écrire, qu'il disoit qu'il n'avoit lu qu'une seule fois l'Ecriture-Sainte, & qu'il se repentoit d'avoir si mal employé son tems. Tous ces mensonges n'ont pas befoin d'être réfutés aujour∸ d'hui; ils prouvent seulement que Politien avoit beaucoup d'ennémis; & on ne doit pas cacher qu'il les dut moins à ses talens qu'à son ca÷ ractére caustique. Pour bien connoître cet écrivain, il faut lire sa Vie, publiée par Mencke en 1736, in-4°. Parmi les ouvrages qui l'ont rendu recommandable, on compte 2 I. L'Histoire latine de la Conjuration des Pazzi, écrite avec plus d'élégance que de vérité. II. Une Traduction latine d'Hérodien, qu'il entreprit par ordre du Pape; elle est aussi pure que sidelle. III. Un Livro d'Eptgrammes grecques, dignes d'Anacréon. IV. La Traduction latine de plusieurs Poëtes & Historiens Grecs. V. Deux Livres d'Epitres latines,

VI. Quelques petits Traités de Philosophie, superficiels. VII. Un Traité de la Colére. YIII. Quatre Poemes Bucoliques, & d'autres ouyrages latins. Sa diction est pleine de douceur & de facilité. IX. Canzoni a Ballo con quelle di Lorenzo Medici, Firenze, 1568, in-4°; Stanze, 1537 in-12, 1759 in-8°; & d'autres ouvrages en Italien. Toutes ces production décèlent un homme d'un esprit sacile, dont le génie se plie à tout, aux vers, à la prose, à la philosophie, à l'histoire, &c. Le recueil des Œuvres de Po-Litien, Bologne, 1494, in 4°, & Venise, 1498, in-fol., est au nombre des livres rares; ainsi que l'édition que Gryphe en donna en 1550, en 3 vol. in-8°. Cette collection fut réimprimée à Bâle en 1553, in-fol., avec des augmentations.

POLLIO, Voy. TREBELLIUS. POLLION, (Caïus-Afinius Pol-Lio) homme confulaire, & célèbre orateur, avoit composé des Tragédies, estimées de son tems, mais qui ne sont point parvenues jusqu'à nous. Il ouvrit le premier, à Rome, une Bibliothèque à l'ufage du public. Virgile & Horace parlent de lui avec éloge, & le premier lui dédia ses Géorgiques. Ce poète étoit philosophe. Auguste le pressa vainement de quitter le parti d'Antoine, son ami & son biensaiteur. Ce prince, ne pouvant le gagner, employa contre lui la saryre. On voulut engager Pollion à lui répondre. Je m'en donnerai bien de garde, dit-il; il n'est pas trop sur d'écrire contre un homme, qui peut nous repliquer par des proscripțions... il y avoit dans le même tems un moustre qui portoit le même nom. C'étoit Vz-DIUS POLLION, qui engraissoit des lamproies de sang humain. Auguste soupant un jour chez lui, un de ses esclaves brisa un verte de crystal.

Vedius le fit prendre sur le champ; & donna ordre qu'on le jettat dans un grand réservoir, à la merci des lamproies: nouveau genre de mort qu'il avoit inventé, & dont il fai-soit punir ses gens lorsqu'ils tomboient dans quelque faute. Le jeune esclave s'échapa, & courut se jetter aux genoux d'Auguste, le suppliant d'empêcher qu'il ne devint la proie des poissons. L'empereur sut frappé de cette cruauté inquie, sit lâcher l'esclave, briser en sa présènce tous les verres de crystal, & en sit remplir le réservoir.

POLLUX, Voyez CASTOR.
POLLUX, (Julius) grammai-

rien, de Naucrate en Egypte, vers l'an 180 de J. C., devint professeur de rhétorique à Athènes. On a de lui un Onomasticon, ou Dictionnaire grec, Venise, 1502, & Florence, 1520, in-sol. La meilleure édition est celle d'Amsterdam, en 1706, in-sol., 2 vol. en grec & en latin, avec des Notes de Jungerman & de divers autres sçavans.

POLONUS, V. VIII. MARTIN. POLTROT DE MERÉ, (Jean) gentilhomme de l'Angoumois, passa sa jeunesse en Espagne. De retour dans son pays, il embrassa la religion Protestante, & devint un de ses plus ardens partisans. Irrité des succès du duc de Guise, il prit la résolution de le tuer. Pendant que ce prince assiégeoit Orléans en 1563; Poltrot épia le moment où il étoit peu accompagné. & lui tira un coup de pistolet dont il mourut 6 jours après. Ayant été arrêté, il avoua à la question: " Qu'il avoit été attiré & induit à » cela par la fuation du ministre " Théodore de Beze, lequel lui avois » persuadé qu'il seroit le plus heu-» reux de ce monde, s'il vouloit n exécuter certe entreprise, parce

🦈 qu'il ôteroit de ce monde un tyran ennemi juré du St Evangile; » pour lequel acte il auroit Paraw dis, & s'en iroit avec les bienheureux, s'il mouroit pour une » fi juste querelle.» Le Ciel pour prix d'un parricide! Telle étoit la imorale horrible que les fanatiques des deux partis osoient alors évangéliser. Ce scélérat fut condamné par Arrêt du parlement à être déchisé avec des tenailles ardentes, tiré à quatre chevaux, & écartelé. Quelques sectaires ne rougirent pas de le comparer à David, qui tua Goliath, ennemi du peuple de Dieu. Voyez VII. FRANÇOIS de Lorraine.

I. POLUS, ou Pool, (Renaud) étoit proche parent des rois Henri VII & Edouard IV. Il fut élevé dans l'université d'Oxford, & parcourut ensuite les plus célèbres académies de l'Europe. Sa probité, son érudition, sa modestie & son défintéressement, lui firent des amis illustres, entr'autres, Bembo & Sadolet, qui le regardoient comme un des hommes les plus éloquens de son siècle. Henri VIII, qui faisoit beaucoup de cas de ses talens, eut pour lui une amitié & une estime distinguée. Mais Polus n'ayant pas voulu flatter sa passion pour Anne de Boulen, & ayant écrit avec trop peu de ménagement contre 10n changement de religion, ce prince mit sa tête à prix. Le pape Paul III, qui l'avoit fait cardinal en 1336, lui donna des gardes. Après la mort de ce pontife, il eut beaucoup de voix pour lui succéder; il fut exclus par la brigue des vieux cardinaux, sans que cette exclusion lui causat des regrets. Après avoir été employé dans diversés légations, & avoir présidé au dans les saux principes de l'Ultra-concile de Trente, il retourna en montanisme, & imprimé avec le Angleterre sous le règne de la rei- précédent. IV. Un Recueil des Stame Marie. Cette princesse le fit ar- suts qu'il fit étant légat en Au-

chevêque de Cantorberi & prestdent du conseil royal. L'empereut Charles-Quint s'étoit opposé à son retour en Angleterre, craignant qu'il he s'opposat lui-même au mariage de son fils Philippe. Mais il ne s'occupa qu'à ramener les Protestans dans le sein de l'Eglise, à remettre le calme dans l'Etat, & à rendre la liberté à ceux qui étoient opprimés. Ennemi des violences dans les affaires de Religion, il n'employa jamais que la patience & la douceur. Sa mort, coup fatal & pour la Religion & pour le royaume, arriva le 25 Novembre de l'an 1558. Tous les auteurs, même les Protestans, donnent de grands éloges à son esprit, à son fçavoir, à sa prudence, à sa modération, à son désintéressement & à la charité. On lui avoit appris, peu auparavant, la nouvelle de la mott de la reine. Il en fut tellement touché, qu'il demanda son crucifix, l'embrassa dévotement & s'éctia: Domine, salva nos, perimus; Salvator mundi, salva Ecclesiam tuam. A peine eut-il prononcé ces paroles, qu'il tomba dans l'agonie, & mourut 15 heures après, âgé de 59 ans, avec la réputation d'avoir été un des plus illustres. prélats que l'Angleterre eût produits. Son corps fut porté à Cantorberi, & mis dans la chapelle de St Thomas qu'il avoit fait bâtir, avec cette simple Epitaphe: Deposteum Cardinalis Poli. On a de lui plusieurs Traités: I. Celui de l'Unite Ecclésiastique, à Rome, in-fol. M. Traité sur le pouvoir du Souverain. Pontife, plein de fausses maximes; à Louvain, 1569, in-fol. III. Un autre du Concile, composé aussi

Ggiy

gleterre, V. Une Leure à Cranmer sur la Présence réelle. VI. Un Discours contre les faux Evangéliques, adressé à Charles-Quint. VII. Plufieurs Lettres, Bresse, 1744 & 1748, 4 vol. in-4°, pour ramener dans le fein de l'Eglise ceux qui s'en étoient séparés. Ces ouvrages sont sçavans; mais le style n'en est ni pur, ni élégant. Sa Vie a été écrite en italien par *Beccatelli*, archevêque de Raguse, & elle a été traduite en latin par André Dudith; ils étoient l'un & l'autre secrétaires de cet il-Justre prélat.

II. POLUS, (Matthieu) Voyez

POOLE.

I. POLYBE, roi de Corinthe, zyant confulté l'Oracle, apprit que ses deux filles seroient emportées, l'une par un lion, & l'autre par un sanglier. Polynice, couvert d'une peau de lion, vint lui demander du secours contre Ethéocle, son frere; & Tydée, fous la peau d'un sanglier, vint se résugier chez lui, après le fratticide qu'il avoit commis en la personne de Menalyppe. Polybe donna ses deux filles en mariage à ces deux princes, & leur habillement le fit souvenir de l'Oracle. Il leur demanda pourquoi ils s'habilloient de la forte? Ils lui répondirent, que descendant, l'un d'Hercule vainqueur des lions, & l'autre d'Enée vainqueur du sanglier de Calydon, ils portoient sur eux les glorieuses marques des actions de leurs ancêtres.

II. POLYBE, né à Megalopolis, ville du Péloponnèse dans l'Ar-Çadie, vint'au monde vers l'an 203 avant J. C. Son pere Lycoreas étoit illustre par la fermeté avec laquelle il soutint les intérêts de la république des Achéens, pendant qu'il

que, & Philopamen, un des plus in trépides capitaines de l'antiquité fut son maitre dans l'art de la guerre. Le jeune Polybese signala dans plusieurs expéditions, pendant la guerre des Romains contre Persée. Ce monarque ayant été vaincu, il fut du nombre de ces mille Achéens emmenés à Rome, pour les punir du zèle avec lequel ils avoient défendu leur liberté. Son esprit & sa valeur l'avoient déja fait connoître. Scipion & Fabius, fils de Paul-Emile. lui accordérent leur amitié, & se crurent trop heureux d'être à portée de prendre ses leçons. Polybe suivit Scipion au siège de Carthagene. Sa patrie étoit réduite en province Romaine; il eut la douleur de la voir en cet état, & la consolation d'adoucir les maux de ses concitoyens par son crédit, & de fermer une partie de leurs plaies. Il se trouva ensuite au siège de Numance avec fon illustre bienfaiteur, qu'il perdit peu de tems après. Sa mort lui rendit le séjour deRome infupportable. Il retourna dans fa patrie, où il jouit, jusqu'à ses derniers jours, de l'estime, de l'amitié & de la reconnoissance de ses concitoyens. Ce grand-homme mourut à 82 ans, l'an 121 avant J. C., d'une blesfure qu'il fe fit en tombant de cheval. De tous ses ouvrages, nous ne possédons qu'une partie de son Histoire Universelle, qui s'étendoit depuis le commencement des guerres Puniques jusqu'à la fin de celle de Macédoine. Elle fut écrite à Rome, mais en grec. Elle étoit renfermée en 40 livres, dont il ne reste que les cinq premiers, qui font tels que Polybe les avoit laislés, Nous avons des fragmens affez confidérables des 12 livres fuivans, la gouvernoit. Il donna à son fils avec les ambassades, & les exemples les premieres leçons de la politi- des vertus & des vices, que Cons-

santin Porphyrogénète avoit sait extraire de l'Histoire de Polybe. On trouve ces extraits dans le Recueil de Henri de Valois. Polybe est, de tous les écrivains de l'antiquité, celui qui est le plus utile pour connoître les grandes opérations de la guerre, qui étoient en usage chez les anciens. Brutus en faisoit tant de cas, qu'il le lisoit au milieu de fes plus grandes affaires. Il en fit un Abrégé pour son usage, lorsqu'il faisoit la guerre à Antoine & à Auguste. Les hommes d'état & les militaires ne scauroient trop le lire; les uns, pour y puiser des leçons de politique; & les autres, les préceptes de l'art funeste, mais nécessaire, de la guerre. Cet historien leur plaira plus qu'aux grammairiens & aux gens de goût. S'il raisonne bien, il narre mal, & il dit désagréablement de bonnes choses. Le chevalier de Folard, qui nous a donné un excellent Commentaire sur cet auteur, en 6 vol. in-4°, 1727, avec une Traduction par Dom Thuilier, a le même défaut. Il est négligé & prolixe dans son style, trop long dans ses réflexions, & manque de liaison dans les idées. On y a ajoûté en Hollande un 7° volume. La 1'e édition de Polybe est de Rome, 1473, in-sol. Les meilleures sont celle de Ca-Jaubon, in-fol., à Paris, 1609; & celle d'Amsterdam 1670, Cum Notis variorum, 3 vol. in-8°.

POLYBOTES, un des Géans qui voulurent escalader le Ciel. Neptune le voyant fuir au travers des flots de la mer, l'écrasa sous la moitié d'une Isse qu'il jetta

fur lui.

POLYCARPE, (St) évêque humain étoient si heureusement de Smyrne, disciple de St Jean observées, qu'on venoit la contre l'Evangéliste, prenoit soin de tou-fulter de tous les côtés comme tes les Eglises d'Asie. Il sit un parfait modèle; ce qui la sit voyage à Rome, vers l'an 160 de appeller par tous les connoisseurs

J.C., pour conférer avec le pape Anicee sur le jour de la célébration de la Pâque : question qui fut agitée depuis avec beaucoup de chaleur sous le pape Victor. Son zèle pour la pureté de la Foi étoit fi ardent, que, lorsqu'il entendoit proférer quelque erreur, il s'enfuyoit en criant]: Ah! grand Dieu, à quel tems m'avez-vous réservé! On dit qu'ayant réncontré Marcion à Rome, cet hérésiarque lui demanda s'il le connoissoit? Oui, répondit le saint évêque, saisi d'horreur : Je te reconnois pour le fils ainé de Satan... Une autre fois ayant vu Cérinthe entrer dans un Bain: Fuyons, s'écria-t-il, de peur que le Bain ne tombe sur nous... De retour en Asie, il scella l'Evangile de son sang, vers l'an 169. Son martyre est rapporté d'une manière très-élégante dans la Lettre de l'Eglise de Smyrne aux Eglises de Pont. Il ne nous reste de St Polycarpe qu'une seule Epiere, écrite aux Philippiens. On la trouve dans les anciens Monumens des Peres par Cotelier; dans les Varia sacra par le Moine; & avec celles de St Ignace par Ussarius, Londres 1644 & 1647, 2 tomes in-4°. Se Phoein, 1° évêque de Lyon, & St Irenée, son succesfeur, étoient disciples de cet illustre martyr.

POLYCLETE, sculpteur de Sicyone, ville du Péloponnèse, vi-voit vers l'an 432 avant J. C., & passe pour avoir porté la sculpture à sa persection. Il avoit composé une sigure qui représentoit un Garde des Rois de Perse, où toutes les proportions du corps humain étoient si heureusement observées, qu'on venoit la consulter de tous les côtés comme un parsait modèle; ce qui la sit appeller par tous les connoisseurs

Gg iv

772 POL

la Règle. On rapporte que ce sculpteur, voulant prouver au Peuple combien ses jugemens sont saux pour l'ordinaire, résorma une Statue suivant tous les avis qu'on lui donnoit. Il en composa ensuite une semblable, suivant son génie & son goût. Lorsque ces deux morceaux surent mis à côté s'un de l'autre; le premier parut effroyable en comparaison du dernier: Ce que vous condamnez, dit alors Polyclète au Peuple, est votre Ouvrage; ce que vous admirez est le mien.

POLYCRATE, Tyran de Samos vers l'an 532 avant J. C., régna d'abord avec un bonheur extraordinaire. Amasis roi d'Egypte, son ami & son allié, effrayé d'une prospérité si constante, lui ecrivit de se procurer quelque malheur, pour prévenir ceux que la fortune volage pouvoit lui réferver. Le Tyran mit cet avis à profit, & jetta une bague d'un grand prix dans la mer. Quelques jours après, le sort la lui fit retrouver dans le corps d'un poisson que des pêcheurs lui apportérent. Le malheur qu'Amasis craignoit pour son ami, ne tarda pas d'arriver. Oronte, l'un des Satrapes de Cambise. & qui commandoit pour lui à Sardes, résolut de s'emparer de Samos. Il attira chez lui le Tyran, sous prétexte de lui ceder une partie de ses trésors. afin de le soutenir dans une ré-Olte contre le roi de Perse. L'2e *Polycrate*, amorcé par cette Ale, se rendit à Sardes; mais y fut-il arrivé', qu'*Oronte* 

> fameux athleun lion fur le levoit, ditaureau le

țir en croix ; l'an 524

plus furieux, & arrêtoit un cha à la course, trainé par les plus forts chevaux; mais se fiant tros sur sa force, il sut écrasé son un rocher qu'il s'étoit vanté à pouvoir soutenir.... Il y eut en core un Troyen de ce nom, qu'or soupçonna d'avoir livré Troie aux Grecs.

POLYDE, médecin fameux dans la Fable, ressuscita Glaucus, sils de Minos. Il ne faut pas s'étonner de ce que plusieurs le confondent avec Esculape; car dès qu'un Médecin se distinguoir dans sa profession, on le comparoit à Esculape, & souvent ce nom lui restoit.

POLYDECTE, petit-fils de Neptune, roi de l'isse de Seriphe, une des Cyclades, reçut chez lui Danaé, qu'on avoit exposée sur la mer, & sit élever Persée, sils de Jupiter & de cette princesse. Persée étant devenu grand, Polydede l'engagea à aller combattre les Gorgones, asin d'être en liberté avec Danaé.

I. POLYDORE, fils de Priam & d'Hecube, fut confié à Polymnestor, qui le massacra lors de la prise de Troie, pour s'emparer de ses richesses. Priam avoit un autre fils, nommé aussi Polydore, qui fut tué par Achille. Il y eut encore deux Princes de ce nom: un, fils de Cadmus; & l'autre, fils d'Hippomedon.

II. POLYDORE-VIRGILE, né à Urbin en Italie, passa en Angieterre, pour y recevoir le denier de St Pierre; tribut qu'on payoit alors au saint-siège. Henri VIII, charmé de son esprit, l'y arrêta, & lui procura l'archidiaconé de Wels. Le climat froid d'Angleterre étant contraire à sa santé, il alla respirer un air plus chaud en Italie. Il mourut en 1555, après

voir publié plusieurs ouvrages, purement écrits en latin. Les principaux sont: I. Une Histoire d'Angleterre qu'il dédia à Henri VIII, & qui va jusqu'à la fin du règne d'Hen-. 72 FII. On en a une édit. publiée à Bale en 1534, in-fol. Cet historien narré affez bien; mais il est quelquefois peu exact, & souvent superficiel. Elevé sous une domimation étrangère, il n'a pas affez connu l'état des affaires d'Angleterre, ni la police de ce royaume. II. De Inventoribus rerum, en 8 liv. Amsterdam, 1671, in-12. La masse des connoissances étoit alors trop peu étendue, pour que cet ouvrage remplit parfaitement son objet. D'ailleurs Polydore-Virgile n'a mis aucune exactitude dans ses recherches; ce qui a donné lieu à ce distique latin:

> VIRGILII duo sunt, alter Maro, tu Polydore Alter; tu mendax, ille Poëta fuits

III. Un Traité des Prodiges, Bâle 1534, in-fol. peu judicieux. IV. Des Corrections sur Gildas. V. Un Recueil d'Adages ou de Proverbes.

POLYDORE, Voy. Polidore-Caldara.

POLYEN, Polyanus, écrivain de Macédoine, s'est fait un nom célèbre par un Recueil de Stratagémes, qu'il dédia aux empereurs Antonin & Verus, dans le tems qu'ils faisoient la guerre aux Parthes. On a plusieurs éditions de cet ouvrage, en grec & en latin. La meilleure est celle de Masvicius, in-8°, 1691, avec des notes. Ce livre a été traduit en françois sous ce titre: Les Ruses de Guerre de Polyen, 1739, en 2 vol. in-12, par Dom Lobineau.

POLYEUCTE, célèbre martyr de Melitine en Arménie dans le 1st siècle. Il est le sujet d'une des belles Tragédies de P. Corneille. On ne connoît que son nom, & les Ales de son marryre sont supposés.

POLYGNOTE, peintre Gree de Thase, isse septentrionale de la-Mer Egée, s'est rendu célèbre par les peintures dont il orna un Portique d'Athènes. Ses Tableaux étoient une suite qui rensermoit les princip. événemens de Troie; ils étoient précieux par les graces & fur-tout par l'expression que ce peintre sçut donner à ses figures. C'étoit la partie qu'il possédoit le plus, & c'est celle qu'il avoit perfectionnée. On voulut reconnoitre ses peines par un prix considérable; mais il le refusa généreusement. Cette conduite lui attira de la part des Amphictyons qui composoient le conseil de la Grèce, un décret solemnel pour le remercier. Il fut en même tems ordonné que, dans toutes les villes où cet artiste célèbre passeroit, il seroit logé & défrayé aux dépens du public. Polygnote florissoit vers l'an 400 avant J. C.

POLYGONE, fils de Prothée. Son frere Telegone & lui furent tués par Hercule, qu'ils avoient ofé provoquer à la lutte.

POLYMESTOR, ou POLYM-NESTOR, roi de Thrace, le plus avare & le plus cruel de tous les hommes. Hecube lui fit crever les yeux pour avoir tuéPolydore. Voy. ce mot.

POLYMNIE, ou POLYHIMNIE, l'une des neuf Muses, présidoit à la rhétorique. On la représenté ordinairement avec une couronne de perles, habillée en blanc, toujours la main droite en action pour haranguer, & ténant un sceptre en sa gauche. Voy. PITHO.

POLYMUS, Grec, qui montra. à Bacchus le chemin des Enfers.

POL

lorsqu'il y descendit pour en tirer

POLYPHEME, fils de Neptune & de Thoosa, étoit un Cyclope d'une grandeur démésurée, qui n'avoit qu'un œil au milieu du front, & qui ne se nourrissoit que de chair humaine. Uly se ayant été jetté par la tempête sur les côtes de la Sicile où habitoient les Cyclopes, Polyphême l'enfersna, lui & tous ses compagnons. av. les troupéaux de moutons dans son antre, pour les dévorer. Mais Ulysse le fit tant boire en l'amusant par le récit du siège de Troie, qu'il l'enivra; ensuite aidé de ses compagnons, il lui creva l'œil avec un pieu. Le Cyclope se sentant blessé, poussa des hurlemens effroyables: tous les voisins accoururent pour sçavoir quel mal lui étoit arrivé. Le voyant dans cet état, ils lui demandoient qui l'avoit ainsi maltraité, & il leur répondoit: C'est Personne: Nemo... (Ulysse s'étoit annoncé sous ce nom au Géant.) Alors ils s'en retournérent en riant, & crurent qu'il avoit perdu l'esprit. Cependant Ulysse ordonna à ses compagnons de s'attacher sous les moutons, pour n'être point arrêtés par le géant, lorsqu'il faudroit mener paître son troupeau. Ce qu'il avoit prévu arriva. Polyphême ayant ôté une pierre que cent hommes n'auroient pu ébranler. & qui bouchoit l'entrée de la caverne, il se plaça de saçon, que

les moutons ne pouvoient passer

qu'un à un entre ses jambes. Lors-

qu'il entendit Ulysse & ses com-

pagnons dehors, il les poursui-

vit, & leur jetta un rocher d'une

grosseur énorme; mais ils l'évi-

POLYPHONTE, Tyran de Messène, sut tué par Telephon, fils de Chresphonte & de Mérape, qui avoit échapé à sa fureur, lorsqu'en usurpant le trône, il massacra tous les princes de la famille

royale.

POLYXENE, fille de Priam & d'Hécube. Lorsqu'on étoit assemblé dans le Temple pour la cérémonie de son mariage avec Achille, Páris tua ce prince. Après la ruine de Troie, Pyrrhus immola cette princesse sur le tombeau de son

pere.

POLYXO, prêtreffe d'Apollen. excita les femmes de Lemnos à maffacrer leurs maris, parce qu'ils avoient amené avec eux des femmes de la Thrace. Il y eut une autre Polyxo, femme de Tlepomèle, qui fit pendre Helène, parce qu'elle avoit été cause de la guerre de Troie, où son mari avoit été tué.

POMERE, (Julien) Pomerius, né dans la Mauritanie, passa dans les Gaules, & fut ordonné prêtre, après y avoir enseigné la rhétorique. Il vivoit encore en 496. C'est lui qui est auteur du livre De la Vie contemplative, ou Des Vereus & des Vices, qu'on a long-tems attribué à St Prosper, & qui se trouve dans ses Œuvres. St Julien de Tolède ayant aussi porté le nom de *Pomére*, quelques écrivains l'ont confondu avec Julien Pomére, mais très-mal à propos: celui-ci vivoit au v' fiécle,& l'autre ne parut que 200 ans après.

POMET, (Pierre) né en 1658, acquit autant de réputation que térent aisément, s'embarquérent, de richesses dans la prosession de Et ne perdirent que quatre d'en-marchand droguiste, qu'il exerça tr'eux, que le géant avoit man-long-tems à Paris. Il rassembla à grands frais, de tous les pays; les drogues de toute espèce. Il fit les démonstrations de son Droguier au Jardin du roi, & donna le Catalogue de toutes les Drogues Contenues dans for magafin, & une liste de toutes les raretés de Cabinet. Il se proposoit d'en publier la Description; mais il n'en eut pas le tems, étallement à Pa-ris en 1699, le jour seme qu'on lui expédia le brevet d'une penfion que Louis XIV lui accordoit. On a de lui un excellent ouvrage que Joseph Pomet, son fils, a fait réimprimer en 1735, en 2 vol. in-4°, sous le titre d'Histoire générale des Drogues. C'est le Droguier le plus complet que l'on ait jusqu'à présent. Il avoit déja paru à Paris en 1694, in fol. & les figures de cette 11 édition sont plus belles que celles de la seconde.

POMEY, (François) Jésuite, qui a plus de célébrité que de mérite, fut long-tems préfet des basses classes à Lyon, où il mourut en 1673. Ses principaux ouvrages font: I. Un Dictionnaire François-Latin, in-4°. dont on ne se fert plus dans les classes, depuis que le Pere Joubert, son confrére, publia le fien. II. Flos Latinitatis. C'est un bon Abrégé du Dictionnaire de Robert Etienne. III. Indiculus universalis, dont M. l'abbé Dinouare a donné une édition corrigée & augmentée en 1756, à Paris, in-12. Ce petit livre est un répertoire utile. IV. Des Colloques Scholastiques & Moraux. V. Libitina, ou Traité des Funérailles des Anciens, en latin. VI. Un Traité des Particules, en françois. VII. Panthaum mysticum, seu Fabulosa Deorum Historia, Utrecht, 1697, in-8°, avec figures. C'est une Mythologie affez bonne, qui a sté traduite en françois par M.

Tenant, in-12. VIII. Novus Rhetorica Candidatus: mauvaise Méthode
de Rhétorique, qui ne fera jamais
un orateur. Le Pere Jouvenci en
donna une nouvelle édition, corrigée & augmentée, en 1712, à
l'usage des Rhétoriciens du collége des Jésuites de Paris. Il est
etrange qu'on se soit servi de ce
livre dans un collége aussi renommé. Ce seroit un préjugé en saveur de ceux qui ont rejetté la
méthode d'enseigner des Jésuites,
si les successeurs du Pere Jouvenci
n'avoient proscrit cet ouvrage.

POMIS, (David DE) Voyez V.

DAVID.

POMMERAYE, (Dom Jean -François) Bénédictin de la congrégation de St Maur, né à Rouen en 1617, renonça à toutes les charges de son ordre, pour se livrer entiérement à l'étude. Il mourut d'apoplexie dans la maifon du fça 🕯 vant Bulteau, auquel il étoit alle rendre visite, en 1687, à 70 ans. L'amour de l'étude & celui de fon état étoient ses plus grandes passions. On a de lui plusieurs ouvrages pesamment écrits, mais pleins de recherches laborieuses. Les principaux sont: I. L'Histoire de l'Abbaye de St Ouen de Rouen, & celles de St Amand & de Ste Catherine, de la même ville, in-fol., 1662. II. L'Histoire des Archevêques de Rouen, in-fol., 1667. C'est le meilleur de ses ouvrages. III. Histoire de la Cathédrale de Rouen, in-4°. IV. Un Recueil des Conciles & Synodes de Rouen, in-4°. 1677. On préfère la collection des mêmes Conciles donnée par le Pere Bessin. V. Pratique journalière de l'Aumône, in-12. C'est une exhortation de donner à ceux qui ont la charité de quêter pour les pauvres. Voyez l'Histoire Littéraire de la Congrégation de St Maur, p, 121 & 122,

E. M

CHEMIC - LIP Carrier e carre se uni-T .... The second of the E The same of the same and the The state of the s TUTE TO THE \*\* ----the second of the second To it rest the life to be the 电位 电 一位 全 中国 化二 字面面 The state of the s we was a statement in a service with the transfer of the state prompt of the second of the second of the The Man was the first with the tree, at the little and the second e - La mai la a mante CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF and the state of t The same of the sa The second second of the second of the second second of the second second of the secon An or now of a greater & the E Contracted to the manufacture 2 Jania 1624 Brancon T 1828 حت الاراجية الراجية الإراجية المتعادية men in the look of the statement A. I. I HE LIE THAT I HOLD we be and the control of \$4 . 1. THE THE THE LITE ! THE HELL we see the lime of their that ました な エン しょわいかい 前り e. Without with the comment with the trial tile and the े १ ६ ५१६ - अशास्त्राहरू स्ट्राहरू Commence with the contract the contract to the contract that the c with the second second mand and the distribution of

There is the same of the same 3 ..... 3" .... . ... 3 ..... 2 and reaching the region of \*\* TO 4:11

Temme et armins primets de fon tems. Des l'égé The series and a fine in the 23 and, il leve de son chef rais kegions, qu'il mena à Syllà. Trus ans après, il reprit la Sicile & l'Arrepse for les Proferits, It me ra les houneurs du triomme. Tar St avent Jef. Chr. Après a more te Sylle, il obliges Lepier te me de Rome, & porte a querre en Espagne contre Sermens. Cerre exame heureurement remente, il triompha une z ins . Im -3 avant J. C., n'é. with encore one femple chevalier Lunaux. Pampée fire étu confui queiques rous spres. Il rétablit, remane in confelat, la puissance ues l'annus; externina les Piraant : remijores de grands avantaper emme Topuse & course Mimenue renerra, par les vidoires, rans la Madie, dans l'Albanie & tens l'Entrier francis les Colques, is Linears & is fais; & retourme en limite ever plus de puissan-= 1 in principur que les Romanis . I monene, n'ancoient ne mere des congété les Trumes . I restra dans Rome en numme prive & en fimple ciarvan. Came ancienie après le कार्युवाद्य हिंग देख्यात २००५ दि द्रव्याद I rumpia rendant; jours, avec me marminence qui le farta mins rie les accamaions du penne de gioure lei fe des enrems I his nicux. Il s'unit à Lafter I & Caffer pour les repoufin Trus les mors meren de se in muncilence. Jake, file ne die gree Fumple epoula, fut ik ien ik cente misse. Ces deux granus-innumes, unis par le lang L re la redicação, à foureaus का अन्य कि के दिल्ला के दिल्ला (ce que les informs aquellem le presie TOTAL WELL THE GO SYSBI en a meine e a maine des la la la la la première époque de . e. . .... tur in the same of powering config.

Taire & populaire, qui séchit bientôt fous une autorité que le génie, le crédit & les richesses rendoient inébranlable. Catan vit porter ce coup, & ne put le parer. Nous avons des Maitres, s'écriqt-il, & c'en est fait de la République. - Ses craintes étaient justes. Pompée employa bientôs la violence pour se faire élire consul avec Crassas. On voulut donner la préture à Caton pour contrebalancer leur pouvoir; mais Pompée feignit qu'il avoit paru des signes au Ciel, qui devoient l'empêcher d'a-. voir cette charge. Le Triumvir prétendoit usurper, par la ruse ou par la force, un ascendant égal à celui des Tyrans. Il voulut d'abord tenir tout de la reconnoissance de ses concitoyens. Il avoit presque triplé les revenus de la République, & tellement reculé les frontières de l'empire, que l'Asie mineure; qui avant ses victoires étoit la dernière des provinces du Peuple Romain, en occupoit alors le centre. Après de tels services il avoit droit de beaucoup attendre; mais ses compatriotes, allarmés par ses services mêmes, s'opposérent à toutes ses prétentions. On alla jus-· qu'à lui appliquer ouvertement un wers d'une Tragédie qui se representoit alors: Tu n'es devenu grand que pour notre malheur! Le peuple y applaudit, & le fit répéter plus de cent fois. Cependant Pomple, par une conduite imprudente, se donnoit un rival redoutable, ou plutôt un maître dans la personne de César. Il s'en apperçut, & travailla à le supplanter. Le fénat l'ayant nommé gouverneur d'Afrique & d'Espa- convalescence par des sêtes. Cet gne, il sentit que son éloigne- événement le rendit présomment étoit contraire au desseun ptueux; & quelqu'un lui ayant qu'il avoit de dominer dans sa pa- dit que si César marchoit contre

trie: Il se contenta de gouverner ces provinces par ses lieutenans, quoique la chose sût sans exemple, pendant qu'il s'occupoit à Rome à captiver la bienveillance de la populace par des jeux & des spectacles. Il en donna de si magnifiques à l'occasion de la dédicace d'un Théâtre qu'il avoit fait construire, qu'au rapport de Cicéron la pompe de l'appareil en fit entièrement disparoître la gaieté. Ce théâtre, le premier qui ait été bati d'une manière permanente, étoit assez vaste pour contenir 40 mille personnes. Il sçut tellement gagner le peuple par ses profusions, qu'il fut créc seul consul, l'an 52 avant J. C. Cette élection saus exemple fut autorisée par Caton & par le Sénat; mais elle le brouilla avec *César*. Ils n'étoient plus liés depuis quelque tems par les mêmes nœuds qu'autrefois. Julie était morte, & Pompée venoit d'épouser Cornelia, fille de Metellus Scipion, qu'il affocia à son consulat. César, pour se rendre maître de la République, vouloit en même tems garder le gouvernement des Gaules, & obtenir le consulat. Le Sénat, à la sollicitation de Pompée, rendit un décret, par lequel il devoit être regardé comme ennemi de la patrie, s'il ne quittoit son armée dans trois mois. Tel fut le premier acte d'hossilité entre ces deux rivaux de groire & de puissance. Pompée ne l'auroit peut-être jamais fait, fans l'occasion qu'il eut de reconnoître combien la plupart des Romains lui étoient attachés. Réchapé d'une maladie contre toute espérance, l'Italie entière célébra sa

Rome, on ne voyoit rien qui put l'arrêter : En quelque lieu de l'Italie, répondit-il, que je frappe la terre de mon pied, il en sortira des Légions. César se présenta bientôt pour le combattré, cet homme qui devoit faire sortir des Légions par un seul mouvement du pied, se retira de Rome avec les consuls. & se renferma dans Brindes, d'où il passa bientòt dans la Grèce. Il eut le bonheur de mettre tout l'Orient dans ses intérêts, & forma deux grandes armées, une de terre & l'autre de mer. Céfar l'y fuivit; mais Pompée évita foigneusement d'en venir à une action décisive. Son adversaire, sentant qu'il ne pouvoit l'y contraindre. prit la résolution de l'enfermer dans des lignes. & en vint à bout. quoiqu'il eut un tiers moins de troupes. Pompée, menacé des dernières extrémités, attaque les lignes & les force. La déroute des ennemis fut si complette, qu'on ne doute point que la fortune ne se fût entiérement déclarée pour lui, s'il eût marché droit au camp de César. Ce dernier en convenoit lui-même, & disoit, en parlant de cette journée, que la victoire étoit aux ennemis, si leur Chef avoit *sçu vaincre.* Il y eut bientôt une nouvelle bataille à Pharsale, l'an 48 avant J. C. Dans cette joutnée à jamais mémorable, la cavalerie de Pompée prit lâchement la fuite. Les soldats de Césarattaquent le camp du général ennemi, qui découragé par la déroute de ses troupes, se réfugia sur des hauteurs, d'où il s'enfuit par mer en Egypte auprès de Ptolomée. Ce monarque, à qui il demanda une retraite dans ses états, chargea deux de ses officiers de l'aller recevoir, & de le poignarder à l'instant. Le grand & malheureux Pom-

pée passe, accompagné de peu de soldats & de domestiques, dans la chaloupe qui devoit le porter à terre. Mais aufli-tôt Achillas & Septimius (c'étoient les noms des 2 officiers) le tuérent, à la vue de sa femme qui le conduisoit des yeux, du vaisseau où il l'avoit laissée. Son corps demeura quelque tems sans sépulture sur le bord de la mer. Un de ses affranchis & un de fes anciens foldats le brûlérent, suivant l'usage des anciens, & couvrirent ses cendres d'un petit monceau de terre. Tel fut le tombeau du grand Pompée. César, à qui on porta sa tête, versa des larmes sur le sort de ce grand-homme, & lui fit élever un combeau plus digne de lui. Salluste a peint cet illustre Romain en deux mots. Sa probité, dit cet historien, étoit plus sur son visage que dans son cœur. Oris probi, animo inverscundo. Cette penice, prise dans toute son étendue, nous develope parfaitement fon carabtére. Il respecta affez la venu, pour ne pas lui infulter en face; mais il ne l'aima pas assez, pour lui facrifier en fecret. De-là cette diffimulation profonde, dans laquelle il s'envelopa toujours; & ce système si bien soutenu, de ne vouloir en apparence rien obtenir que par son mérite, tandis qu'il ravissoit tout par l'intrigue. Le surnom de Grand, qui lui sut donné par Sylla, tyran de sa patrie, seroit une flétrissure plutôt qu'un sujet de gloire; mais il ne l'accepta que comme un heureux augure, & crut qu'avant que de le porter, il falloit le mériter. S'il fut digne d'entrer en concutrence pour la valeur avec Cisa, il lui fut toujours supérieur par la pureté des mœurs & la modération des sentimens, César voulut être le maître du monde, & Pompée ne voulut en être que le premier citdyen. Il fut ami conftant, ennemi modéré & citoyen paisible, tant qu'il ne craignit point de rival. Sa vie privée offre plusieurs traits dignes d'un sage. Son médecin lui ayant ordonné dans une maladie de manger de la grive, ses valets lui dirent qu'en été on ne pouvoit trouver cet oiseau nulle part que chez Lucullus, qui en engraissoit chez lui. Pompée ne voulut point qu'on allat lui en demander, & dit à fon médecin: Quoi! Pompée setoit donc un homme mort, si Lucullus n'étoit un monstre perdu de mollesse & de luxure? Il commanda en même tems qu'on lui servit un autre oiseau, quine fût pas si disficile à trouver.

II. POMPÉE, (Cneïus & Sextus) fils du précédent, avoient mis une puissance armée en campagne, lorsque leur illustre pere leur fut enlevé. Jules César les poursuivit en Espagne, & les défit dans la bataille de Munda, l'an 45 avant J.C. Cneius y fut tué, & Sexeus son cadet se rendit maître de la Sicile, où sa domination ne sut pas de longue durée. Il perdit dans un grand combat fur mer la puissante flotte dont il étoit le maître, & fut entiérement défait par Auguste & Lepidus. Il passa en Asie avec fept vaisseaux seulement, lui qui auparavant en avoit eu juiqu'à 350. L'impuissance où il étoit de soutenir la guerre, l'obligea de se retirer en Arménie, où Antoine lui fit donner la mort, l'an 35 avant J. C.

III. POMPÉE, Voyez TROGUE.

POMPÉIA, 3° femme de JulesCéfar, fille de Q. Pompée, fut mariée à ce héros après la mort de Corpélie; mais son époux la répudia

bientôt après. Il la foupçonnoit d'avoir eu commerce avec Clodius, qui s'étoit gliffé en habit de femme, pendant les cérémonies publiques de la fête de la Bonne-Déeffe. On vouloit obliger César de déposer contre elle : il le refusa, en disant qu'il ne la croyoit point coupable; cependant comme la semme de César ne devoit pas seulement être exempte de crime, mais même de soupçon, il la renvoya.

POMPEIEN, Voyer Lucille. POMPONACE, (Pierre) né à Mantoue en 1462, étoit de si petite taille, qu'il ne s'en falloit guéres qu'il ne fût un nain. Mais la nature avoit réparé ce défaut. en lui accordant beaucoup d'esprit & de génie. Il enseigna la philosophie à Padoue & en plufieurs autres villes d'Italie, avec une réputation extraordinaire. Son livre De Immortalitate anima, en 1534, in-12, dans lequel il foutient qu'Aristote ne la croit point, & que l'on ne la peut prouver que par l'Ecriture - fainte & par l'autorité de l'Eglise, fut vivement attaqué. Ce fentiment parut dangereux; on prit le cardinal Bembo pour arbitre. Ce prélat tâcha de justisser Pomponace, qui obtint une nouvelle permission de publier son livre. Il trouva alors des apologiftes; mais il lui resta encore beaucoup d'adversaires. Théophile Raynaud prétend que son ouvrage de l'Immortalité de l'ame fut condamné au feu par les Vénitiens, & qu'il fut désavoué par son propre pere. Son livre des Enchantemens n'excita pas moins de rumeur. On le mit à l'Index. L'auteur veut y prouver, que ce qu'on dit de la magie & des sortiléges, ne doit aucunement être attribué au Démon; mais en ôtant à la magie fon pouvoir, il en donne trop aux

Aftres. Il leur attribue tous les effets miraculeux, jusqu'à en faire dépendre les loix & la Religion. On place la mort de ce philosophe en 1525, à 63 uns. Elle fut causée par une retention d'urine. Il s'étoit fait cette Epitaphe : Hic sepultus jaceo. Quare? nescio; nec si scis, aut nescis, curo. Si vales, bene est: vivens valui. Fortasse nunc valeo. Si, aut non, dicere nequeo. Quoiqu'une foule d'écrivains Catholiques & Protestans l'aient acculé d'irreligion, on affûre qu'il fit une fin très-chrétienne. Les Ouvrages philosophiques de Pomponace furent recueillis à Venise en 1525, in-fol., fous ce titre: Petri Pomponatii Opera omnia Philosophica. Cette édition est rare.

POMPONE, Voyet ARNAULD, n°. vi 6 vii.

POMPONIUS-ATTICUS, Voy. ATTICUS, nº I.

 POMPONIUS-MELA, géographe, de Mellaria dans le royaume de Grenade, est auteur d'une Géographie intitulée: De SituOrbis en 3 livres. Cet ouvrage est exact & méthodique. L'auteur a sçu le rendre agréable par plusieurs traits d'histoire. Plusieurs sçavans, engr'autres Vossius & Gronovius, l'ont enrichi de notes. La 1re édition est de 1471, in-4°; les meilleures sont celles de Leyde 1646, in-12, de Gronovius, 1722, in-8°, qui se joint aux éditions Cum notis Variorum. Les dernières sont de Leyde 1748, 2 vol. in-8°. & Etona 1761, in-4°. Ce géographe florissoit dans le premier siècle de l'Eglise.

II. POMPONIUS-SECUNDUS, Des Editions de Salluste, de Pline (P.) poëte Latin, sut consul l'an le Jeune, & de quelques écrits de 40 de J. C. Il avoit sait plusieurs Cicéron. VIII. Des Commentaires sur Tragédies, dont Pline & Quintilien Quintilien, sur Columèle, & sur Virginia pour nous, est les sont per- gile, &c. Sabellicus son disciple a dues pour nous,

'III. POMPONIUS - LÆTUS : (Julius) nomme mal-à-propos Pierre de Calabre, naquit en 1425, # Amendolara, dans la haute Calabre. Il vint de bonne heure à Rome, où ses talens le firent distinguer; mais ayant été faussement acculé avec d'autres sçavans d'avoir conjuré contre le pape Paul II, il se retira à Venise. Après la mort du pontife il revint à Rome, où il vécut en philosophe, suspect d'impiété & d'athéilme. Il étoit enthousiaste de l'ancienne Rome. Il ne lifoit que les auteurs de la plus pure latinité, dédaignant l'Ecriture & les Peres. Il célébroit la sête de la fondation de Rome, & avoit dressé des autels à Romulus. Dans la chaleur de son zèle pour le l'aganisme, il disoit que la religion Chrétienne n'étoit faite que pour des barbares. Les lumières de la grace ayant diffipé les ténèbres de la philosophie, il mourut chrétiennement en 1495, à 70 ans, à l'Hôpital, où son indigence l'avoit fait porter dans fa dernière maladic. On lui donne auffi le nom de Julius Pomponius Sabinus, & de Pomponius-Fortunatus. On a de lui: I. Ua Abrégé de la Vie des Césars, depuis la mort des Gordiens, jusqu'à Justinien III; 1588, in-fol. II. Un livre De exoreu Mahumedis, dans un Recueil fur ce sujet; Bâle 1533, in-f. III. Un autre Des Magistrais Romains, in-4°. IV. De Sacerdoniis, de Legibus, ad M. Pantagathum, in-4. V. De Romanæ Urbis vetustete, i Rome, 1515, in-4°. VI. Vita Statii Poëta & Patris ejus: De arte Granmatică; Venise 1484; in-4°. VIL Des Editions de Salluste, de l'inc le Jeune, & de quelques écrits de Ciceron. VIII. Des Commentaires sur ecrit sa Vie.

L. PONA, (Jean-baptiste) mort à Verone sa patrie en 1588, à la seur de son âge, est auteur, I. D'un ouvrage critique, qui a pour titre: Diatribe de rebus Philosophicis, Venise, 1790. II. De Poëses latines. III. D'une Pastorale intitulée: Il Tirreno, &c. Il ne faut pas le confondre avec Jean PONA, son frere, habile botaniste, dont on a austi quelques ouvrages.

II. PONA, (François) né à Vérone en 1594, y exerça la médecine, & mourut vers 1652. On a de lui: L. Medicina anima, 1629, m-4°. II. La Lucerna di Eureta Misoscolo, 1627, in-4°. C'est un Entretien qu'il a avec sa Lampe, laquelle, fuivant les principes des Pythagoriciens, étoit animée d'une ame qui avoit passé par plufieurs corps. III. Saturnalia, 1632, in-8°. IV. L'Ormondo, 1635, in-4°: c'est un Roman. V. La Messalina, in-4°. autre Roman. VI. Des Tragédies & des Comédies. VII. La Ga-Leria delle Donne celebri, 1641, 1n-12. VIII.L'Adamo, Poema, 1664, in-16. IX. Della contraria forza di due

belli occhi, in-4°. &c. PONCE-PILATE, Voy. PILATE. I. PONCE DE LARAZE, gentilhomme du diocèse de Lodève, dans le x11° siècle, fut long-tems le fléau de sa province par ses brigandages & ses violences. Touché de la grace, il prit la résolution de faire une pénitence aussi éclatante que ses crimes avoient été publics. Sa femme, charmée de son dessein, lui en facilita l'exécution en entrant dans un monastére. Après Eglise. Il a fair aussi la Colonne divers autres pélerinages. Il avec la figure de Charlemagne, vêtue Tome V.

s'arrêta ensuite, avec ses compagnons, dans un lieu appellé Salvanes, qu'Arnauld du Pont, seigneur de cet endroit, lui donna. Ils y bâtirent des cabanes, & le nombre des disciples de Ponce s'étant augmenté, ils embrassérent la règle de Citeaux en 1136. Pierre abbé de Mazan leur donna l'habit, & choisit Adémare, l'un d'entr'eux, pour leur abbé. Ponce ne voulut d'autre rang que celui de Frere Convers, & mourut quelque tems après en odeur de sainteré,

II. PONCE DE LA FUENTE, (Constantin) Pontius Fontius, chanoine de Séville, & docteur en théologie de la faculté de cette ville, fut prédicateur de l'empereur Charles - Quint; mais s'étant laissé fasciner par les dangereuses nouveautés du Protestantisme, il apostatia & embrassa ce parti, dont il devint un des plus ardens sectateurs. Il fut arrêté par ordre du saint-Office, & n'échappa au supplice que par la mort, qu'il fut même accusé de s'être procurée en 1559: mais son effigie sut portée à l'Auto-da-fé & livrée aux flammes. Ponce avoit composé en latin des Commentaires sur l'Ecclésiaste, les Proverbes, le Cantique des Cantiques; & d'autres ouvrages.

III. PONCE, (Paul) sculpteur Florentin, se distingua en France sous les règnes de François Il & de Charles IX. Il y a plufieurs de ses ouvrages aux Célestins de Paris, qui attirent les curieux dans cette avoir vendu tous ses biens & ses semée de slammes, & accompagnée meubles, & donné des exemples de trois Génies portant des flamfinguliers d'humilité & de péni- beaux avec une Urne qui rentence, il alla avec ses six compa- ferme le cœur de François II. On gnons à S. Jacques en Galice, & voit aussi de cet artiste, dans la sit, selon la coutume de ce tems- même Eglise, le Tombeau en pierre

Hh

militairement, morceau très-estimé.

IV. PONCE DE LEON, (Bafile) canoniste & théologien de Grenade, d'une famille illustre, prit l'habit religieux de l'ordre des Hermites de S. Augustin. Après avoir brillé à Salamanque dans ses études, il professa la théologie & le droit-canon à Alcala, avec une grande réputation. Ses principaux ouvrages sont: I. De Sacramentis Confirmationis & Matrimonii, in-fol. 11. De impedimentis Matrimonii, in-4°. III. Diverses Questions, tirées de la Théologie Scholastique & de la Positive, en latin, &c. Ce sçavant & pieux religieux mourut à Salamanque, en 1629.

V. PONCE DE LEON, (Gonfalve-Marin) écrivain de Séville,
contemporain du précédent, trèshabile dans la langue Grecque, a
traduit en latin les Œuvres de Théophane, archevêque de Nicée; & le
Physiologue de S. Epiphane. Ses traductions sont aussi élégantes que
fidelles. On a de lui encore d'autres ouvrages.

PONCHARD, (Julien) né en basse Normandie près la ville de Domfront, eut la principale direction du Journal des Sçavans qui s'est toujours continué depuis. Habile dans l'étude de l'aébreu, du grec & du latin, ainsi qu'en celle de la philosophie & de la théologie, il obtint en 1701 une place dans l'académie des inscriptions, & 3 ans après, la chaire de professeur en grec au collège royal. Il mourut en 1705, âgé de 49 ans. On a de lui : I. Discours sur l'antiquité des Egyptiens. II. Un autre sur les libéralités du peuple Romain, dans les Mémoires de l'académie. III. Hifsoire Universelle, depuis la création

du monde jusqu'à la mort de Cho?

I. PONCHER, (Etienne) fils d'un grenetier au grenier à sel de Tours, fut d'abord chanoine de S. Gatien & de S. Martin de cette ville, puis évêque de Paris en 1503. Son mérite lui procura les places de garde - des - sceaux en 1512; d'ambaffadeur de France à la cour d'Espagne en 1517; puis à celle d'Angleterre en 1518, avec l'amiral de Bonnivet; enfin l'archevêché de Sens en 1519. Egalement ferme & prudent, il soutint en présence de Louis XII & de la reine son épouse, qui n'aimoit pas à être contredite, le parti des Vénitiens qu'on avoit abandonnes; mais la passion du roi contre ces republicains, & l'autorité de la reine, l'emportérent sur ses sages conseils. Poncher étoit auffi recommandable par son intelligence dans les affaires, que par les vertus épiscopales. Il mourut à Lyon en 1524, à 78 ans. On ade lui des Constitutions Synodales, publiées en 1514, où il entre dans un grand détail sur la manière d'administrer les Sacremens.

H. PONCHER, (François) neveu du précédent, succéda à son oncle dans l'évêché de Paris en 1519. Il se brouilla avec la duchesse d'Angoulême, mere du roi Frangois 1. Pour s'en venger, il cabala, voulut lui faire enlever la régence, & manœuvra fourdement en Espagne en 1525, pour prolonger la prison du roi. Cette anocité le fit enfermer à Vincennes, où il finit sa vie en 1532. Il a composé des Commentaires sur le Droit Civil, qui l'ont moins fait connoître que sa perfidie. Claude-François PONCHER, doyen des maîtres desrequêtes, mort fans en fans en 1770,

Agé de 82 ans, fur le dernier rejetton de cette famille.

PONCY DE NEUVILLE, (Jeanbaptiste) né à Paris, mort en 1737, agé de 39 ans, prit l'habit de Jésuite, qu'il quitta après s'être distingué dans cette compagnie. Se trouvant dans le monde sans ressources, il cultiva le ralent de la chaire & celui de la poësse. Il remporta jusqu'à 7 fois le prix à l'académie des Jeux Floraux de Touloufe. Nous avons aussi de lui plusieurs autres Pièces de Poésie, imprimées la plupart dans les Mercures. L'abbé de Poncy a encore composé une Comédie, intitulée Damaclès, représentée au collège des Jésuites de Mâcon, où il professoit: on la trouve dans la Grammaire Françoise du P. Buffier. De tous ses Discours, le plus connu est le Panégyrique de S. Louis, prononcé en présence de l'académie. des sciences & belles-lettres,

PONIATONIA, (Christine) fille d'un moine apostat de Pologne, devint fameuse par ses extases. Etant au service de la barone d'Engelking en Bohême, elle eut (dit-on) en 1627 & les deux années suivantes, des visions extraordinaires touchant le rétablissement del'Eglise. Aucommencement de l'année 1629 ayant paru morte, elle ressuscita, & n'eut plus de révélations. Elle mourut tout de bon en 1644. Les délires de cette Visionnaire, que notre siécle moins, complaisant, mais plus éclairé, traite de Vapeurs, parurent, recueillis avec ceux de Kouer, à Amsterdam, 1657 & 1665, in-4°. Voy. KOTTER.

PONS, (Jean-François de) issu d'une ancienne noblesse de Chamville en 1699, & y prit des lesons de théologie en Sorbonne;

mais la foiblesse de sa santé le détermina à renoncer au bonnet de docteur. L'abbé de Pons sut nommé, peu de tems après, à un canonicat de la collégiale de Chaumont. Ce bénéfice lui ayant été disputé, il composa un Mémoire ingénieux, solide & bien écrit, qui lui fit gagner son procès en 1709. Ce succès fut suivi, peu de tems après, de la démission volontaire de son canonicat, qu'il quitta pour se fixer à Paris. Les liens de l'amitié & les plaisirs de la littérature le retenoient dans la capitale. Parmi les amis qu'il se fit, il se lia sur-tout avec Houdar de la Motte, qu'il défendit contre Made Dacier. Il traita cette illustre sçavante avec la même vivacité que celle-ci avoit montrée contre la Motte. L'abbé de Pons nuisit à ce bel-esprit par l'excès de son zèle. On l'appelloit le Bossu de la Motte : fobriquet dont il ne faisoit que rire. Dès l'âge de 15 ans, on s'é-. toit apperçu d'un déplacement peu considérable d'une des vertèbres de son dos. Ce dérangement croisfant peu-a-peu, l'abbé de Pons fix venir secrettement un chirurgien, & se fit passer avec force & à plusieurs reprises un rouleau de bois le long de l'échine : s'imaginant qu'une opération aussi bizarre rétabliroit ses vertèbres dans leur état naturel; mais elle augmenta au contraire la difformité de son dos pour le reste de la vie. Il étoir le premier à plaisanter sur cette disgrace; & on s'en appercevoir moins. Son tempérament éroit trèsvif & très-foible, ce qui l'épuisa bientôt. Se sentant dépérir, il se retira à Chaumont dans le sein de Pagne, naquit en 1683 à Marly, sa famille, & y mourut en 1732. A Près de Paris. Il vint dans cette un esprit orné, il joignoit un cœur excellent, & de grands sentimens de religion. On a imprimé à Paris,

en 1738, les Œuvres de l'Abbé de Pons, in-12. Ce qu'il y a dans ce recueil, est le Factum dont nous avons parlé; un nouveau Système d'Education; & quatre Dissertations sur les Langues, & sur la langue Françoise en particulier. On voit de l'esprit & du brillant dans les écrits de l'abbé de Pons; mais un style affecté. & tous les défauts de la Motte, dont il n'avoit pas le mérite. Ce qu'il y a de fingulier, c'est que personne n'écrivoit plus facilement que lui, quoique d'un style très-recherché. Ce qui étonne davantage, c'est qu'il parloit comme il écrivoit, & avec la plus grande rapidité.

PONT, (Pierre du) Voyez IV.

PONTANUS.

PONT, (Louis du) Jésuite de Valladolid en Espagne, enseigna la philosophie & la théologie avec réputation, & passa pour un excellent maître de la vie spirituelle. Il mourut saintement en 1624, à 70 ans. Ses Méditations ont été traduites en françois, & sont entre les mains de tout le monde. Le P. Cachupin, Jésuite, a écrit sa Vie; c'est celle d'un Saint.

PONT - DE - VESLE, (Antoine de Ferriol, comte de ) gouverneur de la ville de Pont-de-Vesle en Bresse, intendant-général des clasles de la marine, & ancien lecteur du roi, né en 1697, d'un préfident à mortier au parlement de Metz, & d'une sœur du cardinal de Tencin, mourut à Paris en 1774. Ses parens le destinoient à la robe; mais comme il étoit né sans ambition, il ne voulut embrasser aucun état qui pût gêner son goût pour les plaisirs. Il passa sa vie dans une douce inaction; il en fut tiré pendant quelque tems par un ami puissant, avec lequel il a vécu pendant plus de 50 ans dans la plus

grande liaison. On le sorça d'accepter la place d'intendant-général des classes de la marine, qu'il remplit' avec autant d'exactitude que d'intelligence. Sur la fin de ses jours, il se borna à faire le charme de la fociété,par un esprit agréable & par un caractère enjoué. Il avoit du talent pour le genre dramatique. Il donna, (en gardant l'incognito,) la comédie du Complaisant: pièce de caractère, qui est restée au théâtre, & qu'on revoit toujours avec plaifir. On a encore de lui la comédie du Fat puni, qui réunit au mérite d'une intrigue bien conduite, celui d'un style vif, naturel, & plein de traits ingénieux fans affectation. Il a en austi une très-grande part à la comédie du Somnambule, petite pièce qui a eu beaucoup de succès. Nous ne parlons pas d'un grand nombre de Chansons, d'ouvrages de société & de l'ilcus fugitives. Pour sarisfaire son goût pour le Théâtre, il avoit fait une collection presque universelle d'Ouvrages dramatiques, dont le Catalogue a paru après sa mort, in-8°. Il étoit neveu de M. de Ferriol, ambassadeur à Constantinople, qui fit peindre les figures des Lévantins. Il en fit graver cent Estampes avec l'explication, 1715, in-fol. Il doit y avoir trois Estampes doubles en grandeur, qui manquent quelquefois: ce font le Mariage, l'Enterrement des Turcs, & la Danse des Dervis. Les Tableaux onginaux étoient chez le comte de Pont-de-Vesle, d'où ils ont passé chez le prince de Conti.

PONTAC, (Arnaud de) évêque de Bazas, natif de Bordeaux, d'une famille illustre, sur choise par l'assemblée du Clergé, tenue a Melun l'an 1579, pour saire au roi Henri III des remontrances: commission dont il s'acquitta avec

dignité. Ce prélat mouruten 1605, igyant la réputation d'un homme qui possédoit ses langues Orientales. Les occupations de l'épiscopat ne l'empêchérent pas de se livrer à son goût pour l'étude. On a de lui des Commentaires sur Abdias, 1566, in-4°. Et d'autres ouvrages.

I. PONTANUS, (Louis) jurifconsulte de Cerreto, bourg d'Ombrie, su protonotaire du saint-siége, & mourut de la peste à Bâle,
pendant la tenue du concilé, en
1439, à 30 ans. Son nom est plus
connu que ses ouvrages. Sa mé-

moire étoit un prodige.

II. PONTANUS, (Octavius) théologien & jurisconsulte, né à Cerreto comme le précédent, se fit un nom par son esprit. Pie II l'envoyaen 1459 en qualité de nonce, pour régler les différends de Ferdinand, roi de Naples, & de Pandolfe Malatesta, seigneur de Rimini. Il fut envoyé à Bâle, & nommé à la pourpre; mais il mourut dans ce voyage, fans ponvoir profiter de cet honneur. On a de lui un volume d'Epîtres, & un autre de Réponfes à des Consultations de Droit. Ces ouvrages sont ignorés aujourd'hui.

III. PONTANUS, (Joannes-Jovianus) né à Cerreto en 1426, se retira à Naples, où son mérite lui acquit d'illustres amis. Il devint Précepteur d'Alphonse le Jeune, roi d'Arragon, duquel il fut ensuite secrétaire & conseiller d'état. Ce Prince s'étant révolté contre son pere, Jovianus les réconcilia. Mais Ferdinand ne l'ayant pas récompensé comme il croyoit le mériter, il lança contre lui un Dialogue sur l'Ingrasitude, & Ioua à l'exces Charles VIII, roi de France, son ennemi. Ferdinand, insensible à ces outrages, le continua dans ses

charges. Ce bel-esprit mourut, suivant Moreri, en 1503, à 78 ans; d'autres disent en 1505, à 77 ans. Il sit mettre, de son vivant, sur son tombeau cette Epitaphe sastueuse:

PON

Sum Joannes Jovianus PONTA-WUS, quem amaverunt bonæ Musæ, suspexerunt viri probi, honestaverunt Reges, Domini. Scis jam quis sim, aut qui potius suerim. Ego verò te, Hospes, noscere in tenebris nequeo; sed teipsum ut noscas, rogo... Vale.

Il avoit plus de politesse dans le flyle que dans les manières; mordant dans ses censures, libre dans ses jugemens, il se fit beaucoup' d'ennemis. On a de lui, l'Histoire des Guerres de Ferdinand I & de Jean d'Anjou; & un grand nombre d'autres ouvrages en vers & en prose, tous écrits en latin assez purement, & recueillis à Bâle en 1556; ils forment 4 volin -8°. On a séparément ses Ouvrages en prose, à Venise, 1518 & 1519, 3 vol. in-4°; & fes Productions poériques, recueillies dans la même ville, 1533, in-8°. Ces deux recueils sont rares, & le 1°r l'est moins que le second. Les Histoires de Pontanas manquent de fidélité, & le reste n'est que médiocrement bon. Le style, quoiqu'élégant, est souvent obscur & ensié. Ses Poësies sont remplies d'expressions obscènes.

IV. PONTANUS, ou DU PONT, (Pierre) grammairien de Bruges, sur surnommé l'Aveugle, parce qu'il perdit la vue à l'âge de 3 ans. Cette disgrace de la nature ne l'empêcha pas de devenir sort scavant. Il enseigna les belies-lettres à Paris avec réputation, & publia plusseurs écrits qui lui sirent honneur. Les principaux sont : Une Rhéte-

Hh iij

rique. & un Traité de l'Art de faire des Vers. Il y attaque Despautére en quelques endroits. Pontanus étoit un philosophe tranquille, ennemi de la bassesse & de la flatterie, ami de la vertu, de la franchise & de la vérité. Il florissoit vers le commencement du xvi siècle.

V. PONTANUS, (Jacques) Jésuite de Brugg, ville de Bohême, enseigna long-tems avec un succès distingué les belles - lettres en Allemagne. Il mourut à Augsbourg en 1626, à 84 ans. On a de lui en latin: I. Des Institutions Poëtiques, 1602, in-8°. II. Des Commentaires sur Ovide. III. Des Traductions de divers auteurs Grecs, & plusieurs autres ouvrages en prose & en vers. Ceux-ci sont trèsfoibles; & il étoit plus capable de commenter les poètes, que de l'être lui-même.

VI. PONTANUS, (Jean-Isaac) historiographe du roi de Danemarck & de la province de Gueldre, étoit originaire de Harlem. Il naquit en Danemarck, où ses parens étoient allés pour quelques affaires; & mourut à Harderwick en 1640, à 69 ans, après y avoir enseigné la médecine. & les mathématiques. Ses mœurs étoient pures, & son application infatigable. Des différens ouvrages dont il a enrichi la littérature. on n'estime que ceux d'érudition. Il étoit plus fait pour compiler que pour imaginer. Il se mêloit de poësie; mais il versifioit en dépit d'Apollon, & ses Vers, imprimés en 1634, in-12, à Amsterdam, n'étoient que de la prose mesurée. Il avoit fait l'Enigme suivante sur un Trou, qu'il proposa aux fcavans:

Die mihi quid majus fiat, quò pluria demas?

Scriverius tépondit sur le champ : ?

Pontano demas, carmina major esté

Ses écrits en prose sont : I. Historia Urbis & Rerum Amstellodamensium, infol. II. Itinerarium Galline Narbonensis, in-12. III. Rerum Danicarum Historia, in-fol. Cette Histoire estimée va jusqu'en 1548. M. de Westphal, chancelier dans le Hostein, en a fait imprimer la Suite dans le second tome de ses Monumenta inedita Rerum Germanicarum, &c. à Leipsick, 1740. Cette Suits de Pontanus comprend les règnes de Christiern I & des cinq rois suivans; l'éditeur rapporte dans. sa Préface plusieurs traits particuliers de la vie de Pontanus. IV. Difceptationes Chronologica: ouvrage in-4°, plus sçavant que méthodique.  $oldsymbol{V.}$  De Rheni divortiis & accolis Populis adversus Ph. Cluverium, 1617: livre sçavant & judicieux. VL Difcussiones Historica, in-8°. VII. Hiscoria Geldrica, in-fol. VIII. Origines Francica, in-4°, pleines d'érudition. IX. Historia [Ulrica, in-fol. exact. X. La Vie de Fréderic II, Roi de Danemarck & de Norwige, publiée en 1737, par Georges Kyrfing, docteur en médecine à Fleus-

bourg. PONTAS, (Jean) naquit à St Hilaire du Harcouet, au diocese d'Avranches, en 1638. Il vint achever ses études à Paris, & reçut les ordres sacrés à Toul en 1663. Trois ans après, il fut reçu docteur en droit-canon & en droit-civil. Perfixe, archevêque de Paris, instruit de son mérite, le fit vicaire de la paroisse de Ste Gèneviéve-des-Ardens à Paris. Il remplie cette place avec zèle pendant 25 ans, & fut ensuite nommé à celle de l'énitencier de l'Eglise de Paris. Ses lumières n'éclatérent pas moins dans cesse place, que l'ardeur 42

la charité. Il mourut en 1728, à 90 ans, de la mort des Saints qu'il avoit imités pendant sa vie. Parmi les ouvrages qui font honneur à sa mémoire, on distingue: I. Scriptura Sacra ubique sibi constans, in.4°. Il y concilie les contradictions apparentes du Pentateuque. II. Un grand Dictionnaire des Cas de Conscience, dont la plus ample édition est en 3 vol. in-fol. Il tient un juste milieu entre le rigorisme & le relâchement. On y trouve quelques décisions contradictoires, que son abbréviateur Collet a tâché de concilier dans l'Abrégé qu'il en a donné en 2 vol. in-4°. I'I I. Des Entretiens Spirituels, pour instruire, exhorter & consoler les Malades. IV. Un grand nombre d'autres Livres de Piété, qui prouvent qu'il étoit tres-versé dans la lecture de l'Ecriture & des Peres.

PONTAULT DE BEAULIEU, Voyez BEAULIEU.

I. PONTCHARTRAIN, (Paul PHELYPEAUX, seigneur de) 4° fils de Louis Phelypeaux, seigneur de la Vrillière, naquit à Blois en 1569. La famille de Phelypeaux, dont l'anciemeté remonte jusqu'au xime siècle, est également distinguée par les hommes illustres qu'elle a produits, & par les charges dont as ont été revêtus. Paul Phelypeaux dont il est question dans cet article, joignant à la facilité d'un heureux génie toutes les lumières d'une excellente éducation, entra dans les affaires des 1588. Il se perfectionna fous Villeroi, & fut pourvu par Henri IV de la charge de secrétaire des commandemens de Marie de Médicis. Cette princesse, satisfaite de son zèle, lui procura celle de-fecrétaire d'état en 1610, peu de tems avant la mort déplo-Table d'Henri IV. Dans les tems ora-

geux de la régence, il aida la reine à maintenir le pouvoir du trône & la tranquillité des peuples. Les mouvemens des Huguenots furent réprimés par ses soins. Enfin, le roi ayant été obligé d'armer contr'eux, il le suivit en Guienne en 1621. Il tomba malade au siège de Montauban, & alla mourir à Castel-Sarrasin le 21 Octobre de la même année, âgé de 52 ans. Ses travaux avoient épuisé ses forces & hâté sa mort. On a de lui des Mémoires intéressans, la Haie 1720, 2 vol. in - 8°.

II. PONTCHARTRAIN, (Louis PHELYPEAUX, comte de) petit-fils du précédent, naquit en 1643. Conseiller au parlement à l'âge de 17 ans en 1661, il fut nommé en 1667 premier président au parlement de Bretagne. Ayant contribué par son génie conciliant à calmer les agitations de cette province, il obtint la place de contrôleur-général en 1689, après la retraite de Le Pelletier; devint ministre & secrétaire-d'état en 1690, & chancelier en 1699. Il protégea les sciences, & donna une nouvelle forme aux académies des sciences & des Belles - lettres, qui eurent en lui un protecteur zèlé. Après avoir rendu de longs services à l'Etat, il se retira en 1714 à l'Institution de l'Oratoire, où il se monera aussi grand par ses vertus, qu'il l'avoit été par ses places. *Louis XIV* l'honora d'une de ses visites. Il mourut à Pontchartrain en 1727 à 85 ans, & fut enséveli sans pompe, comme il l'avoit defiré. Son petit-fils Jean - Fréderic PHE-LYPEAUX, comte de Maurepas, né en 1701, aimé pour sa douceur, estimé pour son génie supérieur, a été ministre sous Louis XV, & a mérité l'entière confiance de Louis XVI.

PON

PONTCHASTEAU, (Sébastien-Joseph du Cambout de ) né en 1634 d'une famille illustre & ancienne, étoit parent du cardinal de Richelieu. Il fut élevé d'une maniére conforme à sa naissance. Il eut trois abbayes dès sa jeunesse. Ayant de l'esprit, des talens, des connoissances, & l'art de plaire, il pouvoit aspirer aux plus grandes places; mais Singlin, directeur des Religieuses de Port-royal, lui inspira le dessein de se consacrer à 13 pénitence. Cette première ferveur ne fut pas de longue durée. Enfin, après divers voyages en Allemagne, en Italie & dans les différentes parties de la France, après plusieurs aventures, après avoir combattu long-tems contre ses penchans, il prit une résolution efficace de renoncer aux brillantes chiméres qui avoient séduit sa raison. Les cardinaux de Richelieu & de Lyon, instrumens de sa fortune, étoient morts; &, fuivant ses expressions, Dieu avoit tué ces deux hommes pour le sauver. Il 1e démit de ses bénéfices, disposa de son patrimoine, & ne se réserva que 200 écus de rente viagére fur l'Hôtel-de-ville. Il fut reçu de nouveau à Port royal, après bien des instances, & il s'y chargea en 1668 de l'office de jardinier, dont il fit pendant fix ans toutes les fonctions, même les plus basses. Obligé de sortir de sa retraite en 1679, l'évêque d'Alet l'engagea d'aller à Rome, où il agit avec zèle en faveur de ses amis de Port-royal. Il y demeuroit fous un nom emprunté, lorsque la cour de France le découvrit & obtint son expulsion. Pontchasteau se retira alors dans l'abbaye de Haute-Fontaine, en Champagne; puis dans celle d'Orval, où il vécut pendant 5 ans dans la pénirence

la plus auftére. Quelques affaires de charité l'ayant rappellé à Paris, il y tomba malade, & y mourut en 1690, à 57 ans, regardé comme un homme d'une piété tendre, mais d'un esprit ardent & inflexible. On a de lui : I. La manière de cultiver les Arbres fruitiers, Paris 1652, in-12, sous le nom de le Gendre. II. Les deux premiers volumes de la Morale pratique des Iéfuites, dont Arnauld a fait les fix autres. On prétend que Pontchafteau fit exprès, & même à pied, le voyage d'Espagne, pour y acheter le Teatro Jesuitico. III. Une Lettre à Perefixe, en 1666, en faveur de M, de Saci, qui avoit été mis à la Bastille. IV. Il a traduit. en françois les Soliloques de Hamon sur le Pseaume cxviii.

PONTCOURLAY, Voyet WI-

PONTEDERA, (Julien) natified de Pise, prosesseur de botanique à Padoue, au commencement du xVIII siècle, y sit paroître son Compendium Tabularum Botanicarum, 1718, in-4°. On a encore de lui: De Florum natura, 1720, in-4°.

PONTEVĖS, V. II. FLASSANS. PONTHIEU, (Adélaïde ou Adèle, comtesse de ) a joué un rôle dans les Croisades. Cette princesse, injustement condamnée par son pere, arrachée à son mari, vendue à un? Soudan, reconnue long-tems après & ramenée triomphante dans fa patrie, mourut en aventures ont fourni au Commadeur de Vignancourt le sujet de son Roman d'Edile de Ponthieu, imprimé en 1723; à M. de la Place, celui d'uneTragédic jouée en 1757; & à M. de St-Marc, celui d'un grand Opéra, représenté en 1772. PONTIEN, (St) pape après Urbain, au mois de Juillet 230, fut persécuté pour la foi de I.C.

fous l'empereur Maximin. Il mousur l'an 235, dans l'isse de Sardaigne où il avoit été exilé. On lui attribue deux Epieres, faites après coup.

PONTIS, (Louis de) seigneur de la terre de Pontis, dans le diocèse d'Embrun, naquit en 1583, d'un pere distingué par sa valeur. Le fils entra jeune dans le régiment des Gardes, sous Henri IV, & s'éleva par son mérite à divers emplois militaires. Louis XIII, inftruit de son courage & de sa valeur, lui donna une lieutenance dans les Gardes, & ensuite une compagnie dans le régiment de Bresse. Ce prince l'engagea ensuite à acheter la charge de commissairegénéral des Suisses; mais mille obflacles s'opposérent à sa fortune. Le cardinal de Richelieu, qui n'avoit pas pu se l'attacher tout-àfait, le traversa si fortement, qu'il ne put rien obtenir. Pontis, las de rouler sans ceffe dans ce tourbillon, s'enferma dans le Portroyal des Champs, après avoir servi 50 ans sous trois rois, & reçu 17 bleffures.

Loin de la Cour & de la guerre, l'apprends à mourir dans çes lieux. Qui ne meure tong-tems sur la terre, Ne vivra jamais dans les Cieux.

Tels furent ses sentimens dans cette retraite, où il mourut en 1670, à 87 ans. Nous avons sous son nom des Mémoires curieux, imprimés à Paris en 1676, en 2 vol. in-12. On y trouve les circonftances les plus remarquables des guerres de fontems, des intrigues de la cour, & du gouvernement

flexions judicieuses, également propres à former un Chrétien & un militaire. Mais on auroit souhaité que l'éditeur eût été moins distus; qu'il eût retranché les faits qui semblent romanesques, les digressions, les complimens, les dialogues, les moralités, les minuties. Les mécontentemens que l'auteur essuya à la cour, rendent ses Mémoires suspects, lorsqu'il parle du cardinal de Richelieu & de quelques autres ministres. Mais le P. d'Avrigni & M. de Voltaire ont tort d'en conclure que Pontis n'a point existé. Sa famille étoit très-copnue en Provence, & elle passoit ordinairement l'été à la terre de Pontis & Phiver à Digne. Quant à Pontis lui-même, tous ceux qui ont vécu avec les folitaires de Port-royal, ne l'ont jamais regardé comme un être supposé. Il peut y avoir des faits faux dans fes Mémoires, comme dans tous les livres de ce genre; mais le héros n'a certainement pas été un personnage romanesque.

PONTIUS, Voyer II. PONCE. PONTIUS, (Paul) graveur des Pays-Bas, né à Anvers, mort au

commencement du xv11e siécle. C'étoit un dessinateur correct & sçavant. On a de lui un grand nombre d'Estampes, d'après Rubens, Vandyck & Jordans. Elles font très-

estimées.

PONTORMO, (Jacques) peintre, néà Florence en 1493, mourut dans la même ville en 1556. Ses premiersouvrages annoncérent un talent supérieur; Raphaël & Michel-Ange, en les voyant, dirent que « ce Maître porteroit la » Peinture à son plus haut dédes princes sous lesquels il a servi. » gré. » Pontormo ne remplit point Ces Mémoires, recueillis des con- toute l'étendue de cette prophéversations de ce guerrier solitaire tie; mais on ne peut nier qu'il Par du Fossé, sont semés de ré- n'eût d'abord un pinceau vigou-

reux, un beau coloris, & qu'il né mît de l'invention dans ses ouvrages. Sa manière étoit grande; quoiqu'un peu dure. Il fortit de son genre, où il acquéroit beaucoup de réputation, pour prendre le goût Allemand. C'est à cette bizarrerie qu'il faut attribuer la grande différence qui est entre ses premiers ouvrages fort estimés, & entre les derniers dont on ne fait point cas. Il voulut revenir à sa première manière; mais ses efforts furent inutiles. Ce peintre avoit quelques singularités dans sa façon de vivre. Il avoit fait construire dans sa maison un escalier de bois, qu'il retiroit en haut par une poulie lorsqu'il étoit monté à son attelier. Il se servoit lui-même, & se mettoir toujours fort mal. Il étoit si capricieux, qu'il faisoit des tableaux pour un ouvrier, tandis qu'il refusoit de peindre pour le grand duc. Il avoit d'ailleurs de bonnes qualités. Ennemi de la médisance, il se déclaroit toujours pour les absens qu'on déchiroit.

PONTOUX, (Claude) né à Châlons - sur - Saône, s'appliqua avec succès à la médecine. Il sit un voyage en Italie, & vint mourir dans sa patrie vers l'an 1579. On a de-lui quelques mauvais ouvrages en vers & en prose. Les Citer tous, ce seroit troubler sa cendre. Ce sont des Elégies, des Stances, des Odes; de petites Piéces dans le goût de celles appellées en latin Basia. Ses Poésies furent recueillies en 1579, in-16. On a encore de lui un recueil qu'il a intitulé : Gélodacrie Amoureuse, 1596, in-16; contenant plusieurs Aubades, Chansons gaillardes, Pavanes, Branles, Sonnets, Stances, Chapitres, Odes, &c. Il n'y a rien dans tous ces différens écrits, qui

flatte l'imagination & le goût...
PONTUS, Voyez I. GARDIE.
I. POULE, (Renaud) Voyez.
Polus.

II. POOLE, (Matthieu) né à Yorck en 1624, fut incorporé dans l'université d'Oxford, & lui sit honneur par son érudition. Il devint receur de S. Michel le Quern à Londres, en 1648. Son zèle pour l'éducation de la jeunesse, l'engagea à proposer, en 1658, un projet qui devoit lui être fort utile. Le parlement l'approuva; mais l'auteur ayant été obligé de se retirer en Hollande, ce projet louable n'eut pas lieu. Poole s'étoit sigualé avant son départ par plufieurs ouvrages, dont le plus célèbre est son Synopsis Criticorum, Londres 1669, 5 vol. qui se relient en 9 vol. in-fol.; & réimpr. à Utrecht 1684, 5 vol. in-fol. avec des · augmentations qui n'empêchent pas de préférer la premiére éditions. Cet ouvrage est un abrégé des remarques des plus habiles commentateurs de l'Ecriture-sainte. & sur-tout de celles des Protestans. Les auteurs qui ont travaillé sur la Bible, ont beaucoup puisé dans cette compilation. Voy. les Mémoires de Niceron, tome xxxxv. Ce biographe le fait naitre à Londres; il mourut à Amsterdam en 1679, avec la réputation d'un sçavant commentateur, d'un bon casuiste, d'un homme charitable, doux & pieux.

POPE, (Alexandre) vit lejour à Londres en 1688. Il étoit d'une ancienne famille noble du conté d'Oxford. Les auteurs de sa naissance, Catholiques-Romains, ne lui laissérent qu'une médiocre fortune. Il reçut cependant, dans la maison paternelle, une éducation digne des dons heureux que lui avoit saits la nature, Il appris

in très-peu de tems le gree & le latin, & il se familiarisa de bonne heure avec les meilleurs écrivains d'Athènes & de Rome. On peut le mettre au rang de ces génies heureux qui n'ont pas eu d'enfance. A douze ans il fit une Ode sur la vie champêtre, que les Anglois comparent aux meilleures Odes d'Horace. A quatorze il donna quelques morceaux traduits de Stace & d'Ovide, qu'ils mettent à côté des originaux. A seize on vit de lui des Pastorales dignes de Virgile & de Théocrite. Le style en est doux & facile, les pensées heureuses, les images riantes, les expressions pleines d'aménité & de graces. Un Poëme intitulé la Foret de Windsor, une Pastorale sur la naissance du Messie, sont à la suite de ces Eglogues, & ne les déparent point. On trouve dans le premier ouvrage, des descriptions charmantes de la vie cham-Pêtre; & dans le second, des idées sublimes & une poësie fort élevée. L'Essai sur la Critique, Poëme assez connu en France par la belle Traduction de l'abbé du Resnel, parut en 1709, & mit le jeune poëte au rang des plus beaux génies de l'Angleterre. On y remarque toute la solidité d'un âge mûr, & tout l'agrément de l'imagination d'un jeune poëte. Les compatriotes de Pope le mirent au-dessus de l'Art Poëtique de Boileau. Il y a cependant une grande différence entre ces deux morceaux. Autant il y a' dans le poëte François d'ordre & de liaison, autant on remarque de confusion & d'embarras dans le poëte Anglois. Rien n'y fixe l'es-Prit; il est difficile d'en lire deux chants sans farigue. Le but de cet Essai, autant qu'on le peut saisir, est d'apprendre à connoître la portée de son génie, à discerner le

bon du mauveis, & le clinquant de l'or. Il expose les qualités qui font non seulement les bons critiques, mais encore les bons auteurs. Le Temple de la Renommée, Poëme qui parut en 1710, offre encore moins d'ordre que l'Essai sur la Critique. Tout y est confus; le plan en est indéterminé, & l'auteur n'a pas sçu maîtriser son imagination. La Boucle de Cheveux enlevée, petit Poëme en 5 chants, publié en 1712, n'a aucun des défauts de cette bizarre production. On y trouve de l'invention, de l'ordre, du dessein, des images & des pensées. On y remarque un comique riant, des allusions satyriques sans être offensantes; des plaisanteries délicates sur les femmes, peut-être plus capables de leur plaire, que toutes les fleurettes de nos Madrigaux. Ce Poême, plus galant & plus enjoué que notre Lutrin, est parmi les Anglois ce que le Vert-Vert est parmi nous. On doit pourtant blämer l'auteur de n'avoir pas affez voilé certains endroits, qui offrent des images trop libres. Cette charmante bagatelle ne respire que la galanterie; mais l'Epitre d'Héloïse à Abailard, autre production de Pope, paroît dictée par tout ce que l'amour le plus violent peu inspirer. Le poëte y peint, avec des traits de feu, lès combats de la nature & de la grace. Un travail plus considérable occupoit Pope. lorsqu'il enfanta cette Epitre: préparoit une Traduction en vers de l'Iliade & de l'Odysséa Toute l'Angleterre souscrivit pour cet ouvrage, & on prétend que l'auteur y gagna près de 100 mille écus. Quand l'Homère Anglois parut, il ne démentit point l'idée qu'on en avoit conçue. On y trouva la richesse, la forçe, la majes-

té de la poësie de l'Homére Grec. Ce fut le tems de la plus grande gloire de Pope; mais ce fut éga-Iement celui où l'envie lui suscita le plus d'ennemis. Il se vit environné d'un tourbillon d'insectes. On eut la baffesse d'attaquer dans des écrits publics sa figure & sa taille, qui en effet n'étoient pas fort avantageuses. On voulut lui prouver qu'il n'entendoît point le Grec, parce qu'il étoit puant, laid & bofsu. Ces injures, trop grossières pour blesser l'amour-propre, révolterent le siea. Il écrivit contre ses ennemis une satyre sanglante, intitulée la Dunciade, c'est-à-dire, l'Hébétiade ou la Sottifiade. Il y pas-10it en revue les auteurs & même les libraires. Cette saryre basse & andécente respire la sureur. L'autet r eut honte dans la suite de l'avoir enfantée. Il n'hésita point de la jetter au feu, en présence du docteur Swift, qui la retira promptement, & lui rendit le mauvais office de la conserver. Si Pope eût méprifé ses ennemis, il se sut épargne bien des chagrins; mais il se fit un devoir de rélister à cet esfain d'èrres malfaisans, ridiculement entêtés de mesures & de rimes, & ils n'en bourdonnérent que davantage. Non contens de le traiter dans vingt libelles d'ignorant, de fou, de monstre, d'homicide & d'empoisonneur, ils firent courir dans les rues de Londres une Relation d'une flagellation ignominieuse. Le titre de cette piéce sigulière étoit : Relation véritable & remarquable de l'horrible & barbare flagellation qui vient d'étre, commise sur le corps de Me Alexandre Pope', Poëte, pendant qu'il se promenoit innocemment à Hamwalks son le bord de la Tamise, méditant des Vers pour le bien public. Cette flagellation a été faite par deux hom-

mes mal-intentionnes, en dépit & vengeance de quelques Chansons sans ma-. lice, que ledit Poëte avoit faites con tr'eux. La Relation porte que les deux mal-intentionnés, après avour fouetteju [qu'au fang le malheureux Pope, l'avoient à peine laissé, qu'il fut apperçu dans cet état par Mil' Blount, personne charitable & voisine du poête. Elle prit au plus vite ce petit homme dans son tablier, remit sa culotte, le portz au bord de la rivière, & fit venir un bateau pour le transporter chez lui. Cette demoiselle Blount étoit une très-jolie Angloise, qu'il aimoit beaucoup. Une telle impostu\* re remplit d'amertume le cœur de Pope. Il ne se contenta pas de faiτ**e é**crire un Avis au public, où il attestoit qu'il n'étoit pas sorti de sa maison le jour marqué dans la Relation; il voulut encore ajoûter de nouveaux traits à la Duaciade. Ses amis lui conseillérent de ne répondre à ses adversaires que par de nouveaux chef-d'œuvres, & il enfanta l'Essai sur l'Homme. Une métaphyfique lumineuse, ornés des charmes de la poësie; une morale touchante, dont les leçons pénètrent le cœur & convainquent l'esprit; des peintures vives, où l'homme apprend à se connoître, pour apprendre à devenir meilleur: tels sont les principaux caractéres qui distinguent le poéte Anglois. Son imagination est également sage & séconde; elle prodigue les pensees neuves, & donne le piquant de la nouveauté aux pensées anciennes. Il embellit les matières les phis sèches, par le coloris d'une élocution noble, facile, énergique, variée avec un arr infini. On ne cachera pas pourtant qu'il y a quelques descriptions trop étendues, & quelques pensées répétées; qu'on y

rouve peu de solidité dans quelques principes, peu d'ordre & de liaison entre les idées; que le lystême qu'il présente est celui du Déisme, & qu'il ne peut être Justifié que par des explications très-forcées. On n'ignore point que Ramsay a tenté de faire l'apo-Mogie de ses sentimens, dans une Lettre à Racine le fils, auquel Pope écrivit lui-même; mais il est bien difficile à quiconque a lu les ouvrages & a connu les amis de Pope, de n'avoir pas quelques doutes sur ses sentimens. De quelque façon qu'on les interprète, son Essai sur l'Homme sera toujours un des plus beaux fruits du Parnasse. Plufieurs écrivains l'ont traduit en françois. La version de l'abbé du Resnel en vers, n'est pas assez littérale; & celle de M. de Silhouette en prose, l'est trop. M. Millot en a donné une en 1761; supérieure à celle-ci, & digne de l'original. On trouve à la suite de sa traduct. une Epitre Morale de Pope sur la connoissance des hommes. C'est un tissu de réslexions fines, hardies & profondes, qui dévelopent les replis du cœur humain. Le génie Anglois s'y montre dans tout son éclat & avec tous ses défauts. Cette Epitre tient par son sujet à l'Essai fur PHomme, & on peut la regarder comme une carte particuliére, où est tracé en détail ce qu'une carte générale ne présente qu'en gros. Pope se fignala par plusieurs Epitres dans le même genre, & qui méritent les mêmes éloges. Il a encore composé des Odes, des Fables, des Epitaphes, des Prologues & des Epilogues, qui L'auteur passe pour le poëte le y donnoit de tems en tems des

& ce qui est encore beaucoup. le plus harmonieux qu'ait eu l'Angleterre. Il a réduit les sistemens aigres de la trompette Angloise, au fon doux de la flûte. Nous ne parlerons point de ses Lettres, dont on a un recueil affez ample. S'il y en a deux ou trois qui puissent intéresser le public, toutes les autres ne font presque d'aucun prix; & il en est ainsi de presque toutes les collections de ce genre. Ses différens Ouvrages ont été recueillis à Londres en 1751, 20 vol. in-8°; & à Edimbourg, 1764, 6 vol. in-8°. Sa Traduction d'Homére ne se trouve point dans cette derniére édition. On a publié en 1763, à Amsterdam, les Œuvres diverses de Pope, traduites de l'Anglois; nouvelle édition, augmentée de plusieurs Piéces & de la Vie de l'Auteur, avec des figures en taille-douce, 1767, & vol. in - 12. La plupart des traductions inférées dans ce recueil. font lourdes, maussades, pesantes. Il est à souhaiter que quelques écrivains habiles s'exercent fur ce poëte, qu'on ne connoîtroit que très-imparfaitement, sa on le jugéoit sur les versions Germaniques qu'on en a publiées en Hollande. Il ne reste plus qu'à faire connoître l'homme, après avoir fait connoître l'écrivain. Pope étoit bon parent & ami solide. Sa probité étoit exacte; il avoit de la philosophie, mais beaucoup plus dans l'esprit que dans le caractère. Il étoit vain, railleur, colére, envieux, facrifiant tout à sa réputation, d'une senfibilité puérile sur la critique, & capable des plus grandes violensont regardés comme autant de ces pour la repousser. Il alloit chef-d'œuvres dans leur genre. fouvent chez fon libraire, & il plus élégant & le plus correct, scènes de sureur, que sa figure.

sa taille, & peut-être sa prosesfion, rendoient comiques. On l'accusoit aussi d'un peu d'avarice. Sa fanté fut toujours chancelante, & l'art fut souvent appel-Jé au secours de la nature. Les papiers publics le firent mourir plusieurs sois avant son décès; il eut le plaisir de voir annoncer sa mort avec les éloges les plus pompeux. Ce grand-homme mourut d'une hydropisie de poitrine en 1744, à 56 ans, après avoir répandu ses bienfaits sur ses parens, ses amis & ses demestiques.

POPELINIERE, ( Lancelot Voësin, seigneur de la) gentilhomme Gascon, étoit Calviniste, & mourut Catholique en 1608. C'étoit un homme d'une imagination vive, mais mal réglée. On a de lui : I. Une Histoire de France, depuis 1550 jusqu'en 1577, en 4 vol. in-8°. Quoique sa matiére foit vaste, il pouvoit se rensermer dans des bornes plus étroites. Il narre avec assez de netteté. Il est sincère & exact dans beaucoup d'endroits, & s'il ne l'est pas en tout, c'est par zèle pour le Calvinisme. II. Un ouvrage intit. : Les Trois Mondes, in-4°. III. L'Histoire des Histoires, in-4°. &c. Cet écrit est peu digne d'être lu. Ce n'est qu'un insipide recueil des bruits populaires.

I. POPILIUS, (C.) de l'illustre famille des Popiliens, qui donna plusieurs grands-hommes à la république Romaine. Il fut député vers Antiochus, roi de Syrie, pour l'empêcher d'attaquer Ptolomée, roi d'Egypte, & allie du peuple Romain. Le monarque Syrien chercha à éluder par adresse la deman de des Romains; mais Popilius ap-, Perçut son dessein, & traçant, transports de joie violens. Il lui avec sa baguette, un cercle au- donna le nom d'Auguste, ainsi tour de soi, il lui ordonna de qu'à sa mere. Poppée ne jouit pas

une réponse décisive ou de paix. ou de guerre. Cette action intimida tellement Antioches, qu'il renonça à son projet, l'an 168 avant J.C., & évaçua toutes les villes de l'Egypte où il avoit garnison... Il ne faut pas confondre C. Popi-Lius, avec un autre Popilius, scélérat obscur, qui tua Cicéron, quoique cet orateur immortel lui eut confervé la vie par son éloquence.

II. POPILIUS NEPOTIANUS.

Voy. NEPOTIEN.

POPPEE, (Poppea Sabina) fille de Titus Ollius qui avoit été questeur. prit le nom de fon aïeul maternel Poppeus Sabinus, qui avoit illustré sa famille par les honneurs du triomphe & du consulat. avoit tous les agrémens de l'efprit, tous les charmes de la figures, & ce mélange de coquetterie, d'artifice & de graces qu'ont eu tant de femmes célèbres. Ella fut mariée à un chevalier Romain, nommé Rufus Crispinus, & elle en avoit un fils, lorsqu'0thon, qui fut depuis empereur; & alors favori de Néron, l'enleva à son mari & l'épousa. Soit par un excès d'amour, soit pour augmenter son crédit auprès du prince, il ne cessa de la louer devant Néron, qui la vit & en devint amoureux. Après lui avoir résissé quelque tems, Poppée l'écouta favorablement. L'empereur éloigna alors Othon de Rome, sous le prétexte glorieux de lui donner le gouvernement de Lusitanie. Il répudia ensuite sa femme Offavie, qui étoit stérile, & qui fut bientôt sacrifiée à sa rivale, & il épousa Poppée. Il en eut une fille : la naissance de cette enfant causa à Néron des n'en point sortir, sans lui donner long-tems de sa saveur, sous un

prince cruel & bizarre. Elle moukut d'un coup de pied, que lui donna Néron, lorsqu'elle étoit grosse, l'an 65 de J. C. Les foins qu'elle prenoit de sa beauté, sont célèbres: elle se baignoit tous les jours dans du lait d'anesse:

POQUELIN, Voy. Moliére. POQUET, Voy. LIVONIERE.

PORCACCHI, (Thomas) écrivain Toscan, né à Castiglione-Arerino, mourut en 1585. Il traduisit en italien, Justin, Dion, Plusarque, & d'autres auteurs Grecs & Latins. On a de lui d'autres ouvrages, dont le plus curieux est intitulé: Funerali antichi di diversi Popoli e Nationi, con figure del por-. to, à Venise, 1574, in-4°. Il cultiva aussi les Muses Italiennes & Latines; mais il eut moins de succès en vers que dans les recherches d'érudition. On cite encore son Isole del mondo, 1620, in-fol.

PORCELLETS, (Guillaume des) seigneur en partie de la ville d'Arles, suivit en 1265 Charles I, toi de Naples, dans son reyaume de Sicile. Il se signala à la conquête de Naples, & mérita le titre de Chevalier & le gouvernement de la ville de Pouzzol. Sa haute probité, sa sagesse, & la douceur de son gouvernement, le firent seul épargner à Palerme pendant l'horrible massacre des Vêpres Siciliennes.

PORCELLUS, ou Porcellius, (Pierre) écrivain de Naples, sut ainsi appellé, parce qu'il garda, a ce que l'on croit, les pourceaux dans sa jeunesse. On ne sçait comment il sortit de l'obscurité; ce qu'il y a de constant, c'est qu'il se qualifie Secrétaire du Roi de Naples. Ses talens lui procurérent l'amitié & l'estime de Fréderie, duc d'Urbin & célèbre général, que S. Porchaire y avoit envoyés

1452 dans l'armée des Vénitiens, qui étoient en guerre contre les Milanois. Porcellus y étoit, non comme guerrier, mais comme témoin des belles actions du comte Jacques Piccinino, qui combattoit à ses frais pour les Vénitiens. Ce héros l'honoroit de son estime, le logeoit avec lui, & l'admettoit tous les jours à sa table. Porcellus écrivit l'Histoire de ce général, & l'adressa à Alfonse d'Aragon, sous ce titre : Commentaire du Comte Jacques Piccinino, appellé Scipion Emilien. Ce morceau d'Histoire, qui fut publié en 1731 par Muratori, dans le tome xxº de ses Ecrivains d'Italie, plaît par les agrémens du style. Il prodigue les louanges à Piccinino son héros; mais il le fait avec tant de grace, qu'on seroit tenté de les lui pardonner, si la flatterie étoit excusable dans un historien. Son ouvrage est en 9 livres; il avoit fait une suite de cette Histoire, mais elle est demeurée manuscrite. On a encore de Porcellus des Epigrammes, d'un style simple & naturel. On les trouve dans un Recueil de Poësies Italiennes, 1539, in-S°.

PORCHAIRE, (St) abbé de Lérins en 731, étoit à la tête de 500 Moines, lorsque les Sarrasins ou Maures d'Espagne vinrent fondre sur cette isle, au retour du siége d'Arles. Ces barbares massacrérent tous ces saints religieux, à l'exception de quatre qu'ils emmenérent avec eux. Ceux-ci s'étant sauvés, revinrent à Lérins, & n'y trouvérent qu'un saint vieillard, appellé Eleuthére, qui s'étoit caché dans une grotte pendant cette horrible boucherie. Ils l'élurent pour abbé, après avoir fait revenir d'Italie 36 religieux, mort en 1482. Il se trouva en à la première nouvelle des inVence.

PORCHERES D'ARBAUD, (François de) né à St-Maximin en Provence, se distingua de bonne heure par son talent pour la poësie Françoise. Il sut un des élèves de Malherbe, qui lui légua la moitié de sa bibliothèque. Porchéres obtint une place parmi les premiers membres de l'académie Françoise, & mourut l'an 1640, en Bourgogne où il s'étoit marié. Ses Poësies sont : I. Une Paraphrase des Pseaumes Graduels. II. Des Poëses diverses sur différens sujets, in-8°, à Paris, 1633; & plusieurs autres Piéces, insérées dans les Recueils de son tems. III. On lui attribue un Sonnet sur les Yeux de la Belle Gabrielle d'Estrées, qui lui valut, diton, une pension de 1400 livres. C'étoit payer bien chérement un ouvrage três-médiocre. Il se trouve dans un Recueil de 1607, intitulé: Le Parnasse des excellens Poëtes de ce tems, tom. 1er, pag. 286. IV. Une Ode à la louange du cardinal de Richelieu, pour le remercier de lui avoir donné une place à l'académie.

PORCHERON, (Dom David-Placide ) Bénédictin & bibliothécaire de l'abbaye de St Germaindes-Prés, naquit à Châteauroux en Berri l'an 1652. Les langues, l'histoire, la géographie, les généalogies & les médailles, entroient dans la sphére de ses connoissances. Ce pieux & sçavant religieux mourut à Paris dans l'abbaye de St Germain-des-Prés, en 1694, à 42 ans. On a de lui : I. Une édition des Maximes pour l'éducation d'un jeune Seigneur, qu'il publia en 1690, après en avoir réformé le style. Il y ajoûta une Traduction lesquelles elle pouvoit se nuire; des Instructions de l'empereur Ba- mais elle avala des charbons arfile le Macédonien pour Léon son dens, dont elle mourut l'an 42

cursions des Sarrasins en Pro- sils, & la Vie de ces deux princes, II. Une Edition de la Géographie de l'Anonyme de Ravenne, qu'il publia en 1688, in-3°. avec des Notes curieuses & sçavantes: ouvrage très-utile pour la géographie du moyen âge. III. II contribua à la nouvelle Edition de S. Hilaire, & à quelques autres éditions publiées par ses confréres.

PORCHETTI DE SILVATICIS, sçavant & pieux Chartreux Génois, qui vivoit vers 1315, s'occupa dans sa solitude à résuter les Juiss dans un livre intitulé: Victoria adversús impios Hebræos, Parifiis, 1520, in-folio; gothique, affez rare. Cet ouvrage, dont Raimond Martin lui avoit fourni le modèle, & qui depuis fut copié par P. Galatin, renferme quelques raisonnemens peu concluans; & l'on doit plus louer le zèle de rauteur, que sa logique. Voy. III. Justiniani.

PORCIE, fille de Caron d'Uiique, & femme, en premiéres noces, de Bibulus, puis de Brutus, fe rendit illustre par son esprit & par son courage. Dans le tems que Brutus devoit exécuter la conjuration contre César, qu'on lui cachoit, elle se fit elle-même une grande bleffure. Son mari demanda la raison d'une si étrange conduite. C'est, répondit-elle, pour vous faire connoître avec quelle constance je me donnerois la mort, si l'affaire que vous allez entreprendre, venoit à échouer & causer votre perte... Brutus ayant perdu la vie quelques années après, elle ne voulut point lui survivre. Ses parens s'opposérent à ce funeste dessein, & lui ôtérent toutes les armes avec avant

unt J. C. Il y a eu une autre RCIE, soeur de Cason d'Usique, de quelle Cicéron parle avec éloge. PORCIUS, Voyez CATON le

user, & PLACENTIUS.

L PORDENON, (Jean-Antoine cizio-Regillo, dit) peintre, né n 1484 au bourg de Pordenon 🎮 le Frioul, à 8 lieues d'Udine, burut en 1540. Ce sut dans l'éole du Giorgion, qu'il étudia les fets piquans de la nature, pour es transporter dans ses ouvrages. abeauté de son coloris, son style grand & noble; la facilité & son goût de dessin, le firent souvent techercher présérablement au Tities. Ce grand peintre ne put voir sans jalousie & sans émotion, la haute réputation que le Pordenon acqueroit. Il toujours son ennemi & son Freal. Une jalousie si marquée faisoir tenir le Pordenon fur ses gardes. Lorsqu'il travailloit dans la même ville que le Titien, il avoit son épée au côté & une rondache près de lui, suivant l'usage des braves de son tems. Charles-Quine combla ce peintre de biens, & le décora du titre de chevalier. Le Pordenon a beaucoup peint à fresque; il y a plusieurs villes d'Italie enrichies de ses ou-Vrages. Son tableau de S. Augustin, & deux Chapelles qu'il a peintes à fresque à Vicence, sont singuliérement honneur à ce célèbre artiste.

II. PORDENON le Jeune, (Jules Licinio, dit) neveu du précédent, né à Venise, mort à Ausbourg en 1561, sut élève de son oncle, & réussifioit dans la peinture à fresque. Il a peint à Venise & dans plusieurs autres endroits de l'Italie. Les magistrats d'Ausbourg, charmés des ouvrages qu'il y a faits, ont cru devoir honorer sa mémoire par une Inscription particulière.

Tome V.

PORÉE, Voyez Porrée.

I. POREE, (Charles) Jésuite, né en 1675 à Vendes près Caen, entra dans la société des Jésuites en 1692. Il professa d'abord les humanités en province, & se sit une grande réputation. Appellé à Paris pour y faire sa théologie, il fut chargé en même tems de la direction de quelques pensionnaires. Les progrès qu'ils firent sous. un tel maître, l'idée que ses supérieurs avoient de ses talens, le hrent nommer, en 1708, professeur de rhétorique au collège de Louis le Grand: emploi qu'il n'accepta qu'à regret. Si l'on n'eût écouté que ses inclinations & ses instances, il se seroit consacré pour toujours aux missions chez les Insidèles. Le P. Porée, choisi presque immédiatement après le P. Jouvenci. le remplaça dignement. Même zèle. même pieté, même application; mais plus d'esprit, plus de génie, plus d'élévation dans le successeur. Une latinité moins élégante & moins pure; mais un style plus vif, plus ingénieux, un style que Sénèque & Pline auroient peut-être envié. On lui a reproché de n'avoir point d'éloquence nombreuse & périodique de Cicéren; mais il ne vouloit pas l'avoir. Le style coupé, pressé, vif, lui paroissoit plus convenable pour des Discours académiques, tels que ceux qu'il prononçoit à l'ouverture des classes, & plus propre à aiguiser l'esprir des jeunes-gens & à exercer leur imagination. Le P. Porés forma des élèves dignes de lui, pendant les 33 années qu'il occupa la place de professeur, jusqu'à sa mort arrivée en 1741. Il aimoit fes disciples, & il avoit l'art de s'en faire aimer. Il les rappelloit à leur devoir par la douceur, & à la vertu par ses exemples. Occupé uniquement de son emploi, il étoit presque aussi solitaire au milieu de Paris que dans un désert. On a de lui: I. Un Recueil de Harangues, publié à Paris en 1735, en 2 vol. in-12. On he peut nier qu'il n'y ait dans ses Discours un grand nombre de tours ingénieux, de pensées fines, d'expressions vives & saillantes; mais il eût été à souhaiter qu'il en eût retranché des jeux de mots. généralement réprouvés par les gens de goût. II. Un second Recueil de ses Harangues, à Paris, 1747, in - 12. Il y en a quelques - unes sur des sujets pieux, dans lesquelles il est plus simple que dans fes Discours d'apparat. Il ne pense qu'à éclairer l'esprit & à toucherle cœur, & il réussit. III. Six Tragédies latines, publices en 1725, in-12, par le P. Griffet, qui les a ornées d'une Vie de l'auteur. Il y a plusieurs morceaux pleins d'élévation, de noblesse & de pathétique; mais tout n'est pas égal. IV. Cinq Comédies latines en prose, en 1749, in-12, qui ont vu le jour par les foins du même éditeur. Le comique du P. Porée est gracieux & toujours décent. Il n'a pas le vis comica de Plaute, ni l'élégante fimplicité de Térence; mais ou y admire la flexibilité de son esprit, & fur-tout l'attention d'y amener une morale exacte à la portée des jeunes-gens. Le P. Porée a fait d'autres Pièces fugitives, telles que celle qu'il composa sur la dernière maladie du P. Commire, où l'on remarque beaucoup d'imagination & de poësie. On a gravé son Portrait, avec ces mots au bas, qui renferment un éloge d'autant plus flatteur, qu'il est fondé sur la plus exacte vérité: Pietate an ingenio, poesi an suration d'un Memoire où l'on s'essore eloquentia, modestia major an fama? de l'établir. Il fit cet ouvrage, juste-L'abbé Ladvocat blame l'usage de ment estimé, conjointement avec M. saire représenter des Comédies aux Dudoues, médecin à Caen. II. La

écoliers, & présend qu'on devreis leur préférer les exercices en forme de Plaidoyer, que Rollin a introduits, & dont on fe fert, dit-il depuis le P. Porée, dans le collège de Louis le Grand. Cet habile Jésuis avoit employé ce moyen, établi par le P. le Jay, & on convient qu'il l'avoit porté à toute la perfection dont il est susceptible. Mais il croyoit le théâtre plus propre à corriger le ridicule des jeunesgens, & à leur donner de la hardiesse pour les actions publiques auxquelles on les destine.

II. PORÉE, (Charles-Gabriel) frere du précédent, naquit à Caen en 1685. Le dégoût que fes premiers maitres lui firent prendre pour l'étude, dura jusqu'à 25 ans, qu'il se cassa la jame. La lecture, sa ressource contre l'ennui pendant la guérison de cet accident, devint une passion qui ne le quitta qu'avec la vie. Il entra dans la congrégation de l'Oratoire, d'où son frere le fit fortir bientôt après, pour le placer auprès de l'illustre Fénélon, en qualité de bibliothécaire. Enswite il fut curé dans l'Auvergne jufqu'en 1728, que le roi lui donnz, dans la cathédrale de Bayeux, us canonicat qu'il réfigna 2 ans après. On le contraignit encore d'accepter la cure de Louvigny près Caen; il la garda 20 ans. Retiré dans cette ville au sein de sa famille, il partagea son tems entre la priére & l'étude, jusqu'au 17 Juin 1770. qu'il mourut. Il étoit gai, franc, sensible, charitable, estimé de ses supérieurs, hai des hypocrites, chéri de tous les honnètes-gens. Nous avons de lui : I. Examen de la prétendue possession de Landes, & Ri-

landarinade, ou Histoire du Mandariut de l'Abbé de Se-Martin, connu Ensle fiécle dern.par les ridicules; ette Histoire, en 3 vol. in-12, rentrme beaucoup d'anecdotes amumees fur l'Abbé qui en est le héros. es extravagances fournirent, diton, à Molière l'idée du Bourgeois-Sentilhomme. III. Quatre Lettres 🟂r les Sépultures dans les Eglises, 1745. Elles sont écrites d'une maalère intéressante. Cet ouvrage fut attaqué; il y répondit par un petit ecrit sous le titre d'Observations. IV. Nouvelles Lietéraires de Caen, 3 vol. in -8°. Il les commença en #742, & les continua jusqu'à la fin de 1744. C'est un recueil de Piéces, en prose & en vers, des Académiciens de cette ville. V. Quarante-quatre Dissertations sur différens sujets, lues àl'Académie de Caen, dont M. Porie a été pendant 30 années un des principaux ornemens. Onze de ces Differtations, ont été imprimées dans les Mémoires de cette Académie, & dans les Nouvelles Lietéraires. VI. Un grand nombre de Corrections & d'Additions pour une nouvelle édition du Dictionnaire de Trévoux, restées manuscrites.

PORLIER, (Pierre) seigneur de Gonpilières en Normandie, fut maître des Comptes à Paris, & rendit un service important à l'ordre de Maite en 1714. Les Turcs, sçachant qu'il n'y avoit point de poudre dans l'isle, résolurent d'en faire le siège. Porlier, sensible aux malheurs dont la Religion étoit menacée, les prévint, en vendant sa vaisselle d'argent & d'autres effets précieux, pour acheter une grande provision de poudre, qu'il fit passer dans cette isle. Le grandmaître Perellos de Rocafull, pénétré d'estime & de reconnoissance pour une action aussi généreuse, envoya à Porlier la croix de l'Ordre, Il mourut à Paus dans un âge fort avancé.

I. PORPHYRE, philosophe Platonicien, né à Tyr l'an de J. C. 233, étudia d'abord l'éloquence & la philosophie à Athènes, sous Longin. De-là il passa à Rome, où il prit Plotin pour maître. Après la mort de ce philosophe, il enseigna avec succès, & eut un grand nombre de disciples. On dit qu'il épousa la veuve d'un de ses amis, pour être plus à portée de faire du bien à sa semme & à ses enfans, Il mourut sous le règne de Dioclétien, après s'être fait un grand nom par fes talens & par sa manière de vivre. Son génie étoit vif, entreprenant. passionné pour la nouveauté. It trouvoit du ridicule dans les choses qui occupent le plus férieusement les autres hommes. Son sçavoir s'étendoit à tout, & il avoit fait un grand nombre d'ouvrages. Le plus célèbre est celui qu'il composa, contre les Chrétiens. Nous ne l'avons plus; mais il falloit qu'il fût bien dangereux ou bien répandu, puisqu'une partie des SS. Peres a travaillé à le réfuter. Il voulut prouver que les Prophéties de Daniel avoient été faites après coup, & formées sur les Historiens par un écrivain qui avoit emprunté le nom de ce Prophète. Mais on lui démontra le contraire, en expofant la tradition constanté des Juifs & la manière dont s'est formé le Canon des Livres Saints. Théodose le Grand fit brûler cet duvrage en 388. Ses Traités De abstinentia ab animalibus necandis, & De vita Pithagora, parurent à Cambridge 1655, in-8°, avec les notes de Luc Holstenius; & Utrecht 1767, in-8°. On a encore de lui, De antro Nympharum, Trajecti ad Rhenum, 1765, in-4°. On a imprimé fous son nom, Porphyrii Isagoge latine, Ingolstadt 1492, in-fol. rare. Le Traité sur

POR la form par laquelle il est M. Plaquet.) n'étoit pas Dieu ; mais POR Porte. Ainfi il regardoit les att traduit vrai sentiment de buts de Dieu, & la Divinité, con At Transce See Viender 2 Mires par M. de Berigni , 1747 , se des formes différences; & Dis on l'Erre fouverainement parfais E PORPETRE . Publics Optacome la collection de ces forme ner Ling, Hoeffice foos l'espare de Companye le Grand II Voilà l'erreur fondamentale composit en vers le Parispirique de ce armeders "an 700. Ce Poeme, conclu que les propriétés des Per Gibert de la Porrée-Precion: 4. compercia, value 2 l'ansoules divines n'étoient pas ce test e septed te "enil où il esoit Personnes, que la nature divis NOON I THE PROPERTY & Australy Ca. ne s'étoit pas incarnée. Gilbers eric mini de 23 iemiles. Rien h Perie conserva sous ces prin e ut i marie que les dificultés cipes lorsqu'il sut élu évêque que .e prese à restrerchers dans la Poiners, & les expliqua dans m CHARLESTAN ME CHE PRESENTE. Ce force discours qu'il fit à fon clerge. Ar-No. 3- Principes BE CHEMICAL STREET month & Calon, fes archidiacres, in & m R 102 is were. 105 chiefres desertent au pape Eugène III, qui Circulante, les Signies de Marineexert alors à Sienne sur le point de Pesser en France. Lorsqu'il y sur Me de la lande base THE THE arive, il fit examiner l'acculation de ou stoit bortée contre l'évêque Juiber de la Just à & Poiriers Ce prélat for appellé Mar. The Creà use affemblee qui se tint à Paris Aug of The City Street Indig en 1147, & ensuire au concile de er .... & mionispine & 'a cher-Beins, tem l'année fuivance, de W. V. T. S. Bill School Street, Street dans lequel on condamna les fenwhite state state and the comens de Gilbert. Ce prelat ré-THE RESIDENCE . 2 300 Esta les excers, & se réconcilé THE CHAIN THE STATES avec ses denonciawhere he differences quaires E som en Septembre II/4. AN ANNA STATE E & Force is Carriers de ses disciples per : were the single-Exercices des leurs fentimens. Printer Properties & Project iks a sociativest point in The section of 1 STATE STATE OF THE STATE OF T PORRETE, (Marguerite) fem WE STREET, SE PERSON OF Briendt, Fint à Paris, ou A THE PARTY OF THE eile main an Livre, rempi des MA . C. DOVINGE P. WINES The state of the s Elle y disort, Cla Substitute of the substitute o dels , Pi see prisons. The state of the s A Secretary lands THE REPORT OF THE PARTY. Service Bridge 1981 J. S. o. DETECT TOTAL See Craims Coffee The state of the s Copyright Copyri The state of the s The state of the s

indamner à être brûlée en 1310. PORSENNA, roi d'Etrurie, nt la capitale étoit Clusium, (auprd'hui Chiusi en Toscane,) alla léger Rome, l'an 507 avant J. C. ur rétablir Tarquin le Superbe. Ce réduisit les Romains à la dertre extrémité; mais le courage Clélie, d'Horatius Coclès, & de utius Scavola, (Voyez ces trois arcles) obligea Porsenna de le leer. Il mourut peu de tems après. I. PORTA, (Jean-baptiste) gen-Mhomme Napolitain, s'est sait un pm par son application aux bellesettres & aux sciences, sur-tout l'étude des mathématiques, de la médecine & de l'histoire naturelle. Il tenoit souvent chez lui des assemblées d'hommes de letmes, dans lesquelles on traitoit des secrets chimériques de la magie. La cour de Rome, instruite de l'objet qui occupoit cette petite acidémie, lui défendit de la tenir. Il se consacra alors aux Muses, & composa des Tragédies & des Comédies, qui eurent quelques succes. Sa maison fut toujours cependant la retraire des gens de lettres, & des étrangers, admirateurs du mérite de Porta, qui mourut en 1515 à 70 ans. On a de lui: I. Un Traité de la Magie naturelle, en latin, Amsterdam 1664, in-12; traduit en françois par Meissonier, Lyon 1688, in-12: livre plein d'idées chimériques & extravagantes. II. Un autre Traité de la Phyfionomie, composé dans le même esprit que le précédent. L'auteur, entêté de l'Astrologie judiciaire, l'a rempli d'inepties. Cet ouvrage, imprimé à Leyde en latin 1645 m-12, fut traduit en françois par Rault, Rouen 1655, in-8°. On l'a aussi en italien, Venise 1652, in-8° : édition extrêmement rare. M. De occuleis Litterarum potis; ré-

imprimé à Strasbourg en 1606, avec des augmentations. C'est un Traité de la manière de cacher sa pensee dans l'écriture, ou de découvrir celle des autres. Il y donne plus de 180 manières de se cacher; & il en laisse encore une. infinité d'autres à deviner , qu'il, est aisé d'inventer sur celles qu'il propose. Ainsi il a surpassé de beaucoup tout ce qu'avoit fait Trithème sur ce point, particuliérement dans sa Polygraphie; soit par sa diligence & son exactitude; soit par son abondance & sa diversité; soit enfin par sa netteté & par sa methode. IV. Phytognomonica, sea Methodus cognoscendi ex inspectione vires abditas cujuscumque rei, Neapoli, 1583 in-fol. V. De Distillationibus, Romæ, 1608, in-4°. C'est à J. B. Porta que nous devons l'invention de la Chambre obscure, persectionnée depuis par s'Gravesande. Il avoit conçu le projet d'une Encyclopédie.

II. PORTA, (Joseph) par le furnom de Salviati, parce qu'il fut disciple du peintre de ce nom. Il naquit à Caftel-Nuovo dans la Garfagnana en 1535, & mourut a Venise en 1585. Il se sit une maniéro qui tenoit du goût Romain & du Vénitien. Porta excelloit également à peindre à fresque & à l'huile. Le pape Pie IV & le fénat de Venise exercérent long-tems son pinceau. Cependant ces occupations ne l'empêchérent point de s'attacher aux sciences, & principalement à la chymie, dont il tira plusieurs secrets pour son art. Ce maître avoit un dessin correct. un bon goût de couleur : il inventoit facilement; mais on remarque dans ses ouvrages, trop d'affectation à exprimer les muscles du corps humain. Porta étoit un de ces sçavans avares, qui ne travail

Li iij

lent que pour eux, & ne veulent point que les autres profitent de leurs découvertes & de leurs lumiéres. Il avoit composé plusieurs au fou, ainsi que ses dessins & ses études, dans une maladie dont il crut mourir.

POR

III. PORTA, (Simon) Portius, Napolitain, fut disciple de Pomponace, dont il embrassa les opinions & la doctrine. Après avoir brillé dans différentes villes d'Italie, il professa la philosophie à Pife, & mourut à Naples en 1554, à 57 ans. On a de lui divers Traités de philosophie morale, qu'on a recueillis à Florence en 1551, in-4°. Cette collection renferme ses Traités De Mante humana; De Vo-Luptate & Dolore; & De Coloribus Oculorum. On a encore de lui : I. De rerum naturalium Principiis libri duo, 1553, in-4°. Ce livre est rare. II. De Conflagratione agri Putcolani, Florentiæ 1551, in-4°. Ill. Opus Physicogicum, in quo tractatur, num Ars Chymica verum Aurum efficere queat? Messanæ, 1618, in - 4°. &c. Il y a eu un Simon Portius, Romain, auteur d'un Lexicon Græco-Barbarum & Graco - Litteratum, 1635, in-4°; & d'une Grammaire de la Langue Grecque vulgaire, 1638, in-4°.

I. PORTE, (Maurice de la) Farissen, mort en 1571, à 40 ans, eft le premier auteur qui ait rasfemblé les Epithètes Françoises. Le Pere Daire, qui a fait un ouvrage sous le même titre, paroît n'avoir pas connu celui de la Porte. Il fut imprimé à Paris en 1580, in-8°. Le but de ce compilateur est de faciliter l'intelligence des poëtes. Mais ce livre n'a pu être utile qu'à des écoliers, & ne peut servir tout au plus aujourd'hui qu'à faire connoître que la Porte avoit

beaucoup lu nos anciens auteura François, & que son livre est un fruit de ses lectures.

II. PORTE , (Charles de la ) duc Traités de Mathématiques qu'il jetta 'de la Meilleraye, s'éleva aux premiers honneurs militaires par for courage, & sur-tout par la faveur du cardinal de Richelieu, son parent. Après s'être distingué dans plusieurs sièges, il obtint le gouvernement de la ville & du château de Nantes, en 1632. Il fut fait chevalier des ordres en 1633, & grand-maître de l'artillerie en 1634. Il servit ensuice à la bataille d'Avein, aux fiéges de Louvain, de Dole, &c; & après la prise de la ville d'Hesdin, il reçut des mains du roi Louis XIII le baton de maréchai de France, sur la brêche de cette place, le 30 Juin 1639. Le nouveau maréchal défit les troupes du marquis de Fuentes, le 2 Août suivant, & contribus bequcoup à la prise d'Arras en 1640. Il commandoit alors l'armée avec les maréchaux de Chaulnes & de Châtillon. Il prit, les années suivantes, Aire, la Baffée & Bapaume en Flandres; Collioure, Perpignan & Salces dans le Rouffillon. En 1644 il fut lieutemant-genéral sous le duc d'Orléans, & en 1646 il commanda l'armée en Italie, où il prit Piombino & Porto-Longone. Le roi érigea en sa saveur. la Meilleraye en duché-pairie, en 1663. Ce maréchal mourut à l'Arsenal à Paris, en 1664, âgé de 62 ans. Il passoit pour l'homme de fon tems qui entendoit le mieux les sièges. Son fils épousa Hortesse Mancini, & succéda au nom de Mazarin.

PORTES, (Philippe des) ne à Chartres en 1546, vint à Paris & s'y attacha a un évêque avec lequel il alia à Rome, où il apprit parfaitement la langue Italienne

De retour on France, il se livre L'apoësse Françoise, qu'il cultiva soute sa vie avec un succès dis-ningué. Il contribua besucoup, per de ouvrages, aux progfès & à la pureté de notre langue, qui avant lui n'étoit qu'un jargon barbere, chargé de grécismes, d'épithètes obleures & d'expressions forcées. Peu de poèces one été aussi bien payés de leurs vers. Henri III lui donna 10,000 écus pour le meure en état de publier ses premiers suvrages, & Charles IX hii avoit donné 800 écus d'or pour son Rodoment. L'amiral de Joyeuse fit avoir à l'abbé des Porces une abbaye pour un Sonnet. Ensin, il réunit fur sa tête plusieurs bénéfices, qui tous ensemble lui produissient plus de 10,000 écus de rente. Henri III faisoit aussi l'hommeur à des Porses de l'appeller dans fon conseil, & de le consulter sur les affaires les plus importantes du royaume. On prétend qu'il refuse plusieurs évêchés, a même l'archevêché de Bordeaux. Les gens-de-lettres eurent beaucoup à se louer de son caractère bienfzisant. Non content de les secourir dans le besoin, il forma une riche Bibliothèque, qui étoit autant pour euxque pour lui. Après la mort de Henri III, il entbraffa le parti de la Ligue, & s'en repentit. Il avoit contribué à enlever la Normandie à Henri IV; il travailla à la faire rentrer fous son obéiffance, & obtint de ce mongrque ce qu'il pouvoit donner de Plus précieus, son amitié & son eftime. La langue Françoise lui a de grandes obligations. Il emprun- d'autant plus estimables dans ce ta des Italiens le style sleuri & poëte, que ceux de sa nation semqui se voicur dans ses ouvrages. des envieux le lui sçurent bien re-Procher , & ferent un livre contre Porta, nº 111.

Im, intitulé: La Conformité des Muses Italiennes & Françoises; mais il prit cela en galant homme. Il dit que « S'il avoit sçu que l'auteur de » ce livre eût eu dessein d'écrire » contre lui, il lui auroit fourni » des Mémoires; qu'il avoit beau-» coup plus pris chez les Italiens. » que son critique ne disoit.» Des Portes mourut en 1606, à 60 ans. Nous avons de lui : I. Des Sonnets. II. Des Stances. III. Des Elégies. IV. Des Chansons. V. Des Epigrammes. VI. Des Imitations de l'Arioste. VII. La Traduction des Pseaumes etz. vers françois, 1598, in-8°. VIII. Et d'autres Poësies, qui virent le jour pour da 1" fois en 1573, chez Robere Etienne, in-4°. La Muse de des Portes a une naiveté & une simplicité aimables; il a beaucoup mieux réuffi dans les fujets galans que dans les sujets nobles. La plupart de les pièces en ce genre no font que des traductions de Tibulle ... d'Ovide, de Properce, de Sannazar L Il possédoit tous les poètes anciens & modernes, & il les imitoit souvent; mais il n'y avoit que les gens - de - lettres qui s'en appercussent.

PORTES, Voyet Desportes, n° II & III.

I. PORTIUS, (Grégoire) Italien de nation, s'est rendu célèbre vers l'an 1630, par le talent qu'il avoit pour la poéfie Latine & pour la Grecque. Il a composé, dans ces deux langues, des Odes, des Elégies, des Epigrammes. On admire sur tout la facilité & le naturel de ses Vers latins: qualités eajoué, les betles figures, les traits blent ordinairement affecter l'en brillans & les vives descriptions sture & l'hyperbole, soit dans leurs pensées, soit dans leurs expressions.

II. PORTIUS, (Simon) Voyez

304 POR

PORTUMNE, Poy. MELICERTE.

PORTLAND, (Guillaume Benting, comte de) favori de Guil-Laume III roi d'Angleterre, reçut en France les plus grands honneurs, quand il y vint en qualité d'ambassadeur de son maitre. Sa faveur excita la jalousie des Anglois. Les Communes demandérent inutilement sa disgrace. Il mourut agé de 62 ans, en 1710. Sans avoir des talens supérieurs, il sçavoit plaire; & à la dignité d'un grand seigneur, il joignoit le caractère adroit d'un courtisan.

I. PORTUS, (François) natif de Candie, fut élevé chez Hereule II, duc de Ferrare. Il y puisa les erreurs que Calvin y avoit enseignées. Il professa quelque tems la langue Grecque dans cette ville, & ensuite à Genève, où il mourut en 1581, à 70 ans. On a de lui: 1. Dictionarium Ionicum & Doricum Graco-Latinum, Francfort 1603, 2 vol. in-8°. II. Des Additions au Dic-. tionnaire Grec de Constantin, Genève 1593, in-fol. III. Des Commentaires sur Pindare, sur Thucydide, sur Longin, & sur plusieurs autres Auteurs Grecs.

II. PORTUS, (Emilius) fils du précédent, habile dans la langue Grecque, l'enseigna à Lausanne & à Heidelberg. On a de lui une Traduction de Suidas, & d'autres ouvrages estimables.

PORUS, roi d'une partie des Indes, entre les fleuves Hydaspe & Acesine, possédoit un empire considérable. Alexandre, vainqueur de Darius, le fit sommer par ses am affadeurs l'an 328 avent. J. C. de ui faire hommage de ses états. Le monarque Indien, surpris d'u-4 ordre par le talent d'instruire les ne telle proposition, lui sit dire pauvres de la campagne, & de saqu'il irois, sur les frontières de son mener à une vie exemplaire les Royaume, le recevoir les ermes à la personnes du grand monde, Soq

main. Il s'approcha en effet avec son armée des bords de l'Hydripe, pour en défendre le pallage au conquérant Macédonies. Co torrent étoit une barrière en quelque sorte insurmontable. Cepen-; dant Alexandre pasta ce sleuve à la faveur des ténèbres, & battit ' le fils aîné de *Porus*. Ce prince livra un fecond combat, où il fut de nouveau vaincu, quoiqu'il eut montré dans la bataille la conduite d'un général & la bravoure d'un soldat. Enfin percé de coups, il le retiroit fur son éléphant. On l'atteignit, & Alexandie, admirateur de son courage, envoya un prince Indien, pour l'engager à se rendre. N'entends-je point, lui dit Porus, la voix de ce traire à la patrie? & il se saisit en même tems d'un dard pour le percer. Alexandre le fit de nouveau solliciter par ses amis, qui le déterninérent à se rendre, mais non pas à abattre sa fierté. Comment, lui demanda le vainqueur, veux-tu que je te traite? - En Roi, répondit le vaincu. Charmé de cente réponse généreuse, Alexandre ordonna qu'on prit un grand soin de sa perfonne, lui rendit ses états, & y ajoûta de nouvelles provinces. Perus, pénétré de reconnoissance, fuivit son bienfaiteur dans toutes ses conquêtes, après lui avoir pr ré une fidélité qu'il ne viole ? mais. Porus, fon neveu & rol comme lui, s'enfuit chez les Gangarides, pour n'être pas exposé aux armes de son oncle.

POSADAS, (François) Dominicain, né à Cordoue dans l'Andalousie, de parens pauvres, mais vertueux. Il se signala dans son

inérite le sit nommer à un évêché, que son humilité lui sit resuser. Tout ce qu'il y avoit de grand en Espagne, avoit pour lui une confidération singulière. On le consultoit comme un oracle. Le l'ere Posadas mourut à Cordoue en 1720, après une longue vie, passée dans les bonnes œuvres & les aufterités. La voix publique l'a déja canonifé, & on a commencé à faire les informations pour procéder un Jour à la canonifation authentique de ce serviteur de Dieu. Un sçavant religieux de son ordre a écrit sa Vie, & l'a publiée en un gros volume in-fol. On a du P.Posadas plus. ouvrages, qui respirent la plus haute piété. I. Le Triomphe de la Chasteté, contre les erreurs de Molinos, in-4°. II. La Vie de S. Dominique de Guzman, in-4°. III. Sermons, doctrinaux, 2 vol. in-4°. IV. Sermons de la Ste Vierge Marie, in-· 4°. On a encore de lui divers Traisés de Théologie mystique, qui pourroient former 6 vol. in - 4°. Ils sont restés manuscrits.

POSSEVIN, (Antoine) né à Mantoue, entra dans la Compagnie de Jesus en 1559. Il prêcha en Italie & en France avec un fuccès distingué. Son génie pour les langues étrangéres & pour les négociations le fit choisir par le pape Grégoire XIII, pour rétablir la bonne intelligence entre Jean III, roi de Pologne, & le czar de Moscovie. Il fut employé dans d'autres affaires en Suède & en Allemagne. De retour à Rome, il travailla à la réconciliation de Henri le *Grand* avec le faint-fiége. Co zèle ne plut pas aux Espagnols, qui firent donner ordre à Possevin de sortir de cette ville. Il mourut à Ferrare le 26 Février 1611, âgé de 78 ans. Nous avons de lui divers puvrages. Les plus importans sont:

I. Sa Bibliothèque choiste, Rome, 1593, in-fol. L'auteur ne fait pas toujours un affez bon choix des écrivains qu'il conseille; il en cenfure d'autres avec trop peu de ménagement; il y a d'ailleurs beaucoup de négligences & d'inexactitudes. II. Apparatus Sacer, en 2 vol. in-fol. ouvrage qui a eu beaucoup de cours. III. Moscovia, Cologne, in fol. 1587. C'est une description fort étendue de l'état des Moscovites, de leurs mœurs, de leur religion, &c. IV. Quelques Opuscules en italien, dont on peut voir le titre dans le Dictionnaire Typographique. Le Pere Dorigni, Jésuite, a donné la Vie de cet habile négociateur, en 1712, in-12. Elle est curieuse & intéressante.

POSSIDIUS, évêque de Calame, & disciple de S. Augustin, recueillis les derniers soupirs de ce saint docteur en 430. On a de lui la Vie de son maître, écrite d'un style assez simple; mais il y a beaucoup d'exactitude & de vérité dans les saits. Il y a joint le catalogue des Ouvrages de ce Pere, avec lequel il avoit eu le bonheur de vivre

pendant près de 40 ans.

POSSIDONIUS, astronome & mathématicien d'Alexandrie, vivoit après *Eratosthènes* & avant Ptolomée. Il mesura le tous de la Terre, & la trouva de 30 mille stades. Il ne faut pas le confondre avec Possidonius d'Apamée, célèbre philosophe Stoïcien, qui tenoit son école à Rhodes. Celuici florissoit vers l'an 30 avant J.C. Pompée, à son retour de Syrie, après avoit heureusement achevé la guerre contre Mithridate, vint exprès à Rhodes profiter en pasfant de ses leçons. On lui apprit qu'il étoit fort malade d'un accès de goutte, qui lui faisoit souffrir de cruels tourmens. Il voulut du moins voir celui qu'il s'étoit fiasé d'entendre raisonner sur des sujets philosophiques. Il alla chez Ini, le faluz , & lui témoigne la peine qu'il avoit de ne pouvoir l'entendre. Il ne tiendra qu'à vous, repartit-il, & il ne sera pas dit qu'à cause de ma maladie, un si grand komme soit venu me voir inutilement. Il commença donc dans fon litum long & grave discours, fur ce dogme des Stoiciens : Qu'il n'y avoit rien de bon que ce qui est honnèse... & comme la douleur se saison senfir vivement, il répéta souvent ! Tu ne gagneras rien, ô douleur; quelqu'incommade & violente que tu puisses être, je n'avouetai jamais que tæ Lois un mal.

POSSIN, Voyer Poussines.

POSTEL, (Guillaume) né l'an 2510 à la Dolerie, hameau de la paroifie de Barenton en Normandie, perdit à 8 ans son pere & sa mere, qui moururent de la peste. La snifére l'ayant chaffé de fon village, al se fit maître d'école, âgé seulement de 14 ans, dans un autre village près de Pontoise. Dès qu'ilent ramassé une petite somme, il vint continuer ses études à Paris. Pour éviter la dépense, il s'associa avec quelques écoliers; mais al ne fut pas long-tems à s'en repentin: dès la première nuit, on lui vola fon argent & fes habits. Le froid qu'il endura, lui causa une maladie, qui le réduifit à foutirir pendant deux ans dans un Hōpital. Sorti de cet asyle de la mistère, il alla glaner en Beauce. Son industrie laborieuse lui ayant procuré un habit, il vint continuer ses études au collége de Ste-Bar-Ae, où il s'engagea à servir quelques régens. Ses progrès furent fi rapides, qu'en peu de tems il acquit une science universelle. : François I, touché de tant de mé-du Collège-royal. Son changement

rite this à tant d'indigence, l'envoya en Orient, d'où il rapports phineurs manuscrits précieux. CF voyage lui mérita la chaire de proiesseur royal des mathématiques ot des langues, avec des appointemens considérables. Sa façon d'enseigner, & sur-tout sa façon de vivre, lui sussitérent divers ennemis. La reine de Navare, irrisée de son attachement au chancelies. Poyet, lui fit perdre ses places. Obligé de quitter la France, il passa à Vienne; s'en sie chassier; se rendit à Rome, se sit Jésuite; fut exclus de l'ordre, & mis 🗪 prison l'an 1545, pour avoir soutenu que la puissance des Conciles étoit an-dessus de celle des Papes. Après une année de captivité, il se retira à Venise, où une vieille fille s'empara de fon cœur et defon esprit. Il s'oublia jusqu'à, soutenir que la rédemption des femmes n'étoit pas achevée, & que la Mere Jeanne ( c'étoit le nom de sa Vénitienne) devoit terminer ce grand ouvrage. C'est fur cette intbécille qu'il publia son livre extravagant : Des très-mervoilleuses vidoires des Femmes du Nouveau Monde, & comment elles doivent par ruifon à tout le Monde commander, & même à ceux qui auront la Monarchie du Monde Vieil, Paris 1553, in-16. Ses rêveries le fisent enfermer; mais on le relâcha enfuite, comme un insensé. De retour à Paris en 1553, il continua à débiter ses extravagances. Contraint de fuir en Allemagne, il se recira à la cour de Ferdinand, qui l'accueillit affes bien, & il professa quelque tens dans l'université de Vienne en Autriche. L'amour de la patrie le follicitant de resourser en France, il adressa une Rétractation à la reine, qui le rétablie dans sa chaire

Etoit pas sincére. Il chercha à répandre ses folies, & il fut relégué au monaftère de S. Martin des Champs, où il sit pénitence, de où il mourut en 1581, âgé 60 71 ans. Postel se faiseit beaucoup plus vieux, & il attribuoit sa constante santé & sa longue vie, à l'avantage de n'avoir jamais approché d'aucune semme. Il vouloit persuader aussi qu'il étois resuscité; & pour prouver ce miracle àceux qui l'avoient vu autresois avec un vifage pâle, des cheveux gris & une barbe blanche, il se fardoit fecrettement, & se peignoit la barbe & les cheveux. C'est pourquoi dans la plupart de ses ouvrages, il s'appelloit *Postellus Resti-*TUTUS. Postel étoit, à ces rêveries Près, un des génies les plus étendus de son fiécle. Il avoit une vivacité, une pénérration, & une mémoire qui alloit jusqu'au prodige. Il connoissoit parfaitement les langues Orientales, une partie des langues mortes, & presque toutes les vivantes ; il se vantoit de " poavoir faire le tour du Monde " fans truchement." François I & la teine de Navarre le regardoient comme la Merveille de leur siécle. Charles IX l'appelloit son Philosophe. On affure que quand Il enseignoit à Paris dans le collége des Lombards, il y avoit ne si grande foule d'auditeurs, que la salle de ce collége ne pouvant les contenir, il les faisoit descendre dans la cour & leur parloit d'une fenêtre. On ne peut nier qu'il n'eût tait beaucoup d'honneur aux lettres, si, à force de lire les Rabbins & de contempler les Astres, il n'avoit pas perdu la tête. Ses Principales chiméres étoient, que

Christ; que la plupart des mystéres du Christianisme pouvoient se démontrer par la raison; que l'Ange Raziel lui avoit révélé les socrets divins, & que ses écrits étoient les écrits de Jesus-Christ même; onfin que l'ame d'Adam étoit entrée dans son corps. Ces folles idées étoient plus dignes de compassion qué de châtiment, & Postel étoit un de ces hommes qui sont moins méchans que fous. Dans la soule d'écrits dont il surchargea l'univers littéraire, on ne citera que les principaux : I. Clavis absconditorum à constitutione mundi, Parissis, 1547, in-16, & Amftelod. 1646, in-12. Cette derniére édition est très-commune, la première est fort rare. II. De ultimo Judicio, sans nom de ville ni d'imprimeur, & sans date, in-16. C'est un des plus rares ouvrages de *Poftel*. III. Apologie contre les détracteurs de la Gaule, qui renferme des choses singulières. IV. L'Unique Moyen de l'accord des Protestans & des Catholiques. V. Les Premiers Elémens d'Euclide Chrétien, pour la raison de la divine & éternelle Vérité démontrée, traduits du latin, Paris 1579, in-16. VI. La Divina Ordinazione, in-8°.1556, où est comprise la raison de la restitution de toutes choses. VII. Merveilles des Indes, 1553, in-16. VIII. Description & Carte de la Terre-Sainte, idem. IX. Les Raisons de la Monarchie, Paris 1551, in-8°. X. Histoire des Gaulois depuis le Déluge, Paris \$552, in-16. XI. La Loi Salique, idem. XII. De Phanicum litteris, Paris 1552, in-8°. petit format. XIII. Liber de caufis Natura, 1552, in-16. XIV. De originibus Nationum, 1553, in-8°. XV. Le prime Nuove dell' alro Monles femmes domineroient un jour do cioe la Vergine Venetiana, 1555, sur les hommes; que toutes les in-8°. XVI. Traité de l'origine debodes servient sauvées par Jesus- l'Essurie, XVII, Epistola ad Schwing

feldium de Virgine Venetiana, 1556, in-8°. XVIII. Recueil des Prophéties les plus célèbres du Monde, par lequel il se voit que le roi François I doit tenir la Monarchie de tout le Monde. XIX. Alcorani & Evangelii Concordia, Parisiis, 1543, in-8°. XX. De rationibus Spiritus Sancti, idem. XXI. De Nativitate Mediatoris ultimá, 1547, in-4°. XXII. Proto-Evangelium, 1552; in-8°. XXIII. De lingua Phanicis seu Hebraïca excellencia, Viennæ-Austriæ, 1554, in-4°. inséré depuis dans la Bibliothèque de Brême, très-rare. Il fit aussi l'apologie de Servet. XXIV. De Orbis concordiá, à Bâle, in-f. 1544. Le but de l'auteur est de ramener tout l'univers à la Religion Chrérienne. Cette production bizarre est divisée en 4 livres. Le 1er contient les preuves de la religion; le 2°, la réfutation de la doctrine de l'Alcoran ; le 3°, un Traité de l'origine des fausses Religions & de l'Idolâtrie; & le 4°, de la manière de ramener les Mahométans, les Païens & les Juiss. Tous ces différens écrits sont aussi rares que finguliers. Il y en a encore d'autres que les curieux recherchent, quoique leur rareté fasse tout leur mérite. Consultez les Nouveaux Eclaircissemens sur la Vie & les Ouvrages de Guillaume Postel, par le Pere des Billons, Liége 1773. C'est à tort qu'on a attribué à Postel le livre imaginaire De tribus Impostoribus.

POSTHUME, (Marcus Cassius Lazienus) le plus illustre des tyrans qui s'emparérent de diverses provinces de l'empire, sut peu connu avant les deux années qui précédérent sa révolte. Valérien, voulant accoutumer de bonne heure au gouvernement Cornelius Valerianus, son petit-fils, le mit à la tête des troupes des Gaules, & sit ches de son conseil Posthu-

me. Ce jeune prince acquit beaux coup de gloire, & sçut empêcher les Germains de pénétrer dans les Gaules. Mais l'imprudence de Syl-. vain, son gouverneur, causa bientôt un grand changement. Il voulut enlever aux foldats le butin qu'ils avoient fait. Ils se mutinérent, tuérent Valérien & son gouverneur, & déclarérent Posthume empereur, vers le commencement de l'an 261. La conduite de Posthume justifia le choix des troupes. Les Germains furent repousses en diverses rencontres; & pendant plusieurs années il sçut se maintenir dans sa dignité, quoique Gallien, qui étoit légitime empereur, fit des efforts extraordinaires pour le détruire. Posthume avoit un fils qu'il associa à l'empire; il étoit digne de son pere par ses grandes qualités, & lui étoit supérieur en éloquence. On lui a attribué XIX Déclamations, qui ont paru sous le nom de Quintilien. Les deux Posthumes furent tués par leurs foldats en 267, près de Mayence, où ils venoient de vaincre le tyran Lælien. Posthume le pere, quoique d'une naissance obscure, étoit un de ces esprits privilégiés qui apprennent tout d'eux-mêmes, & qui n'ont besoin que de suivre l'instinct de leur génie, pour exécuter les plus grandes choses. Il recut de la namre des talens distingués pour gouverner un état avec splendeur, & pour le défendre avec courage.

POTAMON, philosophe d'Alexandrie, contemporain d'Auguste,
prit un sage milieu entre l'incertitude des Pyrrhoniens & la présomption des Dogmatiques. Il
emprunta de chaque école de philosophie, ce qui pouvoit persectionner sa raison. Il ne paroit pas
que ce sage philosophe ait pré-

Adé à sucume école, ni qu'il sit donné naissance à aucune secte; mais sa manière de philosopher se répandit dans tout le monde sçavant. Ceux qui l'embrassérent, soit à Alexandrie, soit à Rome, sunommes Electiques, parce qu'ils choisissoient les opinions qui leur paroissoient les plus convenables.

POTER, (Paul) peintre, né à Enchuysen en 1625, mort à Am-Rerdam en 1654, a excellé dans le Paysage. On admire sur-tout l'art avec lequel il a rendu les différens effets que peut faire sur la campagne, l'ardeur & l'éclat d'un soleil vif & brillant. Ses sites ne sont pas des plus riches, n'ayant exécuté que les Vues de la Hollande, qui sont plates & très-peu variées. Son talent n'étoit point pour la Figure; aussi il n'en peignoit guéres plus de deux: encore avoit-il foin de les cacher en partie. Pour les animaux, on ne peut les rendre avec plus de vérité que ce maître. Ses ouvrages sont très-rares en France. Du Jardin, un de ses élèves, a imité la manière.

POTHIER, (Robert-Joseph) conseiller au présidial d'Orléans 14 patrie, & professeur en droit de l'université de cette ville, naquit en Janvier 1699, & mourut au mois de Février 1772, après avoir consacré toute sa vie à la jurisprudence. Un goût particulier le porta d'abord vers le droit Romain; il s'amacha ensuite au droit François, & nous avons de lui un tres-grand nombre d'ouvrages, qui prouvent qu'il possédoit l'un & l'autre. Les principaux sont : I. Pandecta Justiniana, 1748, 3 vol. in-fol. II. Traité du Contrat de Vente, 1765, in-12. III. Traité du Contrat de Rente, 1763, in - 12. IV. sécuteurs. On le maltraita cruelle-

Traité du Contrat de Louage, 1764, in-12. V. Traité du Contrat de Société, in-12. VI. Traité des Contrats Maritimes, in-12. VII. Traité des Contrats de bienfaisance, 1760, 2 vol. in-12. VIII. Traité du Contras de Mariage, 1768, in-12. IX. Coutume du Duché d'Orléans, 1773, in-4°. X. Traité de la Possession & de la Prescription, in-12, 1772, &c. &c. Ces nombreux ouvrages ont été recueillis en 1774, en 4 vol. in-4°, à l'exception des Pandecta Justiniana, & d'un Traité des Fiefs, Orléans 1776, 2 vol. in-12. L'auteur joignoit à beaucoup de mémoire, une grande facilité de travail. Son amour pour la jurisprudence l'engagea à faire chez lui des conférences de droit, qui s'y tenoient toutes les femaines. Nommé par M. le chancelier d'Aguesseau à la place de professeur en droit François, sans l'avoir demandée, il établit des prix pour exciter l'émulation parmi les étudians. C'étoit un homme doué de toutes les vertus morales & chrétiennes, charitable, bienfaisant, utile à sa patrie par son sçavoir & par son esprit de conciliation.

POTHIN, (St) 1er évêque de Lyon, étoit disciple de S. Polycarpe, qui l'envoya dans les Gaules. Il a pu l'être aussi de S. Jean, puisqu'il avoit 15 ans quand cet apôtre mourut. Pothin étoit âgé de 90 ans, lorsque la persécution s'étant élevée sous l'empire de Marc-Aurèle, l'an 177 de J. C. : il fut conduit devant les magistrats de Lyon, à la vue d'une multitude de Païens qui crioient contre lui. Le gouverneur lui demanda alors quel étoit le Dieu des Chrétiens? Vous le connoîtrez, répondit S. Pothin, si vous en êtes digne. Cette réponse irrita ses per-

ment, & on le traina en philos, où il mourut 2 jours après. S. Iremée fut son successeur.

POT

I. POTIER, (Nicolas) seigneur de Mancmesnil, président au parlement de Paris, d'une noble & ancienne famille de cette ville, qui a fourni plusieurs grands-hommes à la France, étoit un des plus vertueux magistrats de son tems. N'ayant pu sortir de Paris, lorsque cette capit. se déclara pour la Ligue, il fut arrété prisonnier au Louvre, avec ceux qui improuvoient cette révolte. La faction des Seize lui fit faire son procès dans les formes, sous prétexte qu'il entretenoit une correspondance secrette avec Henri IV. Il auroit subi le même sort que le président Brisson, si le duc de Mayenne, plein de vénération pour la vertu de ce fidèle magistrat, ne fût allé le délivrer de sa prison. Monseigneur, (lui dit Blancmesnil en se jettant à ses pieds) je vous ai obligation de la vie; mais j'ose yous demander un plus grand bien-' fait : c'est de me permettre de me rezirer auprès de mon légitime Roi, me pouvant vous servir comme mon maître. Le duc de Mayenne, touché de cette fermeté, le releva, l'embrasfa, & le laissa aller vers Henri IV. Blancmesnil ne sut pas moins dévoué à Louis XIII, qu'il l'avoit été à son pere. La reine Marie de Médicis, pendant sa régence, l'honora du titre de son chancelier. Il mourut en 1635, âgé de 94 ans, sans se reffentir des incommodités de la vieillesse,

II. POTIER, (Louis) seigneur de Gesvres, secrétaire - d'état, étoit frere puiné du précédent. Il s'acquit, par son zèle & par sa fidélité, la confiance de Henri III, qui voulut l'avoir auprès de lui après la journée des Barricades,

en 1588. Il no fut pas moins and taché à Henri IV & à Louis XIII, zuxquels il rendit de grands services durant les guerres civiles.

ll mourut en 1630.

III. POTIER, (René) fils aine du précédent, coute de Tresmes en Valois, fut capitaine des Gardes du Corps, gouverneur de Châlons, &c. Sa terre de Tresmes fut érigée en duché - pairie l'an 1648, fous le nom de Gesvres. Il mérita cette faveur par son zèle patriotique & par fon courage.

IV. POTIER, (Bernard) feigneur d'Eblerencourt, second fils de Louis Posier, fut lieutenant-général de la cavalerie-légére de France. Ce seigneur, vaillant & ai-

mable, mourut en 1662.

V. POTIER, (Antoine) feigneur de Sceaux, 3° fils de Louis, fut secrétaire-d'état, & fit paroitre beaucoup d'habileté dans les assaires & les négociations. Il avoit été envoyé à Rome & i Madrid, où il s'étoit également distingué. Il mourut en 1621, sans laisser de postérité. C'ézoit un homme sage, studieux, de bonnes mœurs, & qui laissa de viss regrets à sa famille & à la patrie.

VI. POTIER, (Nicolas) seigneur de Novion, de la famille des précédens, secrétaire des ordres du roi en 1656, puis prem. président au parlement de Paris, en 1678, mourut en 1693, âgé de 75 ans. Il étoit de l'académie Françoise. C'étoit un magistrat intègre

& éclairé. POTIER, Voy. POTHIER.

POTON, Voy. SAINTRAILLES. POTT, (Jean-Henri) habile chymiste Allemand, recula les bornes de la science qu'il cultivoit. On a de lui : I. De Sulpharibus Metallorum, 1738, in-4°. IL Observationes circa Sal, Berolini,

1739 & 1741, 2 vol. in-4°. Ces ouvrages sont très-estimés, à cause d'un grand nombre d'observations nouvelles. L'auteur étoit de diverfes académies.

I. POTTER, (Christophe) né en 1591, fut élevé à Oxford. Il devint chapelain du roi Charles I, puis doyen de Worcester, & vice-chancelier de l'université d'Oxford. Dans sa jeunesse il sut Puntain zèlé. Dans un âge plus avance, il s'attacha au parti du roi, & fut persécuté dans les troubles qui agitoient l'Angleterre. On a de cet auteur quelques Traités sur la Prédestination & sur la Grace. Il a aussi traduit de l'italien en anglois, & publié l'Histoire du différend du Pape Paul V avec les Vénitiens. Il mourut en 1646.

II. POTTER, (François) curé de Kilmanton en Angleterre, Son goût pour la peinture & les méchaniques alloit jusqu'à la pasfion. Une Machine pour l'eau qu'il présenta à la Société royale de Londres, lui valut l'honneur d'être mis au nombre de ses membres. Poeter mour. aveugle en 1678.

III. POTTER, (Jean) théologien Anglois, a publié: I. Archeologia Graca, dans Gronovius; & fé-Parément, Leyde 1702; in-fol. II. Remarques sur S. Clément d'Alexandrie, & fur Lycophron, &c. C'étoit un homme instruit.

POUGET, (François-Amé) prêtre de l'Oratoire, docteur de Sorbanne, & abbé de Chambon, naquit à Montpellier en 1666. Il fut fait vicaire de la Paroisse de S. Roch à Paris, en 1692, & ce fut en cette qualité qu'il eut part à la conversion du célèbre la Fonlets. Pouget avoit suit sa licence de Narbonne.

POU avec Colbert, évêque de Montpellier, qui le mit à la tête de son Séminaire. Il forma les ecclésiastiques à la pièté la plus folide, autant par ses leçons que par ses exemples. Après avoir éclairé & édissé ce diocèse, il vint mourir à Paris, dans la maison de S. Magloire, en 1723, à 57 ans. Son principal ouvrage est le livre connu sous le nom de Catéchisme de Montpellier, dont l'édition la plus recherchée est celle de Paris, en 1702, in-4°, ou 5 vol. in - 12. II avoit lui-même traduit cet ouvrage en latin, & il vouloit le publier avec les passages entiers qui ne sont que cités dans l'original françois; la mort l'empêcha d'exécuter ce dessein. Le P. Desmolets, son confrére, acheva ce travail, & le mit au jour en 1725, en 2 vol. in-fol. Cet ouvrage folide peut tenir lieu d'une Théologie entière. Il y a peu de productions de ce genre où la dogmes de la Religion, la morale Chrétienne. les Sacremens, les Priéres, les Cérémonies & les usages de l'Eglise, soient exposés d'une maniére plus claire, plus précise, & avec une simplicité plus élégante. Le Christianisme y paroît dans toute sa majesté. L'auteur n'établit les vérités qu'il enseigne, que fur l'Ecriture, les Conciles & les témoignages des Peres. Cet ouvrage ayant effuyé quelques difficultés, Charancy, successeur de Colbert, le fit imprimer en 4 vol. in-12, avec des corrections qui ne plurent pas à tout le monde On doit encore au Pere Pouget: I. Instruction Chrétienne sur les devoirs des Chevaliers de Malte, 1712, taine, dont il donna une Rela- in-12. Il ne fut guéres que l'édition curieuse & détaillée, dans une teur & le réviseur de cet ouvra-Lettre publiée par le P. Desmo- ge. II. Il a eu part au Bréviaire

POUILLI, Voy. LEVESQUE. POULIN, Voy. ESCALIN.

POULLAIN, Voyez II. BARRE,

Pullus, & Saint-Foix.

POVODOVIUS, (Jérôme) archidiacre de Cracovie, issu d'une famille noble, se distingua par son érudition & par ses talens pour la chaire. On a de lui une Instruction des Confesseurs, un Traité de la Cêne, un autre de la Résurrection, & des Ecrits Polémiques contre les Ariens, &c. Ils font en latin, & virent le jour à Cracovie, 1610, in-4°. Povodovius mourut 3 ans

après, en 1613.

POUPART, (François) né au Mans, vint de bonne heure à Paris, où il s'appliqua avec ardeur à la physique & à l'histoire naturelle. Il avoit sur-tout un goût décidé pour l'étude des Insectes, & il passoit un tems considérable à les observer & à les disséquer. Pour se persectionner dans cette partie, il crit devoir exercer la chirurgie. Il se présenta à l'Hôtel-Dieu de Paris, où il subit les examens, & fut reçu avec applaudissement'; mais il étonna beaucoup, quand il avoua qu'il n'avoit que de la spéculation, & qu'il ne sçavoit pas même saigner. Après s'être instruit de la pratique, il se fit recevoir docteur en medecine à Reims. L'académie des sciences se l'associa en 1699, & le perdit en 1708. Poupart étoit philosophe non seulement par ses connoissances, mais encore par sa conduite. Réduit à un genre de vie fort incommode & fort étroit, il le supportoit avec gaîté. Son extérieur étoit modeste, & cette modestie avoit passé jusqu'à son cœur. On a de lui: I. Une Description de la Sangsue, dans le Journal des Sçavans. II. Un Mémoire sur les In- en 1651, de parens obscurs, vint sectes Hermaphrodites. III. L'His-

## POU

toire du Formica-Leo & du Ford mica-Pulex. IV. Des Observations sur les Moules, & d'autres sçavans Ecrits dans les Mémoires de l'Académie des Sciences. On croit aush qu'il fut l'éditeur du Livre intitulé la Chirurgie complette. C'est un Recueil de plusieurs Traises curieux & utiles.

POUPPEE, Voyez DESPORTES,

I. POURBUS, le Pere, (François) peintre, mort à Anvers en 1580, âgé d'environ 40 ans, s'est attaché a peindre sés Animaux & des Paysages; mais c'est dans le. Portrait qu'il a sur-tout excellé. Il donnoit à ses têtes beaucoup de ressemblance, & saisissoit avec sagacité ces traits délicats, dans lesquels l'esprit & le caractère d'une personne se font, en quelque sorte, connoître. Son ton de couleur est excellent; on auroit fouhairé plus de force de dessin dans ses ouvrages. Il a été surpassé par François Pourbus, son fils & son élève.

II. POURBUS, le Fils, (François) peintre natif d'Anvers, mort à Paris en 1622, a fait beaucoup de Portraits estimés. On lui doit. aussi quelques sujets d'Histoire, qui prouvent l'excellence de ses talens dans ce genre. Ce peintre a parfaitement saisi la ressemblance dans ses Portraits: son coloris est admirable, ses draperies bien jettées, ses ordonnances bien entendues; il a mis beauconp de noblesse & de vérité dans ses expressions. Le roi possède plusieurs de ses Tableaux : on voit aussi au Palais-royal, le Portrait en grand de Henri IV, peint par ce maître.

POURCHOT, (Edme) né au village de Poilly près d'Auxeme, à Paris pour y achever ses études.

Il s'y distingua, & devint prosesseur de philosophie au collège des Grassins, puis en celui de Mazarin. Il fut 7 fois recteur de l'université; il l'eût été encore plus souvent, si l'on eût pu sorcer davantage sa modestie. Pendant 40 ans qu'il fut syndic, il servit ce corps avec le zèle le plus ardent, & ses membres avec l'amitié la plus agistante. Il n'étoit pas seulement connu dans l'université; il l'étoit encore dans le monde, & l'étoit avantageusement. Racine. Despréaux, Mabillon, Dupin, Baillet, Montfaucon, Santeul le recherchérent, comme un homme dont le caractère & la conversation avoient des charmes. Bossuet & Fé-. nelon l'honoroient d'une estime particulière. Ce dernier lui offrit plusieurs fois d'employer son crédit, pour le mettre au nombre des instituteurs des enfans de France; mais Pourchot aima mieux se dévouer au service de l'université, qu'à celui de la cour. Cet homme estimable mourut à Paris en 1734. On trouve son caractère en peu de mots dans ces vers faits par.M. Martin, son élève:

Ille est Purchotius, quo se Schola Méthodes Hébraïque, samaritaine, de Mas Spretis certa sequi dogmata quisque quiliis.

Relligionis amans, idem Sophiæque droits de l'université.

Magister

Egregius, mores format & ingenium.

On a de lui: Institutiones Philosophica, dont la 4° édition sut donnée en 1734 in-4°, & 5 vol. in-12.
La Philosophie de Pourchot lui
attira autant d'ennemis dans l'intérieur de l'université, que d'admirateurs au dehors. Il s'éleva, dans
le sein de ce corps, des cabales
contre l'auteur de la nouvelle Phi-

losophie. Tout le monde connoît l'Arrêt burlesque qui fut dressé par Despréaux à ce sujet, dans lequel certains Quidams sans aveu, prenant les noms de Gassendistes, Cartésiens, Malebranchistes & Pourchotistes, sont traités de factieux. Le ridicule que cet Arrêt jettoit sur les anciens préjugés, dissipa le parti qui s'étoit formé dans l'université contre la nouvelle Philosophie, qu'on avoit déja déférée au parlement comme une doctrine dangereuse. Le Péripatétisme dominoit partout; mais c'étoit un vieux tyran, qu'on méprisoit. Pourchoe vit sa Philosophio se répandre sans exciter de séditions. Il est vrai que, pour ne pas paroître mépriser tout-à-fait les questions dont on faisoit le plus de cas dans les écoles, il en avoit fait une espèce de collection, séparée du corps de l'ouvrage, sous le titre de Series disputationum Scholasticarum, qu'il appelloit en badinant, le Sottisier. Son Cours de Philosophie n'étant pas conforme aux nouvelles découvertes & aux fystêmes modernes, est moins consulté qu'il ne l'a été. II. Pourchot a travaillé, pour le style, aux Prolégomènes, & à la composition des Méthodes Hébraïque, Chaldaïque & Samaritaine, de Mascles son ami. qu'il contribua beaucoup à répandre. III. Des Mémoires sur différens

POURFOUR, (François) médecin de Paris, sa patrie, né en 1664, plus connu sous le nom de Petit, sit des progrès rapides dans son art. Ses succès lui méritérent une place à l'académie des Sciences en 1722. Il s'acquit une grande réputation, sur-tout pour la cure des maladies des yeux. Il avoit imaginé & fait construire un Ophthalmomètre, instrument destiné à mesurer les parties de l'œil; & plusieurs autres

Kk

Tome V.

POU

machines, pour constater ce qu'il avançoit sur toute cette matière, ou pour diriger la main de ceux qui ont à opérer sur cet organe délicat. Une des plus importantes étoit un globe de verre creux, représentant au naturel un œil dont le crystallin est cataracté. Cet habile homme mourut à Paris en 1741. après avoir publie quelques Ecrits, dont le style est négligé & sans aucun agrément. Il n'avoit jamais sçu ou voulu sçavoir ce que c'étoit que de limer un ouvrage. Renfermé dans les faits & dans les expériences, il s'embarrassoit fort peu des phrases. Ses écrits ne sont que des brochures. Les principales sont: 1. Trois Lettres .... fur un nouveau Système du Cerveau, Namur 1710, in-4°. II. Une Dissertation sur une nouvelle méthode de faire l'opération de la Catarede, 1727, in-12. IIL. Lettre, dans laquelle il est démontré que le Gryftallin est fort près de l'Uvée, Paris 1729, in-4°. IV. Une autre Lettre, contenant des Réflexions sur ce que Hecquet a fait imprimer touchant la maladie des Yeux, 1729, in-4°. V. Une 3º Lettre, contenant des Réflexions sur les découvertes Oculaires, 1732, in-4°. Il a orné aussi les Mémoires de l'Académie des Sciences, de plusieurs Observations curieuses.

poussin, (Nicolas le) naquit il retourna à Rome sous quelques prétextes, & yresta jusqu'à samort, arrivée en 1665, à 71 ans. Il y avoit quelque tems qu'il étoit à moitié paralytique. Il vécut toujours dans ser progrès rapides. Son mérite avoit déja éclaté, & il étoit fort employé, lorsqu'il partit pour l'Italie, toujours animé du desir de se perfectionner dans son art. Le cavalier Marin, célèbre par son Poëme d'Adonis, connut le Poussin à Rome, se lia d'amitique lui, & lui sit goûter se moi, répon-

' ,

la lecture des poëtes, où ce peiatre trouva beaucoup à profiter pour ses compositions. Ce poëte étant mort, le Poussin se trouva tout-àcoup sans secours, & fut obligé, pour sublister, de vendre ses ouvrages à un très-bas prix. Mais ces circonstances sacheuses n'affoiblirent point son courage; il étoit sans celle occupé à acquérir les connoillances propres à la peinture. Il apprit la géométrie, la perspective, l'architecture & l'anatomie. Sa conversation, ses lectures & ses promenades, étoient d'ordinaire relatives à sa profession. Il ne consultoit la nature que pour le paylage, qu'il a rendu avec beaucoup d'intelligence. L'antique lui servit toujours pour la figure. Il modeloit très-bien les statues & les basreliefs, & il seroit devenu un excellent sculpteur, s'il eût voult tailler le marbre. De retour en France, Louis XIII le nomma son premier peintre. Un jour que cet artiste venoit à Fontainebleau, le roi envoya ses carrosses au-devant de lui, & lui fit l'honneur d'aller jusqu'à la porte de sa chambre pour le recevoir. On avoit chargé le Poussin de décorer la grande Galerie du Louvre; mais ayant été traversé par plusieurs envieux, il retourna à Rome sous quelques prétextes, & y resta jusqu'à sa mort, arrivée en 1665, à 71 ans. Il y avoit quelque tems qu'il étoit à moitié paralytique. Il vécut toujours dans la médiocrité, quoique Louis XIV lui eût conservé sa qualité & ses pensions. Sa maison étoit montée fur le ton le plus modeste. Un jour qu'il reconduisoit lui-même, la lampe à la main, l'abbé Massimi, depuis cardinal, ce prélat ne put

POU

dit le Poussia, je vous plains beaucoup plus, Monseigneur, d'en avoir un fi grand nombre. La gloire étoit son soul mobile. Il ne faisoit jamais de Prix pour fes tableaux; il marquoit derrière la somme qu'il en vouloit, & renvoyoit ce qu'on lui présensoit en sus de son estimation. H ctoit encore dans l'ulage d'accompagner son ouvrage d'une lettre, pour en rendre un compte détaillé & raisonné. Le Poussia a montré un grand jugement dans tout ce qu'il a fait: il dessinoit avec beaucoup de correction: sa composition est sage, & en même tems pleine de noblesse. On ne peut lui rien reprocher contre l'érudition & la convenance. Ses inventions sont ingénieuses, son style grand & héroique. Aucun maître particulier n'eut la gloire de former ce grandhomme : il n'a kui-même fait aucun élève. Ce peintre avoit d'abord sait une étude spéciale des ouvrages du Ticien; c'est pourquoi ses premiers tableaux font mieux coloriés. Mais il craignit que le charme du coloris ne lui fit négliger le dessin, & il n'apporta point à cette partie, qui fait la magie de l'art, toute l'attention nécessaire. Son goût pour l'antique est trop sensible dans ses tableaux. Les 'connoisseurs vont jusqu'à remarquer les tableaux qui lui ont servi de modèles. Les plis de ses étoffes sont en trop grand nombre; il n'a pas assez contrasté ses attitudes, ni affez varié ses airs de tête & ses expressions. A ces défauts près, il Peut être comparé aux plus célèbres artiftes d'Italie. On voit à Rome plusieurs ouvrages du Poussin; mais la plus grande partie est en

515 très-précieuse. Le cableau du Mariage est plus foible que les autres; ce qui sit dire plaisamment à un poëte, dans une Epigramme, qu'un bon Mariage étoit difficile à faire même en peineure. Le Bellori, qui a écrit la Vie du Poussin en italien, composa ces quatre vers latins en son honneur:

Parce piis lacrymis, vivie Pussinus in urna,

Vivere qui dederat, nescius ipse mori;

Hic tamen ipse filet: si vis audira toquentem,

Mirum est, in tabulis vivit & clos quitur.

POUSSINES, (Pierre) Possinus; Jésuite de Narbonne, demeura long-tems à Rome, où la reine Christine de Suède, le cardinal Barberin, & plusieurs autres personnes illustres, lui donnérent des marques de l'estime qu'ils faisoient de son mérite. Il mourut en 1686, à 77 ans, également recommandable par son sçavoir & par sa piété. On a de lui: I. Des Traductions d'un grand nombre d'Ecrivains Grecs avec des notes. II. Une Chaîne des Peres Grecs fur S. Marc, Rome 1673, in-fol.; & d'autres ouvrages, qui prouvent beaucoup en faveur de son érudition.

POUZOL, (Marie de) fille illustre, célébrée par Pétrarque, comme un prodige de force, de valeur, de vertu & de chasteté. Voyez les Œuvres de ce poëse.

I. POYET, (Guillaume) fils de l'échevin perpétuel d'Angers, étudia dans les plus célèbres universités du royaume. Il vint ensuite France, dans la collection des ta- à Paris, où il parut avec éclat dans bleaux du Roi & dans celle du le barreau. Louise de Savoie, mere Palais-royal. Celle-ci offre, entre de François I, le choisit pour souautres, les Sept Sacremens, suite tenir les prétentions qu'elle avoie

Kkii

contre le connétable de Bourbon. Poyet ayant plaidé cette cause avec succès, la princesse lui obtint du roi la charge d'avocat-général: Ce que Voire Majesté n'auroit pas du faire ne fut pas le terme de son élévation. Il devint président-à-mortier, puis chancelier de France en 1538. Dès qu'il fut parvenu à cette premiére place de la magistrature, il ne songea plus qu'aux deux grands moyens qu'on avoit alors de se maintenir à la cour ; les richesses, & un aveugle dévouement. François 1, mécontent de l'amiral Chabot, le menaça de lui faire faire son procès. Celui-ci défia le monarque irrité de lui trouver des crimes. Poyet se chargea de ce soin odieux; en peu de tems il rassembla vingtcinq chefs d'accusation. ayant échapé au supplice, Poyet, qui craignoit son ressentiment, s'avilit encore plus, pour échaper à la difgrace que ses ennemis lui préparoient. Mais ayant déplu à la reine de Navarre & à la duchesse d'Etampes, il fut arrêté en 1542., privé en 1545, par arrêt du parlement, de toutes ses dignités, déclaré inhabile à tenir aucune charge, condamné à 100,000 livres d'amende, & enfermé pour 5 ans dans l'endroit que le roi ordonneroit. Péculat, altération de jugemens, faussetés commises & protégées, concussions, création & difposition d'offices, évocations vexatoires, violences, abus de pouvoir, &c.; tels furent les crimes pour lesquels on le condamna, suivant l'auteur de l'Histoire du Procès du Chancelier Poyet, Londres 1776, in-8°. On l'envoya dans la grosse tour de Bourges, d'où il ne sortit qu'après avoir cédé tous ses biens à François I. Ce prince parlant à commencement du xvi siècle. Il Duchatel de la disgrace de Poyet, étoit prieur d'Angoulême, lorsque comme d'un événement qui devoit l'amiral de Coligni s'empara de cene le combler de joie, puisqu'il le dé- ville. Les Hérétiques n'ayant pa

livroit d'un ennemi acharné à sa ruine: Cet avantage, répondit ce sçavant, ne m'empêche pas de sentir arrêter le Chef de la justice pour un sujet très-léger, après lui avoir laisé commettre tranquillement les plus grands crimes. -- Je n'ai pas tant de tort que vous pensez, dit le Roi: Lorsque le fruit d'un arbre n'est pas mûr, les vents les plus impétueux ne l'ébranlent pas. Est-il parvenu à sa maturité? un souffle le fait comber. L'infortuné Poyet mourut en 1548, à 74 ans, d'une rétention d'urine. De quelques opprobres qu'on ait chargé sa mémoire, il est certain que la reine de Navarre, sœur de François I, & la duchesse d'Etampes, maitresse de ce prince, eurent encore plus de part à sa disgrace que ses prévarications. Le chancelier ayant reçu un ordre du roi de sceller des Lettres, qu'il avoit d'abord rejettées, quoiqu'accompagnées d'une recommandation de la duchesse; se rencontra alors avec la reine de Navarre, qui lui demandoit aussi une grace. Le chancelier lui dit d'un ton chagrin: Voilà le bien que les Dames font à la Cour. Non contentes d'y exercer un empire despotique, elles veulent encore dominer sur les Magistrats les plus consommés, pour leur faire violer les loix les miens établies. La reine de Navarre prit pour elle ces paroles, qui ne regardoient que la duchesse. Elle concerta avec elle le moyen de perdre le chancelier, & eut d'autant moiss de peine à y réussir, que toute la France se plaignoit de lui.

II. POYET, (François) docteur de Sorbonne, de l'ordre de S. De minique, naquit à Angers vers le

l'entrainer dans leur parti, ils le mirent en prison, avec Jean Chaurean, âgé de 70 ans, qui y mourut mangé des vers. Ensuite ayant taché de vaincre le Pere Poyet dans la dispute & par des conférences réitérées, ils n'en remportérent que de la confusion. Ils le tirérent alors de prison, le promenérent par la ville, en lui faisant déchirer le dos & la poitrine avec des tenailles ardentes, l'habillérent après cela de haillons en forme de chasuble, lui mirent des brides au cou & aux bras en forme d'étole & de manipule, & le précipitérent enfin dans la Charente, où ils achevérent de le tuer à coups de fusil.

I. POZZO, (André) né à Trente en 1642, se sit frere Jésuite à l'âge de 23 ans. Il étoit peintre & architecte, & se fit sur-tout une grande réputation dans la peintu-. re. Il manioit le pinceau avec une vitesse & une facilité surprenantes, & s'est distingué principalement dans la perspective. On estime beaucoup les peintures dont il a orné la voute de l'église de St Ignacs à Rome. Il ne réussit pas également dans l'architecture, sur laquelle il a composé deux gros volumes, intitulés: Perspective des Peintres & Architectes; ouvrage d'un gout bizarre, & contraire aux vrais principes de l'art. Tel est aussi le superbe autel de Se Louis de Gonzague, élevé fur fes desfins dans l'église de St Ignace, où la somptuosité & la magnificence brillande toutes parts; mais ne dérolan pas aux yeux des artistes & des connoisseurs, guent dans la composition. Frere Pozzo mourut en 1709 à Vienne, où ses talens l'avoient fait appeller par l'empereur.

ď

T

15

ľ

3

II. POZZO, (Modesta) Voyez FONTE-MODERATA.

PRA

517 PRADO, (Jérôme) Jésuite Espagnol, natif de Baënza, enseigna la philosophie à Cordoue avec un succès peu commun. Il finit ses jours à Rome en 1595, à 48 ans. Il s'étoit rendu dans cette ville pour y faire imprimer ses Commentaires sur l'Ecriture - sainte. Il travailla pendant 16 ans avec le Pere *Villalpande* , autre Jésuite , par ordre de Philippe II, roi d'Espagne, à expliquer les 26 premiers & les trois derniers chapitres d'Ezéchiel, qui concernent le Temple. Leur product est imprimée en trois vol. in-fol. à Rome, 1596. C'est un des livres les plus profondément sçavans qu'on ait saits sur les Prophètes. On en estime sur-tout la description du Temple & de la visle de Jérusalem : Cette matière s'y trouve épuisée. Les figures sont un des mérites de cet ouvrage, dans lequel on desireroit plus d'ordre, & moins de choses étrangéres au sujet principal.

PRADON, (Nicolas) poëte François, natif de Rouen, mourue à Paris au mois de Janvier 1698. Les Tragédies de *Pradon* eurent, dans. leurs premiéres représentations, beaucoup d'admirateurs & d'illuftres partifans. Ce poëte ofa se montrer le concurrent du célèbre Racine, en traitant le même sujet que lui; & en effet, sa Tragédie de Phèdre & Hippolyte parut avec plus d'éclat que celle de son rival, & sembla balancer quelque tems son mérite & sa réputation. Enfin le beau triompha, & Racine, malgré la cabale & les vers qu'on fit les défauts confidérables qui rè-, courir contre sa pièce, plongez celle de Pradon dans un oubli dont elle n'a jamais pu se tirer. Despréaux, intime ami de Racine, n'a pas peu contribué à le ridiculiser. Cependant il faut avouer, prévention à part, qu'il y a dans

· K k-iij

satissont l'hommé judicieux. On joue encore quelques. Regulus. Ses untresPiéces sont: la Troade, Statira, Seipion l'Afric., Tamerlan, Pyrame & Thisbé. On les a recueillies à Paris 1744, 2 vol. in-12. On a fait ainfi l'Épitaphe de ce poëte:

Cy git le Poëte Pradon,
Qui durant quarante ans, d'une ardeur
sans pareille,
Fit, à la barbe d'Apollom;
Le même métier que Corneille.

Pradon n'eut guéres d'un poëte, que la figure, les distractions, l'extérieur négligé, les faillies & les aventures singulières. Voyant un jour fisser une de ses piéces, il fiffia comme les autres. Un Mousquetaire qui ne le connoissoit point, & dont il s'obstinoit à ne vouloir pas être connu, prit sa perruque & son chapeau qu'il jerta fur le théâtre, le battit, & voulut, pour venger Pradon, percer de son épée Pradon lui-même. Il étoit d'une si grande ignorance, qu'il transporta plus d'une fois des villes d'Europe en Asie; un Prince lui en ayant fait des reproches: Oh! lui répondit Pradon, Votre Altesse m'excusera; c'est que je ne Sçais pas la Chronologie.

PRADOVENTURĂ, (Antoine) Mathurin Espagnol, né en 1701 dans l'Andalousie, s'éleva par son mérite aux premiers emplois de son ordre. Aucun prédicateur n'a prêché à la cour de Madrid avec tant d'applaudissement; & les Sermons qu'il faisoit dans l'église des Trinitaires, attiroient une soule d'auditeurs, qui ne se lassoient point d'exalter son éloquence. Chargé de faire l'Oraison sunèbre du cardinal Bisneros, pendant la cérémonie des obséques que l'universi-

PRA

té d'Alcala fit faire à cette éminence, il s'en acquitta à la fatisfaction de tous ceux qui l'entendirent. Le Pere Pradoventura mourut
à Cordoue en 1753. On a de lui
plufieurs ouvrages: I. Le Poëme de
S. Raphaël, in-4°. II. Sermons des
Saints, 2 vol. in-4°. III. Diverses
Confultations, in-fol. On a d'autres
ouvrages de ce sçavant, à qui on
ne peut resuser la gloire d'avoir
été un de ceux qui ont contribué
le plus à la pureté de la langue
Espagnole, & au dégré de persection où elle se trouve aujourd'hui.

PRAGEMANN, (Nicolas) docteur en philosophie à lène, où il mourut à la fleur de son âge en 1719, étoit né à Stade en 1690. On a de lui: I. Une bonne Dissertation De meritis Germanorum in Inrispru dentia naturali. II. Un Ouvrage latin sur le Droit Canon, &c.

PRASLIN, Voyez CHOISEUL.

I. PRAT, (Antoine du) d'une famille noble d'Issoire en Auvergne, parut d'abord au barreau de Paris. Il fut fait enfuite lieutenantgénéral au bailliage de Montferrant, puis avocat-général au parlement de Touloufe. Elevé de charge en charge, il devint premier président du parlement de Paris en 1507, & chancelier de France en 1515. Pour s'affermir dans les bonnes-graces du roi, qui cherchoit sans cesse de l'argent, & qui n'en trouvoit pas toujours, il lui per-fuada de verme les charges de judicature. Ai l'art si noble de juger les hommes, fut mis en vente comme une métairie. Ce fut encore lui qui lui fuggéra de créer une nouvelle chambre au parlement de Paris, qui n'en avoit déja peutêtre que trop. Cetté chambre, composée de 20 conseillers, forma ce qu'on appelle la Tournelle

Les tailles furent augmentées, & château de Nantouillet, où il moude nouveaux impôts établis sans attendre l'octroi des Etats, contre Pordre ancien du royaume. Du Prat, fort du crédit de Louise de Savoie, mere du roi, se permit tout sans rien craindre. Ayant suivi en Italie François 1, il perfuada à ce prince d'abolir la Pragmatique-Sanction, & de faire le Concordat, par lequel le pape remit au roi le droit de nommer aux bénéfices de France, & le roi ac-**Corda** au pape les annates des grands bénéfices sur le pied du revenu courant. (Voyer François I, & LEON X.) Ce Concordat le rendit d'autant plus odieux aux magiftrats & aux eccléfiastiques, qu'on l'accusa de s'être vendu au paper Il recueillit bientôt les fruits de sa prévarication. Ayant embrassé l'état ecclésiastique, il fut élevé suc-Cessivement aux évêchés de Meaux, d'Albi, de Valence, de Die, de Gap, à l'archevêché de Sens, enfin à la pourpre en 1527. Nommé légat à latere en France, il couronna la reine Eléonore d'Autriche, Un auteur Italien prétend qu'il voulut se faire pape en 1534, après la mort de Clément VII. Cet auteur ajoûte qu'il le proposa au roi, auquel il promit de contribuer jusqu'à 400,000 écus; mais ce monarque se moqua de son ambition, & retint son argent. Ce . fait paroît pourtant peu vraisemblable: car outre que Paul III obtint la tiare 20 jours après la mort de Clément VII, il n'y a pas apparence que du Prat, qui étoit âgé & incommodé, fongeât à quitter la tranquillité de sa maison pour les agitations du trône pontifical. Il étoit, dit-on, devenu si gros, qu'on fut obligé d'échancrer sa ta-

rut en 1535, à 72 ans, consumé par les remords & par les maladies. Ses intérêts furent sa seule loi. Il leur sacrifia tout; il sépara l'intérêt du roi, du bien public; il mit la discorde entre le Conseil & le Parlement : il établit cette maxime si fausse, & si contraire à la liberté naturelle, qu'il n'est point de Terre sans Seigneur. Né avec un cœur bas & une ame avide, il employa les moyens les plus illégitimes pour s'enrichir. On prétend qu'il irrita Louise de Savoie contre le connétable de Bourbon, dans l'efpérance de profiter de sa dépouille. Ce prélat indigne ne fit rien pour les diocèses confiés à ses soins, & causa des maux infinis à l'Eglise. Sa mort n'inspira aucun regret, pas même à ses courtisans. Les grands événemens arrivés pendant son ministère dans l'Etat & dans la Religion, la prise de François 1, le sac de Rome, la détention du pape Clément VIII, les nouveautés introduites dans la Religion par Luther, le schisme d'Angleterre, ont donné lieu au proverbe: Il a autant d'affaires que le Légat.

II. PRAT, (Guillaume du) fils du précédent, évêque de Clermont, assista au concile de Trente. fous le pape Paul III; fonda le Collège de Clermont à Paris pour les Jésuites; & mourut en 1560, à 53 ans, avec utation d'un prélat zèlé & éc

PRATEOLUS, (Gabriel) autrement du Préau, naquit au commencement du xvi siècle, & mourut en 1585, docteur de Sorbonne. Il n'a pas fait un honneur infini à cette sçavante faculté; & quoique vivant dans un siécle où l'on commençoit à secouer plusieurs ble pour placer son ventre. Il se préjugés des siècles précédens, il retira, sur la fin de ses jours, au en conserva quelques-uns, mêmé

K k iv

des plus grossiers. La Géomance de Cattan, qu'il mit au jour & qu'il augmenta, en est une preuve. Ses Traités de Doctrine & d'Histoire ecclésiastique, tels que son Elenchus Hareticorum, Cologne 1605, in-4°, firent plus d'honneur à son zele, quoique peu dignes d'être cités.

PRATINAS, poëte tragique de Phlionte, ville du Péloponnese, voisine de Sycione, florissoit vers l'an 500 avant J. C. Ce poëte étoit contemporain d'Eschyle & de Chirile, qui écrivoient dans le même genre, & dont il fut le concurrent. Il composa le premier de ces Piéces de théâtre, connues des Grecs sous le nom de Satyres, qui étoient des espèces de farces. Pendant la représentation d'une de ses Piéces à Athènes, les échaffauds qui portoient les spectateurs se rompirent; ce qui détermina les Athéniens à faire constru re un Théâtre dans les formes. Pratinas composa jusqu'à 50 poemes dramatiques, & parmi ces 50 on comprend 32 farces connues sous le nom de Saty-. res. On en trouve quelques fragmens dans le Corpus Poetarum Gracorum, Genève, 1606 & 1614, 2 vol. in fol.

PRAXAGORAS, d'Athènes, vivoit vers l'an 345 de J. C. Il publia, âgé seulement de 19 ans, l'Histoire des Rois d'Athènes; & à 22 ans, la Vie de Constantin le Grand, dans laquelle, quo Païen, il parle très-avantage dent de ce prince. Il avoit aussi perit l'Histoi-

re d'Alexandre le Grand.

PRAXEAS, hérésiarque du 2° siécle, étoit d'Asie, d'où il alla à Rome, du tems du pape Eleuthére. Il s'y déclara contre les Montanistes, & obligea le pape de révoquer les lettres de communion qu'il leur avoit accordées. Il tomba luimême dans l'hérésie, ne recon-

noissant qu'une seule personne dans la Trinité, & disant même que le Pere avoit été crucifié; ce qui fut depuis suivi par les hérétiques Noetiens, par les Sabelliens, & par les Patripassiens. Tertullien, devenu Montaniste, écrivit avec une extrême véhémence contre Praxetas., qui étoit passé de Rome en Afrique. Il revint 2 ou 3 fois dans le sein de l'Eglise, qui, comme une bonne mere, le reçut avec une très-grande douceur; mais il retomba toujours, & mourut dans l'hérésie.

PRAXILLLE, dame de Sicyone, florissoit vers l'an 492 av. J. C. Ses talens poëtiques la firent mettre au nombre des neuf Poëtes Lyriques dont les Poésies ont été r cueillies à Hambourg en 1734, 44-4°. On dit que Praxille inventa une espèce de vers, qui de son nom

fut appellée Praxiléenne.

PRAXITÈLE, sculpteur Grec, vers l'an 564 avant J. C., réussifsoit tellement à travailler le marbre, qu'il sembloit l'animer par fon art. Tous ses ouvrages étoient d'une grande beauté; on ne sçavoit auquel donner la préférence: il falloit être lui-même, pour juger des différens dégrés de persection. La fameuse Phryné, ausi industrieuse que belle, ayant obtenu de Praxitèle la permission de choifir son plus bel ouvrage, se servit d'un stratagême pour le connoître. Elle fit annoncer à ce celèbre artiste que le feu étoit à son attelier; alors tout hors de luimême, il s'écria: Je suis perdu, siles flammes n'ont point épargné mon Satyre & mon Cupidon. Phryné, scachant le secret de Praxitèle, le rassûra sur cette fausse alarme, & l'obligea de lui donner le Cupidon. Les anciens auteurs ont beaucoup vanté une autre statue de l'Anou,

faite par ce sculpteur; une statué de Phryné; deux Vénus, mais une. entr'autres, dont les habitans de Gnide furent possesseurs. Praxitèle s'est rendu recommandable par le choix qu'il sçavoit faire de la nature. Les Graces conduisoient son cifeau, & fon génie donnoit la vie à la matière. On rapporte qu'Isa-- belle d'Est, grand'mere du duc de Mantoue, possédoit la sameuse Matue de l'Amour par Praxitèle. Cette princesse avoit aussi dans son Cabinet un Cupidon de Michel-Ange, qu'elle montra au préfident de Thou dans ses voyages d'Italie. Cette Matue lui parut un chef-d'œuvre; mais lorsqu'on lui eut montré la fameuse antique, il eut honte, en quelque forte, d'avoir loué le premier Cupidon, & il manqua d'expressions pour louer le second.

I. PRE, (Claude du) sieur de Vau-Plaisant, naquit à Lyon vers l'an 1543. Ses ancêtres y avoient été distingués dans la robe & dans la littérature : un autre *Claude* du Prk, mort en 1550, & enterré aux Jacobins de cette ville, a composé un Traité des connoissances générales du Droit. Celui-ci fit ses études dans sa patrie, & prit des grades dans l'université de Toulouse, en 1565, après avoir soutenu avec succès ses Thèses publiques. Quatre ans après il fut pourvu d'une charge de conseiller en la sénéchaussée & siège présidial de Lyon, qu'il exerça avec beaucoup d'honneur. C'est en considération de ses services, que Marie de Médicis lui fit accorder par le roi son fils des Lettrespatentes, qui lui permettoient de résigner son office, en conserpréséance. Ces Lettres sont du 25 Mai 1611 : il avoue avoir été

Toins du chancelier de Silleri; qui le protégeoit, & qui le présenta à la reine. Il a fait, en latin, Compendium veræ Originis & Geneal zgiæ Franco-Gallorum; & un Recueil intitulé, Pratum Claudiz Prati, Parisiis, 1614, in-8°. C'est dans ce dernier ouvrage, divisé en 4 livres, qu'il établit la nécessité d'écrire sur les sciences & la philosophie en françois, & l'utilité de la philosophie pour étudier la jurisprudence. Il étoit neveu d'Antoine de Sève, avocat au parlement de Paris, dont la famille est connue à Lyon; & frere de Nicolas du Pré, homme de lettres, mort l'an 1571, & enter-'ré à St Maurice en Roannois, où

PRÉ

se voit son Epitaphe.

II. PRE, (Marie du) fille d'une sœur de des-Marêts de St-Sorlin, de l'académie Françoise, naquit à Paris & fut élevée par son oncle. Elle avoit un génie facile & beaucoup de mémoire. Après avoir lu une partie des bons livres écrits en notre langue, elle sapprit le latin, & lut Ciceron, Ovide, Quinte-Curce, Justin. Ces auteurs lui étoient devenus familiers. Son oncle lui enseigna ensuite la langue grec. que, la rhétorique, la poëtique & la philosophie: non cette philosophie de l'école, hérissée de chicanes & de mauvaises subtilités; mais une philosophie plus pure, plus solide. Elle étudia avec tant d'application celle de Descartes, qu'on la surnommoit la Cartésienne. Elle faisoit aussi des vers françois très-agréables, & possédoit assez bien la langue italienne. Elle étoit en commerce d'amitié & de littérature, avec pluvant le titre, les honneurs & la sieurs hommes sçavans de son tems, de même qu'avec Mile, de Scuderi & de la Vigne. Les Réponredevable de cette grace aux ses d'Iris à Climène, c'est-à-dire, à

PRE

Mil' de la Vighe, qui se trouvent dans le Recueil des Vers choisis, publié par le P. Bouhours, sont de cette sille scavante.

III. PRÉ D'AUNAY, (Louis du) Parissen, de plusieurs académies, commissaire des guerres, directeur général des vivres, & chevalier de l'ordre de Christ, mourut en 1758. Nous avons de lui: I. Lettres sur la génération des Ahimaux. II. Traité des subsistances militaires, 1744, 2 vol. in-4°. III. Réception du docteur Hecquez aux Enfers, 1748, in-12. IV. Réslexions sur la Transsusson du Sang, 1749, in-12. V. Aventures du faux Cherralier de Vir

Valier de Warwick, 1750 2, vol. IV. PRÉ DE ST-MAUR, (Nicolas-François du ) maître des comptes 2 Paris sa patrie, mort dans cette ville en 1775 dans un âge avancé, jouit d'une grande considération pour la manière dont il remplit sa place, par l'usage qu'il faisoit de sa fortune, par les lumiéres de son esprit & les agrémens de son commerce. L'académie Françoise le mit au nombre de ses membres en 1733: Nous avons de sa plume : I. La Traduction du Paradis perdu de Milton, 4 vol. petit in-12, qui comprennent le Paradis reconquis, traduit par un Jésuite, & les remarques d'Addisson fur le Paradis perdu. Cette version, d'où l'on a fait disparoître les principaux défauts de l'original, en y faisant des changemens & des retranchemens, est écrite d'un style vif, énergique & brillant. II. Essai sur les Monnoies de France, 1746, in-4°: ouvrage plein de recherches curieuses & justement estimé. III. Recherches sur la valeur des Monnoies & le prix des Grains, 1761; in-12; estimables & utiles. IV. Tables de la durée de

re tiaturelle de M. de Buffon. L'anteur, qui avoit cultivé dans sa jeunesse les sieurs de l'imagination, consacra sa vieillesse à des études relatives à l'économie, à l'agriculture, & aux autres sciences qui intéressent l'humanité.

PREAU, (Du) Voyez PRATEO-

PREAUX; (Des ) Voyez III.

Boileau (Nicolas).

PRÉMONTVAL, (Pierre le Guay de ) de l'académie des Sciences de Berlin, naquit à Charenton en 1716. Son goût pour les mathématiques lui fit ouvrir à Paris, en 1740, une Ecole gratuite pour cette science: Il eut le bonheur de former d'excellens élèves. La causticité orgueilleuse de son caractère lui ayant fait beaucoup d'ennemis, il quitta la France; il passa un an ou deux à Basse, erra dans quelques villes d'Allemagne, & se fixa ensuite à Berlin, où il eut des succès & des querelles. Ce fut alors qu'il se mit au rang des auteurs. Nous avons de lui : I. La Monogamie, ou l'Unité dans le Mariage, 1751, 3 vol. in-8°: ouvrage sçavant, bizarre & ennuyeux. II. Le Diogène de d'Alembere, in-12: livre moins singulier que le précéd.; mais écrit avec la même incorrection, & avec cet enthousiasme factice de quelquesuns de nos sophistes modernes. III. Préservatifs contre la corruption de la Langue Françoise en Allemagne, 1761, in-8°. C'est le meilleur de tous ses livres. IV. Plusieurs Mémoires dans cette ville en 1767, avec la réputation d'un homme sçavant & d'un prosond métaphysicien; mais qui faisoit hair ses connoissances par son caractère bizarre, difficile & emporté.

Le utiles. IV. Tables de la durée de PRENESTINUS, préteur dans la Vie des Hommes, dans l'Histoi- l'armée de Papirius-Cursor, vers

an 320 avant J. C., n'imita point la valeur de son général. Saisi d'ume làche frayeur, il mena sa troupe à un combat avec la lenseur d'un homme qui craint la mort. Le consul Papirius apuès la victoire le fit venir, & se promenant devant sa tente, commanda au Licteur de lever la hache. A cet ordre, Prenestinus sut glacé d'effroi : Çà donc, Listeur, ajoûta le Consul, coupez cette racine qui muit au passage. Il le renvoya ainii, rouble par la crainte du dernier Supplice, & lui donna une bonne leçon pour l'avenir.

PREPOSITIVUS, (Pierre) théologien scholastique de l'université de Paris, au commencement du XIII siècle, a laissé une Somme de Théologie, qui n'a point encore été imprimée.

PRESLE, (Raoul de) fils naturel du fondateur du Collège de Presle, avocat-général du parlement de Paris, puis maître-desrequêtes de l'Hôtel du roi Charles V, fut historien & poëte de ce · prince. Ce fut par son ordre qu'il traduisit en françois la Cité de Dieu de St Augustin. Sa Traduction a été imprimée à Abbeville, en 1486, en 2 vol. in-fol. Elle est rare. Elle fut aussi imprimée à Paris en 1531. C'est la première version françoise de ce sçavant Traité. On a encore de Raoul: Un Traité des Puissances Ecclésiastique & Séculière, que Goldast a fait imprimer dans le 1er tome de sa Monarchie. C'est un abrégé du Songe du Vergier, que sit de Presle à la sollicitation du roi Charles V. Il y a de fortes raifons de croire qu'il est aussi l'auteur du Songe du Vergier, 1491, in-fol.; & qu'on trouve encore dans les Libertés de l'Eglise Gallicane, 1731, 4 vol.

in-f. Ce sçavant mourut en 1382.

PRESTET, ( Jean ) fils d'un huissier de Châlons-sur-Saône, vint jeune à Paris. Il entra au service du Pere Malebranche, qui, lui trouvant des dispositions pour les sciences, lui apprit les mathématiques. Le disciple y fit en peu de tems, de si grands progrès, qu'à l'âge de 27 ans , en 1675 , il donna la 2° édition de ses Elémens de Mathématiques. La meilleure édition de cet ouvrage, est celle de 1689, en 2 vol. in-4°. On y trouve un très-grand nombre de problèmes curieux, dont les jeunes mathématiciens peuvent se servir comme d'exemples pour s'exercer. C'est principalement en ce point qu'il est recommandable. Le P. Prestet trouve, par l'art des combinaisons, que ce vers latin:

Tot tibi sunt dotes, Virgo, quot fidera calo,

peut être varié en 3376 maniéres, sans cesser d'être vers. Il n'étoit pas encore de l'Oratoire, lorsqu'il publia cet ouvrage. Il y entra la même année; & après avoir prosessé les mathématiques avec distinction, sur-tout à Anvers, il mourut en 1690, laissant une mémoire chere au public & à ses consréres.

I. PRESTRE, (Claude le) confeiller au parlement de Paris, sur la fin du XVI° siècle, étoit un magistrat recommandable par sa piété & par son intégrité. On a de lui: I. Un Recueil fort estimé, sous le titre de Questions de Droit, avec 200 Arrêts & des observations. La meilleure édition de ce Recueil, est celle de 1676, par Guéres, qui l'a enrichie de notes & de cent autres Arrêts. II. Un Traité des Mariages clandestins, & les Ar-

résis de la ve chambre des Enquê- eut la principate conduite des siétes. Ces ouvrages font recherchés

par les jurisconsultes.

II. PRESTRE, (Sébastien le) fils d'Urhain le Prestre, seigneur de Vauban, naquit en 1633. Il commença à porter les armes dès l'âge de 17 ans. Ses talens, & son génie extraordinaire pour les Fortifications, se firent aussitôt conmoître, & parurent avec éclat au fiége de Ste-Menehould en 1652. Vauban avoit servi jusqu'alors sous le prince de Condé, général des armées Espagnoles, contre la France. Ayant été pris par un parti François, le cardinal Mazafin tâcha de l'engager au service du roi, & " il n'eur pas de peine à » réussir, (dit Fontenelle) avec un » homme né le plus fidèle sujet » du monde. » Cette même année Vauban servit d'ingénieur au second siège de Ste-Menchould, qui fut reprise par l'armée royale. Il. fit ensuite les fonctions d'Ingénieur au siége de Stenai en 1654, de Landrecie en 1630, de Valenciennes en 1656, & de Montmidi en 1657. L'année d'après il conduisit en chef les sièges de Gravelines, d'Ypres & d'Oudemarde. Le cardinal Mazarin, qui m'accordoit pas les gratifications sans sujet, lui en donna une assez considérable, & l'accompagna de louanges, qui, selon le caractére de Vauban, le payérent beaucoup mieux. Après la paix des Pyrénées, le jeune ingénieur s'occupa à démolir des places ou à en construire. Il avoit déja quantité d'idées nouvelles sur l'art de fortifier, si nécessaire & si peu connu jusques-la. Il avoit déja beaucoup vu, & avec de très-bons yeux; il augmentoit sans cesse son favorisat la pusillanimité des laexpérience par la lecture. Quand ches. L'usage ancien étoit que les la guerre se ralluma en 1667, il attaques se sissent toujours pen-

ges que le roi fit en personne. IL reçut au fiége de Douai un coup de mousquet à la joue, & n'en servit pas moins. Il fut occupé, en 1668, à taire des projets de fortification pour les Places de la France-Comte, de Flandres & d'Artois. Le roi lui donna le gouvernement de la citadelle de Lille, qu'il venoit de construire, & ce fut le premier gouvernement de cette nature en France. La paix ayant été conclue à Aix la Chapelle, il n'en travailla pas moins que pendant la guerre. Il alla en Piémont avec Louvois, donna au duc de Savoie des Dessins pour Verue, Verceil, Turin, & reçut de ceprince son portrait enrichi de diamans. La guerre de 1672 lui fourait de nouvelles occasions de signaler son génie. Il conduisit tous les fiéges auxquels le roi se trouva. Ce fut à celui de Mzeltricht, en 1673, qu'il commença à se servir d'une méthode singulière pour l'attaque des Places. Il fit changer de face à cette terrible & importante partie de la guerre. Les fameuses Parallèles & les Places d'armes parurent au jour. Depuis lors il ne cessa d'inventer, tantôt les Cavaliers de tranchées, tantôt un nouvel usage des Sapes & des demi-Sapes, tantôt les Batteries en ricoches; & par ces inventions nouvelles, il satishe à ses vues principales, la conservation des hommes. En 1677 Valenciennes fut prise d'assaut, & l'attaque de cette place fut faite en plein jour. Ce fut Vauban qui donna ce conseil, pour empêcher qu'une partie des assiégeans ne tirât fur l'autre, & que la nuit ne

Lant la nuit. Louvois & cinq maréchaux de France vouloient le conferver; mais Louis XIV, ébranlé par les raisons de Vauban, adopta le nouveau. La paix de Nimègue lui ôta le pénible emploi de prendre des places; mais il en eut un plus grand nombre à fortifier. Il fit le fameux port de Dunkerque, fon chef-d'œuvre, & par con-Téquent celui de l'art. Strasbourg & Casal furent ensuite ses travaux les plus considérables. La guerre qui recommença en 1683, lui valut, l'année suivante, la gloire de prendre Luxembourg qu'on croyoit imprenable, & de le prendre avec fort peu de perte. En 1688, il fit, sous les ordres de Monseigneur, les siéges de Philisbourg, de Manheim & de Frakendal. Ce prince le récompensa de les fervices, en lui donnant 4 pièces de canon à fon choix, pour mettre à son château de Bazo**che : privilége unique jusqu'a-**1ors. Une maladie l'ayant mis hors d'état d'agir en 1690, il répara cette oisiveté involontaire par la prise de Mons en 1691, de Namur en 1692, par le siège de Charleroi en 1693; par la défense de la baffe-Bretagne contre les deffeins des Anglois, en 1694 & 1695; enfin par le siège d'Ath en 1697. La succession d'Espagne ayant fait renaitre la guerre, il étoit à Namur en 1703, lorsqu'il reçut le bâton de maréchal de France. Il prit à la fin de cette année le Vieux-Brisac, place trèsconfidérable, qui ne coûta que 300 hommes. C'est par ce siège qu'il finit sa brillante carrière. Le titre de maréchal de France produisit les inconvéniens qu'il avoit prévus: il demeura inutile, & sa dignité lui fut à charge. La Feuillade ayant été chargé du siège de Tu-

rin, Vauban offrit de servir de volontaire dans son armée. J'espère prendre Turin à la Cohorn, dit audacieusement ce jeune - homme sans expérience, en refusant les fecours du grand-homme qui seul pouvoit le secourir. Le siège n'avançant point, Louis XIV consulta Vauban, qui offrit encore d'aller conduire les travaux. Mais, Mr le Maréchal, lui dit le Roi, songez-vous que cet emploi est au-dessous de votre dignité? -- Sire, répondit Vauban, ma dignité est de servir l'Etat. Je laisserai le bâton de Maréchal à la porte, & j'aiderai peut-être le Duc de la Feuillade à prendre la Ville. Ce vertueux citoyen ayant été refusé, parce qu'on craignoit de donner du dégoût au général, fut envoyé à Dunkerque,& rassûra par sa présence les esprits étonnés. Il mourut l'année d'après, 1707, d'une fluxion de poitrine, à 74 ans, après avoir travaillé à 300 Places anciennes, & en avoir conftruit 33 nouvelles; & après s'être trouvé à 140 actions de vigueur, & avoir conduit 53 sièges. Le maréchal de Vauban étoit un ancien Romain fous les traits d'un François. Sujet plein d'une fidélité inviolable & nullement courtifan, il aimoit mieux servir que plaire. Il méprisoit cette politesse supérficielle, qui couvre souvent tant de dureté; mais sa bonté, son humanité, sa libéralité lui composoient une autre politesse plus rare, qui étoit dans son cœur. Personne n'a eu un zèle plus ardent pour la patrie, & n'a plus cherché à sonlager les citoyens. Dans tous ses voyages, il s'informoit avec foin de tous les détails de l'agriculture & du commerce. Il avoit recueilli le prodigieux nombre d'idées, qui s'étoient présentées à son esprit pour le bien public. De toutes ces

différentes vues, il avoit composé 12 gros volumes manuscrits qu'il intitula ses Oisivetés. « S'il étoit » possible que tous ses projets » s'exécutassent, (dit son ingénieux Panegyriste,) « les oisive-» tés seroient plus utiles que ses » travaux. Fortifications, détail " des Places, discipline militaire, » campemens, manœuvres, cour-" ses par mer en tems de guerre, » finances, culture des forêts, Colonies Françoifes, il embraf-» se tout. » L'académie des sciences se l'associa en 1699, comme un homme qui feroit autant d'honneur à son corps qu'il en faisoit à la France. Outre les Oifivetés, il y a encore plufieurs ouvrages qu'il a faits, ou qu'on lui atttribue, ou que l'on dit avoir été composés sur ses idées. I. Manière de fortister, par Mr de Vauban, mise en ordre par Mr le Chevalier de Cambrai; à Amsterdam, 1689 & 1692, in-8° &in-12.-- Paris, in-8° sous ce titre: L'Ingénieur François... Hebert, professeur de mathématiques, a joint ses notes à cet ouvrage. Coignard le réimprima à Paris en 1691, in-12, avec les notes de l'abbé du Fay. Cette édition fut contrefaite à Amfierd., en 1702 & 1727, en 2 v. in-4°. II. Nouveau Traité de l'attaque & de la défense des Places, suivant le système de Mr. de Vauban, par M' Desprez de St-Savin, à Paris chez le Mercier, 1736, in-8°. excellent. III. Essais sur la Fortification, par M. de Vauban; à Paris 1740, in-12. IV. Projet d'une Dîme Royale, qui supprimant la Taille, les Aides, les Douanes d'une province à l'autre, les décimes du clergé, & tous les autres impôts onéreux & non volontaires, en diminuant le prix du Sel de moitié & plus, produira au roi un revenu certain & suffifant, fans frais, & fans être à charl'autre, qui s'augmenteroit par la meilleure culture des Terres; le Rouen 1707, in-4°. plusieurs son réimpr mé depuis projet dignes de bon patriote, mais dont l'exècution est très-difficile. V. Le Tesas ment Politique de Mr de Vauban, imprimé en 1708, in-12, est de Pierre le Pesant, Sr de Bois-Guillebert, lieutenant - géneral au bailliage de Rouen, mort en 1714. Cet écrit avoit d'abord paru, sous le titre de Détail de la France.

III. PRESTRE, (Antoine le ) neveu, à la mode de Bretagne, du précédent, fut aussi très-célèbre ingénieur. Il suivit son oncle dans presque toutes les visites qu'il fit des places étrangéres, & à tous les sièges des places ennemies. Après s'être signalé en 1703 au siége de Brisac, & en 1714 à colui de Barcelonne, il fur fait lieutenant-général, & obtint l'érection de sa terre de St-Sernia en comté, sous le nom de Vauban. U mourut dans fon gouvernement de Bethune, en 1731, à 77 ans. U avoit alors 58 ans de service. Il s'étoit trouvé à 44 siéges; & avoit reçu 16 blessures considérables. H vit périr de son tems plus de 600 ingénieurs.

PRETEXTAT, (St) évêque de Rouen, sut condamné à la prison par le concile de Paris en 577, pour avoir marié Brunehaut avec son neveu Mérovée, en 584. Ayant recouvré sa liberté, il assista at 2° concile de Mâcon; mais Irédegonde le sit assassimer en 589.

I. PRETI, (Matthieu) Voya CALABROIS.

II. PRETI, (Jérôme) poëte lalien, natif de Toscane, mort à Barcelonne en 1626. Son pere l'avoit d'abord destiné à la prosession d'avocat; mais son amour pour

es belles - lettros; & singulièreant pour la poésie, lui sit bient quitter l'étude du Droit. Il est p des poétes d'Italie les plus esnès; ses Ouvrages ont été tranits en plusieurs langues. De entes les Poëses de son recueil. primé en 1666 in-12, la pièce pont on fait le plus de cas est l'Iylle de Salmacis.

PRETIDES ou PRŒTIDES, filles Prætus, prétendoient être plus iles que Junon. Pour les punir de leur vanité, cette Déesse leur inspira une telle rage, qu'elles errérent dans les campagnes, s'imagipant être vaches. Elles se nommoient Lysippe, Iphianasse & Iphinoë.

L PRÉVOT, (Jean) abusa de 12 crédulité du peuple par ses prestiges dans le XIV! siècle. Un abbé de l'ordre de Citeaux ayant perdu une somme considérable d'argent, il entreprit de la lui faire recouvrer par ses sortiléges. Mais ayant été découvert dans le tems de l'exécution, il fut condamné par la justice de l'archevêque à être brûle vif, avec Jean Persant, qui étoit le grand maître dans le prétendu art des sortiléges. Les complices, qui étoient un Maure apostat de l'ordre de Citeaux, disciple de Persant, l'abbé de Sarconcelles du même ordre, & quelques chanoines-réguliers, furent dégradés & condamnés à une prison perpétuelle.

II. PREVOT, (Jean) sçavant médecia né à Disperg, dans le diocèse de Bale, en 1585, exerça son art avec succès à Padoue. On a de lui: I. Opera Medica, 1656, in-12. II. De morbosis uteri passionibus, 1669, in-8°. III. De Urinis, 1667, in-12. Il mourut à Padoue

III. PRÉVOT, (Pierre-Robert le) chanoine de l'Eglise de Char-

tres, né à Rouen en 1675, montra dès sa jeunesse un goût déci+ dé pour l'éloquence de la chaire. La ville où il avoit reçu le jour applaudit à les premiers esfais, H vint ensuite à Paris, pour s'y former sur le modèle des grands maitres; & bientôt il fut recherché avec empressement, & toujours écouté avec un nouveau plaisir. Il ne fut pas moins goûté à la cour, où il prêcha les Avents de 1714 & de 1727, & le Carême de 1721. Il mourut à Paris en 1736. On a de lui le Panégyrique de St Louis, prononce en présence de l'académie Françoise; & quatre Oraisons funèbres: la plus belle est celle du Duc de Berry. Elles ont été imprimées à Paris, en 1765, in-12.

IV. PREVOT, (Claude-Joseph) avocat au parlement de Paris, mort en 1753 à 81 ans, fut une des lumiéres du barreau par ses confultations & par ses livres. Ceux que nous avons de lui, offrent des principes justes & des recherches sçavantes. Les principaux sont : L. Réglement des Scellés & Inventaires, 1734, in-4°. II. La Manière de poursuivre les crimes, ou Loix Criminelles, 1739, 2 vol. in-4°. III. Principes de Jurisprudence sur les visites & rapports des Médecins, Chirurgiens , Accoucheurs & Sages-Femmes; 1753, in-12.

V. PRÉVOT D'EXILES. (Antoine-François) naquit en 1697 🕏 Hesdein, petite ville de l'Artois, d'une bonne famille. Un génie aisé & naturel annonça ses talens, & ces présages ne furent pas trompeurs. Après avoir fait de bonnes études chez les Jésuites, il prit l'habit de cette société, & le quitta quelques mois après pour porter les armes. Il s'enrôla en qualité de simple volontaire; mais, fâché de ce qu'il n'étoit pas avan-

cé, il retourna chez les Jésuites, d'où il sortit encore quelque tems après. Son goût pour le service militaire s'étoit réveille dans le cloitre. Il reprit les armes, & les porta avec plus de distinction & d'agrément. Quelques années s'écoulérent dans les plaisirs de la vie vo-Iuprueuse d'un officier. Le jeune · Prévôt, vif & sensible à l'amour, se livra à toute son ivresse. La malheureuse fin d'un engagement trop tendre le conduifit enfin au tombeau. C'est ainsi qu'il appelloit l'ordre des Bénédictins de St Maur, où il alla s'ensévelir. On le plaça à St Germain-des-Prés, le centre de l'érudition Bénédictine. L'étude amortit un peu ses passions; mais fon cœur vivoit fous la cendre. Tourmenté par le souvenir des plaisirs qu'il avoit goûtés dans le monde, il prit occasion d'un petit mécontentement pour quitter St Germain, sa congrégation & son habit. Il passa en Hollande en 1729. Se trouvant sans fortune, il chercha des ressources dans ses talens, & il les y trouva. Il avoit composé à St Germain les deux premières parties de ses Mémoires d'un Homme de qualité; il les mit au jour, & le succès de cet ouvrage fut aussi utile à sa bourse qu'à sa gloire. L'étude & les plaisirs partagérent son tems. Fixé à la Haie, il lia connoissance avec une femme aimable, dont la fortune avoit été dérangée par divers accidens, & leur liaison passa les bornes de la simple amitié. Ce fut le sujet des plaisanteries groffiéres de l'abbé Lenglet, le Zoile des érudits. En parlant de Prévôt dans sa Bibliothèque des Romans, il dit " qu'il s'é-» toit laissé enlever par une sém-\* si chéri des " me. " Ce Médor,

\*Angelique, héroïne de l'Arioste, quita Roland, pour s'ensuir avec Medor.

belles, étoit alors un homme de 37 ou 38 ans, qui portoit sur son visage & dans fon humeur les traces de ses anciens chagrins. Il n'écont pas probable qu'il eût été enlevée mais l'abbé Lengles voulut faire penser qu'il avoit été le ravisseur ; & il y réussit. Diverses raisons ayant obligé Prévôt de paffer en Angleterre, à la fin de 1733, 🚾 conquête l'y suivit. Londres auroit pu être pour lui un séjour délicieux; mais la qualité de Moine apostat & de Littérateur vagabond, étoient de grandes taches. Il avoit entrepris alors le Pour & Contre. Quelque soin qu'il eût de ménager l'amour-propre des auteurs, il déplaisoit toujours à guelqu'un, Ses succès excitoient d'ailleurs l'envie ; on l'accabloit de brocards ; on rappelloit toutes ses aventures; on prédisoit « qu'il iroit à Cons-» tantinople se faire circoncire, & que de-là il pourroit gagner » le Japon pour y fixer fes cour-» ses & sa religion. » Las de lutter contre la méchanceté, il sollicita son retour en France. Ses ouvrages lui avoient fait des protecteurs, qui lui obtinrent cette permission. Il repassa à Paris dans l'automne de 1734, y prit le petitcollet, & vécut tranquille sous la protection d'un prince ingénieux & aimable, (le Prince de Conti) qui l'honora des titres de son aumônier & de son secrétaire. Le choix que le chancelier d'Aguesseau fit de lui en 1745, pour la belle entreprise de l'Histoire générale des Voyages, lui donna une nouvelle considération. Le succès de ses ouvrages, la faveur des grands, le filence des passions, tout lui promettoit une vieillesse douce & paisible, lorsqu'il sut enlevé par une mort subite à la fin de l'année 1763, en revenant de Chantilli.

**Bans la 66'année de fon âge. L'abbé** Prévôt annonçoit par la figure le tractère propre de les ouvrages. es sourcils & ses autres traits toient fort marqués; son air, serieux & mélancolique. Il étoit peu **propre au grand monde, qui n'est, lans** le fond, qu'un ennui plus bruyant. Il étoit cependant doux Expoli dans le commerce de la vie, capable d'aminé, généreux & li-Phéral jusqu'à la prodigalité. L'en-'vie, là méchanceté, la tracasserie **Etoient** des vices étrangers à son cœur. Quoique sensible à la critique, il la repoussa toujours avec noblesse. Quand l'abbé Lenglet, & Jourdan académicien de Berlin, le peignirent d'une manière si désobligeante, l'un dans sa Bibliothèque des Romans, l'autre dans la Relation de ses Voyages; il se borna à se justifier, sans se permettre des personnalités. Lorsque l'abbé des Fontaines, le plus satyrique des Aristarques, lui écrivit cette fameuse Lettre où il lui disoit : Alger mourroit de faim, s'il étoit en paix avec tous ses ennemis; il se contenta de faire imprimer ce billet fingulier, bien digne d'un Pirate littéraire. Ses ouvrages sont : I. Les Mémoires d'un Homme de qualité qui s'est reviré du monde, en 6 vol. in-12, 1729. Ce Roman renferme plusieurs récits intéressans, des réflexions fines & delicates, & des historiettes assez agréables. La morale qui y règne est noble & utile, mais quelquefois déplacée, & prefque toujours trop longue. Les sentimens y font exprimes avec beaucoup de naturel, de vérité, de chaleur & de noblesse. La diction est aussi pure qu'élégante; mais la trame du Roman est souvent mal ourdie. Il y a dans les caractéres des personnages, je ne sçais quoi de singulier, qui blesse les person-

nes judicieuses. II. Histoire de M. Cleveland, fils naturel de Cromwel, 1732, 6 vol. in-12. Cet ouvrage, rempli de tant de beautés & de tant de défauts, ne fit que confirmer le public dans l'idée que l'abbé Prévôt étoit fait pour peindre le noir & le terrible. On lui assigna la même place dans le Roman, que Crébillon avoit dans le tragique. L'auteur s'appesantit sur les détails: il invente mal; mais on ne peut s'empêcher d'être frappé de la fécon<u>dir</u>é de fon imagination, & du col de fon style. III. Hiftoire du Chevalier des Grieux & de Manon Lescaut, 1733, in-12. La héros de ce Roman dangereux, est un jeune-homme vertueux & vicieux tout ensemble; pensant bien. & agissant mal; aimable par ses fentimens, & détestable par ses actions. IV. Le Pour & Contre, ouvrage périodique, dans lequel on s'explique librement en matiére de Sciences, d'Arts, de Livres, &c. 1733 & années suivantes, 20 vol. in-12. Ce Journal eut moins de fuccès que les feuilles satyriques de l'abbé des Fontaines. On y trouve cependant des morceaux intéressans & une littérature variée. V. Histoire universelle de M. de Thou, traduite en François, 1733, in-4°. Il n'en a paru que le 1er vol., parce qu'on en donna dans le même tems une heaucoup meilleure traduction à Paris. Celle de l'abbé Prévôt est assez négligée, & le texte s'y trouve noyé dans un long commentaire. VI. Tout pour l'Amour, & le Monde bien perdu; ou la Mort d'Antoine & de Cléopâtre, Tragédie traduite de l'Anglois, 1735, in-12. Le style de cet ouvrage est vif, nombreux, élégant, sans affectation, & la version est assez sidelle. VII. Le Doyen de Killerine, Histoire morale, en 6 vol. in-12, 1735: Roman verbeux &

affez mal imaginé. VIII. Histoire de Marguerite d'Anjòu, Reine d'Anglezerre, contenant les guerres de la maison de Lancastre contre la maison d'Yorck, 1740, 2 vol. in-12. Quoique cet ouvrage doive être rangé autant dans la claffe des Romans que dans celle des Histoires, on le lut avec avidité. La narration en est agréable & les faits finguliers. IX. Histoire d'une Grecque moderne, 1741, 2 vol. in-12: Roman qui a eu du succès. X. Campagnes Philosophiques, ou Mémoires de M. de Montcalm, Aide-de-Camp de M. le 🚅 échal de . Schomberg, contenant l'Histoire de la Guerre d'Irlande, 1741, 2 vol. in-12. C'est un mélange de fictions & de vérités, quelquefois mal afforties, mais toujours rendues avec beaucoup d'agrément. XI. Mémoires pour servir à l'Histoire de Malte, ou Histoire du Commandeur de \*\*\*, 1742, 2 vol. in-12. XII. Histoire.de Guillaume le Conquérant, Roi d'Angleterre, 1742, 2 vol. in-12. Il y a trop d'intrigues de cabinet & de galanterie, trop de ressorts de politique; & point affez de cette fimplicité noble, qui est le véritable ornement de l'Histoire. XIII. Voyages du Capitaine Robert Lade en différentes parties de l'Afrique, de l'Asie & de l'Amérique, contenant l'histoire de sa foreune, & ses observations sur les Colonies & le commerce des Espagnols, des Anglois, des Hollandois, &c. Ouvrage traduit de l'anglois, 1744, 2 vol. in-12 : Relation intéressante & curieuse. XIV. Lettres de Cicéron à Brutus, traduites en françois avec des Notes, 1744, in-12. XV. Histoire de la vie de Cicéron, zirée de ses Ecries & des monumens de son siécle, avec les preuves & des éclaircissemens, composée sur l'Ouvrage Anglois de M. Midleton, 1743, 4 vol. in-12. Cet ouvrage, fait à la hâte, auroit demandé plus de soin, de métho-

de, de précision & de goût; mais c'est moins la faute du traducter que de son original. XVI. Mémoires d'un honnête Homme, 1745: Ro man qui a peu réussi. XVII. His toire Générale des Voyages, depuis commencement du XV siècle, contenant ce,qu'il y a de plus curieux, de plus utile & de mieux vérifié dans toutes les Relations des différentes Nations de monde: Ouvrage traduit d'abord de l'Anglois, & continué depuis l'interruption des premiers Auteurs, par ardre de Mg Le Chancelier de France, 1745, & années suiv., 16 vol. 18-4°, & 64 vol. in-12. La Table des matières a été composée par M. Chompré. On convient généralement, que si l'abbé Prévôt avoit fait cet ouvrage en entier, il lerost beaucoup meilleur. La partie Puisée dans les auteurs Anglois est sans méthode, & chargée d'inutilités & de répétitions. XVIII. Lettres de Cicéron, qu'on nomme vulgairement Familières, traduites en fra çois sur les éditions de Grævius & de M. l'Abbé d'Olivet, avec des Notes, 1746, 5 vol. in-12. Cette version ressemble à un excellent original écrit en françois. XIX. Manuel Lexique, ou Dictionnaire-Portaif des mots François, dont la signification n'est pas familière à tout le monde: Ovvrage utile aux personnes qui venlent écrire & parler juste, 1751, un vol. in-8°... 1754; nouvelle édition, angmentée d'un Abrégé de la Grammaire Françoise, 2 vol. in-8°. C'est un des meilleurs Dictionnaires qui aient été donnés dans ces derniers tems. Il renferme des définitions fort claires & fort précises. XX. Lanu de Miss Clarice Harlove, en 12 parties, 1751; ce Roman est traduit de l'anglois de Richardson. XXI. Histoire de Şir Charles Grandisson, contenue dans une suite de Lettres, probliées sur les originaux par l'Edius

Pamela & de Clarice, ouvrage Adeit de l'Anglois, 1755, S parties Lémoires pour servir à l'Histoire du tyr humain, 1760, 4 vol. 11-12. XIII. Histoire de la Maison de tuard sur le Trône d'Angleterre, traduise de l'Anglois de M. Hume, 1760, **# \*01. in-4°,** ou 6 vol. in-12. L'ori-**Final** est excellent; mais on remarque dans la traduction un air stranger, un style souvent em**barrasté, semé d'Anglicismes, d'ex**pressions peu françoises, de tours durs, de phrases louches & mal construites. XXIV. Mémoires pour servir à l'Histoire de la Vertu, 1762, 4 vol. in-12.XXV. Almoran & Hamet, 1762, 2 vol. in-12. XXVI. Lettres de Mentor à un jeune Seigneur, 1764, in-12. Ces trois ouvrages, dont le dernier est posthume, ont été traduits de l'anglois. Il résulte des jugemens que nous avons portes fur les différens ouvrages de l'abbé Prévôt, que c'étoit un écrivain d'une imagination belle & riche. Son goût étoit délicat, sans être tou-, 1764, in-12, les Pensées de M. l'Abbé jours für. On ne peut lui refuser beaucoup d'esprit, & un esprit trèsfacile; mais le sien auroit paru davantage, s'il avoit mis plus de précision dans son style, plus de profondeur dans ses réflexions, plus de finesse dans ses idées. Que lui manqua-t-il pour être au premier rang? Des amis sévéres, une situation avantageuse, qui l'eût mis en état de limer ses ouvrages. Il étoit rare qu'il fit des copies de ses écrits, & on ne peut qu'en être faché. Si ses premiers essais paroissoient si heureux, quel plaisir n'auroient pas tait des ouvrages travailles avec la lenteur de la réflexion & du goût! On ne doit pas moins déplorer qu'un homme capable des productions les plus belles & les plus utiles, air consacré la moitié de sa

vie à un genre pernicieux, l'écueil de la vertu, l'opprobre de la raifon& le délire de l'imagination. Ce n'est pas qu'on veuille proferire les Romans qui ne blessent point l'honnêteté des mœurs, qui ne roulens point fur une fade galanterie, & qui mènent à la vertu par l'agrément. Il faudroit être de bien mauvaise humeur pour désapprouver Télémaque, Sethos, & quelques autres ouvrages qui ne sont, pour ainsi dire, que des cours de morale. Mais il faudroit être aussi bien indulgent. pour ne pas condamner ces écrits frivoles, qui par la vivacité des fituations, la tendresse des sentimens. amollissent l'ame & lui inspirent les passions les plus funestes. Ceux de l'abbé Prévôt sont presque tous de ce dernier genre. Il est vrai que la morale fuit par-tout ses héros. & jusques dans les plaisirs. Mais la vertu n'y est qu'en maximes, & le vice y est en action; & s'ils parlent comme Sénèque, ils agissent comme Pétrone. On a donné en Prév6e.

PREXASPE, l'un des principaux courtisans de Cambyse, roz des Perses, se signala par l'adulation la plus basse. Un jour qu'il reprochoit à ce prince son penchane excessif pour le vin, lui représentant : Que de tous les vices, il n'y en avoit point de plus honteux à un Roi que l'ivresse, lui sur qui les yeux de tous ses Sujets étoient attachés, & dont toutes les actions & les paroles ne pouvoient être cachées. -- Je vais vous apprendre., lui repliqua Cambyse, que le vin ne me fait point perdre la raison, & que mes yeux & mes mains n'en sont pas moins en état de faire leur devoir accoutumé. Il se mit donc à boire de plus grands coups & en plus grand nombre qu'il eût jamais fait. Il or-

donna ensuite au fils de Prexaspe? qui l'avoit réprimandé, de se tenir droit au bout de la salle, la main gauche fur la tête. Prenant alors fon arc, & le bandant contre lui, il déclara qu'il en vouloit au cœur du jeune-homme, & le perça en effet. Puis, après lui avoir fait ouvrir le côté, il se tourna vers Prexaspe, & lui montrant la flèche attachée au cœur de son fils, il ajoûta d'un ton moqueur : Ai-je la main sure? Ce malheureux pere, qui n'avoit déja que trop souffert d'assister à un pareil spectacle, eut la lâcheté de lui répondre, en louant un tel coup: Apollon lui-même ne tireroit pas plus juste.

PREYSIUS, (Christophe) étoit né en Hongrie, & professa la philosophie dans l'université de Francfort. Mélanchthon loue sa science, son érudition, sa sagacité, & son attachement à ce qu'il appelloit la vérité, c'est-à-dire, aux erreurs de fon tems, que Preyfius soutint avec opiniâtreté. Preysius a fait en etoit un sçavant universel, qui enlatin une Vie de Cicéron, que l'on estime. Il y entre dans le détail des études & des actions de cet excellent orateur : détail puisé dans ses écrits, ou dans ceux des auteurs contemporains. Cette Hiftoire de Cicéron parut à Basse en 1555, in-8°. avec un Traité ou Discours De imitatione Ciceroniana, qui est austi de Christophe Preysius. Gaspard Peucer estimoit singulièrement ces deux ouvrages.

PRIAM; roi de Troie, fils de Laomedon, fut emmené en Grèce avec sa sœur Hésione, lorsqu'Hercule renversa le royaume de Troie; mais il se racheta, vint relever les murs de cette ville, & rendit son royaume le plus florissant de toute l'Asie, pendant 12 ans qu'il le gouverna. Il épousa Hécube;

dont il eut plusieurs fils & plus sieurs filles, Páris, l'un de ses es fans, ayant enlevé Hélène, les Gres vinrent assiéger cette ville, & l saccagérent après dix ans de fié ge. Priam fut massacré par Pysa rhus au pied d'un autel qu'il tene embrassé, environ l'an 1240 av. J. Ci

PRIAPE, Dieu des jardins fils de Bacchus & de Vénus, na quit avec une difformité étrange, produite par un enchantement de Junon, qui se vengea ainsi de VInus qu'elle haissoit mortellement. Il préfidoit aux jardins, où l'ou mettoit ordinairement sa figure pour fervir d'épouvantail. Il étoir regardé comme le Dieu le plus infame du Paganisme, & comme le pere de la débauche. On le représentoit toujours avec une barbe & une chevelure fort négligées, tenant une faucille à la main.

PRICE, (Jean) Pricaus, né à Logdres en 1600, se retira à Florence, où il embrassa la religion Catholiq. & mourut à Rome en 1686. Cébraffoit le sacré & le profane, & qui joignoit à beaucoup de mémoire, le jugement qui ne l'accompagne pas toujours. On a de lui: I. Des Notes sur les Pseaumes, sur S. Matthieu, sur les Actes des Apôtres, & sur quelques autres livres, On les trouve dans les Critici seeri de Péarson. II. On lui attribue encore un Traité des Héréfies, Tous ces écrits sont sçavans.

I. PRIDEAUX, (Jean) né en 1578 à Stafford en Angleterre, obtint la chaire de théologie & le rectorat du collège d'Exon. Il s'acquit dans ces places beaucoup de réputation, & fit paroître un grand zèle pour les intérêts du roi & de l'église Anglicane. Ce zèle lui mérita l'évêché de Winchester, en 1641. Il mourut en 1650, à 73

This. On a de lui: I. Une Apologie our Casaubon en latin, 1614, in-L. II. Des Leçons de Théologie, Oxlied 1648, in fol.; & d'autres outrages inconnus aujourd'hui.

F. II. PRIDEAUX, (Humphrey) **baquit** à Padstow, dans le comté Cornouailles en 1648, d'une bonne famille. Il fit ses études à Westminster, ensuite à Oxford, **Ex Se fignala dans ces deux endroits** par l'étendue de sa mémoire. La mort d'Edouard Pocock ayant fait vaquer la chaire d'hébreu, on l'offrit à Prideaux, qui la refusa. Outre qu'il étoit jaloux de son tems, il postédoit plusieurs bénéfices. Il fut pourvu du doyenné de Norwich en 1704, & mourut dans cette ville en 1724. Ses mœurs étoient celles d'un sçavant toujours enfermé dans son cabinet. Il n'avoit pas les dehors imposans de cette politesse légère de nos littérateurs François; mais il se distinguoit par un grand fonds de franchise & de vertu. Nous avons de lui plusieurs ouvrages pleins de recherches & d'érudition. Les plus connus sont: 1. Marmora Oxoniensia, ex Arundelianis, Seldenianis, aliisque conflaza, cum Græcorum versione latina, & lacunis suppletis, ac figuris aneis; ex recensione & cum Commentariis Humphreydi Prideaux, nec-non Joannis Seldeni, & Thoma Lydiati annotationibus: accessit Sertorii Ursati de notis Romanorum Commentarius; in-fol., à Oxford, 1676. Selden avoit entrepris cet ouvrage, & en avoit fait imprimer une partie en 1627; mais il n'avoit expliqué que 29 Inscriptions grecques & 10 latines; Prideaux a expliqué les 260 autres. II. La Vie de Mahomet, en anglois. Elle a été traduite en françois, & imprimée à Amsterdam en 1698, in-8°. III. L'Ancien & le "Nouveau-Testament, accordés

avec l'Histoire des Juifs, en anglois? 2 vol. in-fol. Londres 1720. IV. Histoire des Juiss & des Peuples voifins, depuis la décadence des Royaumes d'Ifraël & de Juda, jusqu'à la mort de Jesus-Christ. Ce sçavant ouvrage, écrit en anglois, a eu un succès extraordinaire. On en fit en Angleterre huit éditions en quatre aus, soit in-fol., soit in-8°. La première parut en 1716, & la dernière en 1720. Il a été traduit. en françois, & on en a austi différentes éditions en cette langue. Les plus estimées sont celle d'Amsterdam, 1729, 6 vol. in-12, & 2 vol. in-4°. Il ne faut chercher, ni dans l'original, ni dans la version. les agrémens & l'élégance du style;

PRIERIO, Voyez Mozzolino. PRIEUR, (Philippe le) Priorius, natif de Normandie, professa, avec un succès peu ordinaire, les belles-lettres dans l'université de Paris, & mourut en #80. On a de lui : I. Des Notes sur Tertullien & sur S. Cyprien, dont il a revu & retouché les éditions données par le docte Rigaule. II. Un bon Traité des Formules des Lettres Ecclésiastiques, sous ce titre: Dissertatio de Litteris Canonicis . cum appendice de tractoriis & Synodicis, in-8°. III. Une Edition d'Optat de Milève. IV. Un Traité latin, sous le nom d'Eusèbe Romain, contre le livre des Préadamites de *la Peyrére*. Ce traité est intitulé : Animadversiones in Librum Praadamitarum, in quibus confutatur nuperus Scriptor, & primum omnium hominum fuisse Adamum defenditur; Paris 1656, in-8°.

PRIEZAC, (Daniel de) né auchâteau de Priézac en Limosin, avanc l'an 1590, mort à Paris en 1662, prit le bonnet de docteur en droit à Bordeaux, y fréquentale barreau, s'y maria, & y ensei-

gna pendant dix ans la jurisprudence avec distinction. Le chancelier Séguier, protecteur des gens de mérite, le fit venir à Paris. It y devint, peu de tems après, conseiller-d'état ordinaire, & membre de l'académie Françoise en 1639. Ses principaux ouvrages font: I. Vindicia Gallica, Paris 1638, in-8°; traduit en françois par Baudouin, 1639, in-8°. C'est une réponse qu'il fit, par ordre de la cour, au Mars Gallieus du fameux Jansenius. II. Discours Politiques, assez mal écrits, 2 vol. in-4°. III. Deux livres de Mélanges en latin, in-4°. & des Poésies, 1650, in-8°... Salomon de PRIEZAC, son fils, a fait une Dissertation sur le Nil, in-8°, 1664; & l'Histoire des Eléphans, 1650, in-12 : on y trouve de l'érudition.

PRIMAQUE, Primacus, esclawe dans l'isse de Chio, s'enfuit dans les montagnes, & se mit à la tête de tous les fugitifs, qui comme lui y étoient venus chercher un asyle. Les habitans de l'isse envoyèrent des troupes contr'eux; mais après plusieurs combats de part & d'autre, ils furent obligés de traiter avec Primaque, auquel ils promirent des vivres pour un prix dont on convint. Ce chef, de son côté; s'engagea de ne plus recevoir d'esclave, qu'après avoir examiné la cause de sa fuite, & jugé si elle étoit juste ou non. Dans la suite, les habitans de Chio mirent sa tête à prix, & promirent une grande somme à qui la leur apporteroit. Primaque, qui étoit fort vieux, las**fé** de se voir exposé à des embûches continuelles, contraignit un jeune-homme qu'il aimoir tendrement, de lui couper la tête, & sur lesquels il répandoit ses lipour gagner la récompense qui béralités. Il mourut à Paris en 1570. avoit été promise. Les habitans C'est au Primetice & à Maltre Rous,

i .

de Chio, touchés de cette génésit rosité, élevérent une statue à cê héros.

PRIMASE, évêque d'Adrumette en Afrique, se trouva, l'an 553, au v° fynode général tenu à Conftantinople, où il s'opposa à la condamnation destrois Chapitres. Nous avons de lui, dans la Bibliothèque des PP. des Commentaires sur les Epitres de S. Paul. C'est un recueil des passages de S. Augustin & des autres Peres, qui pouvoient servir à expliquer S. Paul; mais fait avec très-peu de choix. On lui a attribué aussi un Traité des Hérésies.

PRIMATICE, (François) peintre & architecte, naquit à Bologne en 1490. Cet artiste est aussi connu sous le nom de Se-Martin de Bologne, à cause d'une abbaye de ce nom qui est à Troyes, & que François I lui donna. Il fut employé à Mantoue dans le château du T. Les beaux ouvrages de fluc qu'il y fit, donnoient une haute idée de ses talens, lorsqu'il fut appellé en France par François I. Le roi le chargea, en 1540, d'acheter en Italie des figures antiques, & de faire faire les moules des plus fameuses figures, qui furent jettées en bronze & placées à Fontainebleau. Le Primatice 2 embelli ce château par ses peintures. Il a aussi donné le plan du château de Meudon, & le dessia du Tombeau de François I à St-Denys. Ce grand-homme fut nomme commissaire-général des bâtimess du roi dans tout le royaume. Enfin, comblé de bienfaits & d'houneurs par les rois fous lesquels il vécut, il étoit regardé comme un grand de la couf, dont les arustes ambitionnoient la protection,

due mous sommes redevibles du **bon** goût de la peinture. Cet artifte étoit bon coloriste, il com**posoit** avec esprit: les attitudes de les figures sont d'un beau Choix; mais on lui reproche d'a-VOIR pressé l'ouvrage, & d'avoir peint de pratique. On a beaucoup gravé d'après ce maître. Son meilleur élève fut Nicolo de Modène.

PRIMAUDAYE, (Pierre de la) gentilhomme Angevin, seigneur de la Primaudaye & de la Barrée, wers 1580, est auteur d'un ouvrage intitulé: L'Académie Françoise, 1581, in folio; 1613, in-4°. qui tut bien reçu alors du public, & **qu**i seroit relégué à présent dans La classe des ouvrages les plus médiocres.

PRIMEROSE, (Jacques) médecin de Paris dans le XVII siécle, natif de Bordeaux, & fils d'un ministre Ecussois, exerça son art avec distinction. On a de lui: I. De mulierum Morbis, 1655, 111-4°. 11. De circulatione Sanguinis, Leyde 1639, in-4°. III. Academia Monspeliensis descripta, Oxford 1631, 111-4°. IV. Enchiridion Medico-praceicum, Amsterdam 1654, in-8°. V. Ars Pharmaceutica, ibid. 1651, in-8°. VI. De vulgi erroribus in Mediciná, qui contient des choses curieuses & intéressantes. Il seroit à souhaiter que quelque habile médecin du siécle refondit ce Traité.

PRINTEMS, Divinité poëtique, représentée sous la figure de la Déesse Flore ou de Vertumne.

PRIOLO, ou PRIOLI, (Benjamin) né à S. Jean d'Angeli, en 1602, descendoir de l'illustre famille des Priuli ou Prioli, qui a donné quelques doges à la république de Venise. Après avoir étudié sous Heinfius & sous Vossius, il s'appliqua à Leyde, pendant 3 ans, à l'étude des Poëtes & des Historiens grecs & latins. De-k il vintà Paris, pour voir & pour consulter Grotius. Il passa ensuite à Padoue, pour apprendre à fond, sous Cremonius & sous Licetus, les fentimens des philosophes de l'antiquité. Quelque tems après il s'attacha au duc de Rohan, & en devint le plus intime confident. Priolo le servit de son épée & de son esprit. Après la mort de ce héros, en 1638, il fut employé par la cour de France dans diverses affaires importantes, qui lui méritérent une pension du cardinal Maz*arin* & une autre de *Louis XIV* • Ce négociateur mourut à Lyon en 1667, comme il alloit à Venise, par ordre de la cour de France, pour une affaire secrette. On a de lui une Histoire de France, en latin, depuis la mort de Louis XIII jusqu'en 1664, dont la meilleure édition est de 1686, in-4°. Elle est dédiée au doge & au sénat de Venise, qui le reconnurent pour noble Chevalier Vénitien. Priolò y dit la vérité avec beaucoup de franchise. Il s'y livre quelquesois trop à la mauvaile humeur & à lon penchant pour la saryre. A ce défaut près , c'est un tableau assez fidele des troubles de la Fronde & du ministère du cardinal Mazarin. Cette Histoire doit plaire à ceux qui aiment les portraits & les caractères ; les phrases de Tacite en tournissent presque toutes les couleurs, & semblent s'y être placées d'elles - mêmes. Priolo étoit un homme, d'un grand sens. Il avoit coutume de dire que l'Homme ne possede que trois choses: l'Ame, le Corps, & les Biens; & qu'elles sont perpétuellement exposées à trois sortes d'embuscades: l'Ame à celles des Théologiens, le Corps à celles des Médecins, & les Biens à celles des Avocats & des Procureurs.

PRI 336

PRIOR, (Matthieu) naquit à Londres en 1664 d'un menuisier. qui, en mourant, le laissa sous la conduite d'un oncle qui étoit cabaretier. Après qu'il eut fait ses études dans l'école de Westminster, Son oncle voulut lui faire embrasfer sa profession. Mais quelques personnes de distinction, qui alloient chez lui, ayant remarqué les talens du jeune-homme, le détournérent de ce dessein. Le comte de Dorset sut si charmé de sa conversation sur Horace, qu'il le prit sous sa protection, & l'envoya au collège de S. Jean à Cambridge. Prior y fut fait bachelier en 1686, & fut mis ensuite au nombre des Associés. Ce sut pendant son séjour dans cette univerfité, qu'il lia une amitié intime avec Charles de Montagu, depuis comte de Halifax. Le prince Guil-Laume ayant chassé du trône son **beau-pere ,** *Prior* **fut conduit à la** cour par le comte de Dorset, & fut fait en 1690 secrétaire du comze de Berkley, plénipotentiaire à la Haye. Il eut le même emploi auprès des ambassadeurs & des plénipotentiaires au traité de Ryswick en 1697. Il accompagna, l'année suivante, le comte de Poreland dans son ambassade à la cour de France. Il y revint de nouveau en 1711 en qualité de plénipotentiaire, & présenta, en . 1714, un Ecrit à la cour pour la démolition du Canal de Mardick. Ce fut à lui, & non pas à mylord Stairs, comme he. dit le président Henault, que Louis XIV répondit : J'à toujours été maître chez moi, quelquefois chez les autres; ne m'en faites pas souvenir... Prior, de retour dans sa patrie, y trouva des ennemis, qui le perdirent eux. Ils le suivirent ensuite à Ephèà la cour d'Angleterre. On lui se où ils s'établirent, & leur maiintenta un procès criminel, à la son y étoit si réglée, que Se Peul

poursuite du chevalier Walpole. Il se justifia, & sa liberté lui sut rendue. Il n'en fit usage que pour se consacrer entiérement à amour pour l'étude. Il mourut en 1711, & fut enterré à l'abbaye de Westminster, où on lui dressa un superbe monument. Sa conversation étoit enjouée & ingénieuse: il avoit la répartie vive. Un courtisan lui montrant à Versailles les victoires de Louis XIV peintes par Le Brun, lui demanda si l'on voyoit les actions du roi Guillaume dans fon palais? Non, Monsieur, répondit Prior; les monumens des actions de mon Maître se voient par-tout ailleurs que chez lui. On a de lui un grand nombre de Poëses angloises, 1733, 2 vol. in-12, dans lesquelles on admire un esprit sin & délicat, une imagination brillante, un goût exquis. Horace paroît avoir été son modèle. Entr'autres ouvrages, il a composé des Odes, traduites en françois par M. l'abbé Yart.

PRIORIUS, Voyer PRIEUR.

PRISCIEN, Priscianus, grammairien de Césarée au VI siécle, dont on a divers ouvrages imprimés à Venise par Alde Manuce en 1476, in-fol. & a Paris par Badius en 1517, in-fol. On les trouve austi dans le Recueil des Grammairiens Latine, Hanoviæ 1605, in-4°.

PRISCILLE, ou PRISQUE, Chrétienne, femme d'Aquila; est fort connue par les Actes des Apôtres & par les Epitres de St Paul. Son zèle pour le progrès de l'Evangile la rendit célèbre. Elle demeuroit à Corinthe avec son mari. qui y travailloit à faire des tentes, & ils eurent l'un & l'autre l'avantage de recevoir l'Apôtre chez

Pappelle une Eglise. De-là ils allérent à Rome, où ils étoient lorsque l'Apôtre écrivit son Epitre Romains, l'an 58 de J. C. Ils revinzent ensuite en Asie quelque tems après, & y moururent saintement.

PRISCILLIEN, hérésiarque, étoit un homme considérable par La fortune, par sa naissance & par 10n mérite. A une grande facilité de parler, il joignoit un extérieur humble, un visage composé, des mœurs austéres & un grand désintéressement. Ces qualités étoient ternies par une curiosité téméraire, & par un caractère ardent & inquiet, qui le jettérent d'abord dans les folles & vaines recherches de la magie, & ensuite dans les erreurs des Gnostiques & des Manichéens. Son hérésie commença à éclater en 379, & se répandit rapidement dans l'Espagne, sa patrie. Ses disciples y formérent un parti considérable. Hygin évêque de Cordoue, & Ithace évêque de Mérida, les poursuivirent avec beaucoup de vivacité, & les multipliérent en les irritant. Après plusieurs disputes, les évêques d'Espagne & d'Aquitaine tinrent un concile à Sarragosse en 380, où les nouvelles erreurs furent anathématisées. Instantius & Salvien, deux évêques Priscillianistes, loin de se soumettre au jugement du concile, ordonnérent Priscillien évêque. Cette ordination fouleva tout l'épiscopat contre lui. On assembla un concile à Bordeaux en 384; mais Priscillien ne voulut point répondre devant les évêques. Il on appella à Maxime, usurpateur de l'empire. Les évêques Ithace & Idace l'accusérent devant ce prince, malgré les sol- chérent qu'on ne traitat ceux qui licitations de St Martin de Tours, avoient poursuivi les Priscillianisqui conjura ces évêques, plutôt tes, avec toute la sévérité que

passionnés que zèlés, de se défister d'une accusation qui déshonoroit l'épiscopat; ils n'en furent que plus ardens à poursuivre l'hérésiarque & ses fauteurs. Enfin ils firent condamner les uns & les autres à perdre la tête. La mort de Priscillien ne sit qu'étendre son hérésie & affermir ses sectateurs, qui l'honoroient déja comme un Saint. Ils lui rendirent le culte qu'on rendoit aux Martyrs, & leur plus grand serment étoit de jurer par lui. Le supplice de Priscillien & de ses sectateurs, rendit Ithace & Idace odieux. On voit l'impression que leur conduite fit sur les esprits, par le Panégyrique de Théodose, que Pacatus prononça à Rome l'an 389, en présence même de Théodose, & un an après la mort de Maxime. « Nous avons (dit cet orateur,) » une nouvelle » espèce de délateurs, Evêques de » nom, foldats & bourreaux en " effet, qui non contens d'avoir » dépouillé ces pauvres malheu-» reux des biens de leurs ancê-» tres, cherchoient encore des » prétextes pour répandre leur » fang, & qui ôtoient la vie à des " personnes qu'ils rendoient cou-" pables, comme ils les avoient " déja rendues pauvres. Il y a plus: » après avoir assisté à ces juge-» mens criminels, après s'être re-» pu les yeux de leurs tourmens » & les oreilles de leurs cris; » après avoir manié les armes des » Licteurs, & trempé leurs mains » dans le sang des suppliciés, ils » alloient, avec ces mains toutes » sanglantes, offrir des sacrisi-» ces. » L'autorité de la justice, l'apparence du bien public & la protection de l'empereur, empê-

sonnes, qu'il falloit précher & non assassiner. S. Ambroise & pluneurs autres prélats se séparérent de leur communion. S. Martin refusa d'abord de communiquer avec . eux; mais il s'y détermina ensuite, pour sauver la vie à quelques Priscillianistes.

I. PRISCUS, fameux ingénieur, qui florissoit après le milieu du fecond fiécle de l'Eglise, fous rempire de Septime-Sevére. Il étoit très-habile dans son art; & ce prince respecta son mérite, lors-. qu'en l'an 196 de J. C. la ville de Byzance, la plus considérable de la Thrace, eut été prise. On sit mourir, par l'ordre de Severe, tous les magistrats & tous les soldats. La ville fut ruinée, ses mutailles furent rasées, ses Théâtres, fes Bains & tous ses ornemens furent abattus. On vendit ensuite tous les biens des habitans, & Byzance, privée de la liberté, fut soumise comme un simple bourg à la ville de Perinthe. Priscus seul sut épargné, dans sa persone, dans sa libèrté & dans ses biens. L'empereur Severe lui donna même des marques d'affection, & se servit depuis très-avantageusement de lui.

II. PRISCUS, frere de l'empereur Philippe, gouverneur de Syrie, puis de Macédoine, s'attira la haine des peuples par ses exactions. Cela ne l'empêcha pas de prendre la pourpre dans cette dermière province, l'an 249, à la nouvelle de la mort de son frere; mais il en fut bientôr dépouillé avec la vie, par Dèce, le meurtrier & le successeur de Philippe.

PRITZ, (Jean-George) Pritius & Prizzius; né à Leipsick en 1662,

méritoient des évêques qui avoient sut choisi en 1707, pour être procuré la mort à tant de per- professeur de théologie, conseiller eccléfiastique, & ministre à Gripswalde, Il remplit çes emplois avec honneur jusqu'en 1711, qu'il fut appellé à Franctort fur le Mein, pour y être à la tête du ministère ecclésiastique. Il y mourut en 1732, à 70 ans, aimé & estimé. Ce sçavant avoit été un des auteurs des Journaux de Leipfick, depuis 1687 jusqu'en 1698. On a de lui des Sermons, une Morale, un grand nombre de Traduc-.tions, & d'autres ouvr. en allemand. Les principaux de ceux qu'il a composés en latin, sont : I. Une sçavante Introduction à la lecture du Nouv. Testament, dont la meilleure édition est celle de 1724, in-8°. Il. De Immortalitate hominis, contre Afgil, philosophe Anglois, qui avoit fait un Livre de l'Immortalité des hommes sur la terre, en anglois, que Pritz avoit traduit en allemand. III. Une bonne Edition des Œuvres de S. Macaire, en grec & en latin, Leipsick, 1698 & 1699, 2 vol. in-8°. IV. Une, non moins estimée, du Nouveau-Testament Grec, avec les diverses Leçons, des Cartes géographiques, &c. Leipfick, in-12, 1702, 1709 & 1724. V. Une Edition des Lettres de Milton, &c. VI. Nous ne citerons pas plusieurs autres ouvrages, qui ne sont presque que des compilations.

PROBA - FALCONIA, femme d'Anicius Probus au IVe siécle, mérita des éloges de S. Augustin & de plusieurs autres Peres de l'Eglise. Elle composa la Vie de Jzsus-Christ, de divers fragmens de Virgile qu'elle assembla en Castons, Francfort 1546. Cet ouvrage faisoit plus d'honneur à sa piété qu'à son génie. Voy. ANICIUS, Probus.

I. PROBUS, (M. Aurelius Vale-Fius) empereur Romain, originaire de Sirmich en Pannonie, fut élevé dès sa jeunesse aux premiéres dignités militaires. Son pere avoit été jardinier; mais s'étant mis dans la milice, il obtint le grade de tribun. Son fils obtint le même titre dès l'âge de 12 ans. Plus il s'éloignoit de la jeunesse, plus son mérite augmentoit; enfin il parvint, de dignité en dignité, jusqu'au trône. Après la mort de l'empereur Tacite, en 276, Florien son frere voulut se saisir du sceptre impérial; mais les troupes d'Orient le donnérent à Probus, comme le prix de sa valeur, de son intégrité & de sa clémence. Reconnu par le sénat & par les provinces de l'empire, il marcha vers les Gaules, où les Francs, les Bourguignons, les Goths & les Vandales exerçoient les plus cruels brigandages. Il les défit dans plusieurs batailles, leur tua plus de 400 mille hommes, & les força à demander la paix & à payer un tribut. Vainqueur des Gaulois, il passa en Illyrie contre les Sarmates, & leur enleva tout ce qu'ils avoient usurpé. Il défit ensuite les Blemmys, peuple féroce dans le voifinage de l'Egypte. La victoire qu'il remporta fur eux épouvanta tellement Varanane II, roi de Perse, qu'il lui envoya des ambassadeurs avec des présens, pour lui demander la paix. Ces ambassadeurs le rencontrérent sur de hautes montagnes proche la Perse, au milieu de ses soldats, mangeant des pois cuits depuis long tems & du porc salé. Qui de nos généraux, de nos capitaines même pourra croire un tel fait? Probus, sans se détourner, dit aux envoyés du Roi de Perse, que si leur Maître ne fuisoit pas une entière satisfaction aux

Romains, il rendroit les campagnes de la Perse aussi rascs que sa tête l'étoit. Il ôta en même tems son bonnet. pour leur montrer une tête parfaitement chauve. Il les invita ensuite de manger avec lui, s'ils avoient faim, finon de se retirer. Varanane, toujours plus épouvanté, vint luimême trouver Probus, qui lui accorda tout ce qu'il voulut. Les ennemis du dehors vaincus, il s'en éleva au dedans. Jules Saturnin, Proculus & Bonose se firent tous les trois proclamer empereurs, l'un à Alexandrie, l'autre à Cologne, & le 3° dans les Gaules; mais leur révolte n'eut point de suite. L'empire Romain jouit d'une paix générale. Ce fut pendant cette paix que Probus orna ou rebâtit plus de 70 villes. Il occupa ses soldats à divers travaux utiles, & donna une permission générale de planter des vignes dans les Gaules & dans l'Illyrie; ce qui n'avoit point été permis universellement, depuis que Domitien avoit marqué les endroits où il accordoit d'en planter. Ce digne empereur faisoit des préparatifs de guerre contre les Perses, qui avoient repris les armes, lorsqu'il fut massacré par des foldats, las des travaux qu'il leur faisoit entreprendre, à Sirmich, en 282, à 50 ans, après en avoir régné 6 & 4 mois. Le seul défaut de Probus fut de n'avoir pas fçu mêler prudemment la fermeté avec la douceur. Sa mort infpira des regrets dans tout l'empire. Grand Dieu, disoit le peuple, que vous a fait la République Romaine pour lui enlever un si bon Prince! L'armée même qui s'étoit révoltée. lui éleva un monument qu'elle orna de cette Epitaphe: Ici repose l'Em pereur Probus, vraiment digne de ce nom par sa probité. Il fut vainqueur des Barbares & des Usurpateurs.

II. PROBUS, (M. Valerius) grammairien Latin dans le 2° fiécle, composa plusieurs ouvr. dont il ne nous reste que des fragmens, publiés dans le Corps des anciens Grammairiens de Purschius, 1605, in-4°.

I. PROCACCINI, (Camille) peintre, né à Bologne en 1546, mort à Milan en 1626, entra dans l'école des Carraches, où il trouva des rivaux qui piquérent son émulation, & des modèles qui persectionnérent ses talens. Ce peintre avoit un beau génie : il peignoit avec une liberté surprenante. Ses draperies sont bien jettées; ses airs de tête sont admirables. Il donnoit beaucoup d'expression & de mouvement à ses figures; son coloris est frais. On peut lui reprocher d'avoir souvent peint de pratique. Ce peintre a beaucoup contribué à l'établissement de l'Académie de Peinture de Milan, où il s'étoit retiré avec sa famille. Ses principaux ouvrages sont à Bologne, à Regio & à Milan.

II. PROCACCINI, (Jules-César ) frere puiné de Camille, naquit a Bologne en 1548, & mourut à Milan en 1626. Ce peintre avoit un coloris vigoureux, un goût de dessin sévère & très-correct. Son génie étoit grand, vif & facile; il étudioit la nature. Sa réputation le fit nommer chef de l'académie de peinture à Milan. Il eut une école nombreuse, & acquit une fortune considérable. On voit beaucoup d'ouvrages de ce maître à Milan & à Genes. Carlo-Antonio, son frere, plus jeune que lui, quitta la musique pour la peinture. Son talent étoit le paysage; il réussissoit principalement à peindre les fleurs & les fruits.

Juniore) fils de Carlo-Antonio, mort clésiastiques, par les prêtres mê-

PRO

bord élève de son pere, & s'adonna comme lui à peindre des fleurs; mais Jules-César, son oncle, lui donna des leçons & étendit ses talens. Il fit beaucoup de tableaux d'histoire pour la ville de Turin. Le duc de Savoye lui fit p<del>ré</del>sent d'une chaîne d'or avec son portrait.

PROCHITA, (Jean de ) ainsi nommé parcequ'il étoit seigneur de l'isse de Prochita dans le royaume de Naples, eut beaucoup d'autorité dans la Sicile, sous le règne de Mainfroi, & fut dépouille de ses biens & de ses charges par Charles d'Anjou, roi de Naples & de Sicile. Animé par l'esprit devengeance autantque par l'ambition, il entreprit de faire révolter la Sicile contre ce prince, & de la réduire sous la puissance de Pierre roi d'Arragon. Pour tramer ce complot plus secrettement, il se déguisa en Cordelier l'an 1280; & après avoir parcouru toute la Sicile sous cet habit, il alla à Constantinople traiter avec Michel Paléologue, & en obtint un secours d'argent. De-là il se rendit à Rome, où il engagea le pape à favoriser cette entreprise. Mais la mort de Nicolas III, l'exaltation du cardinal de Sie Cécile, que le roi Charles sit élire pape sous le nom de Martin IV, firent changer la face des affaires. Prochita ne renonça cependant pas à son projet. Après avoir ourdi pendant 2 ans, avec des soins infatigables, son horrible conspiration, elle fut exécutée en 1282. Il convint avec les chefs des conjurés, que le lendemain de Pâques, au premer coup des Vêpres, on feroit mainbasse sur tous les François. Cette exécution fut faite avec tant de rage & de cruauté, par toutes for-III. PROCACCINI, (Ercole- tes de personnes séculières & ecen 1676 âgé de 80 ans, fut d'a- mes, & par quelques religieux,

PRO

y avoit de François dans la Sicile fut tué, sans distinction d'âge, ni de sexe, ni de condition. Ils y périrent tous, à l'exception de Guillaume des Porcelets, gentilhomme Provençal, que les Siciliens renvoyérent chez lui: Voyez Por-CELETS.

I. PROCLUS, (Eurychius) grammairien célèbre du 2° siécle, étoit de Sicca en Afrique. M. Antonin le Philosophe, dont il avoit été précepteur, le sit proconsul. Trebellius Pollion cite un livre de Proclus sur ce qu'il y avoit de plus curieux dans les pays étrangers; mais cet ouvrage est perdu.

II. PROCLUS, (St) célèbre patriarche de Constantinople, disciple de St Jean-Chrysostôme, s'opposa avec sorce au progrès de l'erreur, & contribua beaucoup par ses vertus au triomphe de la vérité. Il nous reste de lui des Homélies, des Epitres & d'autres écrits en grec, Rome 1630, in-4°. On les trouve aussi dans la Bibliothèque des PP. Son style est semé de pointes & d'antithèses. Cet illustre prélat mourut en 447, au bout de 13 ans & 3 mois d'épiscopat.

III. PROCLUS DIADOCUS, philosophe Platonicien, vers l'an 500 de J. C., étoit natif de Lycie. Il eut beaucoup de part à l'estime & à l'amitié de l'empereur Anastase. On dit que, dans le tems que Vitalien assiégeoit Constantinople, Proclus brûla ses vaisseaux avec de grands miroirs d'airain; mais c'est une fable fans fondement. Proclus écrivit contre la Religion Chrétienne. Il nous reste de lui des Commentaires sur quelques livres de Platon, & plusieurs autres sçavans ouvrages écrits en grec. Ils ont été imprimés à la suite de l'édition de Jamblique, à Venise, 1497,

in-fol. Allatius a donné: Proclus in Ptolomai Tetrabiblos, grec & latin, Leyde 1635, in-8°. On trouve ses Hymnes dans le recueil de Maittaire. Proclus étoit un des plus zèlés partisans du Paganisme. Marin de Naples a écris se Vie

ples a écrit sa Vie.

I. PROCOPE, d'une famille illustre de Cilicie & parent de l'empereur Julien, avoit des talens & des mœurs; mais son caractère, fombre, inquiet, ardent & ambitieux,lui faisoit desirer les grandes places. Après avoir rendu des fervices à l'état sous Julien & sous Jovien, il se retira chez les barbares de la Chersonèse Taurique, jul qu'au règne de Valens qu'il vint se cacher à Calcédoine. Cet empereur étant parti pour la Syrie, Procope se rendit à Constantinople, & se fit déclarer empereur le 28 Septembre 365. Il marcha enfuite contre Valens. Le succès de ses armes fut si rapide, que ce prince auroit abdiqué l'empire, si ses amis ne l'en avoient détourné. L'année suivante les choses changérent de face. Procope fut défait dans une campagne de Phrygie, nommée Salutaire; & ayant été abandonné par ses soldats, il sut conduit à Valens, qui lui fit trancher la tête à la fin de Mai 366. Il n'étoit âgé que de 32 ans. La tête de cette idole passagére de la fortune, fut envoyée à Valentinien dans les Gaules.

II. PROCOPE, Procopius, fameux historien Grec, sut long-tems prosesseur d'éloquence à Césarée, sa patrie. Il alla à Constantinople, où il gagna la consiance de Bélifaire, qui le prit pour son secrétaire, & le mena avec lui lorsqu'il étoit à la tête des troupes en Asie, en Afrique & en Italie. Justinien l'honora du titre d'illustre, & lui donna la place de préset de

Constantinople. Il mourut vers la fin du règne de ce prince. Nous avons de lui : I. Une Histoire en 8 livres. Les deux premiers contiennent la guerre des Perses, depuis la fin du règne d'Arcadius, juíqu'à la 33° année du règne de Justinien. Les deux suivans décrivent la guerre des Vandales, depuis l'irruption de ces peuples en Afrique, jusqu'à l'an 649, qu'ils furent entiérement soumis aux Romains. Dans les 4 derniers, il raconte les guerres d'Italie contre les Ostrogots, jusqu'à la mort de Taïas, leur dernier roi. Cette Histoire est pleine de faits curieux & vrais. Le caractère des nations barbares qui inondérent l'empire Romain, y est bien peint. Le style de Procope, sans être toujours pur, ne manque pas d'élégance. Il. Hiftoire Secrette, ou Anecdotes pour fervir à la grande Histoire. Procope, qui avoit dit tant de bien dans celle-ci de Justinien, le couvre d'opprobres dans celle-là: c'eft une satyre dictée par la noirceur, & quoique la méchanceté puisse dire vrai, cet ouvrage renferme des faits fi atroces, qu'il est difficile d'y ajoûter foi. L'impératrice Theodora y est sur-tout traitée d'une manière si affreuse, que les éditeurs de ces Anecdotes se sont crus obligés d'en omettre plusieurs traits. Le Pere Maltret, Jésuite, qui dirigea, en 1662 & 1663, l'édition des Ouvrages de Procope, don? née au Louvre en 2 vol. in-fol. grec & latin, en retrancha une grande partie; mais la Monnoye les conferva dans le 1er volume du Menagiana. Nous avons diverses Traductions latines de l'Histoire de Procope, & une en françois par le

président Cousin. Procope est encore

auteur d'un Traité des Édifices, qu'on

zrouve dans l'édition du Louvre.

M. Marmontel a voulu prouver, à la tête de son Bélisaire, que l'Histoire Secrette n'est point de Procope; mais ses preuves n'ont pas paru des démonstrations à nos sçavans. On a admiré l'esprit & l'éloquence de l'auteur, sans adopter son opinion.

III. PROCOPE de Gaze, rhéteur & sophiste Grec, vers l'an 560, a laissé: I. Une Chaîne des Peres Grecs & Latins sur l'Odazeuque, c'est-à-dire, sur les viis premiers livres de la Bible; elle parut en latin, in-sol. II. Des Commentaires sur les livres des Rois & des Paralipomènes, que Meursius a publiés en grec & en latin, Leyde 1620, in-4°. III. Des Commentaires sur Isaie, imprimés en grec & en latin, Paris 1580, in-sol. dans lesquels il ne s'attache pas assez au sens littéral; & est diffus.

IV. PROCOPE - RASE, ou LE RASÉ, surnommé le Grand, mérita ce titre par son courage. Cétoit un gentilhomme Bohémien, qui, après avoir voyagé en Ailemagne, en France, en Italie, en Espagne & dans la Terre-sainte, tut tonfuré malgré lui : ce qui lu fit donner le nom de Rase, ou de Rasé. Il fut même ordonné prêtre. Dégoûté de l'état ecclésiastique, il s'attacha à Zisca, chef des Hussites, qui eut pour sui une confiance particulière. Il fuccéda à cet aventurier en 1424, fit de grands ravages dans la Moravie, dans l'Autriche, dans le Brandebourg, la Silésie & la Saxe; se rendit maître de plusieurs places, & d'une grande partie de la Bohême. Sigismond l'ayant vainement combattu, crut que ses négociations seroient plus heureuses que ses armes: il eut une entrevue avec Procope, qui lui demanda beaucoup

& n'obtant rien. Ce rebelle, déterminé à continuer la guerre; écrivit une longue Lettre en mauvais latin, pourfolliciter les princes Chrétiens d'envoyer au concile de Basse, indiqué en 1431, leurs évêques & leurs docteurs, pour disputer avec les docteurs des Hussites, à condition de ne prendre, pour fondement desleurs disputes, que le texte seul de l'Ecriture. Il annonce à la fia de sa Lettre, que lui & ceux de son parti combattront pour ces 4 art. Qu'on doit : I. Empêcher les désordres publics des prêtres & des autres eccléfiastiques. II. Réduire le Clergé à l'état de pauvreté, observé par les disciples du Seigneur. III. Laisser ia liberté à tous ceux qui exercent le ministère, de prêcher de la manière, dans le tems & sur la matiére qu'ils voudront. IV. Enfin distribuer l'Eucharistie selon l'institution de J. C., c'est-à-dire, sous les deux espèces. Procope se rendit au concile avec ses fauteurs, au commencement de 1433, & y défendit avec chaleur les quatre articles précèdens. Comme on ne vouloit pas satisfaire à leurs prétentions, il en repartit fort irrité, & continua ses courses & ses ravages. Procope mourut en 1434, des blesfures qu'il avoit reçues dans un combat. Ses Lettres se trouvent dans le dernier volume de la grande Collection des Peres Martène & Durand.

V. PROCOPE, surnommé le Petit, ches d'une partie de l'armée des Hussites, accompagna Procope le Grand, & se trouva tué dans la même action de 1434 où cet aventurier perdit la vie. Les grandes qualités de ces deux hommes étoient dignes d'une meilleure cause,

PROCOPE-COUTEAUX. (Michel) célèbre médecin de Paris, sa patrie, naquit en 1684. Il avoit été eccléfiastique, avant que de se consacrer à la médecine. Quoiqu'il fût bon théoricien, l'amour du plaisir lui permit peu de se livrer à la pratique. Il mourus à Chaillot en 1753, avec la réputation d'un homme aimable. Un esprit vif, une humeur gaie, un caractère complaisant, faisoient oublier qu'il étoit petit, laid & bossu. On a de lui beaucoup de Poésies fugitives, répandues dans différens Recueils. Il travailla a la Comédie des Fées avec Romagnest, & à la Gageure avec la Grange. Il a donné, comme médecin: L'Analyse du Système de la Trienration de M. Hecquet, 1712, in-12; & L'Art de faire des Garçons, in-12.

PROCOPIUS - ANTHEMIUS,

Voy. I. ANTHEMIUS.

PROCRIS, Voy. CEPHALE.

PROCULEIUS, chevalier Romain, ami de l'empereur Auguste, se signala par sa tendresse envers ses parens. Après la mort de son pere, il avoit partagé également l'héritage avec ses deux freres, Murena & Scipion; mais ils furent totalement dépouisses par la guerre civile. Proculeius, pour les soulager dans leur malheur, partagea une seconde sois les biens qui lui étoient échus la première.

PROCULUS, (Titus-Ælius) né à Albenga, ville de la côte de Génes, homme fameux par son audace & son courage, avoit acquis de grandes richesses dans le vil métier de pirate. Il servit avec distinction dans les conquêtes d'Aurelien & de Probus. Son ambition lui sit prendre le titre d'empereur l'an 280, à la sollicitation de sa semme Viturgie & des Lyonnois. Le prétexte de sa révolte

fut qu'on l'avoit salué du nom de César dans un divertissement. & que Probus ne lui pardonneroit pas d'avoir souffert cette flatterie. Cet empereur marcha en effet contre lui. Proculus fut trahi par les Francs auxquels il s'étoit confié, & fut livré à l'empereur, qui lui fit subir à Cologne le dernier suplice. Ce rebelle étoit adonné aux femmes, & livré à la débauche la plus outrée.

du pays d'Attique dans la Grèce, faisoit sa demeure vers le fleuve Céphise. On dit qu'il exerçoit une étrange cruauté envers tous les paffans qu'il pouvoit prendre. Après les avoir étendus sur un lit, il faisoit couper les pieds & les jambes à ceux qui étoient plus longs que ce lit, & faisoit allonger avec des cordes ceux qui n'étoient pas aussi grands. Thésée le sit mourir

du même supplice.

I. PRODICUS, fophiste & rhéteur de l'isse de Cos, ou selon d'autres, de Chio, vers 396 avant J. C., disciple de Protagoras, sut maître d'Euripide, de Socrate, de Théramène & d'Isocrate. Il enseigna publiquement l'éloquence à Athènes, quoiqu'il y résidat en qualité d'ambassadeur de sa patrie. Une cupidité sordide le fatsoit aller de ville en ville, pour y étaler son éloquence. Ce charlatan amassa de l'argent & acquit de la gloire. Thèbes, Lacédémone lui rendirent des honneurs distingués. Prodicus avoit ses piéces d'éclat, comme les Baladins de profession. Les anciens ont beaucoup parlé de sa Harangue à 50 dragmes, parce que personne ne pouvoit y assister qu'en payant cette somme. Parmi les Ecrits de ce sophiste, on distinguoit la fiction ingénieuse de la Vertu & de prouver que Prométhée est le

la Volupté, qui se présentent Hercule, déguifées en femmes, & tâchent à l'envi de l'attirer à elles Ce héros est ensist persuadé par la Vertu, & méprise la Volupté. Lecien a imité cette fiction. Les Athéniens le firent mourir comme cor-

rupteur de la jeunesse.

II. PRODICUS, chef des hérétiques appellés Adamites, se fit connoître, dans le 2° siécle, par ses extravagances. La principale, & PROCUSTE, infigne voleur, celle qui a donné le nom d'Adamites à ses sectateurs, fut que l'homme devoit être nud, du moins dans la priére, parce qu'Adam avoit toujours été tel dans le tems d'innocence. L'abus que les hérétiques ont fait dans tous les tems de la Sainte-Ecriture, quand ils ont voulu en être les seuls interprètes, prouve la nécessité d'un tribunal suprême pour l'expliquer.

PROGNE, fille de Pandion roi d'Athènes, & sœur de Philomèle, épousa Térée roi de Thrace, dont elle eut un fils nommé Itys. Elle fut métamorphosée en hirondelle, Philomèle en rossignol, & Itys en faisan. Voy. TERÉE.

PROMETHÉE, fils de Japes & de Clymène, & frere d'Epimethée: (Voy. ce mot. ) Ce fut lui qui forma les premiers hommes de terre & d'eau. Il monta au ciel avec le secours de Pallas, & y déroba du feu pour les animer. Jupiter, irrité de ce vol, ordonna à Vulcain de l'attacher fur le Mont-Caucase, où un vautour mangeoit son foie à mesure qu'il renaissoit. Ce supplice dura jusqu'à ce qu'Hacule tua le vautour à coups de fièches. Les sçavans tirent de l'Histoire plusieurs conjectures sur l'origine de cette Fable. Le docte Bochart, en particulier, (dans soa Phaleg, Liv. 1, Ch. II, ) s'efforce

PRO 5

même que le Magog dont il est parlé dans l'Ecriture-sainte; mais fi cette conjecture sait honneur à son érudition, elle n'en sait gué-

res à son jugement.

PRONAPIDE, d'Athènes, ancien poëte Grec, qui, selon Diodore de Sicile, sut le maître d'Homére. Ce sut lui qui commença à
écrire de gauche à droite, au lieu
que les Grecs écrivoient avant
lui de droite à gauche, à la manière des Orientaux. On a attribué à ce poëte une production
en vers, intitulée: Le premier
Monde.

PRONOMUS, Thébain, fut, dit-on, l'inventeur des Flûtes sur lesquelles on pouvoit jouer tous les tons. D'autres attribuent cette invention à Diodore de Thèbes, ou à Antigenides; d'où il faut conclure qu'on n'en connoît pas le véritable auteur.

PROPERCE, (Sextus-Aurelius Propertius) poëte Latin, naquit à Moravia, ville d'Ombrie, aujourd'hui Bevagna dans le duché de Spolète, & mourut 19 ans avant J. C. Son pere, chevalier Romain, avoit été égorgé par ordre d'Auguste, pour avoir suivi le parti d'Antoine pendant le Triumvirat. Le fils vint à Rome, & son talent pour la poësie lui mérita la protection de l'empereur, & l'estime de Mécène & de Cornelius Gallus. Ovide, Tibulle, Bassus, & les autres beaux-esprits de son tems, se firent un honneur & un plaisir d'être liés avec lui. Il nous reste de Properce IV livres d'Elégies. Une dame, appellée Hostia ou Hostilia, à laquelle il donne le nom de Cynthie, & qui possédoit son cœur, est le sujet de ses complaintes amoureuses. Ce poëte manie très-heureusement la fable. Il a sçu allier la finesse & la pureté de

l'expression, à la délicatesse & aux charmes du sentiment. Ses Elégies accompagnent ordinairement celles de Catulle: Voyez CATULLE. On les a imprimées séparément à Amsterdam, 1705, in-4°. & M. l'abbé de Longchamps les a traduites en françois 1772, in-8°.

PROPERTIA DE Rossi. Cette dame florissoit à Bologne, sous le pontificat de Clément VII; elle s'adonna particulièrement à la sculpture. Elle décora la façade de l'Eglise de St Pétrone, de plusieurs Statues de marbre, qui lui méritérent l'éloge des connoisseurs. La sculpture n'étoit point son seul talent, elle possédoit tous ceux qui ont rapport au dessin: elle peignit quelques Tableaux, & grava plusieurs morceaux sur le cuivre. On rapporte que Propertia devint éperduement amoureuse d'un jeune-homme, qui ne répondit point à sa passion; ce qui la jetta dans une langueur qui abrégea ses jours. Dans son désespoir, elle représenta en bas-relief l'histoire de Joseph & de la femme de Putiphar, histoire qui avoit quelque rapport à sa stuation. Elle avoit même rendu la figure de Joseph parfaitement ressemblante à celle de son amant: ce fut-là son dernier ouvrage & fon chef-d'œuvre.

PROPETIDES, Filles qui soutenoient que Vénus n'étoit pas Déesse. Pour les punir, elle leur sit perdre toute honte & toute pudeur, jusqu'à ce qu'elles périrent, & surent changées en rochers.

PROSE, Divinité du Paganisme assez inconnue. On dit qu'elle présidoit aux accouchemens. Prosa, mot latin fort ancien, signifie droit: de-là vient Prose, en latin, recla oratio, discours uni;

Tome V.

Mm

c'est le contraire de la Poësie, qu'on appelle en latin versa oratio, discours tourné, & de-là vient le mot de Vers.

PROSERPINE, fille de Jupiter & de Cérès, fut enlevée par Pluzon, pendant qu'elle cueilloit des fleurs dans les campagnes de la Sicile. Cérès, sa mere, s'en plaignit à Jupiter, qui lui permit de la ramener des Enfers, pourvu qu'elle n'y cût rien mangé. Mais Proserpine y avoit goûté quelques grains de grenade: ainsi elle demeura dans l'empire infernal, en qualité d'épouse de Pluton, & de Reine de ces lieux ténébreux. Cérès obtint depuis de Jupiter, que fa fille passeroit fix mois dans les Enfers avec Pluton, & les fix autres mois sur la terre avec sa mere. On croit que c'est la même Déesse appellée Diane sur la terre, & la Lune dans le Ciel; ce qui l'a fait nommer Hecate Triformis. On la représente ordinairement à côté de Pluton, sur un char traîné par des chevaux noirs.

1. PROSPER, (St) connu fous le nom de Tiro Prosper, naquit dans l'Aquitaine au commencement du v' siécle. Il passa sa jeunesse dans les plaisirs & la débauche; mais les malheurs dont les peuples étoient accablés par les ravages des Barbares, lui firent ouvrir les yeux. Après avoir expié les fautes de sa vie passée, par ses larmes & par ses austérités, il voulut engager les peuples à l'imiter dans sa pénitence. Il se nourrit des livres de St Augustin, auquel il s'unit pour la défense de la Grace contre les Sémi-Pélagiens. Lorsque ces hérétiques répandirent leurs erreurs dans les Gaules, Prosper les dénonça à cet illustre évêque. Après la mort du maître, le disciple n'en fut pas moins ardent à désendre sa doc-

trine. Il réfuta les prêtres de Marseille, & Cassien leur chef avoit laissé glisser le Pélagianis dans ses conférences. Ses équis ayant excité quelques rumeurs il alla à Rome avec Hilaire per porter de concerts leurs plainse au pape. Célestin étoit alors sur chaire de St Pierre; il écrivit en leur faveur aux évêques des Ginles. St Léon, successeur de Cheftin, ne témoigna pas moins des time à Prosper, & se servit de dans les affaires les plus import tes. Ce Saint vivoit encore 463; mais on ignore en quelle née il mourut, & s'il étoit évèque, prêtre, ou laïque. La plu commune opinion est qu'il n'ém point engagé dans le minifette ecclésiastique. Les écrits qui m restent de St Prosper, sont : I. De Lettre à St Augustin & une à Ro II. Le Poeme contre les Ingrats. I Deux Epigrammes contre un con seur, jaloux de la gloire de St. Apgustin. IV. Cent seize autres Anigrammes avec une préface. V. 14 Réponse aux objections de Viscipe. VI.Le Livre sur la Grace & le Libi Arbitre, contre le Collateur, c'esa-d. Cassien. VII.Le Commentaire lat les Pseaumes. VIII. Le Recueil de 392 Sentences tirées des ouvrages de St Augustin. IX. Une Chronisses, divisée en deux parties, dont la 1re finit en 398, & la seconde en 455. On a attribué à Se Profest plusieurs écrits qui ne sont poids de lui. Cet illustre désenseur de la Grace a réuni le rare talent d'écrire avec élégance en veu & en prose. Ses Poësies ont de la douceur, de l'onction & 🚳 feu. La diction en est pure & k tour aisé. S'il n'y a point répandu certains agrémens, comme la Poëtes profanes, c'est qu'il ne cherchoit qu'à édifier & non & plaire; la matière d'ailleurs ne le

mermettoit pas. Ses ouvr. en prose nat d'un flyle concis, nerveux, na-Enrel, sans affectation ni de termes 🗪 i de figures. Dans l'un & dans l'aupre genre d'écrire, il traite son su**zet** avec beaucoup de force & de metteté. La meilleure édition de Les Œuvres est celle de Paris, en 1711, in-fol. par Mangeant. Elle a été réimprimée à Rome en 1732, in-8°. Le Maistre de Sacy a donné une Traduction en vers françois de son Poëme contre les Ingrats, in-12.

II. PROSPER, écrivain ecclésastique du ve siécle, qui, pour éviter la perfécution des Vandales, avoit passé d'Afrique sa patrie, en Italie. C'est ce Prosper l'Africain, qui est auteur du Traité de la vocation des Gentils; & de l'Epître à la Vierge Démétriade, dans l'Appendix Augustiniana, Anvers 1703, intol. Ces 2 ouvr. font honneur à sa piété & à ses connoissances.

III. PROSPER, (St) évêque d'Orléans vers l'an 454, mort vers 463, se signala par ses vertus & ses lumiéres.

PROSPER ALPINI, V. Alpini. PROSPER MARCHAND, Voy. II. Marchand.

PROTAGORAS, Grec, natif d'Abdére, exerça d'abord le métier de crocheteur. Démocrite l'ayant rencontré chargé de fagots arrangés dans un équilibre géométrique, conçut une idée avantageuse de son esprit, & le mit au nombre de ses disciples. Protagoras, tiré de la misère, ouvrit bientôt son cœur à un orgueil insupportable. Il osa attaquer la Divinité, & nia l'existence d'un Etre suprême, ou du moins la mit en problême. Je ne puis assuqui n'empêchent de le sçavoir, je couvert, il avoit recours à mille

compte en premier lieu les doutes qu'on forme sur ce sujet, & la briévete de la vie des hommes. Cet ouvrage impie fut condamné aux flammes par les magistrats d'Athènes, qui chassérent l'auteur comme une peste publique. Le blasphémateur parcourut alors le**s** isses de la Méditerranée, & mourut en allant en Sicile, dans un âge très-avancé, vers l'an 400 avant J. C. Il fut, dit-on, le premier qui déshonora la Philosophie, en donnant ses leçons pour de l'argent. Protagoras, plutôt sophiste que philosophe, avoit l'esprit moins solide que subtil. Il raisonnoit ou plutôt il déraisonnoit en dilemme. Il s'appliquoit de préférence à fournir des argumens captieux, pour taire gagner une mauvaile caule. Une de fes opinions étoit que l'Ame n'écoit pas différente des Sens & que tout ce qu'ils représentoien? étoit véritable.

PROTESILAS, fils d'Iphiclus roi d'une partie de l'Epire, avoit épousé Laodamie, dont il fut si passionnément aimé, qu'elle sit saire sa statue après sa mort pour la coucher dans fon lit. L'Oracle lui avoit prédit qu'il mourroit à Troie : il y perdit la vie en effet.

I. PROTHÉE ou Protée, Dieu marin, fils de l'Océan & de Téthis, fuivant quelques Mythologistes, & de Neptune & de Phanice suivant d'autres, étoit chargé de conduire & faire paître les troupeaux marins du Dieu des eaux. Il avoit reçu en naissant la connoissance de l'avenir, avec le pouvoir de changer de corps, & de prendre toutes les formes qu'il voudroit. Comter, disque-il dans un de ses Ou- me on accouroit de toutes parts vrages, s'il y a des Dieux, ou s'il pour le consulter, il se déroboit n'y en a point : parmi les choses aux yeux, & quand il étoit dé-

métamorphoses pour éluder l'importunité pressante des curieux. ' Plus il étoit léger, souple & versatile pour éblouir ou effrayer, plus on devoit redoubler d'efforts & de fermeté pour le retenir. Alors épuisé de fatigues, il revenoit à sa première figure, & satisfaisoit le desir des consultans. Il parut en spectre devant Thmolus & Telégone, ses enfans, géans d'une cruauté inouie, & les épouvanta si fort, qu'il les corrigea de leur cruauté. On a donné diverses explications à cette fable, dont aucune n'est satisfaisante.

II. PROTHÉE, Voy. PEREGRIN.

PROTOGENE, peintre de Caune, ville située sur la côte méridionale de l'isse de Rhodes, sut réduit par son indigence à peindre des vaisseaux. Aristote, avec qui il étoit parfaitement lié d'amitié, voulant le tirer de ce genre indigne de lui, lui proposa les batailles d'Alexandre; mais Protogène crut ce travail au-dessus de ses forces. Apelles étant venu voir ce peintre, fut étonné de la grandeur de son talent, & indigné de ce que les Rhodiens n'en connoissoient point le prix, il offrit d'acheter ses tableaux; mais cette proposition s'étant répandue dans le public, les compatriotes de Protogène ouvrirent les yeux sur son mérite, & payérent ses ouvrages comme ils le méritoient. Demetrius ayant assiégé Rhodes, ne voulut point mettre le feu à un quartier de la place, quoique ce fût le feul moyen de s'en emparer, parce qu'il apprit que c'étoit en cet endroit que Protogène avoit son attelier. Le bruit des armes ne put distraire l'artiste; & comme le vainqueur lui en demanda la raison: C'est que jessais, répondit-il, que vous avez

déclaré la guerre aux Rhodiens & son aux Arts. Le tableau le plus célèbre de ce peintre étoit l'Ialysé, chaffeu tameux, qui passoit pour être m perit-fils du Soleil, & le fondateur de Rhodes. Il employa 7 années à ce morceau; & pendant tout ce tems, il prit un régime de vie extrêmement sobre, afin d'être phis capable de réussir. Cependant une de précaution pensa lui être inutile. Il s'agiffoit de représenter dans ce tableau un Chien, tout haletant & la gueule pleine d'ecume; depuis long-tems il y travailloit, & n'en étoit jamais content. Enfin, de dépit il jette, dessus l'ouvrage, l'éponge dont il s'étoit servi pour l'effacer. Le hazard sit ce que l'art n'avoit pu faire; l'écume fut représentée parfaitement, & l'animal, ainfi rendu, fit l'admiration des connoisseurs. Cet atilte peignoit avec beaucoup de vérité. Il finissoit extrêmementses ouvrages, & c'étoit même un défaut, qu'Apelles & Protogène firent connoissance. Apelles arrivé à Rhodes, alla chez ce peintre, & ne l'ayant point rencontré, il esquissa, d'une touche légére & spirituelle, une petite figure. Protogène de retour, ayant appris ce qui s'étoit passe, s'écria dans le transport de son admiration: Ah! c'est Apelles; & prenant à son tour le pinceau, il sit fur les mêmes traits un contour plus correct & plus délicat. Apellus revint, & ne trouva point encore Protogène. On lui montra ce qu'il venoit de faire: Apelles se sentit vaincu; mais ayant fait de nouveaux traits, Protogène les trouve fi supérieurs aux siens, que, sans s'amuser inutilement à joûter contre un si redoutable rival, il courut dans la ville chercher Apelles, le trouva, & contracta depuis avec lui l'amitié la plus intime.

## PRO

ealion & de Pyrrha. Jupiter eut d'elle **Exhius**, qu'il plaça dans le Ciel, 🚅 🔾 💶 ce demi-dieu fut précipité dans les Enfers, pour avoir manqué de

respect à Junon.

PROVENZALIS, (Jérôme) médecin de *Clément VIII*, puis arche-▼êque de Sorrento, étoit de Naples. Il fit honneur à sa patrie par Les connoissances. Il mourut en X612, après avoir gouverné son diocèse avec sagesse. On a de lui Lan Traité des Sens, en latin, Rome x 597, in - 4°, dans lequel on defireroit plus de profondeur.

PROVIDENCE : Elle avoit un Temple dans l'isse de Délos. On la trouve représentée sous la figure d'une femme âgée & vénérable, tenant une corne d'abondance d'une main, & les yeux fixés sur un globe vers lequel elle étend une baguette qu'elle tient de l'autre main. Les Romains en avoient aussi fait une Divinité, à laquelle ils donnoient pour compagnes les Déesses Antevorta & Postvorta.

I. PRUDENCE, Divinité allégorique qu'on représente avec un miroir entouré d'un serpent, & quelquefois une lampe à la main.

II. PRUDENCE, (Aurelius Prudentius Clemens) né à Saragosse en Espagne l'an 348, fut succesfivement avocat, magistrat, homme de guerre, & se distingua dans toutes ces professions. Son mérite lui procura un emploi honorable à la cour d'Honorius; mais on ne sçait rien de plus particulier sur sa vie ou fur sa mort. On sçait seulement que le préfet Symmaque ayant demandé à Valentinien II, au nom du sénat, le rétablissement de l'autel de la Vic-Païens que Gratien avoit confis- proposé de leur livrer ce héros, il qués, Prudence sit contre lui deux étoit prêt de le faire, lorsqu'Anni-

PROTOGENIE, fille de Deu- Livres qui nous restent encore. Les meilleures éditions de ses Poéfies sont: celle d'Elzevir, in - 12, 1667, à Amsterdam, avec les notes de Nicolas Heinfius; & celle de 1687, in-4°, à Paris, ad usum Delphini, par les soins du Pere Chamillard, Jésuite. Celle-ci est rare. La Vie de Prudence est dans la plupart des éditions; mais on l'a omise dans celle de 1667. Ses Poemes font: I. Psychomachia, ou Du combat de l'Esprit. II. Cathemerinon, Hymnes pour tous les jours des fêtes des Martyrs. III. Apotheosis, De la Divinité, contre les Hérétiques. IV. Hamartigenia, De l'origine des Péchés. Prudence est plus estimable par son zèle pour la Religion, que par la beauté de ses Poësies. Il y a dans ses vers beaucoup de fautes de quantité, & l'orthodoxie n'y est pas toujours scrupuleusement gardée. Il faut cependant convenir qu'on rencontre dans ses ouvrages quelques morceaux où il règne du goût & de la délicatesse. Son Hymne sur les Innocens, Salvete flores Martyrum, est de ce nombre.

III. PRUDENCE LE JEUNE,

Voyez GALINDON.

PRUSIAS, roi de Bishynie, étoit sur le point d'entrer dans la ligue d'Antiochus contre les Romains, auxquels sa politique l'avoit rendu redoutable, lorsque le sénat l'en détacha par ses ambassadeurs. Il tourna ensuite ses armes contre Eumène, roi de Pergame, & le vainquit dans plusieurs, occasions, par l'adresse & le courage d'Annibal, qui s'étoit réfugié chez lui. Il ternit entièrement l'éclat de ses victoires, par l'ingratitude dont il paya celui qui les lui avoit remtoire, & les revenus des Temples portées. Les Romains lui ayant-

Mmiii

PRY

bal s'empoisonnant, lui épargna ce crime, 183 ans avant J. C. Ce lache monarque se rendit à Rome l'an 167, & y fut reçu magnifiquement; mais ce fut par des baffesfes d'esclave qu'il obtint ces honneurs. Il alla au-devant des Députes envoyes pour le recevoir, la tête rasée, avec le bonnet, l'habit & la chaussure des affranchis. Voici, leur dit-il, un de vos serviteurs, prêt à tout faire & à tout entreprendre pour vous. Lorsqu'il parut devant le sénat assemblé, il baisa le seuil de la porte. Il appella les sénateurs des Dieux, & tout roi qu'il étoit, il tint des discours qui auroient déshonoré un homme d'une condition servile. De retour dans ses états, il déclara la guerre à Attale, roi de Pergame, le vainquit, s'empara de la capitale de ses états, & fut contraint par es Romains à rendre tout & à faire des réparations au vaincu. Cette paix, conclue l'an 154 avant J. C., & l'extrême cruauté de Prusias, le rendirent l'exécration & le mépris de ses sujets. Ce n'étoit, (dit un Historien) par la taille qu'une moitié d'homme, & par le courage qu'une femme. Ennemi des belles-legtres, de la philosophie & des autres connoissances qui adoucissent les mœurs, il avoit autant de grossiéreté dans l'esprit, que de bassesse dans le cœur. Les peuples révoltés mirent sur le trône son fils Nicomède. Prusias, des le premier moment de la révolte, avoit mis son espérance dans les Romains; mais désespéré de ce qu'ils n'envoyoient que des ambaffadeurs au lieu de soldats, il s'enfuit en Nicomédie, où il fut tué près de l'autel de Jupiter, l'an 148 avant » leux à outrance, qui se seroit cru l'ère Chrétienne. Ce fut par fon " damné, s'il avoit porté un manfils lui-même, si l'on en croit » teau-court au lieu d'une sou-Tite-Live.

PRYNN, ou PRYNE, (Gallaume) jurisconfulte Anglois, s'èleva avec tant de violence contre les Episcopaux, dans un écrit intitulé : Du violement du Sabbat & de l'état des Evêques, qu'il fat condamné, l'an 1647, à avoir les oreilles coupées. Ce traitement le fit regarder comme un martyr de la bonne cause. On le choisit pour être un des membres de la chambre des Communes, dans le parlement affemblé contre le Roi. Après avoir, pendant quelque tems, fait paroître beaucoup d'animolité contre ce prince, il rougit de sa frénésie & de celle des Anglois. Il s'en expliqua ouvertement, & sut mis en prison. Il y composa un petit Livre pour détourner le parlement de faire le procès au Rol. Il mourut en 1669, à 69 ans. Ontre l'ouvrage dont nous avons parlé, & qui se trouve dans le Sylloge variorum Tractatuum, imprimé en 1649; on a de Pryen, l. La Vie des Rois Jean II, Henri III & Edouard I, in-fol. en anglois. Il y défend le pouvoir suprême des rois, après l'avoit attaqué long. tems. II. L'Histoire de Guillaume Laud, archevêque de Cantorberi, in-fol., en anglois. III. Antique Constitutiones Regni Anglici sub Joanne II, Henrico III, & Eduardo I, circa Jurisdictionem Ecclesiastican, Londres 1672, 2 vol. in fol. Ce Recueil, tiré des archives de la cour de Londres, est d'autant plus estimé, qu'il n'est pas commun. IV. Plusieurs Ouvrages de Théolegie & de Controverse, où il y a beaucoup d'érudition & peu de jugement. M. de Voltaire peint l'Auteur «comme un homme scrupu-» tane, & qui auroit youlu que

ir la moitié des hommes eut mas-Facré l'autre pour la gloire de de Dieu & de la propaganda fide." 🔀 🍸 a du vrai dans ce portrait, iqu'il foit fait à plaisir,&d'après

Emagination de celui qui l'a tracé. PRZIBRAM, (Jean) pasteur de la paroisse de S. Gilles de Prague, Drofesseur en théologie de l'université de cette ville, mort l'an 1447, eut un grand crédit parmi les Hussites. Ayant abjuré leurs erreurs, il écrivit contr'eux un Traité, où il établit entr'autres avec fondement, qu'il n'est pas permis aux Prêtres de porter les armes, ni de faire la guerre. Mais dans la Profession de Foi qu'il dressa depuis sur la Trinité, à la tête de l'université, il montra que, pour avoir abjuré le Hussitisme, il n'en étoit pas plus Catholique, ou qu'il étoit retourné à ses erreurs. On trouve ses Ouvrages dans l'Histoire des Hussites, de Cochlée.

PRZISCOVIUS, (Samuel) gentilhomme Polonois & conseiller de l'électeur de Brandebourg, fuivit une partie des sentimens de Socin, & fut chassé de la Pologne avec les autres partisans de cet hérétique. Ses Ouvrages sont dans la Bibliothèque des Freres Polonois, 1656, 9 vol. in-fol. Il termina sa carrière en Prusse, en 1670, à 80 ans.

PSALMANASAR, (Georges) imposteur hardi, mort à Londres en 1763 à l'âge d'environ 65 ans, naquit dans une des parties méridionales de la France. Après avoir fait ses études chez des moines, il se dégoûta du jargon de l'École, & entra pour précepteur chez une dame: nouvelle Putiphar, qui trouwant en lui un autre Joseph, le chassa de chez elle. Il erra ensuite dans diverses provinces de France, où il joua tantôt le rôle de Catholique-Romain, persécuté par un pe-

PSA re Protestant; tantôt celui de Catholique Irlandois, persécuté par ses compatriotes. Ennuyé de ce rôle, il en imagine un autre. A l'aide de ce qu'il avoit lu & entendu raconter des peuples des Indes, il se fait un alphabet de caractéres singuliers, s'exerce à parler un langage nouveau, & ayant arrangé dans sa tête un systême de mœurs, de religion & de police extraordinaire, il se donne pour un Japonnois converti au Christianisme. Il parcourut ainsi quelques provinces d'Allemagne & de Flandres; mais ce nouveau mafque ne lui réussissant pas, il fut contraint de se faire soldat dans un régiment Ecossois. Le Chapelain de ce régiment, résolu de tirer parti pour lui-même des artifices de cet imposseur, entreprit d'en faire un prosélyte de l'Eglise Anglicane, & réussit avec une extrême facilité. Il l'employa ensuite à traduire, dans la prétendue langue Japonnoise, le Catéchisme Anglican. Le Chapelain, après avoir raconté à l'Evêque de Londres la fable du soi-disant Japonnois comme une vérité, fit présent au prélat du manuscrit. Celui-ci le fit placer comme une rareté dans fa bibliothèque,& récompensa le fourbe en lord curieux. Peu de tems après, Psalmanasar composa son fameux Roman, intitulé: Relation de l'Isle Formose. Cette fable partagea les esprits pendant un tems, & on en fit des éditions en diverses langues. Nous en avons une en françois, in-12, qui a été recherchée. Enfin cet imposteur se mit à étudier, apprit les langues Orientales, & se rendit si habile dans l'Hébreu, qu'il fut mis au nombre de ces Sçavans, à qui nous devons l'Histoire Universelle, en 38 vol. in-4°. La plus Mmiv

grande partie de l'Histoire ancienne est de lui. Psalmanasar, après avoir passé ses dernières années dans la retraite & l'étude, sinit par un trait de sincérité. Sur le point de mourir, il donna un manuscrit pour être publié après sa mort; c'est l'Histoire de sa vie, écrite en anglois, & imprimée à Londres en 1764, in-8°. Nous y avons puisé cet article.

PSAMATHÉ, fille de Crotopus roi d'Argos, épousa secrettement Apollon. Elle en eut un fils, qu'elle cacha dans le bois, où il sut dévoré par des chiens. Apollon, irrité de la mort de l'enfant, envoya, contre les Argiens, le monstre Pana, qui leur causa bien des allarmes. Psamathé sut révérée comme une

Déesse. Voyez PENA.

PSAMMENITE, roi d'Egypte, monta sur le trone après Amasis. fon pere, vers l'an 526 avant J. C. Cambyse lui déclara la guerre, l'attaqua devant Peluse, mit son armée en fuite, & s'empara de la ville. Le vainqueur, profitant de la superstition des Egyptiens, avoit mis à la tête de son armée les animaux que ce peuple honoroit comme ses Dieux; ce qui empêcha les Egyptiens de se désendre comme les sources du Nil; qu'il prit la ils auroient pu. Psamménite fut defait dans un second combat; la ville de Memphis où il s'étoit retiré, fut assiégée & prise en fort peu de tems. Cambyse traita Psammenite avec douceur, & lui assigna un entretien honnête; mais ayant appris que ce prince prenoit des mesures secrettes pour remonter sur le trône, il le sit mourir. Psammenite ne régna que 6 mois.

psammitique, roi d'Egypte, né à Sais, capitale de la basse Egypte, étoit sils de Bocchoris, qui sut tué par Sabacon roi d'Ethiopie, orsque celui-ci s'empara de l'Egy-

pte. Il auroit eu le même sottque son pere, s'il ne se fût sauvé en Syrie. Après la retraite de Sabacon on rappella *Psammitique*, & il tu l'un des douze seigneurs Egyptien qui partagérent entre eux le gou vernement d'Egypte. Ses collègues jaloux de sa gloire & de ses n chesses, le reléguérent dans des marais voisins de la mer, où il vécut avec tranquillité, jusqu'à une descente que des Ioniens & des Cariens firent dans fesétats. Ayant trouvé le moyen de s'accommoder avec eux & de se les attacher, il les joignit à fon armée, & livra à ses ennemis une grande bataille qu'il gagna près de Memphis, l'an 670 avant J. C. Par cette victoire, Psammitique devint maître de toute l'Egypte. Il donna des terres à habiter aux Grecs qui l'avoient secouru, ouvrit à leurs compatriotes l'accès de son pays, & se servit d'eux pour bannir de ses états la barbarie, pour y faire sleurir le commerce, & pour élever les jeunes Egyptiens dans la connoillance des arts & des sciences. On assure qu'il fut le premier roi d'Egypte qui introduisit l'usage de boire du vin en ce pays; qu'il fit chercher ville d'Azoth après un siège fameux qui dura 29 ans; & qu'il empêcha, par ses présens & par ses priéres, une armée innombrable de Scythes de fondre dans son domaine. Il mourut vers l'an 616 av. J.C. & fut enterré à Sais, dans le temple de Minerve. Necos, son fils, lui succéda. Il est bon de dire ici que son mariage avec la fameuse Rhodope est tout-à-fait dénué de vraisemblance. Le seul récit de cette aventure romanesque en démontre le ridicule. Un jour que cette courtisane se baignoit, un aigle fondit sur ses habits, enleva une de ses mules,

porta à Memphis, où il la laissa la réponse de Danès: Utinam ad comber sur les genoux de Psammiique, qui rendoit alors la justice à on peuple. Ce prince, plus charmé encore que surpris, & jugeant par le foulier, de la beauté de celle qui De portoit, fit chercher avec grand soin l'objet inconnu de son amour, & l'épousa après l'avoir trouvée. Voilà ce que nous rapportons d'après le bon Hérodote, en donnant ce récit pour ce qu'il est, pour une fable.

PSAPHON, Libyen, qui voulant se faire reconnoître comme Dieu, amassa un grand nombre d'oiseaux. Il leur apprit à répéter ces mots: Psaphon est un grand Dieu. Quand il les crut assez instruits, il les lâcha sur des montagnes, qu'ils firent retentir de ces mêmes mots. Les habitans de la Libye, frappés de ce prétendu prodige, regardérent Psaphon comme un Dieu, & lui décernérent les honneurs div.

PSEAUME, (Nicolas) fils d'un simple laboureur de Chaumont-sur-Aire, bourg du diocèse de Verdun, dut son élévation à un de ses oncles, abbé de St Paul de Verdun, qui l'éleva avec soin, & lui résigna son abbaye en 1538. Il fut pourvu de l'évêché de Verdun en 1548, par la réfignation que lui en fit le cardinal Jean de Lorraine. Il assista en cette qualité au concile de Trente, & s'y signala par son éloquence. On a de lui: I. Un .Journal de ce qui s'est fait au concile de Trente; ouvrage curieux, qui a été donné au public par le P. Hugo, Prémontré, dans son Recueil intitulé: Sacra antiquitatis Monumenta. II. Un Ecrit intitule: Préservatif contre le changement de Religion, Verdun 1563, in-8°: ouvrage qui congalli cantum Petrus refipisceret! mais le plus grand nombre en fait honneur à Danès: (Voyez ce dernier mot.) Pseaume mourut en 1575, dans sa ville épiscopale, emportant avec lui les regrets de ses ouailles.

PSELLUS, (Michel) auteur Grec, sous le règne de l'emp. Conftantin Ducas, qui le fit précepteur de son fils Michel Parapinace, laissa quelques ouvrages. I. De quatuor Mathematicis Scientiis, Basileæ 1556, in-8°. II. De Lapidum virtutibus, Tolosæ 1615, in-8°. III. De operatione Damonum, græc. latin. Parisiis 1623, in-8°; Kiloni 1688, in-12; & dans la Bibliothèque des Peres.

PSYCHE. C'est un mot grec qui fignifie Ame. Les Païens en avoient fait une Divinité, dont on a raconté bien des fables. Cupidon l'aima, & la fit transporter par Zéphire dans un lieu de délices, où elle demeura long-tems avec lui fans le connoître. Vénus, jalouse de ce qu'elle avoit séduit son fils, la persécuta tant qu'elle la fit mourir. Jupiter lui rendit la vie, & lui donna l'immortalité en faveur de Cupidon. On la représente avec des ailes de papillon aux épaules, pour exprimer en quelque sorte la légéreté de l'ame; car le papillon en étoit le symbole, & lorsqu'on peignoit un homme mort, on représentoit un papillon qui paroissoit être sorti de sa bouche, & s'envoloit en l'air.

PTOLEMEE, ou

PTOLOMEE-LAGUS, ou SOTER, roi d'Egypte, étoit fils d'Arsinoë, concubine de Philippe de Macédoine. Ce prince la maria, dès qu'elle fut enceinte, à Lagus, homme de basse extraction, qui fut depuis l'un serva à l'Eglise quelques-uns de ses des gardes d'Alexandre le Grand. enfans, disposés à s'en séparer. Prolomée, élevé à la cour de ce Quelques écrivains lui attribuent conquérant, devint l'un de ses

plus intimes favoris, & eut grande part à ses conquêtes. Après la mort d'Alexandre, Ptolomée eut l'Egypté en partage, dans la distribution qui fut faite de ses états, l'an 323 avant J. C. Quoiqu'il ne prît point encore le titre de Roi, c'est toutesois de ce tems qu'il faut compter les années de l'empire des nouveaux rois d'Egypte, surnommés Lagides. Le premier soin de Pto-Iomée fut de profiter des troubles de Cyrénaïque en Libye, pour s'en rendre maître. Perdiccas, règent du royaume de Macédoine, se préparoit en même tems à marcher contre lui; mais la réputation que Ptolomée s'étoit faite par sa douceur, son équité, sa sagesse & sa modération, attira beaucoup de monde dans son parti. Perdiccas fut vaincu, & massacré par sa propre armée, qui offrit la régence de l'empire à son rival. Peolomée refusa ce titre, qu'il regardoit comme plus dangereux qu'utile à ses intérêts. Pour s'assûrer la possession de l'Egypte par la conquête des provinces voisines, il se rendit maître de la Célésyrie & de la Phénicie par ses généraux, entra dans la Judée, prit Jérusalem, & emmena plus de 100,000 captifs en Egypte, du nombre desquels il choisit 30,000, à qui il donna la garde des places les plus importantes de ses états. Il invita aussi les Juifs à venir s'établir dans Alexandrie, pour achever de la peupler; & il leur accorda le droit de bourgeoisie. Ptolomée passa ensuite dans l'isle de Chypre, & s'en rendit maître. De-là il alla mettre le siège devant Gaza, défendue par Demebrius, sur lequel il remporta une victoire signalée. Le vainqueur donna non seulement au vaincu la permission de faire enterrer ses morts; mais il ne garda aucun prisonnier, & lui renvoya tous ses

bagages fanstançon. Cette victoire mit Ptolomée en possession de la Phénicie & de la Syrie. Tyr & Sidon rentrétent sous son obéilsance. Cependant Demetrius lève de nouvelles troupes, & de concert avec son pere Antigone, il porte la guerre en Egypte, qu'il fut bientôt force d'abandonner.Défespéré d'avoir manqué son coup, il assiégea Rhodes, que Ptolomée l'écourut. Les Rhodiens, pénétrés de reconnoilsance, donnérent à seur libérateur le surnom de Soter ou de Sauveur. Après plusieurs autres tentatives de Demetrius, Ptolomée testa paifible possesseur d'un grand nombre d'états, & nomma pour son successeur Ptolomée Philadelphe, qu'il plaça lui-même sur le trône. U mourut quelque tems après, l'an 285 avant J. C. à 92 ans, après en avoir régné 40. Ce toi avoit établi à Alexandrie une Académie appellée le Múséon. Les sçavans qui la composoient, s'adonnoient à la philosophie, & faisoient aussi des recherches sur toutes les autres sciences. Ptolomée ne se borna point a protéger seulement les lettres, il les cultiva: il avoit composé une Vie d'Alexandre, fort estimée des anciens, mais que nous n'avons plus. On peut dire de ce roi, un des plus grands que l'Egypte ait eus, qu'il régna en pere, qu'il vécut en sage, & qu'il combattit en héros. Sous le règne de ce prince, fut élevée la fameuse tour du fanal de l'isle de Pharos, mise au nombre des Sept Merveilles du monde. Cette Tour étoit construite de marbre blanc, ou selon Pline, de pierres blanches, & l'on y entretenoit continuellement du feu pour servir de guide aux matelots.

II.PTOLOMÉE PHILADELPHE, fils du précédent, succéda l'an 285 avant J. C. à son pere, qui de son

♥ivant, l'avoit déja affocié à l'empire. Il fut surnommé Philadelphe, amateur de ses freres, par antiphrase, parce qu'il en avoit fait mourir deux: Ptolomée chercha l'amitié des Romains, qui lui envoyérent des ambassadeurs, pour conclure un traité d'alliance. Il distribua à chacun des députés une touronne d'or; ils en ornérent ses statues. Flatté de cette politesse généreuse, Philadelphe leur fit de magnifiques présens, qu'ils portérent au trésor public, à leur retour à Rome. Cependant il s'élevoit plulieurs rebelles en Egypte. Magès, son frere utérin, trama une conspiration contre lui; mais elle fut bientôt éteinte par la mort du coupable. Quatre mille Gaulois médiioient en même tems la conquête de l'Egypte. Ptolomée sçut conduire les conjurés dans une isle du Nil. où ces barbares, investis de tous côtés, périrent par leur propre fureur ou par la faim. Tranquille après ces agitations passagéres, il travailla à attirer dans fon royaume le commerce maritime. Dans ce dessein, il bâtit, sur la côte occidentale de la Mer Rouge, une ville, à laquelle il donna le nom de sa mere Bérénice; mais ce port n'étant pas commode, on se servoit de celui de Myros-Hormos, qui n'en étoit pas éloigné. C'étoit-là que venoient aborder les richesses de l'Arabie, de l'Inde, de la Perse & de l'Ethiopie; & pour faciliter les transports des marchandises, on construisit un canal, depuis le Mil dont il tiroit ses eaux, jusqu'au port de Myros-Hormes. Ptolomée fit équiper deux flottes, l'une dans la Mer Rouge, & l'autre dans la Méditerranée, & par ce moyen il s'assûra tout le commerce du Levant & du Couchant. Antiochus de Théos, roi de Syrie, marcha con-

tre Ptolomée, avec toutes les forces de Babylone & de l'Orient; mais les troubles élevés dans ses états. le forcérent à faire la paix. Les conditions du traité furent, que le roi de Syrie répudieroit Laodice, sa femme & sa sœur; qu'il épouseroit Bérénice, fille de Prolomée; & que déshéritant les enfans du premier lit, il affûreroit la couronne à ceux qui naîtroient de ce mariage. L'alliance des deux rois fut conclue à ces conditions, & Ptolomée, malgré som grand age & ses infirmités, conduisit lui-même la princesse jusqu'à Séleucie, port de mer proche l'embouchure de l'Oronte, riviére de Syrie, où Antiochus la vint recevoir. Prolomée, dans le séjour qu'il fit en Syrie, fut frappé d'admiration pour une magnifique statue de Diane, & l'obtint d'Antiochus; mais à peine cette statue fut-elle transportée à Alexandrie, qu'Arfinoé, femme de Prolomée, tomba malade. Cette reine crut voir en songe Diane elle-même, qui se plaignoit d'avoir été ainsi enlevée de son Temple. Le roi, voulant guérir l'esprit inquiet de la reine, renvoya la statue en Syrie. La mort de cette princesse, arrivée peu de tems après, accabla Ptolomée de douleur: ce monarque l'avoit aimée constamment. Il donna son nom à plusieurs villes qu'il sit bâtir, & lui rendit, après sa mort, tous les honneurs qu'il put imaginer. Il avoit, entre autres, formé le projet d'élever à sa mémoire un Temple, dont la voute devoit être revêtue de pierres d'aimant, pour y tenir la statue d'Arfinoe suspendue en l'air; mais la mort de Dinocrate, fameux architecte, qui avoit donné le dessein de ce Temple, en empêcha l'exécution. Psolomée Philadelphe ne survécut pas long-tems à sa chere Arsinoe; il mourut dans

PTO la 64° année de son âge, & l'an

246 avant J. C. Philadelphe se distingua par les qualités qui font les grands-hommes, que par les vertus qui font les héros. Il se rendit en quelque sorte le bienfaiteur de l'Univers, & enrichit ses états par les avantages qu'il procura au commerce. Son goût dominant étoit pour les sciences & pour les arts: le mérite en tout genre eut part à ses bienfaits. Il avoit à sa cour plusieurs poëtes illustres, tels que Lycophron, Callimaque, Théocrite Ce prince enrichit la bibliothèque d'Alexandrie, formée par son pere, des livres les plus rares & les plus curieux qu'il put trouver dans toutes les parties du monde connu. Lorsqu'il mourut, elle étoit composée de 200,000 volumes, & ses successeurs l'augmentérent jusqu'au nombre de 700,000. On dit que ce fut sous ce Ptolomée que sut faite la Version grecque des livres l'Ancien-Testament, connue sous le nom de Version des Septante. Ce roi écrivit, à ce que prétendent quelques historiens Grecs, au grand-prêtre Eléazar, pour le prier de lui envoyer le Livre de la Loi, avec des Traducteurs capables de le rendre d'hébreu en grec. Eléazar, sensible à la générosité du roi, fit partir aussitôt six Anciens de chaque Tribu, qui après 72 jours de travail, terminérent cet ouvrage. Ptolomée témoigna sa satisfaction aux Interprètes, & les renvoya en Judée avec les plus riches présens pour eux, pour le grand-prêtre & pour le Temple. C'est-là ce qu'on appelle la Version des Septante. L'auteur de ce récit, qui porte le faux nom d'Aristée, est un Juif Helléniste qui écrivoit longtems après le

règne de Ptolomée, où l'on suppo-

se qu'a été faite la Version des Sep-

tante, & qui, pour mieux déguiser

fa fable, avoit emprunté le nont d'Aristée, prétendu garde de Ptolomée. Tout ce qu'il y a de vrai daus cette histoire romanesque, c'est que du tems de Ptolomée, il se fit une Traduction grecque des livres de Moise à l'usage des Synagogues d'Egypte, dont les Juiss n'entendoient plus la langue sainte; mais on ne sçait précisément, ni le tems où elle fut faite, ni le nom des auteurs.

III. PTOLOMÉE - Evergete, fils & successeur du précédent, monta fur le trône 246 ans avant J. C. Il tenta inutilement de venger la mort de Bérénice, sa sœur, mariée à Antiochus le Dieu. Il se rendit maitre de la Syrie & de la Cilicie, passa l'Euphrate, & soumit tout jusqu'au Tigre. Il étoit sur le point de faire la conquête de toutes les provinces de l'empire, lorsqu'une révolte l'obligea de revenir dans ses états. Le vainqueur emporta avec lui des richesses immenses, & plus de 2500 statues, dont la plus grande partie avoit été enlevées dans les temples d'Egypte, lorsque Cambyse en avoit fait la conquête. Les Egyptiens, charmés de revoir leurs Dieux. depuis long-tems captifs chez une nation étrangère, lui donnérent par reconnoissance le nom d'Evergète, c'est-à-dire, Bienfaisant. Il eut ensuite un démêlé avec les Juiss. Le grand-prêtre Onias II, homme avare & de peu d'esprit, resusa de payer le tribut de vingt talens d'argent, que ses prédécesseurs payoient aux rois d'Egypte, comme un hommage qu'ils faisoient à cette couronne. Evergète, irrité de ce refus, envoya fommer les Juiss de le satisfaire, avec menace, s'ils ne le faisoient, d'envoyer des troupes qui les chasseroient du pays, & le partageroient entre elles, Les

Juifs alloient éprouver les derniers malheurs, si Joseph, neveu du grand-prêtre, n'eût détourné l'orage par son esprit & sa prudence. La fin du règne de Prolomée sournit peu d'événemens. Ce prince, prositant des douceurs de la paix, s'occupa à faire sleurir les sciences, & à augmenter la sameuse bibliothèque d'Alexandrie. Il sut le dernier des rois d'Egypte qui goûta le plaisir de faire de sheureux. Sa mort, arrivée l'an 221 avant J. C. après un règne de 27 ans, sit couler bien des larmes.

IV. PTOLOMEE-PHILOPATOR, roi d'Egypte, ainsi nommé par dérision, parce qu'on l'accusa d'avoir empoisonné Ptolomée-Evergète, son peré, auquel il fuccéda l'an 221 avant J. C., fut un monstre de cruauté. Il se défit de sa mere; de son frere, de sa sœur & de sa femme. Adonné aux passions les plus brutales, il fit régner avec lui la licence & la débauche; ce qui lui fit donner le surnom mérité de Tryphon. Antiochus, roi de Syrie, lui ayant déclaré la guerre, il marcha contre lui à la tête d'une puissante armée, & alla camper dans les plaines de Raphia. Théodote, officier du monarque Syrien, voulant terminer la guerre par un coup hardi, pénètre dans le camp des Egyptiens, entre dans la tente de Ptolomée, & tue son médecin, qu'il prend pour ce prince. Cette hardiesse hâta la bataille. Antiochus fut vaincu, & obtint la paix; mais sa victoire sit rentrer la Célésyrie & la Palestine sous la domination de Ptolomée. Le vainqueur parcourut alors les provinces conquises par ses armes. Il entra dans Jérusalem, & alla au Temple; mais voulant pénétrer jusques dans le fanctuaire, malgrél'opposition des Juiss, il sur arrêté par la main de PTO

Dieu. De retour en Egypte, il voulut se venger de cet affront. ll ordonna qu'on exposat un grand nombre de Juifs dans la place deftinée à la course des éléphans, pour les faire écraser sous les pieds de ces animaux, qui tournérent leur fureur contre les spectateurs. Ce prodige calma la colère de Ptolomée, & depuis il combla la nation Juive de bienfaits. Il fignala ensuite sa magnificence envers les Rhodiens, désolés par un horrible tremblement de terre.Les derniéres, années de son régne furent marquées par une ambassade de la part des Atheniens, & par le renouvellement de l'alliance avec les Romains. Il mourut l'an 204 avant J. C., usé de débauches & comblé de malédictions, après un règne licencieux & cruel de 17 ans. Les femmes tinrent le sceptre pendant tout ce règne, & il n'en fut pas gouverné avec plus de douceur.

V. PTOLOMÉE - EPIPHANE, monta sur le trône d'Egypte à l'âge de 4 ans, après la mort de son pere Ptolomée-Philopator, l'an 204 avant-J. C. Il fut en danger d'être mis à mort durant sa minorité, par ceux qui avoient le foin de sa tutèle, & fut redevable de fa couronne à la fidélité de ses sujets & à la protection des Romains: car Antiochus le Grand, voulant profiter de la toiblesse de l'âge de ce prince pour s'emparer de ses états, envahit la Syrie & la Palestine, que les généraux de Ptolomée reprirent quelque tems après. Mais l'année suivante le roi de Syrie ayant battu l'armée des Egyptiens, conquit de nouveau la Célésyrie & la Palestine. Les Juifs s'empressant de lui porter les cless de toutes leurs villes, l'aidérent encore à chasser les garnisons des Egyptiens. Ils lui demeurérentattachés, jusqu'à ce qu'ils

retournérent sous l'obéissance du roi d'Egyptel, par le mariage de ce prince avec Cléopâtre, fille d'Antiochus, qui céda les deux provinces contestées pour la dot de la princesse. Prolomée, ayant été déclaré majeur, fut placé sur le trône avec · beaucoup de magnificence, & honoré du surnom d'Epiphanes, c'està-dire, illustre: surnom qu'il ne mérita pas long-tems. Dès qu'il fut maître, il s'abandonna aux dérégle. mens les plus infâmes. A des rois , corrompus, il faut des ministres qui leur ressemblent. Aristomène, son tuteur, son conseil & son soutien, homme d'un esprit éclairé, d'une ame pleine de noblesse, sut empoisonné par ses ordres. L'Egypte ne fut plus qu'un chaos. L'humeur féroce du roi fouleva plufieurs villes. Celle de Licopolis éclata la premiére, & fut forcée de se rendre. Ptolomée chargea Polycrate, grand ministre & grand général, de réduire les autres rebelles, & ce héros les eut bientôt fait rentrer dans le devoir. Ouatre des principaux conjurés furent chargés d'aller renouveller à Alexandrie leur serment de fidélité. Lè roi avoit promis de leur pardonner; mais à peine furent-ils arrivés. qu'il les fit attacher nuds à son char, & après les avoir traînés dans toute la ville, il les envoya au supplice. Ce monstre ne survécut pas long-tems à cette barbarie. Ayant conçu le dessein de faire la guerre au roi de Syrie, on lui demanda où il prendroit l'argent nécessaire pour cette expédition? il répondit, que ses amis étoient son argent. Les principaux de la cour conclurent, de cette réponse ambigue, que le roi en vouloit à leurs biens & même à leurs personnes, & ils le firent empoisonner l'an 180 avant J. C., la 49° année de sa vie, & la 24° de son règne.

VI. PTOLOMÉE-PHILOMÉTOR, ainsi nommé par ironie, parce qu'il détestoit Cléopâtre sa mere, monta sur le trône d'Egypte après la mort de Ptolomée-Epiphanes son pere, l'an 180 avant J. C. C'est sous le règne de ce prince que fut bâti par Onias le Temple furnommé Onion, & que s'éleva la fameuse dispute entre les Juiss & les Samaritains d'Alexandrie. Les premiers soutenoient que le Temple de Jérufalem étoit le feul où Dieu devoit être honoré selon la loi de Moise, & les Samaritains prétendoient au contraire que c'étoit celui de Garizim. L'affaire fut plaidée devant Philométor & son confeil, qui décida en faveur des Juifs. Ce prince mourut entre les mains des médecins, qui vouloient faire sur lui l'opération du trépan, pour le guérir d'une bleffure qu'il avoit reçue à la tête dans une bataille contre Alexandre-Balas, roi de Syrie. Il fut vainqueur; mais la victoire lui coûta cher. On place sa mort l'an 146 avant J. C.

VII. PTOLOMEE-PHYSCON. ou le Veniru, avoit d'abord régné quelque tems avec son frere Philométor. Il s'empara, après sa mort, du trône d'Egypte, l'an 146 avant J. C., au préjudice de la veuve & du fils de son frere. Ceux-ci, soutenus par une petite armée de Juiss, marchétent à Alexandrie pour disputer la couronne à l'ufurpateur; mais un ambassadeur Romain, qui se trouva pour lors à Alexandrie, amena les choses à un accommodement. On convint que Physcon épouseroit Cléopâtre, veuve de son frere, dont le fils seroit déclaré héritier de la couronne, & qu'en attendant, Physcon en jouiroit toute sa vie. Leur mariage ayant été conclu, Physcon fut reconnu roi, & le jour même des noces il tua le jeune

prince entre les bras de sa mere. Ses vices & ses cruautés excitérent une indignation générale. On Conspira contre lui, & il eût été détrôné, sans la prudence d'Hyeras, Ton premier ministre. Enfin, sa tyrannie monta à un tel point, que les habitans d'Alexandrie se réfugièrent dans les pays étrangers, & laissérent la ville presque déserte. Pour repeupler cette ville, il fallut accorder de grands priviléges à ceux qui voulurent s'y établir; mais peu d'hommes eurent ce courage. Parmi les réfugiés d'Alexandrie il y eut beaucoup de grammairiens, de philosophes, de géomètres, de médecins, de musiciens & d'artistes, qui portérent le goût des sciences & des beaux-arts dans l'Asie mineure & dans les isles voisines. Les nouveaux habitans d'Alexandrie y briférent ses statues. Ptolomée, croyant que Cléopâtre qu'il venoit de répudier, étoit auteur de cette action, fit tuer Memphitis, son fils & le sien, jeune prince de grande espérance; il ordonna enfuite qu'on coupât son corps en morceaux, & il envoya ce fatal présent à Cléopâtre, le jour même de la naissance de cette princesse. Un si affreux spectacle infpira l'horreur qu'il méritoit. On leva contre le tyran une puissante armée, dont la reine donna le commandement à Marsyas; mais elle fut vaincue. Ptolomée, après cette victoire, voulut affûrer la couronne à l'aîné de ses fils, qu'il avoit eu de sa dernière femme; & dans ce dessein, il le maria à Cléopâtre sa fille, suivant la coutume du pays, où le roi & la reine devoient être frere & sœur, mari & semme. Il mourut l'année s'emparer de l'isle de Chypre, ses

du cœur, & surnommé Cacourgete, c'est-à-dire Malsaisant, surnom

bien digne d'un tyran.

VIII. PTOLOMÉE - LATHUR ainsi appellé à cause d'un porreau qu'il avoit au nez, eut à peine succédé à son pere Physicon l'an 116 avant J. C., que Cléopâtre sa mere, soutenue des forces d'Alexandre-Jannée, roi des Juiss, le chassa du trône pour mettre à sa place Prolomée-Alexandre, son frere, & le força de se retirer en Chypre. Ptolomée, pour se venger du monarque Juif, entra dans son royaume; & après avoir emporté Azoth, il livra bataille à ce prince, qu'il rencontra près d'Asoph sur le Jourdain. La victoire sut long-tems disputée; mais enfin, Lathur rompit l'armée des Juiss, & en fit un grand carnage; 50,000 restérent sur la place, & le vainqueur s'étant répandu dans les bourgs, fit égorger les semmes & les enfans, & les fit jetter dans des chaudiéres bouillantes, pour inspirer plus de terreur à l'ennemi. Lathur ayant tenté en vain de rentrer en Egypte, se retira dans l'isse de Chypre; mais il fut rappellé après la mort de Ptolomée-Alexandre, qui fut tué par un pilote, l'an 88 avant J. C. Il mourut environ huit ans après, l'an 88 avant J. C.

IX. PTOLOMÉE - AULÈTES. c'est-à-dire Joueur de flûte, fils naturel de Ptolomée Lathur, monta sur le trône d'Egypte l'an 73 avant J. C. après Alexandre III. Pour s'y affermir, il donna à César 6000 talens; mais les levées extraordinaires dont il surchargeoit son peuple, la lâche indifférence avec laquelle il laissa le peuple Romain d'après, l'an 116 avant J. C., souil- crimes & ses débauches, irritérent lé de tous les vices de l'esprit & les Alexandrins à un tel point,

qu'on déclara Bérénice, l'aînée de ses enfans, reine à sa place. Aulètes aborda à l'isse de Rhodes, où Caton étoit depuis plusieurs jours. Le roi le fit avertir de son arrivée; mais le fier fénateur attendit qu'il ` vînt le trouver; & fans daigner se lever, il blama ouvertement Ptolomée, de ce qu'il abandonnoit son royaume, pour devenir le client & le jouet des grands de Rome: il lui conseilla de retourner en Egypte, & offrit de l'accompagner pour être médiateur entre lui & ses sujets. Ptolomée méprisa ces sages conseils, & continua sa route vers Rome, où il comptoit trouver du secours pour rentrer dans fon royaume. Les Alexandrins craignant que le séjour de Ptolomée auprès des Romains n'eût pour eux des suites funestes, envoyérent cent des plus notables de la ville, afin de justifier dans le sénat leur conduite, & d'exposer les excès & les vexations de Ptolomée. Mais ce prince fit. égorger la plus grande partie de ces citoyens députés, & gagna les autres par des présens. Cependant les affaires de Ptolomée trainoient en longueur. Ses ennemis intrigués, & un prétendu oracle de la Sibylle directement contraire à ses intérêts, lui ôtent l'espérance de régner de nouveau en Egypte. Il se retira à Ephèse dans le Temple de Diane. Bérénice sa fille avoit épousé Archelaus, prêtre d'une ville de Pont, avec lequel elle partagea son trône; mais Ptolomée ayant été rétabli par Gabinius, lieutenant de Pompée, il fit mourir sa fille, & mourut lui-même peu de tems après, l'an 51 avant J. C. Il fit un Testament par lequel il donnoit la couronne aux aînés des deux sexes, & ordonnoit le mariage entre le frere & la sœur,

fuivant la coutume du pays; & comme l'un & l'autre étoient fort jeunes, il les mit sous la protection du sénat Romain.

X. PTOLOMÉE-DENYS on BAG-CHUS, roi d'Egypte, succéda à son pere Aulètes, avec sa sœur Cléopâtre l'an 51 avant J. C. C'est lui qui eut la lâche cruauté de faire mourir Pompée, son bienfaiteur, après la bataille de Pharsale. Il ne sut pas plus sidèle à César, car il lui dressa des embûches à son arrivée à Alexandrie; mais ce hétos en sortit victorieux, & pendant le tumulte, Ptolomée prit la fuite & se noya dans le Nil, l'an 46 avant J. C.

XI. PTOLOMÉE MENNEUS, roi de Chalcide, vers l'an 30 avant J. C., fit alliance avec Alexandre fils d'Aristobule prince des Juiss. Après la mort de son allié, occa-fionnée par Scipion, il envoya Philippion son fils, offrir à Alexandra, sœur du malheureux Alexandre, une retraite honorable dans ses états. Mais s'étant apperçu que Philippion avoit conçu de l'amour pour la princesse, il le tua de sa propre main, & sorça Alexandra à recevoir au pied des autels sa main sumante encore du sang de son fils.

XII. PTOLOMÉE - MACRON, fils de Borymène, avoit reçu de Phylométor le gouvernement del'isle de Chypre. Il livra ensuite cette isle à Antiochus-Epiphanes, qui lui donna le commandement des troupes qu'il avoit dans la Phénicie & la Célésyrie. Après la mort d'Epiphanes, ses ennemis le noircirent dans l'esprit du jeune Eupator, en le représentant comme le protecteur des Juiss, & ils le forcérent de s'empoisonner.

XIII. PTOLOMÉE, fils d'Abobi, gendre de Simon Machable, gouverneur du château de Doch & de

PTO 🌬 plaine de Jéricho, conçut le Darbare dessein de se désaire de Ton beau-pere & de ses fils, pour s'emparer seul du gouvernement de la Judée. Simon, qui étoit alors occupé à visiter les places de son **Ecat,** arriva aléricho l'an 135 avant J. C., avec sa femme & ses fils Mathatias & Judas, & s'en alla loger chez son gendre au château de Doch. Ptolomée leur fit un grand fostin, & au milieu du repas, des gens qu'il avoit apostés entrérent dans la salle, tuérent Simon & quelques-uns des fiens, & retinrent prisonniers sa belle-mere & fes deux fils. Austi-tôt il manda à Antiochus Sidètes ce qu'il avoit fait, & le pria de lui envoyer du fecours pour délivrer le pays du ioug des *Machables*. Il envoya en même tems des gens à Gazara, pour tuer Jean Hyrean, dernier fils de Simon; & d'autres à Jérusalem, avec ordre de se saisir de la mon tagne du Temple : mais Dieu sie échouer les projets de cet ambitieux. Hyrcan, averti à tems, se mit en désense, & se sauva à Jérusalem: il quitta ensuite cette ville, dont il fit bien fermer les portes, & vint assiéger. Prolomée dans son château. Ce barbare lui fit lever le fiége, en faisant déchirer à coups de fouet sa mere & ses freres; il les fit ensuite mourir, & s'enfuit auprès de Zenon, tyran de Philadelphie.

XIV. PTOLOMEE, (Claude) mathématicien de Péluse, surnommé par les Grecs très-divin & trèssage, florissoit à Canope près d'Alexandrie, sous l'empire d'Adrien & de Marc-Aurèle, vers l'an 138 de J. C. Il est célèbre par son Système du Monde, dans lequel il place la saire pour la connoissance du Mon- hazardée obligea les supérieurs de

Tome V.

de ancien. La 11º édition est de Boulogne 1462, in-fol. & la meilleure celle de Bertius, 1619, infol. On fait cas aussi de celle de Servet, Lyon 1535, in fol. reimprimée avec des changemens & des retranchemens en 1541. Outre sa Géographie, Ptolômée a donné plusieurs sçavans ouvrages sur l'Astronomie, publiés à Bâle 1551, infol. Les principaux sont : I. L'Almageste, ou Compositio magna. On trouve dans ce livre un catalogue des étoiles fixes, formé d'après les observations de l'auteur & celles d'Hypparque: On y compte 1022 étoiles, dont les longitudes & les latitudes sont déterminées. Enfin cet ouvrage est singuliérement estimable. par la démonstration que Ptolomée y donne du mouvement des étoi. les fixes. II. De Judiciis Astrologicis. III. Planisphærium. IV. Harmonicorum libri tres, 1682, in-4°. Son Systême du Monde a été adopté pendant plusieurs siècles par les philosophes & par les astronomes; mais les sçavans l'ont abandonné pour suivre le Système de Copernic. L'un est plus consorme aux apparences, & l'autre à la vérité.

XV. PTOLOMEE, dit de Lucques, parce que, selon quelques écrivains, il étoit né dans cette ville au XIVe siècle, & que, selon d'autres, il y avoit fait un long séjour, embrassa l'ordre de St Dominique. Il s'appliqua particuliérement à l'étude de l'histoire sacrée & profane. Il voulut trop pénétrer dans la mysticité, & en disant plus que ce que nous dit l'Ecriture-fainte sur l'incarnation du Verbe, il s'é. gara. Il ofa avancer dans un sermon prêché à Mantoue, que J. C. avoit été formé dans le cœur de Terre au centre de l'Univers. Sa la Ste Vierge, & non dans ses Géographie est un ouvrage néces- entrailles. Une proposition aussi

ce moine indiscret à lui imposer filence. Il se tut en chaire, & il parla par ses livres, qui ne valent guéres mieux que ses Sermons. Les principaux sont: I. Des Annales en latin, depuis 1060 jusqu'en 1303. On les trouve dans la Bibliothèque des PP. II. Une Chronique des Papes & des Empereurs, dans la même langue, réimprimée à Lyon en 1619, in-4°.

PUBLICI, (Aymond de) des comtes de Plosasci, docteur en droit, co-seigneur de Publici, (Publiciarum ) près de Turin, après avoir rempli divers emplois, devint conseiller du grand-conseil de Charles II, duc de Savoie. Ce prince l'envoya comme ministre en différentes cours, à Rome & en France. Ce fut lui qu'il chargea, en 1529, d'aller à Venise revendiquer ses droits à la couronne de Chypre. Il assista avec le duc de Savoie à Boulogne au couronnement de Charles-Quine; l'année suivante, il sut nommé président du sénat de Chambery, & il conferva cette place julqu'aux troubles de l'année 1536, qui l'obligérent de se retirer chez lui. Accusé d'être favorable au parti du duc de Savoie, il fut arrêté & conduit dans le château de Turin, en 1542. Son procès fut instruit, & il sut relégué à Montserrand en Auvergne. Après y avoir fait venir sa semme, ses ensans & sa bibliothèque, il exerça sa prosession de jurisconsulte dans les sièges de Riom, de Clermont & de Montferrand. Il s'appliqua particuliérement à faire une Conférence du Droit écrit avec les Coutumes d'Auvergne. Cet ouvrage est plein d'une erudition superflue & faitidieuse, & rempli sur-tout de maximes Ultramontaines.

'I. PUBLIUS-SYRUS, famouse Poète Mimique, natif de Syrie, florifloit à Rome l'an 44 avant J. C. Il fut amené esclave, & tomba entre les mains d'un maitre, qui l'éleva avec soin & l'affranchit fort jeune. Syrus se distinguz dans la Poësie Mimique. Ses talens lui méritérent l'eftime de Jules-César.; il parut avec tant d'éclat sur le théâtre de Rome, qu'il estaça Laberius, chevalier Romain, dont les Mimes étoient estimées. On a de cet auteur un Recueil de Sentences, en vers lambes libres, rangées felon l'ordre alphabétique. La Bruyére y a puisé quelques-unes de les maximes. Accarias de Serione l'a traduit en françois , Paris 1736 , in-12. Les meilleures éditions sont celle de Tanneguy le Févre; & celle d'Havercamp, ornée de remarques in-8°. Leyde 1708, avec les Sentences de Sénèque. On les trouve aussi dans le Phèdre de Paris, 1729 & 1742, in-12.

II. PUBLIUS, riche habitant de l'isle de Malte, reçut Si Paul & le déstraya avec toute sa suite durant 3 jours. Si Paul guérit de la sièvre le pere de Publius. Il se sit Chrétien, & sut le premier évêque de cette isle.

PUCELLE, (René) naquit à Paris en 1655, de Claude Pucelle, avocat au parlement, & de Françoise de Catinat, sœur du célèbre maréchal du même nom. Il se confacra d'abord à l'état eccléfiaftique; mais peu de tems après, le goût des armes l'emporta fur cette première destination. Après avoir fait quelques campagnes en qualité de volontaire, sous les yeux de son oncle, il voyagea en Italie & en Allemagne pour orner fon efprit. De retour à Paris, il reprit l'habit ecclésiastique, se sit ordonner soudiacre, étudia en droit, &

fut reçu conseiller-clerc du parle- losophie de Descartes & des mament de Paris , en 1684. La droiture de son cœur, l'intégrité de les jugemens & l'élevation de son esprie fixérent sur lui les regards du public. Pourvu de l'abbaye de Se Léonard de Corbigny en 1694', il ne voulut jamais être revêtu d'aucun autre bénéfice, quoiqu'il le lost trouvé dans la fuite à portée de profiter des faveurs de la cour. Il se signala, en 1713, contre l'Histoire des Jésuites de Jouvenci, & en 1714 il se déchaina contre la bulle Unigenitus. Après la mort de Louis XIV, en 1715, il eut une place dans le conseil de conscience, établi par le duc d'Orléans, régent du royaume. L'abbé Pucelle continua de se distinguer dans le parlement, & d'y favoriser avec vivacité la cause des Anti-Constitutionnaires. Son zèle le fit exiler dans son abbaye, d'où il répandit d'abondantes aumônes. Sa santé s'affoiblissant, il craignit l'affoiblissement de sa tête, & de peur de porter la balance de la justice d'une main peu sûre, il renonça aux affaires ordinaires du palais. Il mourut à Paris en 1745, à 90 ans, en homme de bien comme il avoit vécu, honoré des regrets de son illustre compagnie, & des larmes des indigens.

PUCELLE-D'ORLEANS, Voy.

JEANNE D'ARC, n° VIII.

PUFENDORFF, (Samuel de) né à Fleh, petit village de Misnie, en 1631, d'une famille Luthérienne, étoit fils du ministre de ce village. Après avoir fait de grands progrès dans les sciences à Leipsick, il tourna toutes ses études du côté du droit-public, & des intérêts respectifs de l'Empire & des différens souverains dont l'Allemagne est composée. Il joi-

thématiques. Son mérite lui procura, en 1658, la place de gouverneur du fils de Coyee, ambafsadeur du roi de Suède à la cour de Danemarck. Il se rendit avec son élève à Copenhague; mais à peine y fut-il arrivé, que la guerre s'étant allumée entre le Danemarck & la Suède, il fut arrêté avec toute la maison de l'ambassadeur. Pusendorff, pendant fa prifon qui dura 8 mois, réfléchit fur ce qu'il avoit lu dans le Traité du*Droit de la Guerre* & de la Paix de Grotius, & dans les Ecrits politiques de Hobbes. Il mic ensuite ses réfléxions en ordre, & les publia à la Haye en 1660, fous le titre d'Elémens de la Jurisprudence universelle. Ce premier essai lui acquit une telle réputation, que Charles - Louis , électeur Palatin fonda en sa faveur une chaire de droit - naturel dans l'université d'Heidelberg. Pufendorff demeura dans cette ville jusqu'en 1670 que Charles XI, roi de Suède, lui donna une place de professeur en droit-naturel à Lunden, le fit son historiographe & l'un de ses conseillers, avec le titre de Baron. Plusieurs souverains se disputérent l'avantage de posséder un tel homme. Pufendorff donna la préférence à l'électeur de Brandebourg, qui le fit conseiller-d'état, & le chargea d'écrire l'Histoire de l'électeur Guillaume le Grand. Il mourut a Berlin en 1694, à 63 ans, avec une grande reputation, qu'il soutint autant par ses moeurs que par son savoir. Quoiqu'il eût vécu à la couf. son caractère ne fut ni moins droit, ni moins vrai. Le droit-public avoit été le principal objet de fes études & le premier mobile de sa sortune. Parmi les ouvrages qui lui ont fait un nom dans l'Europe, on disgnu à cette étude celle de la phi- tingue : I. Histoire de Suède, depuis

." mesimer de maine-Alainie en il punt en 1602, en allemand. Il manage vien d'aminagement de cu donné une finite en 1686, Et. wir was, i and wire, comes took one addition contre Varillas em und as one, I wrecks, rolls, B- Ci. I. i mer a Curier Culine. on literal arcol. Automobile 100/00. er dar, i deprese et trades. mas a messer rule, louis, as-trais il. i more a mante unilame, fons le tiere d'Anfordan, en 7 voi. A HALL JAMES M. J. COMPANY, & DE LA MAR-Actual with a work at home. There are . M. de Grace en a donné unit introduction des de depuis une nouvelle édition, concontent a insucesante, cilique introductionent augmentée, en plubusines reseautiones penime fiems volumes in-4°. X. Traité du à dintre le impression. Le de Cruix Manuel & des Gens, imprimé mer de rouver un exemplantes pour le 1º fois en 1672, à Leyde, Tenenture for en allement. En 1684, il en fit vantame apperatus terr une a la fince une seconde édition à Francinverse non a committee, avec fact, augmentée d'un quart. Ce sa · mentita a tronze Marai, qui mant fine traduie en françois par SE . HE BUTE THER. V. COMMEN Som Berbeyrae, avec des notes, & The of A courses accounts. Am Imprimé 2 Amberdan en 1734, 2 recourt, con se. C'est series val. in-4°. On l'a réimprimé en the dispers straining to the linework . Select dense tool, use, " Angeres as the means as form WELL IN MERCHANIST CHERENE CHET. Andrew Properties To नामां कारकाराधा का धन्यान के त्यान the mention at a committee committee the second property and a principle agree at the second of the second of the and and the state of the state of Beiter, and the "Here and least the Chills PARTY TOTAL AND THE PARTY THE we can be a second to altered filewere the same of the same in the second of in the contract of the and A STATE OF BUILDING OF CONTROLS AS the season to be the time. Help-and the sale are the contract of The said of the sa a consider seasoners

1067. Ce livre fue traduit en framçuis par Claude Rousel; & en 1722, un annayme reclifia cette traducnon, continua l'ouvrage, l'emrichie de nous depublia le tout à Trévoux lana a Franciore 1744, 2 vol. in-4". Si Pujudorff ent des approbateurs, il me manque pas de critiques, concue letiqueis il a'oublia pas auffi te se detendre. On peut voir dans ie unue XVIII des Ménoires du P. Niceron, les différens écrits qu'il a tans a ce fajet. Le recueil de ce que sur dir de part & d'autre, forme un iture, imprimé dès l'an 1686 a Francticer, fous le titre d'Eris Sandica, Querelle de Scandinavie. Quelque circle qu'on ait dit des Traces de Pufendorff, il est certain QU'M & nettrine & creade les prinopes de Gracios. On y voit, ainfi THE TRUE DES BOUTES OUVERGES, MAC grande compositione des moeurs. un seme de des incérets des peuples. Sen Carmer, traduit en latin à Ecimbourg, in-S'; & en françois · as also and the also . The part flurdeness, 1718, 1 vol. in-8°.

F. GET. (Pierre) feulpteur. .. was the augmites: principe & archinelle, né à Marscille en 1623, mort dans la méme ville en 1695, annoméa des l'enfance ce qu'il devoit être un jour. Il construisit une galère, n'étant âgé que de 16 ans. Puget, après cette preuve de ses talens, extreprit le voyage d'Italie. Il séjourna à Florence & à Rome. Le premier sculpteur du grand-duc de Florence ayant connu son mérite, le charges non seulement de l'exécution, mais encore du défin de plufieurs morceaux confidérables. De retour dans sa patrie à 21 ans, avec une grande réputation, le duc de Brezé, amiral de France, lui demanda le modèle du plus beau vaisseau qu'il pourroit imaginer. C'est alors qu'il inventa, pour orner les vailleaux, ces belies galeries que les étrangers ont saché d'imiter. Puget se saisoit aussi un grand nom par fes l'ableaux; mais une maladie lui fit abandonner cet ar, pour ne plus se livrer qu'à la seulpture. Ses talens le firent desirer à la cour. Foucque le chargea d'aller choifir en Italie de beaux blocs de marbre. Ce généreux ministre ayant été disgracié, ce fut un obstàcle au retour de Paget, & un avantage pour l'etranger, qui profita de ces circonstances pour avoir de ses chesd'œuvres. Il fit plusieurs grands morceaux à Gênes, & le duc de Mantoue obtint de lui ce magnifique bas-relief de l'Assomption, auquel le cavalier Bernin ne put refuser ses éloges.- Colbert le rappella, & lui fit donner une penson de 1200 écus. Louis XIV, qui se connoissoit en mérite, avoit courant d'appeller Puges l'inimisable. Ses morceaux de sculpture pourroient être comparés à l'autique, pour le grand goût & la correction du dessin, pour la nobiesse & l'expression de ses carac-

téres, pour la beauté de ses idées. & l'heureuse fécondité de son génie. Le marbre prenoît, fons fon cifeau, du fontiment, de la fouplesse, de l'élégance. Ses drapielries font fi bion entendues, qu'on sent le nud au travers. Les groupes de Milon de Crotone, & de Paksée qui délivre Andromède, placés à l'entrée du Parcde Versailles, font de Puget, & dignes de cet excellent maitre. Il y a de ses Tableaux à Aix, à Marseille, à Toulon. Son Si Charles, à la Configue de Marseille est un morceau admirable. Puget a desiné sur le wolin des Marines, morceaux précieux pour le goût & l'exécution. Voyer GIRARDON.

PUISIEUX, (Philippe-Blovent de ) né à Meaux en 1713, mort à Faris en 1772, étoit avocat au parlem. de Paris. Il cultiva moins la jurifprudence que la listérature. Nous avons de lui un grand nombre de Traduct. de Livres anglois, dont quelques-unes font utiles. Telles sont celles de la Grammaire Ocegraphique de Cordon, in-8°; de l'Histoire navale d'Angleterre, en 3 vol. in-4°; de la Grammaire des Sciences philosophiques ; des Elémens des Sciences & Arts, &c. &c. li a austi traduit quelques Romans & quelques autres brochures angloifes, dont la phipart ne méritoient pas de paffer la mer.

PUISIEUX, Voyez BRULART.

PULCHERIE, (Ste) Pupulquerie, impératrice, fille de l'empereur Arcedins, & soeur de Théodose le Jeune, sut créée Auguste en 414, 
& partagea avec son frere la puissance impériale. Après la mort de Théodose, arrivée en 450, See Pulchérie sit élire Marcien, & l'épostsa, plutôt pour avoir un soutien qui l'aidât à porter le poids de la 
N n iij

époux. Elle lui fit promettre qu'il garderoit la continence avec elle. C'est par ses soins que sut affemblé, en 451, le concile général de Calcédoine. Cette auguste assemblée, la combla d'éloges. Elle les méritoit par sa piété & par son zèle. Cette princesse aimoit les lettres, & les cultivoit. Elle mourut

en 454, à 56 ans.

... PULCI, (Louis) né à Florence en 1432 d'une famille noble. & chanoine de cette ville, est auteur d'un long l'oème intitulé : Morgante maggiore; espèce de Poëme épique, où il y a quelque imagination, mais peu de jugement, encore moins de goût, & où l'auteur sait un mélange bizarre du **fé**rieux & du comique le plus bas. Il se permet d'ailleurs des plaisanteries révoltantes sur des matiés res lacrées, & des oblicenités grof-Léres. Les meilleures éditions de ce Poëme sont celles de Venise .1494, 1545, 1574, in-4°; de Naples sous le nom de Florence en .1732, in-4°; de Paris 1768, 3 vol. in-12. Quelques critiques Italiens, Varchi entr'autres, ont mis Pulci au-dessus de l'Arioste; mais leur jugement, en le supposant de bonne foi, ne prouve que la singularité de leur goût. Le Morgante sut composé pour Lucrèce Tornabuoni, mere de Laurent de Médicis dit le Magnifique, qui le faisoit lire à sa table; & quelques - uns ont prétendu qu'Ange Politien & Marcile -Ficin y avoient eu beaucoup de -part. On ne sçait point quand mourut Louis Pulci. L'éditeur de Naples, qui donne la date précife de 'fa naiflance, ne donne point celle de sa mort. Zilioli auteur d'une Histoire manuscrite des Vies des Poetes Italiens, a écrit, mais sans preuves, que ce poëte étoit mort

à Padoue, & qu'on lui avoit nfusé la sépulture comme à un excommunié. Luc & Bernard Pula, treres de Louis, se distinguérent aussi dans la poèsse. Le premier est principalement connu par deux Poemes: Il Ciriffo Calvaneo, dont la meilleure édition est celle de Venisse, 1518, in-4°: Il Driadeo, Florence, 1479, in-4°. Le second l'est par un *Poëme* sur la Passion de J. C. & par une Traduction en vers des Bucoliques de Virgile. Cet Louis Pulci, qui le premier a istroduit dans sa langue le style Bernesque, quoique ce genre de poétie ait pris son nom de Berni, umquement parce qu'il y excelloit Ce geure piquant, agréable & unquement propre à la langue inkenne, ne doit point être confondu avec notre poësie Burlesque: il imite affez bien la poësie Mimique des anciens.

PULLUS, (Robert) on Poul-LAIN, théologien Anglois, fit ses ctudes à Paris avec distinction. A ion retour en Angleterre, vers 1130, il rétablir l'académie d'Oxford, & fut pourvu de l'archidiaconé de Rochester. Quelque tems après, le pape Innocent II l'appella à Rome, où il fut fait cardinal & chancelier de l'Eglise Romaine par le pape Célestin II, en 1144. Le Pere Mathou, Bénédictin, publiz en 1655 son livre des Sentences, infol. Il est distingué parmi les rapfodies scholastiques que le xII siécle produisit. L'auteur mouret

vers 1150.

PUPIEN, (Marcus Claudius Maximus Pupienus) né vers l'an 164, d'un forgeron, prit le parti des armes, & parvint par son mérite aux premiers emplois de l'armée & du sénat. Il fut préteur, consul, préset de Rome, & gouverneur de plusieurs provinces, où il se cons

frist avec autant d'intégrité que d'intelligence. Après la mort des Gordiers en 237, le sénat le déclara Auguste avec Balbin, pour délivrer Pempire de la tyrannie des Maximaisas. Il marchoit contr'eux avec ærmée formidable, lorfqu'il apprit qu'ils avoient été massacrés devant Aquilée. Il fut alors reconmu par tout l'empire, & vint jouir à Rome de la paix qu'il lui avoit procurée. Il se préparoit à porter Les armés victorieuses dans la Per-Le ; mais les soldats du prétoire s'étant révoltés, il fut massacré avec Balbin le 15 Juillet 238. Ce prince, digne d'un meilleur sort, avoit la taille élevée, le maintien grave, la figure noble. La mélancolie dominoit dans son caractéze; il étoit sévére sans rudesse, La umain sans foiblesse, & d'une douceur admirable. Ses mœurs étoient pures. Il aimoit la patrie & les loix, rendoit justice sans acception de personnes, & maintenpit les foldats dans une exacte discipline. Il régna un an & quelques jours, & mourut âgé de 74 ans.

PURBACH, PEURBACH, ou BURBACH, (Georges) Purbachius, né en 1423 au village de Purbach, entre la Bavière & l'Autriche, enseigna la philosophe & la théologie à Vienne. Il prit un goût parniculier pour l'astronomie, & fit plusieurs voyages en Italie, afin d'acquerir des connoillances plus étendues dans cette science. On voulut le fixer à Bologne; mais l'empereur Fréderic III l'engagea par tant de bienfaits de retourner à Vienne, qu'il en reprit le chemin. Purbach s'attacha alors uniquement à l'observation des Astres ; & après avoir rectifié les instrument des anciens astronomes, ile en imagina de nouveaux. vers en 1580, d'une famille origi-Ses observations le mirent en état naire d'Ausbourg, n'avoit que 21

d'apprécier le système de Prolomée & de le corriger. Il forma des Tables Aftronomiques, & perfectionna la trigonométrie & la gnomonique. Au milieu de ses travaux, il defiroit toujours d'avoir une Traduction fidelle de l'Almageste de Prolomée. Cet ouvrage étoit écrit en grec, & il ignoroit cette langue. Le cardinal Bessarion, Gree d'origine, étant venu à Vienne, lui conseilla de retourner en Italie pour bien entendre la langue grecque. Il travailloit alors à un abrégé de ce grand ouvrage, & il en étoit au vi° livre. Il se disposoit cependant à suivre le conseil de Bessarion, lorsqu'une maladie l'enleva le 8 Avril, en 1462, a 39 ans. Ses ouvrages font: I. Theoriæ novæ Planetarum. II. Observationes Hassiaca. III. Tabula Eclipsium, pour le Méridien de Vienne. Ses écrits lui méritérent une place marquée dans la liste du petit nombre des, mathématiciens de son tems.

PURE, (Michel abbé de) écrivain François du XVII fiécle, est auteur de quelques'Piéces de Théâre, qu'on n'a pu ni jouer, ni lire. On a encore de lui des Traductions: 1. Des Institutions de Quinsilien, 1663, in-4°, très-inférieure à celle de l'abbé Gedoyn. II: De l'Histoire des Indes Orientales de Maffée, 1665, in-4°. III. De l'Hiftoire Africaine de J. B. Birago, 1666, in-12. Son ouvrage le plus recherché est sa Vie du Maréchal de Gassion, Paris 1673, 4 vol. in-12. Ce pitoyable, écrivain n'est guéres connu que par le ridicule dont Boileau l'a couvert dans ses Satyres. Il mourut en 1680.

PUTEANUS, Voyer II. Puy. PUTIPHAR, Voy. I. JOSEPH. PUTSCHIUS, (Elie) ně à An-Nn iv

ans lorsqu'il mit au jour Salluste, avec des fragmens. & de bonnes Notes. Il donna ensuite un Recueil de 33 anciens Grammairiens, avec des Notes, Hanoviæ 1605, in-4°. Ce sçavant préparoit d'autres ouvrages, lorsqu'il mourut à Stade en 1606, à 26 ans, après avoir fait concevoir de grandes espérances.

I. PUY, (Raimond du) De Podio, 2º grand-maître de l'ordre de S. Jean de Jérusalem, succéda en 1120 à Gérard, instituteur de cet ordre. Il étoit du Dauphiné, ou peut - être du Languedoc. Beaucoup de gentilshommes capables de manier les armes, s'étant rangés sous sa bannière, il établit une milice pour défendre la religion contre ses ennemis. Il assembla le 1º chapitre général, & y fit de nouvelles Constitutions, confirunées en 1123 par le pape Callixie II, & en 1130 par Innocent II. Avant rassemblé des troupes, il offrit les services à Baudouin roi de Jérusalem, qu'il accompagna au siège d'Ascalon, où il signala son courage. La ville se rendit en peu de jours. Anastase IV ayant appris cette conquête, accorda l'an 1154 de grands priviléges à son ordre. C'est depuis cette époque, quoi qu'en dise l'abbé de Verson, que l'ordre fut partagé en 3 classes: de chevaliers, de sergensd'armes, & de chapelains. Auparavant il n'y, avoit que deux classes de freres, celle des clercs & celle des larcs. Raimond mourut en 1160, & il est révéré comme un Bienbeureux.. Quoique nous ayons dit qu'il étoit le second grand maître de l'ordre, il est certain qu'il fut le 1er qui prit ce titre; Gérard n'ayant que celui de

de la même famille : Voyes sou at-

II. PUY, (Henri du) Erime Puteanus, ne à Venloo dans 🕿 Gueldre en 1574, fut disciple de Juste-Lipse. Il voyagea en Italie, & obtint une chaire d'éloquence à Milan. Sa réputation le fit choifir par le roi d'Espagne pour son. historiographe. L'aschiduc Albert, desirant de le posséder dans les Pays-Bas, lui donna la place de professeur qu'avoit Juste-Lipse, le gouvernement de la citadelle de Louvain, & une charge de conseiller - d'état. Ces récompenses étoient dues au mérite de du Pry & aux qualités de son cœur. Il avoit autant de modestie que de sçavoir. Il mourut à Louvein en 1646, à 72 ans. On a de lui un grand nombre de Traités d'histoire, de rhétorique, de mathématiques, &c. Les principaux sont : L Seetera belli & pacis, 1633, in-4°, dans lequel il veut perfuader aux Espagnols de faire la paix. On prétend que ses principes pacifiques & la façon dont il les composa, faillirent l'exposer à des affaires facheuses. II. Historia Insubrice, Lipsiæ 1676, in-fol, III. Orchestra Burgundica, in-tol. IV. Theatrum historicum Imperatorum, &c. in-fol. V. Comus, seu De innu, traduit en françois par Nicolas Pelloquia, sous le titre de Comus ou le Banquet dissolu des Cimmériens, Paris 1613, in-12; & plusieurs autres Ouvrages, où l'on remarque plus d'érudition que d'exactitude. Toutes ses productions ont été recueillies à Louvain en 5 vol: in-S°.

ayons dit qu'il étoit le second III. PUY, (Claude du) né à grand maître de l'ordre, il est certain qu'il sut le 1<sup>er</sup> qui prit ce titre; Gérard n'ayant que celui de nèbe, & le droit sous Cajas. Après recteur de l'Hôpital de S. Jean de avoir sait un voyage en Italie, il Jérusalem. Le brave Montbrun étoit sut reçu conseiller au parlement,

Se sa hoaneur à cette compagnie son intégrité & son esprit. Employé dans plusieurs assaires importantes, il y fit briller l'une l'autre. Il mourut à Paris en 1594, à 49 ans, honoré des regrets de tous les gens de lettres. Claude du Puy joignit à une érudition profonde un discernement auste, qui le faisoit regarder comme un des meilleurs critiques de **Son** siécle. Quoique sa fortune sût médiocre & sa famille nombreuse, il se signala par des actes de gémérofité. Il étoit allié du célèbre président de Thou; mais ils étoient encore moins unis par le sang, que par la conformité des sentimens 🏖 des goûts.

> IV. PUY, (Christophe du) fils aîne du precedent, suivit à Rome le cardinal de Joyeufe, en qualité de son protonotaire. Il s'y trouva dans le tems que la congrégation de l'Index vouloit mettre au nombre des livres héréciques, la 1'e partie de l'Histoire du présid. de Thou, & il empêcha que cette compagnie ne fe déshonorat par cette condamnation. De retour en France, il se fit Chartreux à Bourg - Fontaine. Son mérite l'éleva à la place de procureur - général de son ordre à Rome, où il moutut en 1554, à 75 ans, prieur de la Chartreuse de cette ville. Pendant qu'il étôit aumônier du roi, & auprès du cardinal du Perron, il fit le Perromiana, recueil plein de chofes hazardées, imprimé in-12 en 1669, par les soins de Daillé le fils. "

V. PUY, (Pierre du) frere du précédent, & 3° fils de Claude du Puy, né à Paris en 1582, fut éle-

il accompagna l'ambaffadeur de France. A son retour, il travailla avec une ardeur infatigable à la recherche des droits du roi & à l'inventaire du tréfor des Chartres. Tant de pièces rares qui avoient passé sous ses yeux, lui donnérent une si grande connoissance de toutes les parties de notre Histoire, que peu de personnes y ont fait d'aussi heureuses découvertes. Le roi ayant des droits à faire valoir fur des dépendances des évêchés de Merz, Toul & Verdun, que le duc de Lorraine avoit usurpés. du Puy fut chargé de cette commission avec le Bres & de l'Orme. Il en porta lui seul tout le poids, & dressa toures ses pièces nécesfaires pour cette grande affaire. Reçu conseiller au parlement & garde de la Bibliothèque du roi, il se fignala dans ces deux charges, par son amour pour la patrie & pour les lettres. Il s'intéressoit à tous les sçavans qui travailloient. & leur communiquoit ce qu'il avoit de plus curieux & de plus rare, dans un vafte recueil de Mémoires qu'il avoit amassés pendant 50 ans. Son caractère obligeant; ses mœurs douces le firent aimer de toutes les personnes de mérise, entr'autres du président de Thou, qui le regardoit comme un autre lui-même. Cet homme illustre mourut à Paris en 1651. à 69 ans. Ses principaux ouvrages sont : I. Traité touchant les droits du Roi sur plusieurs Etats & Seigneuries, 1655, in-fol. Le cardinal de Richelieu chargea de cet ouvrage intéressant Théodore Godefroy, qui y travailla de concert avec du Puy. Le mérite de cette collection vé avec un soin extrême par son justifia le choix du cardinal. II. pere. N persectionna les talens Recherches pour montrer que plusieurs. dont la nature l'avoit doué, par Provinces & Villes du Royaume sons un voyage dans la Hollande, où du demaine da Roi: livre digne

du précédent. III. Praires des Libertés de l'Eglise Gallicane, dans le Traité sur les Libertés, Paris 1731, 4 vol in-fol. Cet ouvrage déplut à la cour de Rome, & il empêcha Urbain VIII de faire du bien à Chrissophe du Puy, frere de l'auteur. V. Histoire véritable de la condamnation de l'Ordre des Templiers, Bruxelles 1751, in-4°, & 2 vol. in-12: collection très-curieuse & très-intéressante. Il résulte de ce recueil, qu'il y avoit quelques coupables dans ce corps; mais que la condamnation de l'ordre entier, & le supplice de tant de chevaliers surent une des plus horribles injuftices qui aient jamais été commises. V. Histoire générale du Schisme qui a été dans l'Eglise depuis 1378 jusqu'en 1428; in-4°, 1654. V l. Mémoire de la Provision aux Prélatures de l'Eglise. VII. Différends entre le Saint-Siège & les empereurs pour les Investitures. VIIL Histoire du Différend entre le Pape Boniface VIII & le Roi Philippe le Bel, in-fol. IX. Traité de la Loi Salique. X. Histoire des Favoris, 1n-4°, & en 3 vol. in-12. Xl. Du Concordat de Bologne, entre le pape Léon X & le roi François 1. XII. Traité des Régences & Majorités des Rois de France, in-4°, ou 2 vol. in-8°. XIII. Traité des Contributions que les Ecclésiastiques doivent qu Roi, en cas de nécessité. XIV. Mémoire du Droit d'Aubaine. XV. Traiss de l'Interdit Ecclésias-, tique. XVI. Mémoire & Instruction pour servir à justifier l'innocence de Messire François-Auguste de Thou. XVII. Apologie de l'Histoire de M. le Président de Thou, &c. dans le Recueil des Pièces Historiques, Delft 1717, in-12. Ces différens ouvrages sont absolument nécessaires à quiconque veut écrire no- long - tems - avec le plus grand tre Histoire, Nicolas Rigault, son

ami, a écrit sa Vie; elle sait hui neur à l'un & à l'autre.

VI. PUY, (Jacques do) frot du précédent, & 5° fils de Clasde du Puy, devint prieur de S. Sauveur, & garde de la bibliothèque du roi. Il continua de tenir dans cette bibliothèque les sçavantes Conférences qui avoient procuré tant de gloire à son frere & tant d'avantages aux gens de lettres. Il mourut en 1656, avec me grande réputation de sçavoir & de probité. C'est à lui que le public est redevable de la plus grande partie des Ouvrages de son frere.

VII. PUY, (Claude-Thomas du) fils d'un négociant de Paris où il étoit né, s'éleva par son mérite. Il sut conseiller du soi, d'état, maître-des-requêtes honoraire, intendant de la nouvelle France. en Canada, & avocat-général au grand-conseil pendant 12 ans. Il s'étoit acquis l'estime des sçavans par ses talens pour les sciences & les beaux-arts, & surtout pour la méchanique. Il est le premier qui ait fait des Sphéres mobiles suivant le système de Copernic. Les machines hydrauliques de son invention, ont mé rité les attentions des sçavans de Paris & des étrangers. Il mount en 1738, à 58 ans.

VIII. PUY , (Jean Cochon du) médecin de la marine à Rochefort, correspondant de l'académie des sciences, né à Niort en Poitou l'an 1674, mort en 1757 i publia en 1698 une brochure curieuse, intitulée: Histoire d'une enflure du bas-Ventre eres-particulisre. C'étoit un homme fort habile dans sa profession, qu'il a exerces zèle.

- PUY-CIBOT, (Gasberg de) poëte Provençal du XIII' fiécle, Le fix beaucoup de réputation par ses vers , & surtout par son Traité intitulé : Las Pauzias d'Amour. L'infidélité de sa semme, qui étoit de la maison de Barras, & qu'il aimoit éperduement, l'engagea à se faire moine au monastère de Pignans, où il oublia l'amour, sans oublier les Muses.

PUY-GUILLON, Voyez PIN-GOLAN.

**PUY -** HERBAULT, (Gabriel du ) Putherbaus, religieux de l'ordre de Fontevraud, & docteur de Sorbonne, natif de Touraine. fut l'un des plus célèbres prédicateurs & des plus habiles controversistes de son tems. Les Protestans le regardoient comme leur Aéau. Il mourut en 1566, au monastère de Notre-Dame de Colignance en Picardie. Son ouvrage le plus connu est son Théotime, ou ses trois livres De la condamnazion des mauvais Livres, Paris, in-8°, 1549, en latin. Il y a quelques bonnes réflexions; mais elles sont noyées dans beaucoup d'autres très-foibles.

PUY-LAURENS, (Antoine de l'Age de ) attaché à Gaston d'Orléans, qu'il trahissoit, reçut de la cour des gratifications, & la trahit ensuite à son tour. Il sut même condamné à perdre la tête en 1633, comme complice de l'évasion du duc d'Orléans en Lorraine. Il fit cependant sa paix en faisant celle de son maître. Il épousa Mil' de Pontchâteau, coufine-germaine du cardinal de Richelieu, & fut fait duc & pair en 1634. Cette brillante fortune ne fut qu'un éclair. Le roi le fit arrêter le 14 Février où il mourut le 1" Juillet suivant, campemens où il s'est trouvé; & sans enfans. Sa veuve finit ses il y a, à la fin, des instructions mi-

PUY jours en 1674. Elle s'étoit remariée au comte de Harcourt, de la maison de Lorraine.

I. PUY-SEGUR, (Jacques de Chastenet, seigneur de) colonel du regiment de Piémont, & lieutenant-général des armées du roi, fous les règnes de Louis XIII & de Louis XIV, porta les armes pendant 43 ans sans discontinuation. En 1636, les Espagnols avoient entrepris de passer la Somme, pour porter la guerre jusqu'aux portes de Paris. Puy-Segur fut chargé de leur disputer le passage avec peu de monde. Le comte de Soissons, général de l'armée Françoise, craignant avec raison qu'il ne sût écrasé, lui envoya dire de se retirer, s'il le jugeoit à propos. Monsieur, répondit Puy-Segur à l'Aide-de-camp, un homme commandé dans une action périlleuse comme est celle-ci, n'a point d'avis à donner. Je suis venu par ordre de Monsieur le Comte; je n'en sorzirai pas, à moins qu'il ne me l'envoie commander. Ce brave officier se trouva à plus de 120 fiéges où le canon avoit tiré, à plus de 30 combats, batailles ou rencontres, & passa par tous les dégrés militaires, sans jamais avoir été malade, ni avoir reçu aucune blessume. Il ne fit pas pourtant une grande fortune, parce qu'il fut plus attaché au roi qu'aux ministres, & qu'il avoit trop de franchise pour s'accommoder à tous les manèges des courtisans. C'est ce qu'il témoigne dans ses Mémoires, qui s'étendent depuis 1617 jusqu'en 1658. Ils ont vu le jour à Paris & à Amsterdam en 1690, 2 vol. in-12, par les foins de du Chêne, historiographe de France. On y voit divers évé-1635, & conduire à Vincennes, nemens remarquables, sur les

litaires affet utiles. L'auteur raconte avec hardieffe & avec vésité. Il mourus à l'âge de 82 ans, **CB** 16...

PYG

IL PUY-SEGUR, (Jacques de Chaftenet, marquis de) fils du précédent, naquit à Paris en 1655. Il s'éleva de grade en grade, fut du nombre de ceux qui entrérent au conseil de guerre établi après mort de Louis XIV en 1715, & parvint enfin au maréchalat de France. Le bâton lui fut accordé en 1734, & en 1739 il fut reçu chevalier des ordres du roi. Il mouret à l'aris en 1743, à 88 ans, après s'être fignale par son esprit . & par son courage. On a de lui Bu opvrage estimé sur l'Are Militaire, 1748, in-fol. & 2 vol. in-4".

PUZOS, (Nicolas) célèbre accoucheur de Paris , laissa quelques notes for l'art qu'il avoit pratiqué avec eant de fuccès. M. Moviset Destandes en sorma un Traité des Acconchemens, 1759, in-4°, qui parut inférieur au nom que Puzos s'étoit fait. Cet accoucheur étoit **mort en 1753.** 

1. PYGMALION, fameux fculpteur, qui aima tellement une Statue de Vénus qu'il avoit faite en svoire, qu'il demanda à cette Déeffe que la Scatue fût animée. Il obtint sa demande. Alors il épousa l'objet de son amour, & il en eut Paphus.

II. PYGMALION, roi de Tyr, vers l'an 900 avant J. C., fit mourir Sichée, mari de Didon, qui se sauva en Afrique avec tous ses trésors, & y fonda la ville de Carthage. Aftarbe, la femme, austi cruelle que lui, l'empoisonna; & voyant qu'il ne mouroit pas affez promptement, elle l'étrangla.

PYGMÉES, peuple de Libye, gélèbres dans la Fable, n'avoient gueule toute ensanglantée, elle se qu'une coudée de hauteur; leur fauva, & laissatomber son voile, que vie étoit de huit aas; les femmes la lionne déchira & teignit de les

engendroieut à cinq, & cacht leurs enfans dans des trous peur que les grues, avec lesqu cette mation étoit toujours guerre, ne vinflent les enlever. oférent attaquer Hercule, qui avi tué leur roi, appellé Antie. U jour l'ayant trouvé endormi dans un grand chemin, ils fortirent 🏕 sables de Libye, & le couvrirent comme une fourmillière. Ce herrs s'étant évoillé, les enferme dans la peau de lion,& les porta à Eary fait.

PYLADE, and d'Oreste, Voya

ORESTE.

PYLADE, pantomime de Cificie, parut à Rome du tems CAAguste.Il inventa une danse, où 🗯 des gestes ingénieux, & par les 🐠 vers mouvemens du corps, ees doigts & des yeux, les Acteurs exprimoient admirablement, sass parler, les sujets comiques ou fa: yriques. Pylade excelloit encore dans les sujets tragiques, graves & férieux. U s'éleva entre lui & Hyllus, son disciple, une dispute en présence du peuple Romin, pour sçavoir qui des deux représentoit mieux la grandeur d'Agomemnon.L'élève exprima cette gradeur en s'élevant fir ses pieds; mais Pylade hui cria: Tu le fais long, & non pas grand. Pour lui il representa Agamennon sous les véritables traits de la grandeur & & l'héroifme. Voyez BATHILLE.

PYRAME, jeune Affyrien, cilèbre par sa passion pour Thist. Comme ses parens & ceux de Thisbé les génoient extrêmement, is fe donnérent un rendez-vous pour partir ensemble, & se retirer 🕬 un pays éloigné. Thisbé arriva b première au rendez-vous; & syatt apperçu une lionne qui avoit le

Pyrame étant arrivé, ramassa roile, & croyant que sa maîtresse dévorée, il se perça de son Thisbé revint un moment trouva Pyrame expirant, & clie se paça aussi avec la même épée.

PYRENEE, roi de Thrace, mant un jour enfermé chez lui Les Muses qui s'y étoient arrêtées ein retournant au Parnasse, & n'ayant pas voulu les laisser sortir, elles S'attachérent des ailes & s'envolé-Tent. Pyrenée monta sur une haute Tour, d'où il se jetta en l'air pour Voler après elles; mais il tomba & Le cassa la tête.

PYRGOTELES, graveur Grec sous Alexandre le Grand, avoit le droit exclusif de graver ce fameux Conquérant ; de même que le sculpteur Lysippe étoit seul autorisé à faire ses Statues. Ses gravures en creux passoient pour les chefd'œuvres de son art.

PYRRHA, Voyer DEUCALION. PYRRHON, fameux philosophe Grec, natif d'Elide au Péloponnèse, avoit exercé la profession de peintre avant que de s'attacher à l'étude de la philosophie. Anaxarque fut son maître. Pyrrhon flottoit dans un doute éternel; il trouvoit par-tout des raisons d'assirmer & des raisons de nier, & après avoir bien examiné le pour & le contre, il suspendoit son consentement, & se réduisoit à dire: Non liquet, Cela n'est pas évident. Ainsi il cherchoit toute sa vie la vérité, & ne vouloit jamais, tomber d'accord qu'il l'eût trouvée. C'est cet art de disputer sur toutes choses, sans prendre d'autre parti que de suspendre son jugement, que l'on appella le Scepticisme ou

fon tems, que depuis il a porté son nom. Cette opinios n'étoit pas la plus dangereuse de celles qu'il avançoit. Il enseignoit que, « l'honneur & l'infamie des ac-» tions, leur justice & leur in-» justice, dépendent uniquement » des Loix humaines & de la » coutume. » Son indifférence étoit si étonnante, qu'Anaxarque son maître, étant un jour tombé dans un fossé, il passa outre sans daigner lui tendre la main. Pyrrhon soutenoit que vivre & mourir étoient la même chose. Un de ses disciples, choqué de cette extravagance, lui ayant dit: Pourquoi donc ne monrez-vous pas?-- C'est précisément, répondit-il, parce qu'il n'y a aucune différence entre la mort & la vie. Qu'on ne pense pas qu'il eût oublié ses maximes, si la mort eut été présente: car il conserva la même intrépidité dans une occasion périlleuse. Etant sur le point de faire naufrage, il fut le seul que la tempête n'étonna point; & comme il vit les autres saisis de frayeur, il les pria d'un air tranquille de regarder un pourceau qui étoit à bord, & qui mangeoit à son ordinaire : Voilà, leur dit-il, quelle doit être la sensibilité du Sage. Quand il parloit, il se mettoit peu en peine si on l'écoutoit ou si on ne l'écoutoit pas, & il continuoit ses discours, quoique ses auditeurs s'en allassent. Il tenoit ménage avec sa sœur, & partageoit avec elle les plus petits soins domestiques. Il balayoit la maison, il engraissoit des poulets, des cochons, il les portoit vendre au marché. Il fe fàcha un jour contre elle pour un sujet assez léger, & comme on lui remontra que son chagrin ne le Pyrrhonisme, Quoique Pyrrhon s'accordoit pas avec l'indolence n'en soit pas l'inventeur, il le mit dont il faisoit prosession: Penseznéanmoins tellement en vogue de vous, répondit-il, que je veuille met-

eré cette vertu en pratique pour une femme? Il faut prendre pour de fades plaisanteries, ou plutôt pour des impostures grossières, les contes que quelques anciens ont débités touchant notre philosophe. Par exemple, ils disent que Pyrrhon alloit toujours devant lui, sans se détourner ni reculer, même à la rencontre d'un chariot ou d'un précipice, & que les amis, qui le suivoient, lui sauvérent souvent la vie. Ce philosophe vivoit du tems d'Epicure & de Théophraste, vers l'an 300 avant J. C. Il mourut à 90 ans, sans avoir laissé aucun écrit.

PYR

I. PYRRHUS, fils d'Achille & de Déidamie, fille de Lycomède roi de l'isle de Scyros, naquit dans cette isle un peu avant la guerre de Troie, & y fut élevé jusqu'à la mort d'Achille. Alors Ulysse & Phénix furent envoyés par les Grecs vers Pyrthus, pour l'emmener au siège de Troie, parce qu'on leur avoit prédit que c'étoit le seul moyen de prendre cette fameuse ville. Pyrrhus y alla malgré sa grande jeunesse: ce qui lui fir donner le nom de Néoptolème, comme la couleur de ses cheveux l'avoit fait appeller Pyrrhus. Il se montra digne du sang d'Achille; il fut, comme lui, brave, féroce, inhumain. Il combattit contre Eurypille, fils de Télèphe, & le tua. Cette victoire lui plut si fort, qu'il institua à cette occasion la danse qu'on nomma Pyrrhique, dans laquelle les danseurs devoient être armés de toutes piéces. Il entra le premier dans le fameux cheval de bois; & la nuit de la prise de Troie, il sit un carnage épouvantable, & massacra le roi Priam d'une manière établissoit, lorsque Demetrius le sorbarbare. Ce fut lui aussi qui pré- ça de se retirer. Ce prince ravacipita du haut d'une tour le petit gea l'Epire, & Pyrthus se vengea

Aftianaz, fils d'Hector, & qui inmis Polizène sur le tombeau d'Adde. Après le sac de Troie, il eut dromaque en partage, & il en fix femme ou sa concubine. Il alls ensuite en Epire, où il sonda un royaume. Quelque tems après, il épousa la belle Hermione, fille de Ménélas & d'Hélène, & fut tué par Oreste furieux au pied des jamels, a la sollicitation d'Hermione jalousc, qui avoit été promise en mariage à ce dernier avant qu'elle épous at Pyrrhus. Ce prince ent trois femmes: Hermione, dont il n'eut point d'enfans : Lanasse & Andromaque. C'est de ces deux derniéres femmes, que descendoient les rois qui possédérent l'Epire jusqu'à Pyrrhus qui suit.

II. PYRRHUS, roi des Epirotes, descendoir du précédent. Les Molosses ayant tué son pere, Pyrrhus encore à la mammelle fut enlevé, par quelques serviteurs fideles, à la fureur des révoltés qui le poursuivoient pour l'égorger. Cassandre, roi de Macédoine, voulut acheter la mort de cet enfant; mais Glaucias, roi d'Illyrie, à la cour duquel il s'étoit retiré, est horreur d'une telle inhumanité: il le fit élever comme son propre fils, & lorsqu'il eut atteint l'age de 12 ans, il le rétablit dans son royaume. Pyrrhus fut d'abord obligé de le partager avec Néoptolome, qui l'avoit usurpé; mais il se dést peu de tems après de ce rebelle, & régna seul en grand roi. Alexadre l'ayant appellé à son secours contre Demetrius, roi de Macédoine, il lui demanda pour prix de ses services quelques provinces, dont il s'empara à l'instant. Il s'y

fax 1'Italie, où il remporta une rictoire fignalée. Cette bataille laifa dans l'esprit des Macédoniens, de grandes idées de son courage, de ses talens pour la guerre, & de son art pour le commandement. La nouvelle d'une maladie de Demetrius le rappella l'année d'après, l'an 290 avant J. C., dans la Macèdoine. Tout céda à la force de ses armes, jusqu'à ce que Demetrius étant un peu remis, le força à se retirer. Pyrrhus fit de nouvelles tentatives, qui eurent un succès heureux: il s'empara de la Macédoine, & la partagea avec. Lysimaque; mais il n'en jouit pas longtems. Les Macédoniens le chassérent 7 mois après, & ne voulurent reconnoitre pour leur souverain que son collègue. Une guerre plus importante l'occupa bientôt. Les Tarentins l'ayant appellé à leur secours, il courut à Tarente, livra bataille au consul Lavinus près d'Héraclée, & remporta une victoire complette. Ce prince avoit amené des éléphans armés en guerre. La vue , l'odeur extraordinaire, les cris de ces monstrueux animaux effarouchérent les chevaux de l'armée Romaine, & causérent leur déroute. Le combat fut meurtrier, & le nombre des morts fut à-peuprès égal des deux côtés. Le vainqueur disoit, après la bataille: Hélas! s: j'en gagne une semblable, il faudra que je retourne en Epire presque sans suite... Il souhaitoit beaucoup la paix, & il envoya à Rome le philosophe Cyneas pour la proposer. Cyneas harangua le Sénat avec beaucoup d'éloquence; mais on lui répondit, que si Pyrrhus souhaizoit l'amitié du Peuple Romain, il ne devoit en faire la proposition que quand

fut balancée, & si douteule, que les historiens se contredisent sur ce qu'ils en racontent. Tout ce qui paroît certain, c'est que le carnage fut réciproque. Pyrrhus continuoit la guerre avec affez peu de succès, lorsque les Siciliens l'appellérent dans leur isle pour les délivrer du joug des Carthaginois, & de celui de plusieurs petits tyrans. Il y passa aussi-tôt, gagna deux batailles fur les Carthaginois en 276 & 277 avant J. C. & prit Eryx avec quelques autres places. Cependant l'insolence de ses troupes, & son envie de dominer, commencérent à le rendre odieux aux Siciliens. On fut charmé de le voir partir. Dès qu'il tut disparu, il perdit presque toutes les villes qui avoient embrasfé son parti. Les Tarentins le rappellérent peu de tems après; mais sa flotte fut battue dans le détroit de Sicile par celle des Earthaginois. De 200 galéres, il n'en ramena que 12 en Italie. Il châtia en passant les Locriens, & pilla le trésor consacré à la Déesse Proserpine: brigandage impie, qui, suivant les historiens Païens, fut la cause de tous ses malheurs. Il y eut une nouvelle bataille à Benevent, entre lui & les Romains. Le consul Curius Dentatus eut la gloire de le vaincre : il n'avoit que 20,000 hommes, & son adversaire en avoit plus 80. Pyrrhus, honteux de sa désaite, retourna précipitamment dans son royaume. Il implora le secours d'Antiochus, roi de Syrie, & d'Antigone, roi de Macédoine; mais n'en ayant reçu que des lettres d'excuses, il ravagea les états du dernier. Il agit d'abord par vengeance, enil seroit hors de l'Italie. Il se donna suite par ambition. Il s'empara de une seconde bataille près d'Asco- plusieurs places frontières & de li dans la Pouille, où la victoire toutes les villes de la haute-Ma-

cédoine & de la Thessalie. Pyrrhus enivré de l'orgueil de ses triomphes, affecta d'humilier les Macédoniens par des inferiptions infamantes. Cléonyme, prince du sang royal de Sparte, l'ayant ensuite appellé à son secours, il entra dans le Peloponnèse & forma le siège de Sparte; mais il fut bientôt contraint d'abandonner cette ville. Delà il se jetta dans Argos, où il s'étoit élevé une faction entre Arifzippe & Aristias. Les Argiens lui envoyérent des ambassadeurs pour le prier de se retirer. Il le promit; mais il entra la nuit dans leur ville, dont Aristias lui avoit facilité l'ouverture. Pyrrhus eut l'imprudence d'y faire entrer ses éléphans, qui trop resserrés, nuisirent beaucoup à l'action. Ce prince, abandonné des siens & prêt à tomber entre les mains de l'ennemi, se fait jour par sa valeur, après avoir quitté son aigrette pour n'être pas reconnu. Un Argien l'attaque, & lui porte un coup de javeline, qui fut paré par l'épaisseur de sa cuirasse. Le prince, plein de fureur, étoit prêt de le fraper, lorsque la mere de cet Argien, qui voyoit le combat de son toit, lança une tuile sur la tête du roi & le renversa sans connoissance. Un soldat d'Antigone survint & lui coupa la tête. C'est ainsi que mourut, l'an 272 avant J. C., ce prince, également célèbre par de grandes qualités & de grands défauts. Son caractère étoit affable. son accès facile. Il étoit reconnoisfant des services qu'on lui rendoit, & prompt à les récompenfer. Il pardonnoit aisément les fautes que l'on commettoit à son égard, & ne punissoit qu'à regret. De jeunes officiers, dans le vin, Mais, Seigneur, repartit Cyneas; avoient sait de lui des plaisante- qui nous empêche de le faire des à

fit venir, & leur demanda s'il ink vrai qu'ils cuffent ainfi parlé? 🛵 Seigneur, répondit l'un d'entr'eu, & nous en aurions dit davantage, f le vin ne nous eût manqué. Cette répartie le sit rire, & il les reavoya... Le témoignage glorieux qu'on dit lui avoir été rendu par Annibal, l'homme du monde le plus capable de juger sainement du mérite guerrier, ne permet pas de retuser à Pyrrhus le titre de grand capitaine. Personne en effet ne squ voit mieux que lui prendre les postes, ranger ses troupes, gagner le cœur des hommes & se les attacher. Il avoit la vivacit, l'intrépidité, & cette ardeur martiale d'Alexandre; mais moins prudent que lui, il s'exposoit sans ménagement, comme un simple soldat & comme un aventurier. Il n'avoit aucune règle dans ses entreprises, & s'y livroit presque toujours par tempérament, par passion, & par impuissance de se tenir en repos. Violent, inquiet, impétueux, il falloit qu'il fût toujours en mouvement, & qu'il y mit les aurres ; toujours errant, & allant chercher de contrée en contrée un bonheur qui le suyoit, & qu'il ne rencontroit nulle part. Un tel caractère approche fort de celui d'un héros de Roman & d'un chercheur d'aventures; mais il n'a jamais fait celui d'un grand roi & d'un bon roi. On connoît le bon-mot de Cyneas. Pyrrhus lui étalant un jour toutes les conquêtes qu'il avoit faites en imagination, de toute l'Italie, de la Sicile, de Carthage & de la Grèce; ce prince ajoûta: Ce sera alors, mon ami, que nous rirons, & que nous nous reposerons à l'aise. ries offensantes. L'ayant sçu, il les présent? On attribue à Pyrrhas l'in-YED-

rention du jeu des Echetsi PYTHAGORE, né à Samos Tun sculpteur, vers l'an 592 avant J. C., exerça d'abord le métier d'a-'thlète; mais s'étant trouvé aux lecons de Phérécyde sur l'immortalité de l'ame, il se consacra tout entier à la philosophie : ( Voyez I. PHEREGYDE.)Pour avoir une connoissance plus étendue des mœurs & des caractères des hommes, il abandonna sa patrie, ses parens & Tes biens, & parcourut l'Egypte, la Chaldée & l'Asse mineure, Enfin après avoir enrichi son esprit, il revint à Samos, chargé des précieuses dépouilles qui avoient été le but & qui furent le fruit de son voyage. Polycrate avoit usurpé le gouvernement de sa patrie, & quoique ce tyran eût beaucoup d'égard pour le philosophe, il abandonna Samos, & alla s'établir dans cette partie de l'Italie qui a été appellée la grande Grèce. Il fit sa demeure ordinaire à Héraclée, à Tarente, & sur-tout à Crotone dans la maison du sameux athlète Milon. C'est de-là que sa Tecte a été appellée Italique. Sa réputation extraordinaire se répandit bientôt dans toute l'Italie, avec le goût de l'étude & l'amour de la sagesse. On accouroit de toutes parts pour l'entendre, & dans péu de tems il n'eut pas moins de 4 ou 500 disciples. Avant que de les admettre à ce rang, il leur faisoit subir un noviciat de silence qui duroit au moins 2 ans pour 4 les taciturnes, & qu'il faisoit durer au moins 5 années pour ceux qu'il jugeoit les plus enclins à parler. Il les faisoit vivre tous en commun; ils quittoient la propriété deleur patrimoine, & apportoient leurs biens aux pieds du maître. L'un de ses principaux soins fut de corriger les abus qui se commet-

toient dans les mariages. Il voulut non seulement que les maris renonçassent au concubinage, mais aussi qu'ils observassent les loix de la chasteté & de la pudeur envers leurs épouses. Son affection pour le bien public le détermina à porter ses instructions jusqu'aux palais des grands, & il eut le bonheur & la gloire de réussir auprès d'un grand nombre. Il mit la police dans presque toutes les villes d'Italie, pacifia les guerres & les féditions intestines, & eut beaucoup de part au gouvernement de Crotone, de Métaponte, de Tarente, & des autres grandes villes, dont les ma gistrats étoient obligés de prendre & de suivre ses conseils. On dit que, pour donner plus de poids à ses exhortations, il s'enferma dans un lieu soûterrein, où il demeura pendant un certain tems. Sa mére lui communiqua en secret tout ce qui se passoit pendant son absence. Pythagore sortit enfin de sa caverne avec un visage pâle & tout défait; il assembla le peuple, & il assura qu'il venoit des Enfers. Si ce philosophe joua cette bizarre comédie, ce n'étoit qu'un misérable charlatan; mais il y a ap. parence que c'est une fable inventée par ces petits esprits, qui se plaisent à semer des contes abfurdes fur la vie des grands-hommes. Quoi qu'il en soit, Pythagore eut la gloire de former des disciples qui devinrent d'excellens léateurs, tels que Zaleucus, Carondas & quelques autres. La science des mœurs & des loix n'étoit pas la seule que ce philosophe possédat: il étoit très-sçavant en astronomie, en géométrie, en arith-. métique & en toutes les autres parties des mathématiques. C'est lui qui inventa cette fameuse démonstration du Quarré de l'Hypothénuse

Tome V.

PYT

qui est d'un si grand usage dans tous les traités des mathématiques. On dit qu'il en sencit lui-même sellement l'utilité, qu'il immola à Dien, par reconnoissance, une hecatombe de 100 boeurs. Apparemment que c'étoit des bœufs de cire ou de pâte : car ce philosophe ne vouloit point que l'on tuât des animanx, & il défendoit à ses disciples l'usage de la viande. Cette défense étoit une suite de son systême de la Métempfycose, c'est-àdire, la transmigration des ames d'un corps dans un autre. C'étoit le dogme principal de sa philosophie; il l'avoit emprunté, ou des Egyptiens, ou des Brachmanes. Cette chimére lui tenoit si fort au cœur, qu'il se vantoit de se souvenir dans quel corps il avoit été, avant que d'être Pythagore. Sa généalogie ne remontoit que jusqu'au fiége de Troie. Il avoit été d'abord Eshalides, fils putatif de Mereure; ensuite Euphorbe, le même qui fut blessé par Ménélas. Son ame paffa du corps d'Euphorbe dans celui d'Hermotime; de celui-ci, dans le corps d'un pêcheur; enfin dans celui de Pythagore. Les autres parties de son système étoient moins ridicules. Il admettoit dans le monde une Intelligence suprême, une force motrice, une matière sans intelligence, sans force & fans mouvement. " Tous " les phénomènes, selon Pythago-» re, supposoient ces trois prin-" cipes; mais il avoit observé dans » les phénomènes une liaison de » rapports, une fin générale; & » il attribua l'enchaînement des » phénomènes, la formation de s toutes les parties du Monde & " leurs rapports, à l'Intelligence » suprême, qui seule avoit pu di- soin principal devoit être, selos » riger la force motrice, & éta- lui, de nous rendre semblables à

» blir des rapports & des liailus » entre toutes les parties de la la » ture : il ne donna donc aucune » part aux Génies dans la forma-» tion du Monde. Pythagore avoit » découvert, entre les parties du » Monde, des rapports, des pro-» portions. Il avoit apperçu que » l'harmonie ou la beauté étoit » la fin que l'Intelligence fuprême » s'étoit proposee dans la forma-» tion du monde, & que les rap-» ports qu'elle avoit mis entre » les parties de l'univers, étoient. » le moyen qu'elle avoit employé » pour arriver à cette fin. Ces » rapports s'exprimoient par des » nombres. Parce qu'une Planette » est, par exemple, éloignée du » Soleil plus ou moins qu'une au-» tre, un certain nombre de fois: » Pythagore conclut que c'étoit la » connoissance de ces nombres » qui avoit dirigé l'Intelligence su-» prême. L'ame de l'Homme étoit, » selon Pythagore, une portion de » cette Intelligence suprême, que » son union avec le corps en te-» noit séparée, & qui s'y réunis-» soit , lorsqu'elle s'étoit déga-» gée de toute affection aux cho-» ses corporelles. La mort qui » séparoit l'ame du corps, ne lui » ôtoit point ses affections; il » n'appartenoit qu'à la philoso-» phie d'en guérir l'ame, & c'é-» toit l'objet de toute la morale » de Pythagore. » ( MÉMOIRES pour servir à l'Histoire des égaremens de l'Esprit humain, ou Dictionnaire des Hérésies; Discours préliminaire, page 72 & 73. M. Pluquet, auteur de cet ouvrage estimable, renvoie le lecteur à l'Examen de Fatalisme, tome I., & à la Vie de ce philosophe par Dacier. ) Notre

h Divinité. Le seul moyen d'y parvenir étoit de posséder la vérité, & pour la posséder, il falloit la rechercher avec une ame pure. Il faut, disoit-il souvent, ne faire la guerre qu'à cinq choses : aux maladies du corps; à l'ignorance de l'efprit; aux passions du caur; aux siditions des villes. E à la discorde des familles. Telles sont les cinq chofes, s'écrioit-il, qu'il faut combattre de toutes ses forces, même par le fer & par le feu... Les plus beaux présens que le Ciel ait faits aux hommes, Jone, disoit-il aussi, d'être utile à ses semblables & de leur apprendre la vérité. Ce philosophe se plaisoit à débiter ses plus beaux préceptes sous le voile des énigmes; mais ce voile étoit si épais, que les interprètes y trouvérent une ample matière à leurs conjectures. On ne sçait rien de certain sur le lieu & fur le tems de la mort de cet illustre philosophe. L'opinion la plus commune est qu'il mourut tranquillement à Métaponte, vers l'an 497 avant J. C. Sá maison sut changée en un Temple, & on l'honora comme un Diess Il étoit en si grande vénération, qu'on lui sit faire pendant sa vie & après sa mort une foule de prodiges. On disoit qu'il écrivoit avec du sang sur un miroir ce que bon lui sembloit, & qu'opposant ces lettres à la face de la Lune quand esse étoit pleine, al voyoit dans le rond de cet astre cout ce qu'il avoit écrit dans la glace de son miroir ; qu'il parut avec une cuiffe d'or aux Jeux Olympiques; qu'il se fit saluer du neuve Nessus; qu'il arrêta le vol d'un Aigle, apprivoisa un Ours, sit mourir un Serpent, & chassa un Bœuf qui gâtoit un champ de tiques & la géographie. On conme jour & à la même heure, en la ses connoissances & de ses talens.

viile de Crotone & en celle de Métaponte; qu'il avoit des, secrets magiques; qu'il prédisoit les choles futures, &cc. Ses disciples regardoient comme un crime de mettre en doute la vérité de ses opinions; & quand on leur en demandoit les raisons, ils se contentoient de répondre : Le Maître Pa dit. On fit courir mille bruits fur sa mort; & tous ces bruits. qu'il seroit inutile de rapporter, montrent seulement que le peuple a aimé de tous tems le mensonge, & que, tout grossier qu'il est, les hommes d'un mérite extraordinaire ont toujours fait une profonde sensation sur son esprit. Nous avons, sous le nom de Pyshagore, un ouvrage en grec, commenté par Hiéroclès, & intitulé les Vers dorés; mais il est constant que ce livre n'est point de luis On les a imprimés à Padoue 1474, in-4°. -- à Rome 1475, in-4°. -- à Cambridge 1709 - & à Londres 1742, in-8°. Ces deux éditions se joignent aux Auteurs cum notis Variorum... Diogene, Porphyre, Jam-i blique, un anonyme dont Photius donne l'extrait, ont écrit la Vie de ce célèbre philosophe, mais avec plus d'érudition que de discernement. On a réuni leurs Ecrits à Amsterdam 1707, in-4°. Daeier. a mis plus de critique dans celle qu'il a publiée en françois, avec. les Vers dorés & le commentaire d'Hiéroclès, Paris 1706, 2 v. in-12; nouv. édition, 1771, aussi en 2 vol.

I. PYTHEAS, philosophe contemporain d'Aristote, naquit à Marseille, colonie des Phocéens, & se rendit habile dans la philosophie, l'astronomie, les mathémaseves, par la vertu de certaines jecture avec raison que ses con-Paroles; qu'il se sit voir, au mê- citoyens, prévenus en saveur de

·Ooij

merce, lui fournirent les moyens d'aller tenter dans le Nord de nouvelles découvertes, tandis qu'ils employoient Euthymènes à découvrir les pays du Sud. Pytheas parcourut une partie des côtes de l'Océan, s'avança jusqu'à l'isse de Thulé (l'Islande); il pénétra en« Luite dans la mer Baltique, jusqu'à l'embouchure d'un fleuve qu'il nomme Tanaïs, & qui est vraisemblablement la Vistule. Il observa qu'à mesure qu'il s'avançoit s'allongeoient au folstice d'Eté, parler? & gu'à l'isse de Thulé le Soleil se levoit presqu'aussi-tôt qu'il s'étoit couché : ce qui arrive en Islande & dans les parties septentrionales de la Norwége. La relation des voyages de Pytheas a paru fabuleuse à Polybe & à Strabon; mais Gassendi, Sanson & Rudbeck, ont été du sentiment d'Hipparque & d'Eratosthène, en prenant la défense de cet ancien géographe. Les navigateurs modernes l'ont pleinement justifié. On lui doit la découverte de l'isle de Thulé, & de la distinction des climats, par la différente longueur des jours & des nuits. Strabon nous a conserwé une autre observation que Pycheas fit dans sa patrie au tems du solftice. Cet habile Marseillois est le premier & le plus ancien des écrivains Gaulois qui nous soit connu. Le plus célèbre de ses ouvrages étoit intitulé: Le Tour de la Terre; mais ni cet ouvrage, ni aucun des autres de Pytheas ne sont parvenus jusqu'à nous, quoique quelques-uns existassent encore à la fin du Iv' siécle. Ils étoient que Saül chassa de ses états avant écrits en grec, qui étoit alors la qu'il eût désobéi à Dieu. Mais Langue des Marseillois.

& dans la vue d'étendre leur com- de l'orateur Démosthène, vers l'ans 330 avant J. C., of a parler en public, quoique fort jeune, pour dire son sentiment sur les résolutions que la République prenoit au sujet d'Alexandre le Grand. Un citoyen, qui n'approuvoit point cette hardiesse, lui dit: Eh quoi! vous osez parler si jeune de choses se importantes! -- Pytheas répondit sans se déconcerter: Cet Alexandre, que vous estimez un Dieu, n'estil pas encore plus jeune que moi? Pourquoi vous étonnez-vous qu'à mon vers le Pole Arctique, les jours age je parle comme un homme doit

PYTHIAS, Voy. DAMON.

PYTHON, ce mot fignifie proprement le Dieu Apollon, appellé Python ou Pythius, à cause du serpent Python qu'il tua. C'étoit un animal d'une grandeur prodigieuse, que la Terre engendra de son limon après le Déluge de Deucalion. Junon l'envoya contre Latone, l'une des concubines de Jupiter. Celle-ci ne put l'éviter qu'en se jettant dans la mer, où Neptune sit paroître l'isse de Délos, qui lui servit de retraite. Apollos tua ce serpent dans la suite à coups de flèches. Ce fut en mémoire de cette victoire qu'il institua les Jeux Pythiens. Il mit la peau de cet animal sur le trépied, où lui, ses Prêtres & ses Prêtresles s'asseyoient pour rendre ses oracles. On appelloit aussi Pr-THONS, des Génies qui entroient, suivant la Fable, dans les corps des hommes, sur-tout des femmes, pour leur découvrir ce qui devoit arriver.

PYTHONISSES, magiciennes après son péché, il sur rejetté du II. PYTHEAS, rhéteur Athé- Seigneur; & loin de mettre sa pien, contemporaia & ennemi confiance en lui, il alla consulter Pombre de Samuel, & lui prédit qu'il mourroit avec ses sils dans la bataille de Gelboé... La Pythonisse, selon la Fable, étoit une prêtresse d'Apollou, qui rendoit ses eracles à Delphes dans le temple de ce Dieu. Elle se plaçoit sur un

pent Python. Lorsqu'elle vouloit prédire l'avenir, elle entroit en fureur, parloit d'une voix étouf-fée; grèle & inarticulée, s'abandonnoit à des convulsions horribles, & évoquoit, quand elle vouloit, les mânes des morts.

Q,

WADRATUS-DEUS, c'est à-dire, le Dieu Quarré. C'est le Dieu TERME, qu'on révéroit quelquesois sous la figure d'une pierre quarrée. On donnoit aussi ce nom à MERCURE dans le même sens que celui de QUADRICEPS, (qui a 4 tétes) comme au Dieu de la fourberie & de la duplicité; de même qu'on donnoit à JANUS celui de QUADRIFORMIS (qui a 4 visages), pour marquer que son empire s'étendoit sur toutes les parties du monde : en Orient, en Occident, au Nord & au Midi.

QUADRATUS, (St) disciple des Apôtres, & selon quelquesuns, l'Ange de Philadelphie à qui JESUS-CHRIST parla dans l'Apocalypse, étoit déja célèbre dans l'Eglise du tems de Trajan, & répandoit par-tout la semence de la parole évangélique. On présend qu'il fut élévé sur le siège d'Athènes vers l'an 126. Quadrasus est le premier qui ait composé une Apologie de la Religion Chrétienne, qu'il présenta lui-même à Adrien vers l'an 131. Cet ouvrage, plein de raisonnemens sorts & solides, digne d'un disciple des Apôtres, arrêta le feu de la persécution qui étoit alors allumée contre les Chrétiens. Il ne nous en zete que des fragmens,

QUAINI, (Louis) peintre, né à Ravenne en 1643, mort à Bologne en 1717. Le Cignani lui apprit les élémens de son art. Bientôt il eut tant de confiance dans les talens de cet illustre élève, qu'il lui remit ses principaux ouvrages, conjointement avec Franceschini, qui étoit devenu, dans la même école, fon rival & fon ami. Leurs pinceaux réunis semblent n'en faire qu'un. Les parties principales de Quaini étoient l'architecture, le payfage & les autres ornemens. Franceschini se chargeoit pour l'ordinaire de péindre les figures. Ils ont principalement travaillé à Parme & à Bologne.

QUARESME, (François) naquit à Lodi dans le Milanez, so
fit Cordelier, fut employé aux
Missions du Levant, & mourut
vers 1640. Il a laissé quelques Ouvrages Théologiques ignorés des sçavans; & une Description de la
Terre-Sainte, qui contient plusieurs
particularités assez curieuses.

QUARRÉ, (Jacques-Hugues) docteur de Sorbonne, né dans la Franche-Comté, entra dans l'Oratoire en 1618. Ses Sermons, ses ouvrages & ses vertus lui firent une grande réputation. Il devint prédicateur du roi d'Espagne à Bruxelles, où il étoit supérieur de

Oom

la maifon de l'Oratoire. Le Pere Quarré mourut en 1656, en odeur de sainteté. Ses principaux ouvrages sont : L. La Vie de la bienheureuse Mere Angèle, première Fondatrice des Mêres de Ste Ursule, in-12. II. Traité de la Pénitence Chrétienne. in-12. III. Tréser spirituel, contenant les obligations que nous avons Letre à Dieu, & les vertus nécessaires pour vivre en Chrétiens parfaits, in-8°. Il y a eu six éditions de cet ouvrage. IV. Direction spirituelle pour les Ames qui veulent se renouveller en la piésé, avec des Méditations, in-8°. Tous ces ouvrages respirent une piété tendre; mais le

style en est suranné. QUATREMAIRE, (Dom Jean-Robert) Bénédictin, né à Courseraux, au diocèse de Seès, en 1611, fe fignala par son érudition, sursout contre Naudé, qui soutenoit que Gersen n'étoit pas l'auteur de l'Imitation. Dom Quatremaire publia deux Ecrits très-vifs en latin à cette occasion, l'un & l'autre in-8°, Paris, 1649 & 1650; (Voyez Naudé, ) On a de lui : L. Deux Dissertations, pour prouver, contre Launoy, le privilége qu'a l'abbaye de S. Germain-des-Prés , d'être immédiatement soumise au St-Siège. La 1' vit le jour en 1657, in-8°; la 2° en 1668, in-4°. II. Une autre Dissertation publiée en 1659, pour autoriser de pareils droits de l'abbaye de S. Médard de Soissons. Quelques-uns lui attribuent le Recueil des ouvrages fur la Grace & la Prédestination, qui a paru sous le nom de Guilbert Mauguin, en 2 vol. in - 4°; mais l'abbé d'Olivee donne le 2° volume de ce Recueil à l'abbé de Bourzeis. Ce sçavant Bénédictin étant en l'abbaye de Ferriéres en Garinois, pour y prendre les bains, se noya dans la riviére le 7 Juil-1ct 1671 , à 59 aus.

QUE

QUATTROMANI, (Sertode) né à Cosenza dans le royaume de Naples vers 1541, d'une famille honnête, mourut vers 1606. La littérature & la poésie remplirent toute sa vie. Le Recneil de ses Œuvres, publié à Naples en 1714, in-8°, renferme des Vers Latins & italiens, des Leures, &c. On y trouve certaines pièces, mais en petit nombre, dignes de quelque attention. Sannagar, fon compatriote & presque son contemporain, avoit été son modèle, & le copiste lui est inférieur. Voyez la lifte de ses ouvrages dans le Dictionnaire Historique & Critique, en 4 vol. in-8°, publié à Lyon en 1771, sous le nom de Bonnegarde; & dans le tome XI° des Mémoires de Niceron.

I. QUELLYN, (Eraime) Quellinus, peintre, né à Anvers en 1607, mort l'an 1678 dans une abbaye de cette ville où il s'étoit retiré, s'adonna dans sa jeunesse à l'étude des bel<del>les-lettres.</del> Il p<del>ro-</del> tetia même quelque tems la philosophie; mais fon goût pour la peinture l'ayant entiérement dominé, il fréquenta l'école de Rebens, & donna bientôt des preuves de l'excellence de son génie. Ses, compositions font honneur à son goût. Son coloris se ressent des leçons de son illustre maitre; sa touche est ferme & vigoureuse. Quellyn a égaloment rénffi à peisdre les grands sujets & les petits. Il a un goût de dessin Flamand ; mais affez correct. Ses principaux ouvrages font à Anvers. Ce grand artifie s'est aussi beaucoup attaché à l'architechure & aux figures d'optique. Il eut un fils, nomné Jean-Eresme Questarn, quin'eut point l'étordue des talens de son pere. On voit pourtant quelques tableaux de tui dans différence

١,٠

**Valles de l'Italie**, qui lui font bonneur.

II. QUELLYN, (Artus) neveu Clu précédent, a fait à Anvers, fa patrie, des morceaux de sculptu**xe** qui le font regarder comme un excellent artiste. C'est lui qui a exécuté les belles Sculptures de PHôtel-de-ville d'Amsterdam, gra-

Wees par Hubert QUELLYN.

QUELUS, (Jacques de LEVIS, **comte de)** jeune seigneur d'une Figure & d'un caractère agréables, Eçut plaire à la cour de France, à un point que Henri III eut pour Lui une passion excessive. Reçu dans sa plus intime familiarité, il fut admis à tous les ridicules exercices de religion & de débauche, que ce prince, par une trange bizarrerie, pratiquoit toura-tour. Il jouissoit de la plus haute faveur, lorsqu'une querelle occationnée par des propos indifcrets entre ce favori & d'Entragues, lui en fit perdre le fruit avec la vie. Quélus s'étant trouvé des 5 heures du matin au rendezvous avec Maugiron & Livarot, il se battit en duel le 27 Avril 1578 contre d'Entragues, Ribérac & Schomberg. Ce dernier & Maugiron, qui n'avoient que 18 ans, furent tués roides; Ribérac mourut le lendemain. Livaret, d'un coup sur la tête, resta six semaines au lit. D'Entragues ne fut que légérement. blessé. Quelus, de dix-neuf coups qu'il avoit reçus, languit 33 jours, & mourut entre les bras soi à l'âge de 24 ans, le 29 Mai, à l'Hôtel de Boissy à Paris. Ses dernières paroles furent : A H! MON ROI, MON ROI!.. Henri, accablé de douleur, le baisa après fa mort , garda fes blonds cheveux, & ôta de sa main les boucles d'oreilles qu'il lui avoit attashées lui-même. Il lui sit élever

OUE dans l'église de S. Paul, ainsi qu'à Maugiron & à St-Maigrin, deux autres favoris, de magnifiques mausolées de marbre; mais les Parisiens les détruisirent dix ans après, à la nouvelle de la mort du duc de Guise à Blois. On lisoit sur le tombeau de Quélus ces mots :

Non injuriam, sed mortem patienter

Il ne put souffrir un outrage, Et souffrit constamment la mort.

QUENSTEDT, (Jean-André) théologien Luthérien, natif de Quedlimbourg, mort en 1688 à 71 ans, laissa: I. Un Traité en forme de Dialogue, touchant la naissance & la patrie des Hommesde-lettres, depuis Adam jusqu'en 1600, in-4°. Cet ouvrage, superficiel & inexact, parut à Wirtemberg en 1654, in-4°. II. Un sçavant Traité De Sepultura veterum, sive De ritibus sepulchralibus, in-8° & in-4°. C'est son meilleur écrit. III. Un Système de la Théologie de ceux qui suivent la Confession. d'Ausbourg, en 4 vol. in-fol. 1685. IV. Plusieurs autres ouvrages remplis d'érudition; mais quelquefois. dénués de critique, d'exactitudo & de goût.

QUENTAL, (Barthélemi du) né dans une des Isles Açores en 1626, donna dès son entance des marques d'une piété fingulière. Devenu confesseur de la chapelle du roi de Portugal & l'un de ses prédicateurs ordinaires, il profitade son crédit pour tonder la congrégation de l'Oratoire en Portugal, l'an 1668. Il refusa l'évêché de Lamego, & mourut saintement en 1698, à 72 ans. On a de lui: L. Des Méditations sur les Mystéres. II. Des Sermons en Portugais, qui, sont pleins d'onction. Le pape

Qo iij

Clément XI lui donna le titre de Vénérable.

QUENTIN, (Saint) est regardé comme l'Apôtre de la ville d'Amiens & du Vermandois. On croit qu'il y souffrit le martyre durant la persécution de Dioclétien, le 31

Octobre 287.

QUERAS, (Mathurin) docteur de Sorbonne, naquit à Sens l'an 1614, d'une famille obscure. Gon*drin* , archevêque de cette ville , le mit à la tête de son Séminaire & le fit un de ses grands-vicaires. Cet ecclésiastique avoit été exclus de Sorbonne pour avoir refulé de signer le Formulaire, & de souscrire à la censure contre le docteur *Ar*+ nauld. Il mourut à Troyes en 1695, âgé de 80 ans. Ses mœurs étoient le modèle de celles du Clergé. Il établit dans le diocèse de Sens des Conférences ecclésiastiques, qu'il anima par sa présence & qu'il éclaira par ses lumiéres. Nous avons de lui un Eclaircissement de cette importante question : Si le Concile de Trente a décidé ou déclaré que l'ATTRI-TION, conçue par les seules peines de l'Enfer. & sans amour de Dieu, soit une disposition suffisante pour recevoir la rémission des péchés & la grace de la justification au Sacrement de Pénitence? in - 8°, 1685. Cet ouvrage solide n'est pas composé dans les principes de la morale relàchée.

QUERENGHI, ou QUERENGI, (Antoine) poëte Italien & Latin, né à Padoue en 1546, montra un génie précoce. Une mémoire immense, jointe à une conception facile, le mit en état d'acquérir beaucoup de connoissances. Il possédoit plusieurs langues, & se rendit célèbre dans les belles-lettres. Il fut aussi un citoyen utile à sa patrie, par son intelligence pour les affaires. Plusieurs pontifes lui dans l'autre. Son ancien goût pour confiérent des emplois honorables

QUE

& importans. Il fut secrétaire du ncré collège fous cinq papes. Clémes VIII le fit chanoine de Padoue; mais Paul V le rappella à Rome, pour le faire camérier secret, référendaire de l'une & de l'autre fignature, & prélat ordinaire. Querenghi eut les mêmes emplois sous Grégoire XV & Urbain VIII, & mourut à Rome en 1633, à 87 ans. Henri IV avoit voulu l'attirer en France. On a de lui divers ouvrages. Ses Poësies Latines, Rome 1629, in 8°, & Italiennes, Rome 1616, in-8°, sont estimées; on y trouve, suivant quelques critiques, du feu, du goût & du génie.

QUESNAY, (François) premier médecia ordinaire du roi, membre de l'académie des sciences de Paris & de la société royale de Londres, né au village d'Ecquevilli en 1694, d'un laboureur, s'occupa des travaux de la campagne julqu'à 16 ans. Il apprit alors à lire & à écrire, & fit ses délices de la lecture de la Maison rustique. Le chirurgien de son village lui donna quelque teinture de Grec & de Latin, & des premiers principes de son art. Le séjour de la capitale perfectionna ses talens & augmenta ses lumiéres. Ayant pris la maitrise en chirurgie, il alla l'exercer à Mantes. M. de la Peyronie le trouvant déplacé dans une petite ville, l'appella à Paris pour être secrétaire de l'académie de chirurgie qu'il vouloit établir. Quesnay orna le premier recueil des Memoires de cette compagnie, d'une Préface digne de figurer à côté des meilleurs morceaux en ce genre. La goutte qui le tourmentoit lui fit abandonner la chirurgie pour la médecine ; & femblable aux anciens, il excella dans l'une & l'économie surale & politique se

téveilla à la fin de ses jours, & il fut regardé comme un des patriarches de la secte des Economistes, qui le perdit au mois de Décembre 1774. Elle fit son Oraifon funèbre; & quoiqu'on ne puisse pas s'en rapporter ordinairement à ces sortes d'éloges, Quesnay mé-Titoit ceux que sa mémoire reçut, par son humanité, sa charité & ses qualités patriotiques & sociales. Ses ouvrages font: I. Observations sur les effets de la Saignée, 1730, in-12, réimprimé en 1750. II. Essai physique sur l'Economie animale , 1747, 3 vol. in·12; ouvrage digne d'un moraliste & d'un physicien, par la sagacité avec laquelle il développe l'origine & les progrès, les excès & les remèdes des passions. III. L'Art de guérir par la Saignée, 1736, in-12. Ce livre, réimprimé en 1750, offre des raisonnemens & des principes, dont quelques - uns ont été contredits. IV. Traité des Fièvres continues, 1753, 2 vol. in-12: bon ouvrage. V. Traité de la Gangrène, 1749, in-12. VI. De la Suppuration, 1749, in-12. VII. Phyfiocratie, ou Du Gouvernement le plus avantageux au Genre-humain, in · 8°. 1768: livre dont les idées sont quelquefois austi singulières que le style, trop souvent recherché, ampoulé & amphibologique. VIII. Divers Opuscules sur la science économique. I X. Quelques articles de l'Encyclopédie relatifs à la même matiére.

QUESNE, (Abraham marquis du) né en Normandie en 1610, apprit le métier de la guerre sur mer fous fon pere, capitaine habile. Dès l'âge de 17 ans, il ser-

la défaite de l'armée navale d'Espagne devant Cattari. Ce ne furent depuis que des actions hardies ou des victoires. Il se signala devant Taragone en 1641, devant Barcelone en 1642;& l'an 1643, dans la bataille qui se donna au cap de Gates contre l'armée Espagnole. L'année fuivante 1644, il alla fervir en Suède, où son nom étoit déja connu avantageusement. Il y fut fait major de l'armée navale, puis vice-amiral. Il avoit ce dernier titre dans la bataille où les Danois furent entiérement défaits. & il auroit fait prisonnier le roi, de Danemarck lui-même, si ce prince n'avoit été obligé, par une blessure dangereuse, de sortir, la veille de la bataille, du vaisseau qu'il montoit. Du Quesne, rappellé en France en 1647, fut destiné à commander l'escadre envoyée à l'expédition de Naples. Comme la marine de France étoit fort déchue de son premier lustre, il arma plusieurs navires à ses dé-,.. pens en 1650. Ce fut avec sa petite flotte qu'il obligea Bordeaux. révolté contre son roi, à se rendre. Les Espagnols étoient arrivés dans la rivière en même tems que lui; mais il entra à leurs yeux & malgré eux. Ce qui a le plus contribué à son éclatante réputation, ce sont les guerres de Sicile. Ce fut-là qu'il eut à combattre le grand Ruyter, & quoiqu'inférieur en nombre, il vainquit dans trois batailles les flottes réunies de Hollande & d'Espagne, le 8 Janvier, le 22 Avril & le 2 Juin 1676. Le général Hollandois fut tué dans le fecond combat. L'Asie & l'Afrique furent ensuite témoins de la vavit avec un succès distingué. En leur de du Quesne, & ne l'admiré-1637, il se trouva à l'attaque des rent pas moins que l'Europe. Les isses Ste-Marguerite, & l'année vaisseaux de Tripoli, qui étoient d'après, il contribua beaucoup à alors en guerre avec la France,

se retirérent dans le port de Chio, sous une des principales forteresses du grand - Seigneur, comme dans un asyle assuré. Du Quesne alla les foudroyer avec une escadre de 6 vaisseaux; & après les avoir tenus bloqués pendant longtems, il les obligea à demander la paix à la France. Alger & Gènes furent forcés de même, par ses armes, à implorer la clémence de Louis XIV. Ce prince ne pouvant récompenser le mérite du vainqueur avec tout l'éclat qu'il auroit souhaité, parce qu'il étoit Calviniste, lui donna, pour lui 🗗 pour sa postérité, la terre de Bouchet, qui est une des plus belles du royaume, auprès d'Estampes, & l'érigea en marquisat, avec cette condition qu'elle s'appelleroit la Terre du Quesne, pour immortaliser la mémoire de ce grand-homme. Il mourut à Paris en 1688, après avoir vécu 78 ans dans une vigueur de tempérament qui ne se démentit jamais. Le métier de la guerre ne lui avoit pas ôté le fentibilité. Dans ses différentes expéditions en Afrique, il donna la liberté à un grand nombre d'esclaves Chrétiens, sans exiger la moindre rançon. Une autre qualité de ce héros fut la modestie; il sit de grandes choses sans faste, & sçut servir sa patrie sans en ambitionner les honneurs. Il mourut avec le titre de général des armées navales de France : titre qui n'augmenta pas son orgueil. Cet homme illustre laissa quatre fils, qui héritérent de sa valeur. Le plus célèbre est Henri marquis DU QUESNE, son fils aîné, qui se distingua par son habileté dans la guerre & dans la marine. Il mourut à Genève en 1722, à 71 ans. Sa probité & la douceur de son saractère le firent égaloment aiQUE

mer & estimer. Il avoit une éralition peu commune dans un honme de son état. On a de lui des Réflexions anciennes & nouvelles sur l'Eucharistie, 1718, in-4°, dont les Protestans sont un cas singulier.

QUESNEL, (Pafquier) né à Paris en 1634 d'une, famille honnête, fit son cours de théologie en Sorbonne avec beaucoup de distinction. Après l'avoir achevé, il entra dans la congrégation de l'Oratoire en 1657. Confacré tout entier à l'étude de l'Ecriture & des Peres, il composa de bonne heure des livres de piété, qui lui méritérent, dès l'âge de 28 ans. la place de premier directeur de l'Institution de Paris. Ce fut pour l'usage des jeunes élèves confiés à ses soins, qu'il composa ses Réflexions Morales. Ce n'étoit d'abord que quelques pensées sur les plus belles maximes de l'Evangile. Le marquis de Laigue, ayant goûté cet essai, en sit un grand éloge à Félix de Vialare, évêque de Chilons-sur-Marne, qui réfolut de l'adopter pour son diocèse. L'Oratorien, flatté de ce suffrage, augmenta beaucoup fon livre, & il fut imprimé à Paris en 1671, chez Pralard, avec un Mandement de l'évêque de Châlons & l'approbation des docteurs. Quesnel travailloit alors à une nouvelle édition des Œuvres de St Léon, pape, furun ancien manuscrit apporté de Venise, qui avoit appartent au cardinal Grimani. Elle parut à Paris en 1675, en 2 vol. in-4°; fut réimprimée à Lyon, in fol. en 1700; & l'a été depuis à Rome en 3 vol. in-folio, avec des augmentations. C'est sans contredit la meilleure édition qu'on ait de So Leon. Lo Texte y est revu avec beaucoup de soin, & accompagné de Notes & de Bissertations, qui som may

heur zu sçavoir & au discernement de l'éditeur. Le repos dont il avoit Joui jusqu'alors, fut troublé peu de tems après. L'archevêque de Pamis, (Harlay) instruit de son attachement aux nouveaux disciples de St Augustin, & de son oppofition à la Bulle d'Alexandre VII, l'obligea de quitter la capitale & de se retirer à Orléans en 1681; smais il n'y resta pas long-tems. On avoit dreffé dans l'Affemblée générale de l'Oratoire, tenue à Paris en 1678, un certain Formulaire de doctrine, qui défendoit à tous les membres de la Congrégation d'enseigner le Jansénisme & le Cartésianisme. Dans l'Affemblée de 1684, il fallut quitter ce corps, ou figner ce Formulaire ridicule, du moins dans ce qui regardoit les opinions philosophiques. Cet air de despotisme dans un Etat qui se disoit libre, révolta les républicains. Plusieurs membres de la Congrégation en sortirent, & Quesnel fut de ce nombre. Il triompha, sur le mélange singulier de philosophie & de théologie, qu'on avoit fait dans ce Formulaire. Ce fut alors vraiment qu'il commença à jouer un rôle. Ayant un cœur au-dessus de sa naissance & de sa fortune; un talent singulier pour écrire facilement, avec onction & élégance; jouissant d'une fanté robuste, que ni l'étude, ni les voyages, ni les peines continuelles d'esprit n'altérérent jamais ; joignant à des mœurs pures le desir de diriger les consciences, personne n'étoit plus en état que lui de remplacer Arnauld. Il en avoit recueilli les derniers foupirs. Un Auteur ex-Jésuite prétend « qu'-

" Abbe, mirent-ils Quesnel à la têto » du parti. L'ex-Oratorien méprifa » des titres fi fastueux, & ne porta » que celui de Pere Prieur. Il avoit » choisi Bruxelles pour sa retraite. » Le sçavant Bénédictin Gerberon, » un Prêtre nommé Brigode, & 3 » ou 4 autres personnes de confiance, composoient sa société. Tous les refforts qu'on peut met-» tre en mouvement, il les fai-» soit agir en digne Chef du par-» ti. Soutenir le courage des Elus » persécutés ; leur conserver les » anciens amis & protecteurs, ou » leur en faire de nouveaux; ren-" dre neutres les personnes puis-» santes qu'il ne pouvoit se concilier; entretenir sourdement des correspondances par-tout, dans les cloitres, dans le Clergé, dans les Parlémens, dans plusieurs Cours de l'Europe : voilà quelles étoient ses occupations continuelles. Il eut la gloire de traiter par ambassadeur avec Rome. Hennebel y alla, » chargé des affaires des Janfénistes. Ils firent de leurs aumônes un fonds, qui le mit en état d'y représenter. Il y figura quelque tems: il y parut d'égal à \* égal avec les envoyés des Têtes " couronnées; mais les charités » venant à baisser, son train baissa " de même. Hennebel revint de " de Rome dans les Pays-Bas en » vrai pélerin mendiant. Quesnel " en fut au désespoir; mais ré-" duit lui-même à vivre d'aumô-" nes, comment eut-il pu fournir » au luxe de ses députés? Cette » aventure (ajoûte notre Auteur) » divertit beaucoup les Jésuites». Mais cette aventure pe parois Arnauld mourant l'avoit défigné qu'un roman sans vraisemblance, » Chef d'une faction malheureu - ainsi que la plupart des vues » se. Aussi les Jansénistes, à la qu'on prête ici à Quesnel. Il ne " mort de leur Pape, de leur Pere se crut jamais, disont ses partisans,

QUE

un personnage important, & s'il parut tel, il le dut en partie à ses ennemis. Ce fut à Bruxelles qu'il acheva ses Réflexions Morales sur les Actes & les Epieres des Apôtres. Il les joignit aux Réflexions fur les 17 Evangiles, auxquelles il donna plus d'étendue. L'ouvrage ainsi complet parut en 1693 & 1694. Le cardinal de *Noailles* , alors évêque de Châlons, successeur de Vialare, invita par un Mandement, en 1695, son clergé & son peuple à le lire. Il le proposa aux fidèles comme le Pain des forts & le Lait des foibles. Les Jésuites voyant qu'on multiplioit les éditions de ce livre, y soupçonnérent un poison caché. Le signal de la guerre se donna en 1696. Noailles, devenu archevêque de Paris, publia une Instruction Pastorale sur la Prédestination, qui occasionna une mauvaise brochure du Jésuite Doucin. Cette brochure éphémére rouloit presque entièrement sur les Réflexions Morales. Elle donna lieu à examiner ce livre. Le cardinal de Noailles y fit faire quelques corrections, & l'ouvrage ainsi corrigé parut à Paris en 1699. On prétend que le grand Bossuet, indigné des tracasseries que les Réflexions Morales occasionnoient, en sit une Justification, publiée en 1710, & qui servit à l'édition de 1699. Nous avons fait dans l'article de Noailles une histoire assez ample de l'ouvrage de Quesnel; il n'est plus question que de faire celle de l'auteur. Les Jésuites ne le perdoient pas de vue; ils découvrirent sa retraite à Bruxelles, & ils prirent des mesures pour l'y faire enlever. Philippe V, que ces Peres gouvernoient, donna un ordre pour l'arrêter: l'archevêque de Malines, Humbert de Precipiano, le fit exécu-

ter. On le transféra dans les por fons de son archevêché, d'où 1 fut tiré par une voie inespèrée, 18 13 Septembre 1703. Sa délivrance fut l'ouvrage d'un gentilhomme Espagnol, employé par le marquis d'Aremberg, qui perça les murs de la prison & brisa ses chaînes. Enl'arrê tant on s'étoit saisi de ses papiers, & de ceux qu'il avoit d'Arnauld: le Jésuite le Tellier en fit des extraits, dont Made de Maintenon lisoit tous les soirs quelque chose à Louis XIV pendant les dix dernières années de sa vie. Quesnel remis en liberté s'enfuit en Hollande, d'où il décocha plusieurs brochures contre l'archevêque de Malines, son persécuteur. Cependant dès le 15 Octobre de cette année, Foresta de Colongue, évêque d'Apt, proscrivit les Réflexions Morales. L'année suivante on dénonça l'auteur au public, comme hérétique & comme séditieux. C'étoient les titres qu'on lui donnoit dans deux libelles publiés par quelque théologien Jésuite. Le P. Quesnel se defendit; mais ses apologies n'empêchérent pas que ses Réflexions Morales ne fussent condamnées par un Décret de Clément XI en 1708, supprimées par un Arrêt du Conseil en 1711, proscrites par le cardinal de Noailles en 1713; enfin solemnellement anathématisées par la Constitution Unigenitus, publice à Rome le 8 Septembre de la mime année, sur les instances de Louis XIV. Cette Bulle fut acceptée, le 25 Janvier 1713, par les évêques affemblés à Paris, enregistrée en Sorbonne le 5 Mars, reçue ensuite par le Corps Episcopal, à l'exception de quelques évêques François qui en appellerent au futur Concile. De ce nombre étoient le cardinal de Noailles; la Broue, évêque de Mis

Ŧ

\*Epoix; Soanen, évêque de Senez; Colbert, évêque de Montpellier; de Langle, évêque de Boulo-Bue. Quesnel survécut peu à ces évémemens. Après avoir consacré sa Vicillesse à former à Amsterdam quelques Eglises Jansénistes, il mourut dans cette ville en 1719, à 86 ans. La manière dont il s'ex-Dliqua dans ces derniers momens, **est** remarquable. Il déclara dans une Protession de Foi, « qu'il vouloit mourir comme il avoit toujours >> vécu, dans le fein de l'Eglise >> Catholique; qu'il croyoit tou->> tes les vérités qu'elle enseigne; » qu'il condamnoit toutes les erm reurs qu'elle condamne; qu'il » reconnoissoit le Souverain Ponm tife pour le premier Vicaire de " J. C., & le Siége Apostolique » pour le centre de l'Unité ». Ce fut dans le cours de cette dernière maladie, que le Pere Quesnel dit a une personne qui étoit auprès de lui : Je dois vous déclarer, avant de mourir, un secret que je n'ai dit à qui que ce soit durant ma vie: C'est au sujet des calomnies de Louvain, où je suis accusé de corruption. Dès l'âge de 18 ans je fis vœu de chasteté perpétuelle, & depuis ce tems-là, par la miséricorde de Dieu, pon-seulement je n'ai rien fait, non plus qu'auparavant, conzre mon væu; mais même j'ai été préservé du vice contraire. Il est certain que ses mœurs étoient exactes, & fans décider s'il fut bon Catholique ou non, il est manifeste qu'il eût pu être meilleur citoyen. Quelques pages seulement, quelques lignes de son livre, supprimées ou changées, eussent rendu la paix à sa patrie & à l'Eglise. On Discipline de l'Eglise, tirée du Noua de lui : I. Lettres contre les NU-DITÉS, adressées aux Religiouses qui ont soin de l'éducation des Filles, in-12. 1686. U. L'Idée du Sacerdoce &

QUE du Saerifice de JESUS-CHRIST, dont la seconde partie est du Pere de Gondren, deuxième supérieur-général de l'Oratoire. On a plusieurs éditions de cet ouvrage, qui est in-12. III. Les trois Consécrations la Consecration Baptismale, la Sacerdotale & la Consécration Religieuse; in-12, & avec l'ouvrage précédent. IV. Elévations à N. S. J. C. sur sa Passion & sa mort, &c. in-16. V. Jesus Pénitent, in-12. VI. Du Bonheur de la Mort Chrétienne, in-12. VII. Priéres Chrétiennes, avec des Pratiques de piété, 2 vol. in-12. VIII. Office de Jesus avec des Réflexions, in-12. XI. Priére à N. S. J. C. au nom des Jeunes-gens, & de ceux qui desirent de lire la parole de Dieu, & sur-tout l'Evangile; brochure in-12. X. Eloge historique de M. Desmahis, chanoine d'Orléans, au-devant de la Vérité de la Religion Catholique, &c. de ce chanoine. Tous ces ouvrages ont été souvent réimprimés. XI. Recueil de Lettres Spirituelles sur divers sujets de Morale & de Piété, in-12, 3 vol. à Paris chez Barois, en 1721. XII. Tradition de l'Eglise Romaine, sur la Prédestination des Saints & sur la Grace efficace, à Cologne en 1687, 4 vol. in · 12, fous le nom du S' Germain, docteur en théologie. Outre une longue analyse de l'Epître de St Paul aux Romains, on trouve dans cet ouvrage la doctrine de l'Eglise depuis le commencement jusqu'au Concile de Trente, la doctrine de ce Concile, l'histoire de la Congrégation de Auxiliis, une partie de ses Actes originaux, les principaux Canons & Décrets sur cette matiere, &c. XIII. La veau-Testament & de quelques anciens Conciles, 2 vol. in-4°. en 1689, 2 Lyon. Ce ne sont que des Mémoires imparfaits, fruits des Conférences

sur la Discipline qu'il avoit été enragé de faire par les lupérieurs. XIV. Cansa Arnaldina, in-8°. 1699, en Hollande. On voit dans cet ouvrage le zèle d'un ami, & la chaleur qu'inspire une cause liée **à la fienne. Il le fit entrer en par**tie dans la Juftification de M. Arsauld, 1702, 3 vol. in - 12. XV. Entretiens sur le Décret de Rome, contre le Nouveau-Testament de Châloas, accompagnés de Réflexions morales. XVL Sept Mémoires en 7 vol. in-12, pour servir a l'examen de la Constitution Unigenitus; un grand nombre d'Ouvrages sur les conteflations dans lesquelles il s'étoit engagé, dont il est inutile de donner la liste. Le petit nombre de lecteurs qui voudront les connoître, en trouveront le catalogue dans la dernière édition de Moréri. Les éditions des Réflexions Morales, 1727 & 1736, 8 v. in-12, sont présérées par plufieurs à l'in-8°, à cause de leur commodité. Celle-ci est en 4 vol. 1699 & 1705; mais les unes & les autres font complettes.

QUESNOY, (François du) connu sous le nom du Flamand, scuipteur, natif de Bruxelles, mort à Livourne en 1644, âgé de 52 ans, travailla principalement en Italie & dans les Pays-Bas. Les compositions de cet ingénieux artiste sont d'un goût & d'une élégance admirables. Il a fait beaucoup de petits Bas-Reliefs en bronze, en marbre, en ivoire, &c. & de petites Figures en cire, qui repréfentent, la plupart, des Jeux d'enfans, des Bacchanales & autres sujets gais, traités avec un art & un esprit infinis. Ils sont fort recherchés des curieux.

QUETIF, (Jacques) né à Paris reux dans les détails; il ne choisit en 1618, prit l'habit de St Domipàs bien ses couleurs, il ne les nique, sur bibliothécaire du cou-affortit pas; en un mot, il manque vent des Dominicains de la rue de goût. Ses Ouvrages ont été re-S. Honoré, & mourut en 1698, à cueillis à Bruxelles en 3 vol. is-

QUE

80 ans. On a de lui: I. Une Edtion des Opuscules & des Leures & Pierre Morin. II. Une nouvelle Edition du Concile de Trente, in-12, III. Une nouvelle Edition de la Somme de St Thomas, en 3 vol. in-f. IV. Les Lettres de Savonarole, & 12 Vie par Jean-François Pic de la Mis randole. V. Il préparoit une Bibliothèque des Auteurs de son Ordre, qui fut finie par le P. Echard, son confrère. Toutes ses productions sont des témoignages avantageux de son érudition. Sa vertu égaloit son sçavoir, & son sçavoir étoit très-étendu.

QUEVEDO DE VILLEGAS. (François) né à Villeneuve de l'Infantado, en 1570, d'une famille 1 noble, devint chevalier de S. Jacques. Il cultiva la poessie, & ses vers lui procurérent de la gloire & des chagrins. Il fut mis en prison par ordre du comte Olivare, dont il avoit décrié le gouvernement, & n'obtint sa liberté qu'après la disgrace de ce ministre. Cet auteur est mis au rang des plus célébres écrivains de sa nation. Il s'est exercé dans plusieurs genres de poësie. On a de lui: I. Des Piéces Héroïques. II. Des Lyriques. III. Des Facétienses. Il publia ses différences Poësses sous le titre de Parnasse Espagnol, Madrid 1650. in - 4°. IV. Des Traductions. V. L'Aventurier Buscon: mauvais roman, traduit en plusieurs langues & derniérement en françois , 1775 , 3 broch. in - 12. VI. Les Vifions. VII. L'Enfer réformé , &c. Ses productions en vers & en prose ne manquent ni d'imagination, nid'agrémens; mais il n'est pas heureux dans les détails; il ne choifit pàs bien ses couleurs, il ne les

12; & traduits en françois & impridans la même ville en 2 vol. Ce poëte mourut à Villeneuve de l'In-

fantado en 1645, à 65 ans.

QUEUX, (Claude le) chapelain de S. Yves à Paris, mort en 1768, s'est fait connoître par des Traductions de plusieurs Traités de St Augustin & de Se Prosper sur la Grace, & sur le petit nombre des Elus. De plus il a compose: I. Les dignes Fruits de Pénitence, 1742, in-12. II. Le Chrétien fidèle à sa vocation, 1748 & 1761, in-12. III. Le Verbe ipcarné, 1759, in-12. IV. Tableau d'un vrai Chrétien, 1748, in-12. Il a encore été, avec l'abbé le Roy, L'éditeur de l'Histoire des Variations du grand Bossuet, 5 vol. in-12, 1770; & a publié le Prospectus de la nouvelle édition des Œuvres de ce sçavant évêque, in-4°, 1766, dont la continuation a été confiée aux Bénédictins.

I. QUIEN, (Michel le) Dominicain, naquit à Boulogne en 1661, d'un marchand. Etant venu achever ses études à Paris, il s'y rendit habile dans les langues, dans la théologie & dans l'antiquité ecclésiastique. Il sut aimé par ses contreres & consulté par les sçavans, qui trouvoient en lui un critique habile & un littérateur poli, tou-Jours prêt à communiquer ses lumiéres. Ce pieux & sçavant Dominicain mourut à Paris en 1733, à 72 ans. Ses principaux ouvrages sont: I. La Défense du Texte Hébreu contre le Pere Pezron, avec une Réponse au même Pere qui avoit résuté cette Désense, in-12. II. Une Edition des Œuvres de St Jean Damascène, en grec & en latin, 3 vol. in-fol., 1712. III. Un Traité contre le Schisme des Grecs, qu'il a intitulé: Panoplia contra Schisma Gracorum, in-4°, sous le nom d'Etienne de Altimura, IV, Nullité des

Ordinations Anglicanes, contre le P. le Courayer, 4 vol. in-12. V. Plufieurs *Differtations* dans les *Mémoires* de Littérature & d'Histoire, recueillis par le P. Desmolets. VL Oriens Christianus, inquatuor Patriarchatus digestus; in quo exhibentur Eeclesia, Patriarcha, caterique Prasules Orientis, 3 vol. in-fol., 1740, 2 Paris, de l'Imprim. Royale. C'est le plus grand ouvrage que nous ayons sur l'état ancien & présent des Eglises d'Orient. L'auteur s'y est proposé de faire sur ces vastes Régions ce que d'autres Sçavans ont exécuté pour quelques Royaumes, quelques Etats de l'Europe, & même pour des Eglises particulières. Son Livre renferme toutes les Eglises Orientales, sous les quatre grands patriarchats de Conflantinople, d'Alexandrie, d'Antioche & de Jérusalem. Il y donne la description géographique de chaque diocèse, des villes épiscopales. Il rapporte l'origine & l'établissement des Eglises, leur étendue, leur jurisdiction, leurs droits, leurs prérogatives, leurs prétentions, la succession & la suite de leurs évêques, le gouvernement politique, les changemens qui y sont arrivés, &c. La Gaule Chrés tienne de Sie-Marthe lui à servi de modèle, & il l'a très-bien imitée.

II. QUIEN DE LA NEUFVILLE, (Jacques le) né à Paris en 1647, capitaine de cayalerie, d'une ancienne famille du Boulonois, fit une campagne en qualité de cadet dans le régiment des Gardes Françoises, & quitta ensuite le service pour le barreau. Il étoit sur le point d'être pourvu de la charge d'avocat-général de la cour des Monnoies, lorsqu'une banqueroute considérable faite à son pere, déranges ses projets, & le réduisit à chercher une ressource dans la littérature.

Scarron, son parent, voulut lui remercier qu'en finissant son Histoire inspirer du goût pour la Pdesse; mais il aima mieux fuivre les avis de Pellisson, qui lui conseilla de s'appliquer à l'Histoire. Après avoir appris l'Espagnol & le Portugais, il donna en 1700, en 2 vol. in-4°, l'Histoire générale de Portugal; ouvrage qui lui mérita une place à Pacadémie des Inscriptions en 1706. Le Quien n'a conduit cette Histoire que jusqu'en 1521, à la mort d'Emmanuel I, & outre que son ouvrage n'est pas fini, il a plusieurs autres défauts. La Clèle, secrétaire du maréchal de Coigni, qui donna en en 1735, en 2 vol. in-4° & en 8 vol. in-12, une Nouvelle Histoire de ' Portugal, conduite jusqu'à nos jours, prétend que le Quien a sup**primé dans la** fienne un grand nombre de faits importans, & a passé légérement fur beaucoup d'autres. Le Quien enfanta un ouvrage, qui fut plus utile à sa fortune que son Histoire. Nous voulons parler de son Traité De l'usage des Postes chez les anciens & les modernes, Paris 1734, in-12, qui lui fit donner la direction d'une partie de celles de la Flandre Françoi (e. 11 alla s'établir au Quesnoy, & il y demeura jusqu'en 1713, que l'abbé de Mornay, ambassadeur en Portugal, l'emmena avec lui , comme un homme intelligent & un confident sur. Ce yoyage lui fut aussi avantageux qu'honorable. Le zoi de Portugal lui donna une pension de 1500 liv. payable en quelque lieu qu'il fût; le nomma chevalier de l'ordre de Christ, le plus considérable des trois ordres de Portugal, & celui que le roi porte lui-même; & lui demanda ses vues & ses avis sur l'Académie d'Histoire qu'il avoit dessein a'établir, & qu'il établit en effet peu de tems après à Lisbonne. Le Quien crut de pouvoir mieux le

de Portugal; mais sa trop grande application lui causa une maladie dont il mourut à Lisbonne en 1728, à 81 ans, laissant deux fils. Sa mémoire est précieuse à ceux qui l'ont

QUIES, Déesse du repos & de la tranquillité. Les Prêtres chargés de son culte, étoient nommés les Silencieux... QUIETALE NUMEN étoit un nom donné à Pluton, parce qu'on croyoit qu'il ne régnoit que fur les morts.

QUIETUS, (Fulvius) second fils de Macrien, se distingua dans les armes, & fut fait tribun par Vallrien. Son pere ayant été déclaré empereur, en 261, par l'armée d'Orient, lui donna le titre d'Auguste, & partagea son autorité avec lui & Macrien le jeune. Macrien le pere voulut aller se faire reconnoître en Occident, où Gallien régnoit; il lui laissa le soin de désendre l'Orient contre les Perses. Quietus fignala dans cette occasion sestalens militaires. Mais fon pere & fon frere ayant été tués, Odenat, qui l'avoit très-bien servi jusqu'alors, lui enlevaune partie de fes troupes, & mit le siège devant Emèse où l'infortuné prince s'étoit renfermé. Les habitans le facrifiérent à leur fùreté, & après lui ávoir donné la mort, ils jettérent son cadavre dans les fossés de la ville. Ce fut à la fin de Juillet de l'an 262. Son règne ne fut que d'environ 17 mois; mais dans un si court espace, il parut très-capable de bien gouverner un empire.

I. QUIGNONES, (François de) Cordelier Espagnol, d'une famille illustre, parvint par ses talens à la place de général de fon ordre en 1522. L'empereur Charles-Quint, qui l'aimoit autant qu'il l'estimoit, le fit conseiller de son conseil de

conf-

conscience. Lorsque Clément VII cut été fait prisonnier, en 1527, par les troupes de ce prince, Quignones fut chargé par ce pontife de mégocier la paix & d'obtenir sa liberté. Ses foins lui ayant réussi, il fut honoré de la pourpre, envoyé légat en Espagne, & mourut à Varuli en 1540, après avoir donné une grande idée des lumiéres de son esprit & des qualités de son cœur. On a de lui un Bréviaire, (Breviarium Romanum è sacra potissimum Scriptura & probatis Sanctorum historiis confectum) imprimé à Rome en 1536, ausli curieux que rare. La Préface en est belle, & mérite d'être lue. On a fuivi en partie, dans les nouveaux Bréviaires de France, le plan proposé par ce cardinal; & si celui de Paris étoit pendant toute l'année comme il est au tems Paschal, il y seroit entiérement conforme. Les Heures canoniales sont réduites à trois Pseaumes, & les Matines à trois Leçons; le Pseautier y est distribué de façon qu'on peut le réciter en entier dans chaque semaine. L'auteur, en le composant, avoit retranché plusieurs Légendes apocryphes, & cette proscription souleva les ignorans contre l'auteur. Pie V, excité par leurs cris, supprima cet ouvrage, & il ne sert plus, dit le Moréri, que d'ornement dans les bibliothèques. On le réimprima à Paris, in-8°, vers l'an 1676.

II. QUIGNONES, (Jean de) médecin Espagnol, de la même samille que le précédent, naquit vers 1600. Il exerçoit la médecine par goût & non par intérêt. Ses amis, à qui il portoit généreusement du secours dans leurs maladies, éprouvérent plus d'une sois combien il étoit instruit dans l'art des guérisons. Il nous reste de lui un Traité sur les Langoustes ou Sau-Tome V.

terelles. Ce Traité, écrit en espagnol, est curieux & peu commun. Il fut imprimé à Madrid, in-4°, en 1620. Il renferme plusieurs Oraifons mystérieuses, & qui prouvent combien on étoit encore superstitieux en Espagne, puisqu'on leur attribuoit dans ce tems le pouvoir de chasser cet insecte. Il est encore auteur d'un Traité assez recherché, imprimé à Madrid en 1632 , in-4°, fous ce titre: El monte Vesuvio. Il est curieux. Cet auteur, comme on voit, avoit embrassé plus d'une science. Outre celle de l'Histoire naturelle à qui nous devons les deux Traités précédens, il cultiva aussi celle des antiquités. Il a laissé un Traité, en cspagnol, sur quelques Monnoies des Romains, imprimé à Madrid en 1620, in-4°. Il est peu commun.

QUILLET, (Claude) né à Chinon en Touraine, exerça d'abord la médecine. Il se trouva à Loudun, dans le tems que Laubardemont fut envoyé dans cette ville, pour prendre connoissance de la triste comédie que le cardinal de Richelieu y faisoit jouer contre Grandier. On sait qu'il étoit question de sortilége. Le Diable s'étoit emparé des Religieuses de Loudun, par le ministère, à ce qu'on prétendoit, du malheureux curé. Satan menaça un jour d'enlever le lendemain jusqu'à la voute de l'Eglise, le premier impie qui oseroit douter de son pouvoir. L'incrédule Quillet eut l'imprudente fermeté de le défier d'exécuter en sa personne ce qu'il avoit annoncé. Le Diable, qui ne s'attendoit pas à être pris au mot, fut bien déconcerté, & Quillet, craignant le ressentiment du cardinal, fut obligé de se retirer en Italie. Le maréchal d'Estrées, ambassadeur de France à Rome, le prit pour son secrétaire. Ce fut dans cette

ville qu'il commença sa Callipédie, Poème en 4 chants, imprimé à Loyde en 1655, sous ce titre: Calridii Lati Callipadia,fi∀e De pulchra prolis habendæ ratione, in-4°. L'auteur le publia sous un nom étranger, parce qu'il y avoit lance pluficurs vers latyriques contre le cardinal Mazaria. Ce ministre le découvrit, & ne s'en vengez qu'en lui donnant une abbaye. Apprenez, lui dit-il, à minager deventage vos amis. L'abbé Quillet, pénétré de reconnoissance, donna une nouvelle édition de son Poème à Paris en 1656, in-8°, la dédia au cardinal, & fubilitua l'éloge à la fatyre. Cet auteur mourut quelque tems après à Paris, en 1661, à 39 ans. Son Poëme est extrêmement intéressant par la juste distribution des parties, par l'ingenieux emploi de la Fable, par la variété des épisodes; mais fa versification he le soutient pas. La diction n'est pas toujours correcte, & la bonne latinité y est bleffée en quelques endroits; mais dans plusieurs autres morceaux, l'harmonie, la douceur, l'élévation, le nombre & la cadence caractérisent samuse, & la sécheresse des préceptes disparoit sous le coloris poétique. La matière n'y est pas traitée avec beaucoup de folidité; & on y trouve quelques erreurs populaires : il y débite férieusement les extravagances de l'Aftrologie judiciaire. On a publié en 1746, in-12, une Traduction françoise, en prose, de ce l'oème, par d'Egly; & en 1774, une en vers françois avec le texte latin, in-8°. Quillet avoit composé plusieurs autres ouvrages; mais ils n'ont pas été imprimés. Il donna en mourant tous ses écrits à Ménage, & 500 écus pour les faire imprimer; mais cet abbé prit l'argent & les papiers, & ne publia aucun écrit

de Quillet.

OUI

L QUINAULT, (Philippe) mquit en 1636, d'une famille honnête, & non pas d'un boulanger, comme l'infinue le fatyrique Furttière dans son Factum contre l'Académie. Quand tout ce que ce satyrique a dit sur la prétendue bassesse de son extraction, seroit vrzi; Quinaule n'en seroit que plus louable, d'avoir si bien réparé, par ses talens & par sa politesse, le tort de sa naissance. Tristan l'Hermite, dont il avoit été le domestique, fuivant d'autres calomniateurs, lui donna les premiéres lecons de la poesse. Il se fit connoître avant l'âgé de 20 ans par quelques Piéces de théâtre, qui eurent assez de succès; & avant l'age de 30 ans, il en donna 16. dont plusieurs obtinrent les suffrages du Parterre. Elles furent jouées depuis 1654 jusqu'en 1666. Les Rivales, Comedie, en 1653. L'Amour indiscret, ou le Maître indiscret, Comédie, en 1654. La Comédie sans Comédie, en 1654. La généreuse Ingratitude, Tragi-Comédie, en 1656. Stratonice, Tragi-Comédie, en 1657. Les Coups de l'Amour & de la Fortune, Tragi-Comédie, en 1657. Amala-Sonte, Tragédie, en 1658. Le Feint Alcibiade, Tragi-Comédie, en 1658. Le Fantôme amoureux, Tragi-Comédie, en 1659. Agrippa, ou le faux Tiberinus, Tragi-Comédie, en 1660. Astrate, Roi de Tyr, Tragédie, en 1663. La Mere coquette, ou les Amans brouillés, Comédie, en 1664. Bellérophon, Tragédie, en 1665. Pausanias, Tragédie, en 1666. Toutes ces Piéces sont en vers & en 5 actes. Elles ne réussirent pas également. Quinault, s'appercevant qu'une de ses Tragédies étoit mal reçue, dît à un courtisan que la scène étoit en Cappadoce, qu'il falloit se transporter dans ce payslà, & entrer dans le génie de la

nation. Vous avez raison, répondit le courtisan: franchement je crois qu'elle n'est bonne qu'à être jouée sur les lieux. On prétend que ce furent ces premiers essais de Quinault, qui aigrirent Boileau contre lui. Point de régularité dans le plan, point de force dans le style; des amours romanesques; un ton de galanterie de ruelle, dans les endroits même qui exigeroient un pinceau mâle & un coloris vigoureux: c'en étoit trop pour ne pas exciter la bile dù Juvénal François. Il couvrit de ridicule le jeune poète; il lui reprocha que dans ses Piéces doucereuses & languissantes, tout jusqu'à JE VOUS HAIS se disoit tendrement. Quinault, né sensible, mais foible & timide, veut trouver dans les loix un frein à la satyre. Il demanda aux Magistrats qu'ils fiffent oter son nom de celles qui faisoient tant de bruit; mais ses démarches furent inutiles. Son ennemi l'en infulta plus cruellement, & lui dit dans une épigramme:

Tourmente-toi moins . . Pour faire ôter ion nom de mes ouvrages; Si tu veux du Public éviter les outrages, Lais effacer con nom de tes propres écrits.

Cependant Quinault, qui avoit mêlé l'étude du droit à celle de la rime, rangea les comptes d'un riche marchand que ses associés inquiétoient. Il eut occasion de connoître la femme, & après la mort du mari, qui arriva quelque tems après, il l'épousa. Devenu riche par ce mariage, il acheta, en 1671, une charge d'auditeur en la chambre des Comptes. Il avoit été reçu l'année d'auparavant à l'académie Françoise : ses Opéra lui avoient mérité une place dans cette compagnie. Il étoit le prendet homme de son siécle en ce genre. Lulli le

préséra à tous les autres poëtes, parce qu'il trouvoit en lui feul toutes les qualités qu'il cherchoit: une oreille délicate, qui ne choisit que des paroles harmonieuses; un goût tourné à la tendresse, pour varier en cent manières les sentimens consacrés à cette espèce de Tragédie; une grande facilité à rimer, pour être toujours disposé à se prêter aux divertissemens de Louis XIV; & une extrême docilité de se plier aux idées du Musicien. Il possédoit, dans un très-haut degré, le talent de la déclamation à & Lulli lui faisoit souvent réciter ses vers, jusqu'a ce qu'il eût saist les inflexions de sa voix, pour les faire passer dans son récitatif. De-là fans doute cette expression toujours juste qu'on admire dans sa Musique; qui est comme une déclamation notée. On avouera cependant que le Poête étoit à quelques égards fupérieur au Musicien, & que cet artiste a manqué plusieurs des tableaux poëtiques que Quinault lui avoit donnés. Que d'invention, que de naturel, que de semment, que d'élévation même quelquefois, enfin que de beautés d'ensemble & de détail dans ses Poëmes Lyriques! Il faudroit avoir bien peu de goût, ou des préventions bien fortes, pour n'être pas sensible aux charmes d'Alceste, de Théfée, d'Arys, de Pháition & d'Armide. On l'a blâmé de ce que sa verfification étoit sans nerf & sans force. Plaifant reproche! Une versification forte eut été un défaut dans les Opéra; comme la poèfie donce & coulante de Quinault en seroit un dans une Satyre. Boilean seroit aujourd'hui bien étonné de voir ce Quinault qu'il outrageoit, mis par la postérité sur la même ligne que lui,& peut-être au-deffirs. L'acharnement du Satyrique con-

tre le Lyrique paroit à présent d'autant plus insupportable, que quand Despréaux voulut faire un Prologue d'Opéra, pour donner un modèle de ce genre, il fit un ouvrage médiocre, qui n'approchoit pas des Prologues de ce même Quinault, qu'il affectoit tant de rabaisser. Ce poëte eut l'honneur de haranguer le Roi, au nom de l'académie Françoise, au retour de les campagnes de 1675 & 1677. Ayant appris la mort de Turenne au moment qu'il alloit parler, il fit une digression, aussi ingénieuse que touchante, sur ce héros. Sur la fin de sa vie, il se repentit d'avoir confacté son tems à ses Opéra auxquels il a dû son immortalité; & ces regrets étoient bien justes; car l'amour & la volupté y font parés de toutes les graces de la poësie & de la musique: ces deux arts réunis sur un Théâtre profane, font toujours des impressions dangereufes fur un jeune cœur. Quinault mourut dans de grands sentimens de religion en 1688, âgé de 54 ans, après avoir composé pour lui-même cette Epitaphe, dont la fimplicité est remarqua**lin** :

Passant, arrête ici pour prier un mo-

C'est ce que des Vivans les Morts peuvent attendre.

Quand tu seras au monument, On aura soin de te le rendre.

Quinaule étoit un homme aimable, d'une société douce, d'une conversation agréable, d'une politesse attentive & prévenante. Il plut aux grands, il ne dédaigna pas les petits : également éloigné des dèfauts qui choquent à la cour, & 1726, 7 vol. in-12, qui se relient de ceux qui font hair dans le mon- en 8. Elle est très-utile pour ceux de. Il jouit de l'aisance qu'il mé- qui s'appliquent au métier de la

plus de 100 mille écus; le roil donnoit 2000 liv. de pension, t Lulli lui payoit chaque Open 4000 liv. Cependant il se plaintde la médiocrité de sa fortune dans ces jolis vers; mais c'est une plainte de poëte.

C'est, avec peu de bien, un terrible dewir De se sentir pressé d'être cinq fois beapere. .

Quoi! cinq Actes devant Notaire, Pour cinq filles qu'il faut pourvoir!

O Ciel! peut-on jamais avoit Opera plus fâcheux à faire?

Ses Opéra, outre ceux que nous avons nommés, sont: les Fétes de l'Amour & de Bacchus , Cadmus , Isis, Proserpine, le Triomphe de l'Amour, Perfée, Amadis, le Temple de la Paix... Quinault est encore auteur, I. De quelques Epigrammes, dont la poëfie est foible. II. De la Description de la Maison de Sceaux, petit Poëme écrit avec délicatesse. III. De différentes Pièces de Poësie, répandues dans les Recueils du tems. Ses Pièces dramatiques conservées au Théâtre, sont: Agrippa, ou le fais Tiberinus ; Astrate, Tragédie ; la Mere coquette, Comédie, nouvellement réparée par M. Collé. Ses Œuvres ont été imprimées avec fa Vie à Paris, 1739 & 1778, 5 vol. in - I2.

II. QUINAULT, Voyer FRESE (Du) n° II.

QUINCY, (Charles Sevin, marquis de) lieutenant-général d'artillerie, s'est distingué dans ce siecle par son courage, & par son amour pour les Lettres. On a de lui l'Histoire Militaire de Louis XIV, ritoit. Sa semme lui avoit apporté guerre, & qui veulent suivre la

QUI

marches, les campagnes & les autres opérations militaires.

QUINQUARBRES, Voy. CINQ-

ARBRES (Jean).

QUINTE-CURCE, (Q. Curtius-Rufus) historien Latin, dont le nom est fort connu, & dont la vie est fort ignorée. On croit qu'il Horissoit sous Vespasien ou sous Trajan. Dans quelque tems & dans quelque pays qu'il ait vécu, il est certain que c'étoit un homme d'esprit. Il s'est immortalisé par son Histoire d'Alexandre le Grand, & il a immortalisé ce héros. Cet ouvrage étoit en dix livres, dont les deux premiers, la fin du cinquième & le commencement du fixième ne sont pas venus jusqu'à nous. Son style est noble, élégant, pur, mais trop fleuri. Ses pensées sont brillantes, ingénieuses & sensées. Le nom d'Alexandre ne lui en impose point: il dit le bien & le mal de ce héros, comme il l'auroit pu dire d'un homme ordinaire. Il est moins fidèle dans les discours qu'il prête à ce conquérant, & aux autres personnages qu'il fait agir. La plupart sont trop longs, & le belesprit y paroît plus que l'homme véritablement éloquent. On lui reproche encore d'avoir trop négligé la chronologie & les dates, & d'avoir fait des fautes essentielles en géographie. Les meilleures éditions de cet ouvrage, font celles d'Elzévir, 1633, in-12;--du Pere le Telliër, Jésuite, ad usum Delphini, à Paris 1678, in-4°; -- des Variorum, in-8°, 2 vol. à Amsterdam 1708; -- & de Delft 1724, 2 vol. in-4°. Nous en avons encore une, conférée sur les manuscrits de la Bibliothèque du Roi, en 1756, in-12, chez Barbou,

vol. in-12, est estimée & mérite de l'être. Voyez l'article FAVRE. Consultez aussi celui de FREINSHE-MIUS.

QUINTIANUS STOA, (Jean-François) professeur de belles-lettres à Paris, naquit à Quinzano en 1486, & y mourut en 1557. Ses Poëses, Paris 1514, in-fol. ne sont lues de personne, & ne méritent

pas de lecteurs.

QUINTIEN., (St) né en Afrique, sous la domination des Vandales, vint en France du tems du roi Clovis, & fut élu évêque de Rhodez; il assista, en cette qualité, au Concile d'Agde en 506. Chassé de son siège par les Goths, il se retira en Auvergne, où il devint évêque, & où il mourut.

faintement en 527. -

QUINTILIEN, (Marcus-Fabius-Quintilianus,) naquit la 2° année de l'empereur Claude, la 42° de Jesus-Christ. On dispute sur le lieu de sa naissance. Plusieurs le font Espagnol; d'autres croient, avec assez de fondement, qu'il étoit né à Rome. Quintilien, pour fe former à l'éloquence, se rendit le disciple des orateurs qui avoient le plus de réputation. Domitius Afer tenoit alors parmi eux le premier rang. Quintilien ne se contentoit pas d'entendre ses plaidoyers au barreau : il lui rendoit aussi de fréquentes visites. Au commencement de l'empire de Galba, Quintilien ouvrit à Rome une Ecole de rhétorique. Il fut le premier qui l'y enseigna par autorité publique, & aux gages de l'Etat. Il dut ce privilège à Vespasien; car, selon Suétone, ce prince fut le premier qui assigna sur le avecles Supplémens de Freinshemius. Trésor public, aux Rhéteurs tant Les curieux recherchent aussi celle Grecs que Latins, des pensions. de Venise 1470, in-fol. La Tra- qui montoient par an à 1205 liv. duction donnée par Vaugelas, 2 Quintilien remplit la chaire de rhé-Ppin

torique avec un applaudiffement général. Il exerça en même tems, & avec un pareil fuccès, la fonction d'avocat, & se sit aussi un grand nom dans le barreau. Après avoir employé 20 années à ces deux exercices également utiles & pénibles, il obtint de l'empereur Domitien la permission de les quitter. Le loisir que se procura Quinzilien par sa retraite, ne sut pas un loifir de langueur & de paresse, mais d'ardeur & d'activité. Il commença par composer un Traité sur les causes de la corruption de l'Eloquence, dont on ne sçauroit trop regretter la perte. Quelque tems après, presse par les instantes priéres de ses amis, il commença son grand ouvrage des Institutions Orazoires, composé de 12 livres. Il en avoit achevé les trois premiers. lorsque l'empeteur Domitien lui confia le foin des deux jeunes princes fes petits-neveux, qu'il destinoit à l'empire. Le plaisir que lui causa la composition de ce livre, sur ttouble par la perte de ses 2 fils & de sa semme; il fut sur-tout senfible à la mort de l'aîné. C'étoit un prodige d'esprit. La fécondité de son génie, dit-il, n'en étoit pas demeurée aux boutons & aux fleurs ; dès l'âge de dix ans il portoit des fruits. C'étoit principalement pour ce cher fils, l'objet de ses complaisances & de ses soins, qu'il avoit commence ses Institutions Oratoires. C'est la Rhétorique la plus complette que l'antiquité nous ait laifsée. Son dessein est de former un orateur parfait. Il le prend au berceau & le conduit jusqu'au tombeau. Dans le premier livre il traite de la manière dont il faut élever les enfans dès l'âge le plus tendre; puis, de ce qui regarde la grammaire. Le second expose ce qui se doit pratiquer dans l'école

de rhétorique, & plusieurs questions qui regardent la rhétorique même. On trouve dans les 5 livres suivans, les préceptes de l'invention & de la disposition, Un des caractéres particuliers de la Rhétorique de Quintilien, est d'être écrite avec art & avec élégance. On y voit une grande richesse de pensées, d'expressions, d'images, & sur-tout de comparaisons, qu'une imagination vive & ornée lui fournit à propos. On y fouhaiteroit seulement plus de précision & plus de profondeur. Quintilien parle bien; mais il penfe peu, ou du moins il ne creuse pas affez son sujet. Ses Institutions demeurérent inconnues jusqu'en 1415. Elles furent trouvées par le Pogge, dans une vieille tour de l'Abbaye de St-Gal, & non point dans la boutique d'un épicier Allemand, comme quelques-uns l'ont écrit. Les meilleures éditions des Œuvres de Quintilien, sont celles d'Obreiche, a Strasbourg, en 1698; & de Capperonnier, 1725, in-folio. L'abbé Gédoyn a traduit en françois les Institutions, Paris, 4 vol. in-12: excellente traduction, mais un peu défigurée par l'orthographe du nouvel éditeur. Les sçavans recherchent deux éditions des Institutions, données à Rome en 1470, in folio; l'une par Comanus, qui est la plus estimée; & l'autre par l'évêque d'Aleria... Il ne faut pas confondre cet éloquent rhéteur avec Q UINTILIEN, fon aieul. C'est de ce dernier qu'il nous reste 145 *Déclamations. Ugolin* de Parme publia les 136 premières dans le xv' siècle, Venise 1481 & 1482, in-fol. Les 9 autres furent publiées en 1563, par Pierre Ayrauld, & ensuite par Pierre Pithou, en 1580. Il y a encore 19 autres Déclamations, imprimées sous le

mom de Quintilien l'Orateur; mais Vossius pense qu'elles ne sont ni de Lui, ni de son grand-pere. Il les attribue au jeune Posthume, qui prit, dit-on, le nom de César & d'Auguste dans les Gaules, avec Posthume son pere, l'an 260 de J. C. Elles ont été traduites en françois, in-4°, par Jean Nicole, pere de l'auteur des Essais de Morale. On a réuni les Institutions du fils & les Déglamations du pere, dans l'édition Cum notis Variorum, 1665, 2 vol; in-8°; & dans celle. du sçavant & prolixe commentateur Burman, 1724, 4 vol. in-4°, moins estimée que l'autre.

QUINTILIUS - VARUS, gouverneur de Syrie, préfida à l'assemblée qu'Hérode convoqua pour étoit Satan, que tout l'Evangile juger son fils Antipater, accusé de étoit faux, qu'il n'y avoit dans l'avoir voulu tuer. Il conseilla de l'Univers qu'un seul Esprit qui le tenir en prison jusqu'à ce qu'Au- étoit Dieu ; qu'on ne doit pas guste en eut connoissance; il em- punir les méchans; qu'on peur pêcha Sabinus, gouverneur de Ju- professer toutes sortes de Relidée, de s'emparer des trésors d'Hé- gions; enfin, qu'on peut, sans pérode, & appaisa par sa sagesse une ché, se laisser aller à toutes ses sédition que la méchanceté de ce passions. Ce blasphémateur factieux gouverneur avoit excitée... Voyez, sut brûlé à Tournai en 1530; mais VARUS.

lius-Claudius) étoit frere de l'em- France, en Hollande & dans les pereur Claude II; il crut que cet- pays voifins. te qualité lui donnoit des droits à l'empire. Il se revêtit de la pourpre à la fin de Mai 270. Aurélien avoit été clamé Auguste par l'armée qui voit à Sirmich. Quintillus, désespérant de se soutenir contre ses armes victorieuses, se fit ouvrir les veines dans un bain à Aquilée, après avoir régné environ 17 jours. Ce prince étoit recommandable par sa modération, son affabilité, ses mœurs, & par son exactitude à maintenir la discipline militaire; mais il n'avoit pas assez de fermeté & de hardiesse pour soutenir le poids de l'empire.

QUI I. QUINTIN, (Jean) né à Autun en 1500, fut chevalierservant dans l'ordre de Maite, & accompagna le grand-maître dans cette isle en qualité de domestique. De retour en France, il devint professeur en droit - canon à Paris l'an 1536, & s'y acquit beauçoup de réputation. Quintin mourut à Paris en 1561. On a de lui une Description de l'Isle de Malte, en latin, 1536, in-4°; & d'autres ouvrages plus volumineux qu'exacts.

II. QUINTIN, tailleur d'habits, Chef des Hérétiques qu'on nommoit Libertins, tient une place parmi les Rêveurs que le xvi fiécle produisit. H soutenoit que J. C. la mort du maître n'empêcha pas QUINTILLUS, (Marcus - Aure- les disciples de se répandre en

> III. QUINTIN, Voyer Messis, QUINTINIE, (Jean de la) naquit près de Poitiers en 1626. Après son cours de philosophie, il prit quelques leçons de droir, & vint à Paris se faire recevoir avocat. Une éloquence naturelle, cultivée avec soin, le fit briller dans le barreau, & lui concilia l'eftime des premiers magistrats. Quoiqu'il eût peu de tems dont il pût disposer, il en trouvoit néanmoins suffisamment pour satisfaire la pasfion qu'il avoit pour l'agriculture. Il lut Columelle, Varron, Virgile, & tous les autres auteurs anciens &

modernes qui ont traité de cette provisions. La Quintinie mourut & matière. Il augmenta ses connoissances sur le jardinage dans un voyage qu'il fit en Italie. De retour à Paris, la Quintinie se livra tout entier à l'agriculture, & sit un grand nombre d'expériences curieuses & utiles. C'est lui qui sit voir le premier, qu'un arbre transplanté ne prend de nourriture que par les racines qu'il a poussées depuis qu'il est replanté, & qui sont comme autant de bouches par lesquelles il reçoit l'humeur nourricière de la terre, & nullement par les petites racines qu'on lui a laissées, qu'on appelle ordinairement le Chevelu: qu'ainsi, loin de conserver ces anciennes petites racines, quand on transplante l'arbre, comme on faisoit autresois avec grand foin, il faut les couper, parce qu'en se séchant & en se moisissant, elles nuisent à l'arbre au lieu de lui aider. C'est lui aussi qui découvrit le premier, par ses expériences, la méthode infaillible de bien tailler les arbres, pour les contraindre à donner du fruit, à le donner aux endroits où l'on veut qu'il vienne, & même à le répandre également sur toutes leurs branches; ce qui n'avoit jamais été, ni pensé, ni même cru possible. Le Grand Condé, qui aimoit l'agriculture, prenoit un extrême plaisir à s'entretenir avec lui; & Jacques 11, roi d'Angleterre, lui offrit une pension considérable, pour l'attacher à la culture de ses Jardins; mais la Quintinie refusa ces offres avantageuses par amour pour sa patrie, & trouva en France les récompenses dues à son mérite. Louis XIV créa, en sa faveur, la charge de Directeurgénéral des Jardins fruitiers & po- fion françoise, in-8°, par Pierre tagers de toutes ses Maisons Roya- de Vini de Claret, archidiacre d'Ar-

Paris vers 1700. On a de lui un excellent livre, intitulé: Instructions pour les Jardins fruitiers & potagers, Paris 1725, 2 vol. in 4°; & plusieurs Lettres sur la même

QUINTUS-CALABER, Voyer CALABER.

I. QUIQUERAN, (Jean de) chevalier, baron de Beaujeu, d'une. des plus anciennes maisons de Provence, mort en 1466, rendit à Louis III d'Anjou, roi de Naples & comte de Provence, des services fignalés, & en reçut de grandes récompenses. Robert de Qui-QUERAN de Beaujeu, chevalier de St Michel en 1568, gouverneur des villes d'Apt & de Manosque en 1583, maréchal des camps & armées du roi en 1586, & consul d'Arles en 1593, marcha diguement fur fes traces.

II. QUIQUERAN de BEAUJEU. (Pierre de) étoit de la même famille que les précédens. Après avoir apris la rhétorique & la poësie à Paris, il sit un voyage en Italie, où il s'appliqua à la musique. De retour à Paris, il étudia les mathématiques, l'Histoire naturelle, la botanique & les belleslettres. Sa naissance, soutenue par la réputation que lui avoient faite ses talens, lui mérita l'évêché de Sénez, à l'âge de ns. Il n'en jouit pas long-tems, étant mort à Paris en 1550, à 24 ans. Quiqueran fut le premier évêque nommé après le Concordat de Léon X& de François I. On a de lui: I. Un Eloge de la Provence, en vers latins, fous ce titre: De Laudibus Provinciæ. On en a une verles, & Colbert lui en expédia les les. II. Un Poème latin sur le pasTage d'Annibal dans les Gaules. Ces deux ouvrages offrent des images heureuses & de l'esprit; mais on voit que son génie n'avoit pas encore acquis sa maturité. Ils ont été recueillis à Paris en 1551, in-folio.

III. QUIQUERAN de BEAU-JEU, (Paul-Antoine de) de la même famille, chevalier de Malte, combattit souvent avec succès contre les Turcs. Mais au mois de Janvier 1660, une tempête l'ayant obligé de relâcher dans un fort mauvais port de l'Archipel, il y fut investi par 30 galéres de Rhodes, que le capitan-pacha Mazamamet commandoit en personne. Il en soutint le seu pendant un jour entier, & n'y succomba qu'après avoir épuisé ses munitions & perdu les trois quarts de son équipage. Il étoit chargé de fers, quand une seconde tempête, plus violente que la première, mit la flotte victorieuse en tel danger, que Mazamamet se vit réduit à implorer le secours du chevalier. Quiqueran la fauva par l'habileté de sa manœuvre. Le Capitan, touché de reconnoissance pour ce Service, voulut le fauver à son tour. Pour réussir plus facilement, il le confondit avec les plus vils esclaves. Mais le grand-Visir, qui le reconnut au portrait qu'on lui en avoit fait, le fit mettre au château des Sept-Tours, fans espérance de rançon ni d'échange. Louis XIV le redemanda en vain, & les Vénitiens ne purent le faire comprendre dans le traité de Candie. Il y avoit onze ans qu'il étoit en prison, lorsque Jacques de Q VIQ VERAN, un de ses neveux, âgé seulement de 22 ans, & chevalier de Malte, forma le hardi dessein de le délivrer & l'exécuta. Il passa à Constantinople avec Nointel, vit fon oncle,

& lui porta des cordes en fecret & à plusieurs reprises. Quand on jugea qu'il en avoit suffisamment, on convint du jour, de l'heure & du fignal. Ce fignal donne, le Chevalier descendit, & la corde se trouvant trop courte de 4 ou 5 toises, il s'élança dans la mer qui mouille le pied du château. Le bruit qu'il fit en tombant attira quelques Turcs, qui passoient dans un brigantin.Mais le neveu 🕻 arrivant à force de rames dans un esquif bien armé, les écarta, & le conduifit à bord d'un vaisseau du Roi que montoit le comte d'Apremont, qui le ramena heureusement en France. Il mourut commandeur de Bordeaux.

IV. QUIQUERAN, de BEAU-JEU, (Honoré de) frere de Jacques de Quiqueran, dont il est parlé dans l'article précédent, naquit à Arles en 1655. Après avoir brillé dans le cours de ses études, il entra dans la congrégation de l'Oratoire, à l'âge de dix-sept ans. Il n'y étoit encore que diacre, lorsqu'il fut chargé de professer la théologie à Arlès, puis à Saumur. Après la révocation de l'Edit de Nantes, on l'envoya dans les Miffions du Poitou & du Pays d'Aunis. Il s'y acquit une si grande réputation, que le célèbre Fléchier, évêque de Nîmes, lui. donna un canonicat dans sa cathédrale, & le choisit pour un de ses grandsvicaires. L'abbé de Beaujeu se signala dans le Languedoc autant que dans le Poitou; sur-tout par le talent de la chaire. Il s'étoit accoutumé de bonne heure à parler sur le champ. Son éloquence le fit admirer dans les Assemblées du clergé de 1693 & de 1700, où il fut député du second ordre. Le célèbre Bossuer & l'abbé Bignon n'oubliérent rien pour l'engager de se fixer à Paris. On lui cendie de Castres, sur les abus de donna, dans cette vue, une place d'affocié à l'académie des Inscriptions; mais fon zèle pour son ministère ne lui permit pas de se borner à la capitale. Le roi, intormé des fruits que l'abbé de. Beaujeu opéroit dans le diocèse de de ses mœurs & les occupations Nimes, le nomma en 1705 à l'é- férieuses de son ministère, par vêché d'Oléron, & presque aussitôt à celui de Castres. Louis XIV ctant mort en 1715 dans le tems de l'Assemblée générale du clergé, l'évêque de Castres sut choisi pour prononcer à St. Denys l'Oraison funèbre de ce monarque: il s'en acquitta ave : succès. Nous ne devous pas omettre un trait de ce prélat, dans le tems qu'il n'étoit que simple chanoine de Nimes; il est trop honorable à fa mémoire. Le maréchal de Montrével, qui commandoit dans le Languedoc, ayant été informé que le Dimanche des Rameaux, les fanatiques devoient tenir leur assemblée dans un moulin des fauxbourgs de Nîmes, fit investir ce moulin avec ordre de le. brûler. Les habitans effrayés crurent que c'étoit à leurs vies & à leur ville qu'on en vouloit; ils prirent les armes, & se réfugiérent dans l'église, avec la résolution de se désendre jusqu'à l'extrémité. L'abbé de Beaujeu monta, aussi-tôt en chaire, & parla avec. tant de force & d'onction, que le calme ayant succède au tumulte, le service se fit à l'ordinaire, & chacun s'en retourna chez soi rasfüré & en paix. Cet illustre prélat, mourut à Arles, où il étoit allé pour voir sa famille, en 1736, à Stans. On a un vol. in-4° des Mandemens, des Leures & des Instruczions Pastorales qu'il publia, sur l'éfablissement de son Séminaire, sur les maladies contagieuses de Provence & de Languedoc, sur l'in-

la mendicité, sur la Légende de Grégoire VII, sur le fameux Conçile d'Embrun auquel il n'étou pas favorable, & sur plusieurs autres points de doctrine ou de discipline. Il tempéroit l'austérité l'étude des belles-lettres, auxquelles il donnoit tous les jours quelques heures. Il portoit dans la fociété une douceur, une amenite, un enjouement & une vivacité qui en faisoient les délices. Ami sûr & constant, il sit le bonheur & il emporta les regrets de tous ceux qui lui étoient attachés. Sa vertu fut aussi constante que pure. Colbert & Soanen eurent en lui un ami zèlé & un désenseur éloquent.

QUIRINALIS, (Claudius) ancien rhéteur, né à Arles, s'appliqua avec tant de succès à l'étude des belles-lettres, qu'il ne tarda. pas à se trouver en état de les enseigner aux autres, & de s'acquérir beaucoup de réputation dans cette profession. On croit qu'il commença à l'exercer dans la ville de Marseille, & qu'il fut, dans le 1er siècle de l'Eglise, un de ces illustres Rhéteurs qui contribuérent à rendre si célèbres les Ecoles de cette ville. Mais, selon St Jérôme, il quitta dans la suite les Gaules, & passa à Rome, où il professa publiquement la rhetorique avec une grande réputation.

I, QUIRINI, (Antoine) senateur de Venise, se signala dans le tems de l'Interdit jetté par le pape Paul V. Il fit en 1607 contre cet Interdit un sçayant Ecrit, dans lequel il fait un grand usage des principes & des ouvrages du

président de

vge. UERINI, nitien, aprit vif, e dans l'or-Il fit profesvier 1698, dans enédictins de Floren-. deur d'apprendre épuisa e qu'il y avoit de sçavoir s cette ville. Salvini, le sena-LUT Buonarotti, le comte Maga-Lozzi, l'abbé Guida - Grandi, Bellini célèbre médecin, le perfectionnérent dans l'intelligence des poëtes Grecs, de l'antiquité, de la phi-Losophie. Magliabecchi, qui étoit en relation avec tous les gens-delettres de l'Europe, lui amenoit ceux qui venoient à Florence; ce Lut par ce moyen qu'il connut le célèbre Newton, alors député vers le grand-duc Côme III. En 1700, Dom de Montfaucon vint à Florence; C'étoit l'érudition même, Il vit Dom Quirini & l'admira. Cependant en 1709 ses études furent quelque tems traversées par une idée importune; il s'imaginoit qu'il avoit la pierre. U en fut détrompé par une expérience, qui lui fut sans doute plus sensible que l'opération la plus douloureuse. Bellini son médecin, & plus encore son ami, se crut trop chargé d'embonpoint, & se persuada que c'étoit l'effet d'une humeur peccante, dont il falloit se défaire par la diète la plus austére. Fidèle à son régime, il en foutint l'honneur jusqu'au bout, & mourut d'inanition. La réflexion que Dom Quirini fit sur les funestes effets de la prévention, lui apprit à s'affranchir de la sienne: il se trouva guéri par la mort de son médecin. Il songea des - lors à sortir de son cabinet pour visițer les sçavans de l'Europe. Il

possédoit à fond les ouvrages des auteurs célèbres qui vivoient alors; il voulut les entretenir, & voir dans leur naissance les nouveaux écrits dont ils étoient occupés. Il part le 1er Octobre 1710, traverse l'Allemagne, & arrive à la Haie dans le tems des Conférences de Gertruydemberg. Il eut en Hollande de fréquentes conversations avec Basnage, le Clerc, Kuster, Gronovius & Perizonius. Il passa ensuite en Angleterre, où il trouva les sciences & la littérature dans l'état le plus florissant. Bentlei, Newton, Gilbert & Thomas Burnet, Cave, Hudson, Potter, lui firent tout l'accueil que méritoit son sçavoir. Le Pere Quirini vouloit voir la France, & finir par-là ses voyages. En passant par Bruxelles, il vit le fameux Papebroch. Il conçut à Cambrai, pour l'illustre Fénélon, cette amitié tendre, que ce prélat plein de graces & de douceur inipiroit à tous ceux qui l'approchoient. Il arriva à Paris en 1711, & logea à St Germain-des-Prés. Pour rendre compte des liaisons qu'il forma dans le monde littéraire, il faudroit donner une liste exacte de ce qu'il y avoit alors de sçavans dans l'abbaye de Saint Germain, à l'Oratoire, chez les Dominicains, chez les Jésuites, dans les Académies & dans toute capitale. Nous n'avons fait qu'effleurer l'histoire des voyages du Pere Quirini, qui seroit presque toute l'histoire littéraire de l'Europe de ce tems-là. La conduite qu'il tint à Corfou lorsqu'il en fut nommé archevêque, lui attira la vénération des Grecs schismatiques. Honoré du chapeau de cardina!, il voulut faire à Benoît XIII. son remerciement; mais le S. Pere l'interrompit en lui disant : Nous ne desirons point de compliment de

IV

田北田田田

1

Ξ,

:1

Œ

g :

25

=

Ä

5!

3:

\* i

() () ()

mérite, dans la nécessité de vous faire Cardinal. On connoît son inclination libérale qu'il portoit par-tout. A Rome, il répara avec magnificence l'Eglise de S. Marc, qui étoit son titre. L'Eglise cathédrale de Bresse, dont il étoit évêque, est devenue par ses soins une des plus magnifiques d'Italie. Toute l'Europe sçait combien il a contribué à la construction de l'Eglise Catholique de Berlin. Quand il eut la Bibliothèque du Vatican, il l'augmenta par la donation de la sienne, qui étoit choisie, & si nombreuse, qu'il fallut, pour la placer, construire au Vatican une nouvelle salle. Il acheta un grand nombre de livres, qu'il donna de même à la ville de Bresse, pour en faire une Bibliothèque publique, & à l'entretien de laquelle il assigna des fonds suffisans. On s'étonnera peut-être de toutes ces libéralités; mais il avoit beaucoup de revenus, & peu de besoins. Les Académies de l'Europe se sont empressées de s'honorer de son nom; il étoit de celles de Berlin, de Pétersbourg, de Vienne en Autriche, de Greisvald en Poméranie, & de l'institut de Boulogne. Un des plus beaux traits de son caractère, est la modération dont il usoit avec les Hétérodoxes. Jamais homme ne sçut séparer avec plus d'équité les personnes d'avec les opinions, ni mieux adoucir la controverse, sans en affoiblir la force. Les auteurs Protestans l'ont comblé d'éloges. Cet illustre prélat mourut subitement d'apoplexie en 1755, à 75 ans. Ses principaux ouvrages sont: I. Primordia Corcyra, ex antiquissimis monumentis illustrata: ouvrage plein d'érudition & de critique, dont la meilleure

votre part; c'est à nous à vous re- édition est celle de Bresse en 1738 mercier, de nous avoir mis, par votre in-4°. II. Une Edition des Ouvrages de quelques Sts Evêques de Bresse, qu'il publia en 1738, infol. sous ce titre: Veterum Brixiæ Episcoporum, S. Philastrii & S. Gaudentii Opera: nec-non beati Kamperti & venerabilis Aldemani Opuscula, &c. III. Specimen varia Litteratura, qua in urbe Brixia ejusque ditione paulò post Typographiæ incunabula florebat, &c. in-4°-1739. IV. La Relation de ses Voyage : elle renferme des anecdotes curieuses & intéressantes. V. Une Edition des Livres de l'Office Divin, à l'usage de l'Eglise Grecque. VI. Une de l'Enchiridion Gracorum. VII. Gesta & Epistolæ Francisci Barbari. VIII. Un Recueil de ses Lettres, en dix livres. IX. La Vie du pape Paul II, contre Platine; Rome 1740, in-4°. X. Une Edition des Lettres du cardinal Polus. XI. Quatre Instructions Pastorales. XII. Un Abrégé de sa Vie jusqu'à l'année 1740, Bresse 1749, in-8°. XIII. Etant bibliothécaire du Vatican, il procura la nouvelle Edition des Œuvres de Saint Ephrem, 1742, 6 tom. in-fol. en grec, en fyriaque & en latin. X I V. Une ' Harangue, De Mosaica Historia præstantia.

I. QUIRINUS, nom fous lequel Romulus fut adoré à Rome après sa mort. Ce nom lui sut donné, parce qu'il étoit fondateur des Romains, qu'il appella Quirises, après avoir fait part de sa nouvelle ville aux Sabins, qui quittérent celle de Cures, pour aller à Rome, comme le rapporte Tite-Live. Romulus avoit fon Temple sur la montagne qui, de son nom, fut appellee Quirinale.

II. QUIRINUS, (Publius-Sulpitius) consul Romain, natif de Lanuvium, rendit de grands services

QUO ' 605

à sa patrie sous l'empire d'Auguste. Après son consulat, il commanda une armée dans la Cilicie, où il soumit les Hemonades, & mérita, par ses victoires sur ce peuple, l'honneur du triomphe. Auguste envoya Quirinus pour gouverner en Syrie, environ dix ans après la naissance de J. C., ce qui forme une difficulté dans le passage de St Luc, qui dit que ce fut sous Quirinus que se fit le dénombrement qui obligea la Ste Vierge & Joseph d'aller à Béthléem pour s'y faire inscrire. Il est certain cependant que Quirinus ne fut nommé au gouvernement de Syrie que dix ans après la naissance de J. C., qui vint au monde au tems de ce dénombrement. Ainsi plusieurs interprètes traduisent de cette sorte le passage de St Luc: Ce dénombrement ∫e fit avant un autre dénombrement qui fut fait sous le gouvernement de Quirinus; ou bien il faut supposer que ce dénombrement, qui avoit été commencé dans le tems de la naissance de J. C. avant l'arrivée de Quirinus en Syrie, fut continué & achevé par ce gouverneur dont il porta le nom. Quirinus fut ensuite gouverneur de Caïus, petit-fils d'Auguste. Il épousa Æmilia Lepida, arrière-petite-fille de Sylla & de Pompée; mais il la répudia dans la fuite, & la fit bannir de Rome d'une manière honteuse. Il mourut l'an 22 de J. C.

> QUIROS, (Augustin de) Jésuite. Espagnol, natif d'Adujar, sut élevé aux premières charges de sa pro-

vince, ensuite envoyé au Mexique, où il mourut le 13 Décembre 1622, à 56 ans. On a de lui des Commentaires peu connus sur le Cantique de Moïse, sur Isaïe, Nahum, Malachie; sur l'Epître aux Colossiens, sur celle de S. Jacques, &c.

QUISTORP, (Jean) théologien Luthérien, né à Rostock l'an 1584, fut professeur de théologie en cette ville, puis sur-intendant des Eglises. *Grotius* étant tombé malade à Rostock de la maladie dont il mourut, Quistorp l'assista en digne ami, & recueillit ses derniers soupirs. Il mourut lui-même en 1648. Ses principaux ouvrages font: I. Articuli Formulæ Concordiæ illustrati. 11. Manuductio ad studium Theologicum. III. Des Notes latines sur tous les livres de la Bible. IV. Des Commentaires latins sur les Epitres de St Paul. V. Des Sermons. VI. Des Dissertations... Jean Quistore son fils, né en 1624, & mort en 1669, pasteur & professeur à Rostock, publia divers ouvr. théolo-

QUOD - VULT - DEUS, étoit évêque de Carthage, dans le tems que cette ville fut prise par Genseric, roi des Vandales, l'an 439. Ces Barbares le mirent, lui & la plupart de ses clercs, dans de vieux navires qui faisoient eau de toutes parts, & qui étoient sans aucune provision. Dieu sut leur pilote, & les sit aborder heureusement à Naples, où ils surent reçus comme de glorieux consesseurs de J. C.

giques, pleins de sçavoir & de fiel.

Fin du Tome cinquiéme.

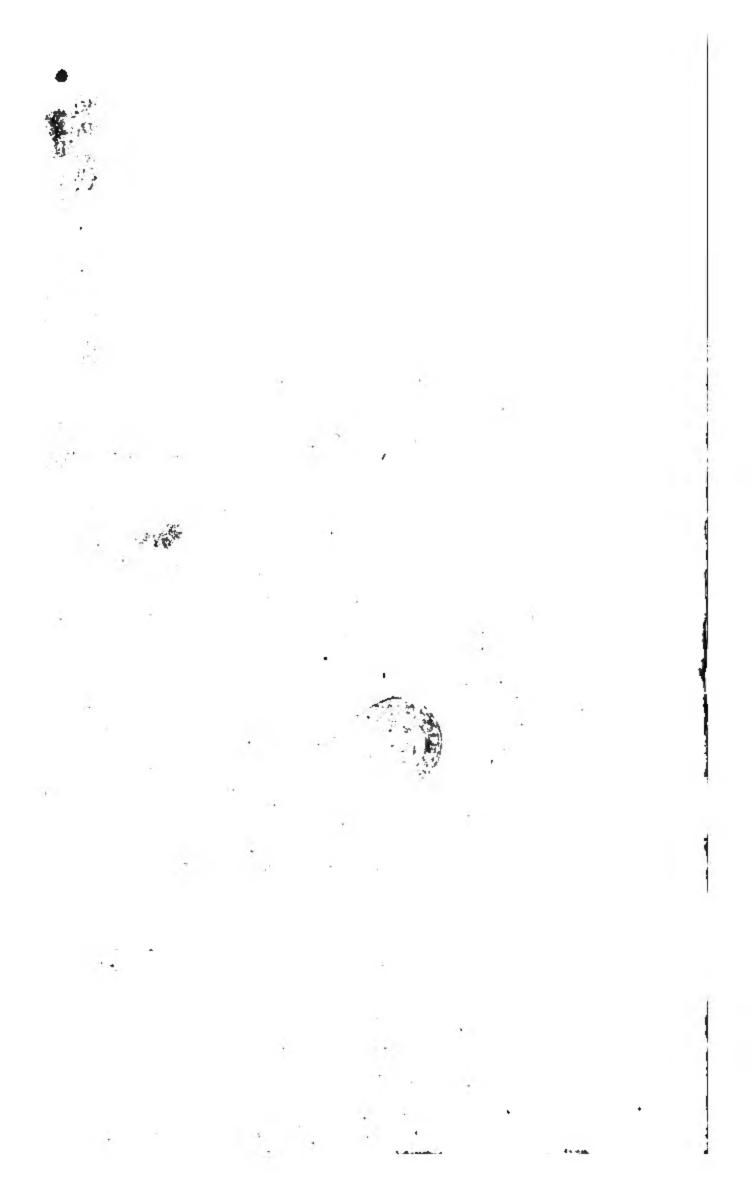

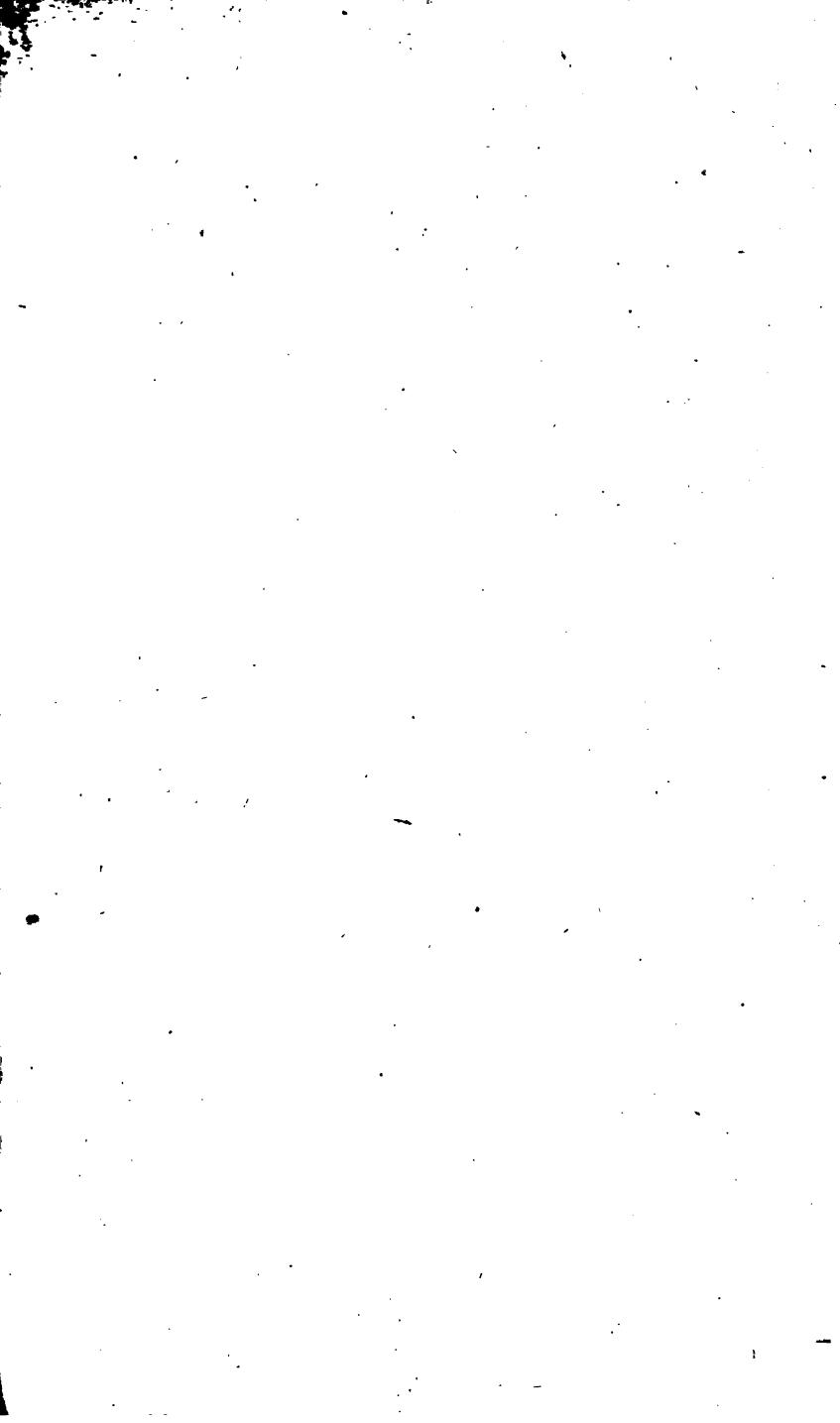